

8

## LA SEINE-INFÉRIEURE

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE.

: . . .

. . .

# SEINE-INFÉRIEURE

## HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

M. L'ABBÉ COCHET

Correspondent de l'Institut de France

INSPECTEUR DES MONUMENTS HISTORIQUES ET RELIGIEUX DE LA SEINE-INPÉRIEURE

### ÉPOQUES GAULOISE, ROMAINE ET FRANQUE

SECONDE ÉDITION



## PARIS

LIBRAIRIE BISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE DERACHE, ÉDITEUR

M DOCC LXVI



#### A MONSIEUR LE SÉNATEUR PRÉFET

#### A MESSIEURS LES MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL

#### DE LA SEINE-INFÉRIEURE,

#### MESSIEURS,

C'est à vous qu'appartient la dédicace d'en livre destiné à dire ce que fut, dans le passée, le pays que vous administrez avec tant de sagesse dans le présent, avec tant d'intelligance, et de sollicitude pour l'avenir. C'est vous, d'ailleurs, qui avez préparé cet ouvrage, en me donnant, ainsi qu'à mes collègues et à mes prédécesseurs, les moyens d'en faire naître et d'en rassembler les éléments.

En efit, c'est à l'aide des allocations pour le service des monuments historiques que vous inscrivez à votre budget, depuis plus de quarante années, qu'ont été pratiquées les nombreuses recherches dont je viens vous offiri le faible résumé et le trop incomplét résultal. Faurais rouls rendre ce travail plus digne de vous et du grand pars que vous représentez; mais, tout imparfait qu'il est, J'ose pourtant espérer qu'il donners aux hâbitants de ce département une juste idée des richtesses historiques qu'ils possèdent, et aux étrangers une opinion favorable de la fertilité de notre sol et de l'avancement de la science dans nos contrées.

Notre département marche à la tête des départements français pour l'industrie, le commerce, l'agriculture et le développement de la fortune publique. Il est aussi l'un des plus riches en monuments historiques de tout genre, surtout de l'époque du moyen-âge. Il convensit donc qu'il ne le cédât à aucun autre dans l'étude des arts, de l'histoire et de l'archéologie.

Grâce à vous, Messieurs, ce pays est entré de bonne heure dans la voie de la conservation

des monuments du passé, et aujourd'hui eneore il est, de toute la France, celui qui fait le plus pour sauvégarder ce patrimoine d'honneur que nous ont légué nos pères, dotation si bello qu'elle est à présent une des gloires de la France et l'orgueil de notre Normandie.

Dès 1818, lorsque tout sommeillait autour de nous dans les provinces, un des plus éclairés préfets de ce département (1) créait une Commission d'autiquités (2), et le Conseil général d'alors se signalait par l'acquisition du thétitre romain de Lillebonne (3); que vous avez successivement tiré du lit de sable et de limon où il gisait depuis tant de siècles.

En 1822, le même Conseil rachetait la salle capitulaire de Saint-Georges de Boscherville (4), un des chefs-d'œuvre de l'art chrétien.

A la fin de 1831, un aneien préfet de l'Empire (5) qui, dès 1810, avait eréé à Parme un Musée d'antiquités, décida l'existence de celui de Rouen (6), devenu depuis le plus riche de la France départementale, après celui de Lyon, et peut-être avant lui le plus véritablement mational.

Ce Musée, Messieurs, Cest votre œuvre; éest le résultat de votes généreux constamment renouvelés pendant trente-cinq ans. Aussi vous avez droit d'en être fiers, car, grâce au zôte et à l'intelligence de ses deux conservateurs, MM. Deville et Potifer, il est devenu un des plus précieux dépôts de la science et l'une des meilleurs sources de notre histoire. Il compte à présent pairmi les trésors de la France archéologique, et les étrangers l'envient autant que nos compatrioles l'admirent.

Depuis 1832, vous porter régulièrement à votre budget une somme importante pour des fouilles et des recherches archéologiques qui , en augmentant la masse des conssissance acquisses et en éclairant d'un nouveau jour la géographie départementale, n'ont cessé d'être pour nos collections publiques une source de richesse et de prospérité. Ces fouilles, en effet, répandent et entretiennent partout le goût des études historiques : elles contribuent puissamment à la découverte et à la conservation des monuments les plus inconnus de notre histoire locale.

<sup>(1)</sup> M. le comte de Kergariou, préfet de la Scine-Inférieure, de 1815 à 1818

<sup>.(2)</sup> Créée par un arreié du 28 Sévrier 1818. — Réorganisée le 29 novembre 1821 par M. le baron de Vanssay, préfet, de 1870 à 1828.

<sup>(3)</sup> Le 30 octobre 1818.

<sup>(4)</sup> En octobre 1822.

<sup>(5)</sup> M. le baron Dupont-Delporte, préfet de la Seine-Inférieure de 1830 à 1848.

<sup>(6)</sup> Arrêté du 10 décembre 1831.

Non contents d'ouvrir un saile pour les monuments mobiles et esposés à périr, vous avez aussi porté voire sollicitude sur les admirables églises qui couvrent le sol de notre Haute-Normandie et qui font au loin sa renommée. Depuis 1838, vous les couvrez de votre protection, vous les entourez de vos soins, de votre surveillance et de vos encouragements. Vous provequez l'émulation et le zèle des communes assez heureuses pour possèder ce précieux depté des siècles, et vous donnez l'exemple en créant en leur fivaeur un budget qui solve aujourd'hui à 15,000 fr. A l'aide de ce eredit spécial, vous provoquez et vous récompensez par des allocations peu élevées, il est vrai, mais honorables par la source d'où elles proviennent, les sacrifices que s'imposent les administrations locales.

C'est ainsi que vous donnez au pays un bel et consolant spectacle, et à la France entière un exemple et un modèle.

Permettes-moi de vous remercier, ici, de tous les encouragements que vous accordez depuis bientolt trente ans aux modestes et persévérants travaux d'un homme qui acconsacré ses jours à l'histoire et aux monuments de son pays. Vous saviez que j'avais voué ma vé a l'Église, à la Science et à la Normandic, et vous avez voulu, par une adoption qui m'honore, me consacrers, sous votre haut et bienveillant patronage, à l'étude de notro històire et à la conservation de nos monuments.

Depuis tantôt trente ans j'ai continué ma tâche et essayé de répondre à votre confiance et à celle de mon pays. Déjà, et à diverses reprises, j'ai eu l'avantage de vous offrir mes premiers travaux sur nos églises et sur nos monuments soutervains, et vous avez bien voulu encourager l'un et l'autre.

Aujourd'hui je vous présente le résumé de trente années d'études sur un département qui est le vôtre; j'ose espérer que vous l'accueillerez avec faveur et que votre bienveillance habituelle ne fera point défaut à celui qui a l'honneur d'être,

Messieurs,

Votre très respectueux et très dévoué serviteur,

L'ABBÉ COCHET,

Inspecteur des monuments historiques de la Seine-Inférieure et des monuments religieux du diocèse de Rouon.

.

## DIVISIONS TERRITORIALES

#### DE LA SEINE-INFÉRIEURE

#### AUX ÉPOQUES GAULOISE, ROMAINE ET FRANQUE.

#### ÉPOQUE GAULOISE

A l'origine de notre histoire, c'est-à-dire au temps de l'indépendance gauloise, tout le territoire de la Seine-Inférieure, placé sur la rive droite du fleuve, appartenait à la Gaule Belgique (1): la rive gauche, au contraire, relevait de la Gaule Cétique (2).

Les seules divisions commes, pour la partie septentrionale, sont les peuples ou cités des Calètes et des Vélocasses. Vraisemblablement la rive gauche relevait des Lexoviens et des Aulerques-Éburoviques.

La capitale des Galètes, à l'époque de l'indépendance, ne nous est pas révêtée par l'histoire. Cependant nous sommes tenéd de retrouver son nors sur ces monaines gauloises qui portent le nom de Catelai (3), et cela d'autant mieux qu'une tradition dont la Cironique de Fontenelle et Orberio Vital se sont faits les organes, tradition du reste qui s'est perpétuée jumpl'à nous, donne à ce chef-lèue le nom Calero du Crité Calife (4).

(i) « A Scaldà (l'Escaut) ad Sequanam Belgies , « dit Pline, « Hist. nat., « lib. ev, cap. 17. — « Gallos ab Aquitanis Garuman figmen, à Belgia Mateons et Sequana diridit. « Cesar, « Comment. de bell: gail, » lib. t, cap. 1. (2) « A Sequanà et Garumana Celici., « dit secore Pine et Afacies, « lib.; ent., » lb. ev, cap. 17. — Carter,

. Comment. . . lib. s. can. L.

(3) Ed. Lambert, « Eusai um's Numicinatique graticise du nord-neste de la France, « dans les » Mém de la Noc. des Antie, da Norm., « L. xm., p. 133-14, pl. vv., fgs. 50, 21, 27; pl. nr., fg., de 12 à 19. — Deville, » Procise analyt, des trausus de l'Acad. de Roman, » 1807, p. 132. — L. Mercare de France, « sount 1729. — Faltre, « Classem. de la médaille gualeite Senzéon-Calodu et Rechere, vur Fanc. cisié des Calètes, » la .-b de 6.p. Parts, 1355, « te Revue numinant. « de 1855. Deux nommines queloires en appent, portant la pose Causry, se revient à Jumièges, cher M. Lepré-Cointet. « 1855. Deux nommines queloires en appent, portant la pose Causry, se revient à Jumièges, cher M. Lepré-Cointet.

(i) France over upd assistances of our constance code tradition, none elements is Greenican Fountables (or visible), eq. is,  $O_{\rm c} = 0.000$  for the color Visible (eq. in),  $O_{\rm c} = 0.000$  for Visible

La cité les Vélocasses nous est également révélée par des monnaies gauloisses en bronze, probablement contemporaines de Conquéte et portant le nom gréco-célique de RATY-MACOS (1), qui est bien notre Rouen, en grec, Patrongués, en latin, Rotomagus.

César est le premier et presque le seul qui donne quelques détails sur les Galètes et les Vélocasses, originaires de la Germanie, comme la tribu des Belges tout entière. De concert avec ces demiers, nos pères avaient repoussé du territoire commun les Gimbres et les Teutous qui envalvirent la Gaule, vers le ve siècle avant Jésus-Christ (2); mais il furent moins heuvras dévant les Homains.

• Lan 57 avant l'ère cirééenue, César entra en campagne contre les Belges. Les Caldètes fourniers, pour la défense de la partie, 40,000 hommes; les Véclesses, un nombre égal (3). Les Belges, vaineus dans glusieurs combats, posérent les armes. L'année suivante, César, après avoir attaqué les Ménapiens et les Morins qui s'édient soulorés, conduisit ses troupes en garnison chez les Autrepues et les Lexoniens (peuples d'Evreux et de Lisieur) et dans les cités voisines du thétre de la guerre. Il dut traverser nécessairement le pays des Caldètes et des Véclesses, s'êt un 8 y arrêta pas.

Les Gaubis, vaircus, antis non soumis, courruent aux armes pour défendre leur indépendance (10n De avant Jéssa-Chris). Vercingéterix, de la cité des Averens, était à leur tête. Les Vélocasses avaient envoyé à l'armée fidérale 3,000 hommes; les Calcites, 6,000 (4). Les Gaulois furent défaits devant Mesia. L'année suirante (fau fit avant Jéssa-Christ et 702 de Home), les Pellovaques (peuples de Beauvais, qui passaient pour le peuple le plus belliqueux des Gaules (5), l'évent de nouveau l'étendant, et font un appe à tous les peuples belges. Leur voisius, les Calcites et les Vélocasses, so jégient à eux (6). Après un combat maiheureux, ils sont contraints de demander la paix. Ce dernier effort fut bientôt suit de la soumission totale des Gaules (7).

Ce grand événement eut lieu l'an 702 de la fondation de Rome, cinquante et un ans avant l'ère vulgaire.

La population du territoire de la Seine-Inférieure, estimée aujourul'hui à 790,000 âmes, oipart des boine-Infér, «noné 1823, 1/1», p. 58. — Mangos dei Laude, » Nein de la Soc. de Auju de Norma, « année 1828, p. 1921, le — Pallou, « Recheroles sur l'audience délès coldèse», » de «Inceue manium, maior — Lesguiller, « Notée luit, statut et lope, sur Valmont, » p. 2. — Deville, » Notée sur Lillebonne, « dans le Ballet anoum, « 1. vum, p. 587.

(1) Beville, when, do is Sec. des Antiq, do Norm., s. t. xt, p. 50, 65, pt. rr, fg. 1 et 2. — 1d., s. Précis analyt. des Arwars de l'Aced. de Bossey, anonée 1829, pt. 83. — expliquépais de la Serie-Inf., s. p. 32. — Bullet, monument., s. t. xx, p. 281, 235. — Bel. Lambert, s. Mém. de la Sec. des Antiq, do Norm., s. t. xxx, p. 143, 241, pl. tr, fig. 5, 7, 8. — Monnet, a Descript, des médallies antiq, s. t. p. 162, s. 8 spplément, s. p. 140.

(2) « Belgas esse estos a Germanis solosque esse qui, omni Galità venati, Teutonos Cimbrosque intra fines suos ingredi probibeevint » Gersar, « Comment. de bell, gall., » lib. u, cap. rv. (3) « Calcios decem milità ; Vedecasses tolidem. » Id., ibid.

(i) • Bellocussis (Velocusses) terna millia... Caletos sex. » Id., ibid., lib. vu, cap. 75.

(5) Id., ibid., lib. vin, cap. 6.

(6) a Caletor, Velocasres. » Id., ibid., lib. viu, cap. 7.

(7) Deville, « Précis analyt, des travaux de l'Aced, de Rouen, » année 1839, p. 184, 185.

devait être de 438,000 au temps de César. Ce calcul a été fait par M. Deville, d'après les contingents que les deux peuples fournirent à la Ligue gauloise (4).

Après un silence de dis-neul cents ans, il mous parati eurieux de rechercher aujourd'hui co qui nous reste de ca Caldées et de ces Vélocasses qui ocupèrent, pendant plusieurs siècles, le pars que nous habitons. Que retrouve-t-on à présent de cette civilisation galle-helgo qui règna si longtemps sur cette terro 'érelle, commerciae, industrielle, en un mot Tum che plus riches, das plus avancées et des mieux caltérées de l'Europe Hélas 1 de tout ce passé, qui ne fut pas ans gióre, il viet guère parvenu jasqu'à nous que de divis mystrienze, véritables énigmes pour nos mours, nos idées, notre intelligence. En un mot, il nous set arrivé, à pau près, tout ce que laisserail describe elle un tribude sauvages après une longue cocupation du sol. Nous allons établir, en quelques lignes, le bilan monumental et archéologique de l'ère aglie-belee.

Placons au premier rang quelques centaines de monnaies d'or et d'argent, de brouze et de potin. Ces lambeaux de métal, précieux par les siècles qu'ils ont traversés, sont rudes de forme et grossiers de travall. Ils ne présentent point de dates, peu de noms, et racment des figures de princes ou chefs militaires. On y surprend assez souvent des têtes humaines, mais ce sont des types sacrés et traditionnels, serviennent reproduits de l'étranger et ré-pétés par des hommes qui ne les comprensient pas. Les inages les plus fréquentes sont le bige macédonien, le cheval de guerre et le sanglier des forêts, principal aliment de nos ancêtres. Deux ou trois noms de peuples ou de cités, deux noms de chéls, sont à peu près tout ce qui nous set venu de cet âge de luttes, de combats, de labeurs et de la vie la plus dure qu'o ani jamais menés sur note terre. Les noms de l'ELIDCAD pour les Vélocesses.



#### ONTAIR DES TÉLOCASSES.

de KAL, de KALET, de KALEDV, et de KALETV pour les Calètes ou Caletum (2), de RATUMACOS pour Rouen, puis les deux noms de SVIICOS et de SENODON, sont tout ce





MONNAIR GATLOISE DE ROUSN.

.

(1) Deville, « Précis analyt. des trausur de l'Arad. de Romen, « année 1835, p. 244-52.

(2) « Nous m'histons pas, dis M. Deville, à attribute, avec Routeure, Lebrerd, de Lagor, Edouard Lambert, ces Réguedes au pays de Collèbles. Pen-et-rei y arami-il pas strop de ténérité à on Ente resourcir le com gaudois de Celet.

Calet., pour la ville de Lillaboune. « Deville, « Notice sur Lillaboune. » dans le « Balletin mocumental. » t. xxxxx. « Sec. de Aradio. de Norm. » t. xxxx. « No. de la Celet. » de Maria de Lillaboune. » Deville, « Notice sur Lillaboune. » La Xxxxx. « No. de la Celet. » de Aradio. de Norm. » t. xxxx. « No. de la Celet. » de Aradio. de Norm. » t. xxxx. « No. de la Celet. » de Aradio. de Norm. » t. xxxx. « No. de la Celet. » de Aradio. de Norm. » t. xxx. » (No. de la Celet. » de Aradio. de Norm. » t. xxx. » (No. de la Celet. » de Aradio. de Norm. » t. xxxx. » (No. de la Celet. » de Aradio. de Norm. » t. xxxx. » (No. de la Celet. » (No. de la Celet. » de Norm. » (No. de la Celet. »

qui représente pour nous la géographie celtique et la dynastie gauloise des rois du Vexin et du navs de Caux.

El encore ce numéraire n'a-t-il rien de très autonome ni de véritablement aborigênes: c'est une importation étranqère, une imitation de la Grèce, dont les types sont copiés non pas seulement dans leur forme et leurs motifs, mais encore jusque dans leur çaractère et leur consonnance épigraphique. Toutes ees terminaisons à peu près invariables en i, en o, en w, en ou, et surtout en os, ne révêden-cliels pas, dans le monnayage de nos ancêtres, cette langue grecque que César surprit un jour sur les tablettes du camp des libebies (1).

(1) . In castris Helyetierum tabular repertar sunt litteria graccia confectar et ad Gasarem relatar. . . Comment. , . lib. z, cap. 29. Dana la livre vi des « Commenteires, » ch. xiv, César dit que les druides, dans presque toutes les affaires publiques et particulières, se servaient de reractères grees. « Cum in reliquis foré rebus publicis privatisque rationibus gracis litteris ntantur. » H. Pretat, » 3º Étudo sur los inscript. des encelntes sacries gallo-rom., » p. 1. M. Heubigant, de Nogent-les-Vierges, dans sen « Recueil des Antiq. bellovaques, « p. 116, dit qu'il n'axiste pas de mennaies gualeises plus anciennes que celles fabriquées avec des Philippe (360 ans av. J.-C.), eu faites à leur imitation, bien grossièrement, mais sans qu'on ait charché à changer la tête. L'expédition qui a répandu les Philippe date de 279, 278, 277. « Mém. de la Société, académ. de l'Oise, « L. IV, p. 525. ld., Ibid., p. 45 et 453.—A Louresse-Rocheminier (arrendissement de Sannsur), en a trouvé une pièce d'or de Philippe II, roi de Macédeine, « Il ne fant pas a'étonner, dit M. Godard-Paultrier, de la découverte en Gaule de statéres mecédenieus de Philippe, qui furent imités par le mennayage national, à une époque correspondante de celle des grandes migrations gauloises en Grèce, » a Répert, archéol, da l'Anjou, » I " annie, mars 1860, p. 63. - Ch. Barthélemy, « Manuel de Numismatique, « p. 87. (Manuels Beret.) - On voit, au Musée de Rouen, classée comme gauloise et trouvée en Gaule, me monnaie d'or da 78 grains, sur laquelle ent voit le bige macédeaien, et au-dessous le nemde Philippos. « Catalogue illustré et manuscrit du Musée de Rouen, » par A. Deville, n° 568. - « La langue grecone, dit A. Aymard, du Puy, était généralement usitée (dans la Gaule méridienale) pour les contrats publics et privés. « Aymard, » les Origines de la ville du Puy, « dans « l'Annuaira des Congrès scient, de France, » p. 375, — Comme preuve de vulgarité de la langue grecque parmi nous, on peut citer la lettre des martyrs do Lyon, écrite eu grec sous Mare-Aurèle (177) : Journal général de l'instr. publique, « du 18 décembre 1858, p. 807; et, comme preuve de la durée, on peut ajouter une foule d'inscriptions carétiennes en catte même langue, inscriptions qui figurent dans le bem recuoil épigraphique publié par M. Ed. Leblant. » Inscript. chrét. de la Ganle, » t. 1", p. 8-14 et 327, pl. 1", fig. 1 ; pl. vi fig. 6; csp. xxv1, fig. 150. — M. Fauriel dit quelque part que cette coutume dura jusqu'au vr\* siècle de notre ère, mais que, après la vr' siècle, on ne trouve plus aucun indice de l'usage du grec (en Gaule). « Hist. de la Poésie provençale, : t. 1", p. 193-95, cité per Sainte-Beuve dans le . Journal général de l'inst. publ., « du 18 décembre 1858, p. 890. — L'assertien de M. Fanriel peurrait bien être infirmée par la dissertation ou M. Bossignol attribue an vusiècle la femeuse inscription grecque de Saint-Pierro-l'Étrier, trouvée à Autun, en 1839. » Revue archéol. » de 1855 ou 1856. — Dom Martin, dans la « Religion des Gauloi», « t. 1", p. 39, dit que les Gauleis écrivaient leur langue en caractères grecs. « Cela est prouvé, dit M. de Payan, par l'inscription sépujorale de Gordien, martyr à Reme, messager des Goules, « Cotte inscription est publiée par Mabillon et la « Roma subterranea, » Do l'aveu de César, de Pline et de Strabou, les Gauleis se servaient de caractères grecs ; cependant ils n'entandaiant pas le grec : César en denne la preuve dans sa lettre à Q. Cicéron. De Payan-Dumoulin, » Antiq. gallo-romaines découvertes à Toulensur-Allier, » p. 54. ... « Sur quelques monnales gauloises, dit M. de Caument, en velt des légendes barbares à caractères mal fermés, et il paralt que ceux qui ent fabriqué cas médailles ont veulu imiter les Philippe de Macédeine, et leur tégende Philippes. . . Cours d'antiq. men., . t. 1", p. 250. ... . Quoique très grossières, dit encere le même archéologue, les anciennes monnaies gauloisas offrent quelque ressemblance avec les monnaies grecques. » Id., ibid., p. 249. - « Il n'ast pas rare, ajoutent tout à le feis MM. de Coument et de Crazannes, de rencontrer, dans l'ouest de le France, des mennaies d'er de Philippe II, père d'Alexandre, » « Cours d'antiquités menumentales, » p. 25. - De Crazannes, « Essai sur les antiquités de la Charente-Inférieure, » p. 124. - Veir encere Henry, « Hist. de la Langue française, L.1", p. 5. » - Cousin, « Études sur les champs sacrés de la Gaule et de la Grèce, p. 39 et 54. v - « Mém. de la Commission d'archéologie de la Haule-Saône, L. v. p. 202. v - B. Lambert, Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., . L. xxv. p. 417-422.

Le monnayage ne nous paraît pas le seul emprunt fait à l'Orient par l'industrie de nos pères. Après l'affinage de l'or et de l'argent, nous voyons arriver le bronze dont l'alliage. interrogé par la chimie moderne, a été trouvé de même nature que le bronze égyptien des Ptolémées ou des Pharaons (1).

Ce brouze industriel aiusi mélangé est parvenu jusqu'à nous sous trois formes principales : les armes, les instruments et les armilles. L'armille gauloise, qu'elle se divise en bracelets, colliers, brassards ou anneaux, est assez fréquente autour de nous; mais on la rencontre si rarement dans la Seiue-Inférieure que nous n'en connaissons aucune, trouvée de nos jours, sauf peut-être au Hanouard, près Cany, il y a quelques années. Toutefois, ces déconvertes ont eu lieu avant nous, et, saus aucun doute, elles se reproduiront dans l'avenir.

Des épées de bronze sont sorties du lit de la Seine, et des glaives en fer ployé nous sont venus des sépultures du Hallais, des Caillettes et de Moulineaux; mais il serait malaisé de déterminer positivement la date de ces armes.

Les dépôts de hachettes ou de celtæ sont assez communs de nos jours. Outre les décou-



COINS EN REGNEE, TROUVÉS DANS LA SEINE-ENFÉRIEURE

vertes isolées, nous pouvons signaler six ou sept groupes de celtæ, récemment aperçus dans



HACRETTE EN GRORGE, TROUVÉE À ANTIFER, PRÈS ÉTRETAT.

(1) En 1832, M. J. Girardin, professeur de chimie à Bouen, syant analysé une des hachettes recucillies à Antifer, commune du Tilleni, en 1842, trouva la composition suivante : 05 05

Caivre. . . . . 14 15 Etsin. . . . . For et plomb, . . traces

Total. . . . 100 00

« Ce bronse, ajonte M. Girardin, est identique à celui d'un poignardantique rapporté d'Egypte par Passalacque, et analysé par Vauquella, » « Précia analyt, des travaux de l'Acad, de Bouen, » année 1852, p. 157. -- Girardin, · Analyze de plusianes produits antiques, > 2º Mémeire, p. 16. - Déjà, au commencement de ce siècle, M. Clarke, savant chimisto anglais, avait été frappé de la similiturie de composition qui se remarque entre le brunse de Bretagne et de la Gaule svec celui de la Grèce, de l'Egypte et de plusieurs nations de l'Asie. Il regardait même les épées de bronze de nos contrées comme de pure composition grecame. Vevez « Archrolegia, » vel. xix, p. 57. - notre Seine-Inférieure (1). C'est à tel point que nos collections publiques en possèdent presque toutes, et que bon nombre de partientiers en montrent dans leurs bibliothèques et sur leurs étagères.



BACRETTES CELTIQUES DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Mais il est une substance qui fut grandement travaillée et qui a laissé partout l'empreinte de sa longue durée dans la main de l'humanité: nous voulons parler de la hache de pierre, parfeis nomuée coas-cière, qui dut servir anx usages domestiques aussi bien qu'au service militaire, et jouer un rôle dans les arts de la paix autant que dans les arts de la guerre (2).



MACHETTE EN PIERRE, TROUVÉE PRÈS DE NEUPCHATEL.

M. de Cammont, frappé d'une observation si bien fondée, in consigna dans son célébre cours professé à Caon, en Bac De son cédé, il trouvait aussi les plus grandes affinités entre la métallurgie grecque et la soitailurgie puloise. « Cours d'antièr, mon, » su' partie, puese 252-25, 259.

(f) Displate the hardwise dates in facel de Bissenary, on 1856. - Bullet, mem., v. L. va., p. 1875. - Billied of una controlare, 6 1819, high, p. 1558. - on 1870. - dates l'entrolare, de la collection (e. 1814. - 1815. - million d'una con 60 on 1815. - on 1870., dates la facile de Bissenary, no lon number en 1870. - è Hardway, nu moins 12 co 1816; - a Controlare-Christia, fire a 1800. - Le March e M. Setti de Production, nu hon number en 1870. - de Hardway, nu moins 12 co 1816; - aux Generale-Varsitia, fire a 1800. - Le March e M. Setti della provide de hardway de Carabbey, en 1855, - aux Generale-Varsitia, fire a 1800. - Le March e M. Setti della provide de hardway de la controlare della production de la controlare de la Setti della provide de hardway de la controlare della provide della

(2) Dans son a Réportaire archéel, de l'Anjon, « mars 1862, p. 78-81, M. Gebru-Paultirée fait viri que les la colettes des pierres e truvaveul dans les monde centre. « » La bache de sitter ent vielle comme le monde, distre « niche sitte ent vielle comme le monde, distre « niche M. Roubigant dans son « Recueil d'autie, belieuques, » p. 22, et « Mém. de la Son acad. de l'Oise, » l. rv, p. 440.

Cette hache, que portaient dans les combats les peuples primitifs (1), est encore aujourd'hui un instrument de travail très en faveur dans les Antilles françaises. C'est au point qu'en 1855 un assortiment d'outils de pierre fut envoyé par nos colonies à l'Exposition universelle de Paris.

La hache de pierre paraît avoir étendu son empire sur tout l'ensemble et sur toute la durée de la civilisation gauloise (2). Il nous semble même qu'elle fut usitée par les Scandinaves qui envahirent la Normandie, et nous savons par l'histoire qu'à Hastings elle fut maniée par les soldats de Guillaume ou par leurs adversaires (3).

Ce qui est certain, c'est qu'elle recouvre encore à présent, de ses mystérieux (4) et innombrables débris, le sol de notre département. On en trouve à peu près partout, dans les

(1) Le Muséo-Bibliothèque du Havre montre, au milion d'un groupe d'armes et d'un trophée celanion, une grande bachotte do pierre qui n'a pour tout ommanchament qu'un étui d'étoffe destiné à la faire tenir dans la main du guerrier ou de l'artines. M. lo D' Pouchet conserve, dans sa belle collection d'histoire naturelle, à Bonen, une hacho de silox noir, montée au bout d'un mancho do bois, d'uno forme carrée et d'une élégance extrème. Cette hache, donnée par l'amiral Cécille, vient de la Nouvelle-Zélande, où elle fut prise en 1838. - Siébold, voyageur au Janon et aux Indes, a rapporté à Levde des armes et des couteaux do pierre venant du Japon ; « Cestra lanidea quibus pro cultris Japonie: aborigines utchantur, » M. Houbigant nous montre les baches et instruments de pierre chez les sauvagos et chez les Kahyles de l'Algério. » Recueil des antiq. bellovaques, » p. 32-41, et « Mém. de la Soc. acad. de l'Oise, \* 1. IV, p. 440. - M. Boucher de Perthes cite les haches de pierre et de jade de la Nouvello-Zélando, et do plusieurs autres peuples sauvages de l'Océanie. « Antiq. celtiques et antédiluy., » 1. 1", ch. vu et note 12, p. 521-23. - Albert do Montémont, « Hist. des royages modernes, » t. r.", p. 332, l. v, p. 180. » - Govrey, » Mêm, de la l'ommiss. d'archéologic de la Haute-Swine, » t. r., p. 100. — A. Thiorry. » Hist. des Goulois, » ch. 1...

(2) M. Schayes dit que la bache de pierre des Cettes et des Germains a été en usage jusqu'au su' et on re siècle do notre ére. » Bull.do l'Acad. roy. de Belg., » t. xm, p. 199. Il est question de bachettes en silex dans la » Vio de saint Éloi, » par seint Ouen, évêque de Rouen an virt siècle. - Lecointre-Dupout, « Mém. de la Soc. des antiq, de l'Ouest. » t. v. p. 167. - Godard-Faultrior, « Répertoire archéol. de l'Anjou, » mars 1860, p. 68-72. -- En Belgique, on a trouvé des baches do silex dans des sépultures de l'époque gallo-romaine. Del Marmet, e Pouitles dans un cimotière de l'époque franque, à Sanssou (près Namur), « p. 18. - M. Bandet cite une bache en silex trouvée dans un cimetière franc en 1859, à la Bruyère (Côte-d'Or): « Revue archéol., » année 1861, p. 481.

(3) D'après Guillaume da Poitiers, cité par MM. de Caumont et Namur, on se sornit servi d'armes de pierre au

xi siècio, à la bataille de Hastings : « Jactant Angli cuspides et diversorum generum tela, sevissimas quoque secures et lignis imposita saxa. . . Cours d'antiq, moa., . un' partie, p. 271, et . Public, de la Soc, archéol, de Luxembourg, v t, v, p, 167, - Godard-Paultrier, v Bépertoire orchéol, de l'Aniou, v s' année, p. 79, - Houbisant. « Recueil des antiq. bellovaques, » p. 39

(i) Dans l'ouest et le midi de la France, les paysens oppellent les haches de pierre des pierres de tonnère. Godard-Faultrier, » Répertoire archéol, de l'Anjou, » année 1869, p. 78. - M. Boucher de Perthes constate, à propos des anciennes haches do pierre, l'opinion vulguiro qui los appelle pierres de foudre, ot qui y attache nac idéa superstitieuse. - » Un Mémoire Iu, en 1723, à l'Académie des Scionces, par M. de Jussieu, prouve que chez les Romaint les mêmes pierres, equippes sous le nom de ceronnie, passaient pour avoir une origine mystérieuse et meme céleste, « Boucher de Perthes, « Antiq. celtiques et antédiluv., » t. r", p. 522. — L'abbé Lebeuf semble même y croire dans un article jaséré dans le Mercure de France de septembre 1738, p. 1986-87. - « Partout (dans l'Aquitaine), les paysass qui les rencontrent donnent à ces pierres tuillées le nom de pierre d'orage, « dit M. Jouannot, dans son » Musée d'Aquitaino, » aunée 1833, -- Vers 1860, le Société d'histoire et d'archéologie de la Moselle a recu doux hachottes de silex provenunt do la forêt do Durenwald, dans le pays do Bitche. « Ces pièces portent dans co pays le nom de donner aute (haches du tonnerro). Les paysons croient qu'elles tombent du ciol avoc la foudre, qu'olles s'enfoucent dans la terre et qu'elles na reparaissent à la surface qu'au bont de nouf jours. Beaucomp leur attribuent le pouvoir de guérir les vaches malades. . - - » Bulletin de la Soc. d'hist, et d'archéel, de la Moselle, » 3º année, p. 213.

plaines aussi bien que dans les vallées. Moiss heureux qu'au Vaurray (1) et qu'à Cocherel, nous n'en avons jamais rencontré d'enimanchées dans des cornes de cerf (2). Les élangs de Bray ne nous out pas livré non plus tout un mobilier lapidaire, comme les habitations lacustres de l'Hévêtie en out domé aux autiquaires de la Suisse moderne (3). Le bassin de la Seine nous a longettups rétaisé ces blauches de haches, saturées de gange et de limon, que protiguent à la science étonnée les bancs alluviaux de la Somme (4). Toutefois, depuis deux aus, it en laises entreviror quelque-unes dans les sollières de Sottetile et de Questific de de Questific.







#### HACIFETTES EX SILEX DILEVIENCES OF ANTÉ-HISTORIQUES.

Pour nous consoler, il nous reste, sur quelques points de oc département, des dépôts de hachettes à divers états et pour ainsi dire en travail de formation. La Cité de Limes (5) et surtout les Marettes, près Londinières (6), nous ont donné des quantités considérables de hachettes de silex ébauchées, à peine dégrossies, ou des fragments brisés pendant leur

(1) En 1817, jors de la confection du chemin de fer de Rouen à Paris, on a trouvé, dans la traverse de Seint-Pierredu-Veurray, une grosse pierre cellique recouvrant des squeicties antiques, accompagnés de poteries gauloises et de silex emmanchés dans des cernes de cert En 1815, j'ai ve ces hachettes à la Bibliobluque de Louviers.

(2) Le Brasseur, « Hist. évite et secélaisat. du coméé d'Évreux, » p. 173. — Dom Martin, » Relig. des Gauleis, » L II, p. 311-20. — A. Le Prevest, « Notice hist. et archéol. du départ. de l'Eure, » p. 37, et » Mém. de la Soc. d'agr. de l'Eure, » l. n., p. 256. — « La Norm. souder», » p. 6.

(i) Boacher de Perthes, « Antia, celtiques et entédiles, » — Rigoliet, » Mém, sur des instram, en silex trouvés à Saint-Acheal, » et « Mém. de la Soc. des antiq, de Picardie, » t. xw, — « Balletin de le Soc. des antiq, de Picardie, » ennée 1850, m° 2.

(5) Feret, « Soc. erchéol. de l'errosdiss. de Dieppe, » p. 10. — Lo Dicte-Dullos, » Notice sur le Camp de Catency, dit Gamp de Cètar, « dans les Mem. de la Soc. sond. de l'Oire, » t. r", p. 380, pl. 1", 6g. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 19. — Catal. de la Bibliot publ. de Diepre » n. 343.

(6) « La Norm. sonterr., » 1" édil., p. 181; 2" édil., p. 205.











NACHETTAS CASSÉES OU ÉBAUCHÉES, Semblables aux débris rencontrés aux Marcites de Londmières.

confection. Il est difficile de croire qu'il n'y air pas eu, sur ces deux points, des bhiriques de hachettes comme il dut en cisister au camp de Cateron, espolére par L'edicte-Dulots, antiquaire du Beauvoiss (3). Le feu paraît avoir joué un céle dans la reéparation et la taille de ces instruments primitifs; car nous sonos car renarquer sur les pièrers préparés; réausies ou non, une teinte blonde et cendrée qui est celle du silex quand il a sobi l'action du feu (2).

La potrie, cette première nécessité de l'homme, sa conquague si inéquabble en ce monde que nos pères on pensé qu'il ne pourrait inéme s'en passer dans l'autre, la poterie, dis-je, ne s'est montrée qu'à quatre reprises sur notre sol gaulois. Une première fois, ce fut il y a près de quarante aus, dans la vaste enceinte de la Cité de Lime (5). Les trois dernières manifestations sont lus récentes. Les 1855, élle appart aplaite et contennt des ob brillés, dans le cimetière du Helluis, près Bouelles (5); un an plus tard, en 1855, élle se montra ercècle de fer, sous forme d'urnes, dans les tranchées du Châtieux de Robert-Le-Diable,

(4) a Sépuit. gaul., rom., franq. et norm., a p. 397-410.

<sup>(1)</sup> Ledico-Dadas, Notice on to Mont de Carrors, dis Camp de Grier, p. 1-164, ju. 17. — Mûnd de la Sc. and de 1700s. + 1.17. p. 7584. — A blinich de la Sc. de seate de Perrace, « maile feld, p. 15. — Le Je zeront de Villes et de Campagonis, « du je "evit liée, p. 2, monce la découver de deux atilier de fabrication d'instances de mit de la Carror de La Campagonis, « du je "evit liée, p. 2, monce la découver de deux atilier de fabrication d'instance de limit de maile que au la carror de 1807 à l'evraite de l'instance de l'instances de l'ins

<sup>(3)</sup> Feret, «Soc. archéol. de l'errondiss. de Dieppe, » p. 10, 13, 14. — H. Langiois, « Du Camp de César et do la Cité de Limes, monum. voisin de la ville de Dieppe, » p. 9. — « Catal. de la Bibliot, publ. de Dieppe, » p. 346.

près Moulineaux (1); la troisième manifestation vient d'avoir lieu à la Côte des Caillettes, près Saint-Wandrille (2).



POTENIES CELTIQUES DE BOTELLES ET DE MOCLINEAUX (SEINE-INPÉRIETRE).

(1) . Sépuit. gaul., rom., franq. et norm., . p. 1-38.

(1) « Revue archéal., » nouv. série, nunée 1861, t. u., p. 480-82. — « Bull. de la Soc. des antiq. de Norm., t. 1", p. 430-53.









POTESTES CELTIQUES (NORMANEIS ET PICARDIS).

Cos objets membles sont les seuls qui nous soient venus des Calèles et des Vélocasses. Complétons le tableau en ajoutant les immenbles, c'est-à-dire les monuments adhérents au sol et qui en font encore partie. Nous en connaissons surtout d'est espéces: les fosses ou togaria, les ferrières, les tertres, les pierres vénérées, les fontaines, les camps ou enceintris fossories.

Assez généralement on est porté de nos jours à attribuer à des habitations gualoises ces fosses profundes et mystérieuse, que l'on retrouve dans nos tuillis et dans nos forêts, aux les plaines et surtout au penchant de nos collines. Quelquei-unes d'entre elles portent des nomes ferranges, d'untres sont accompagnées de traditions et de légendes. Et on les nomme fesseu-d-loupe, ailleurs merdéler ou margeller. Des nous es sont des Coll-elleuse et de Fosse-mus-Précheur (1). Dans la vastée meciatio de la Cité de Limes, plusieurs de ces excavations ont été interrogées par l'archéologie qui a erry reconnaître les sestiges de nuyeur



MARIONS GATTOMES (COLONNE ANTONINE).

(1) De La Villegille, dans les «Men. de la Soc. roy. des mois, de France, »? »rira, l. nr., p. 144, année 1838, cur vol. de la collection). Poprietre et Charton, «Hist. de France deprès les monum, ». l. 1» p. 13, 14, 162. — Boutte, «Mém. de la Sec. d'agric de l'Aube, » L. xxv. p. 10-11. — Notice sur les marges, margettes on mardelles, ». De Miller de la Sec. d'acréde de d'Aube, » L. xxv. p. 10-11. — Notice sur les marges, margettes on mardelles, ».
Pur M. Lechere de Douy, lan-8 de 3, Mez. 1807. — Deblatin de la Sec. d'acréde d'efficial de la Socie, exprés de l'acréde d'efficial de la Socie, exprés de l'acréde d'efficial de la Socie, exprés d'estable de l'acréde d'efficial de la Socie, exprés.

celtiques (3). On sait que les demeures de nos pères, généralement circulaires, construites en bois, en roseaux ou en paille, s'enfonçaient profondément dans les AL. Les documents écrits le révélent (2), et les plus anciens monuments le démontrent (3). C'està l'étude approfondie du sol qu'il apparient de résouler ce curieux problème que la science s'est posé depuis moinsi d'un dem-is-siéche, et qu'il gâp révocueup extont les anigs de l'antiquité nationale.



TIOIS DEFENDANT ST NAMEN.

boue. C'est ce qui a lien en Gsule', en Espague et dans les Britanniques. »

(3) La colonne Antonine et un bes-relief satique du Louvre servant de piédostal à une statue de Melpomène. —

Par la hienveillance des éditenrs de « Tilist, de France d'après les monun..., » nous pouvons reproduire ici cas deux documents historiques.

(4) Des fontes fostières et des buites fusitires se voir-al curcer à Vattelot-sur-Mer, à Saint-Léonard, dans le Bois

(4) Des joints jointres et des tuins jusières se voient eucore à vanciot-sur-xer, à Saint-Leonard, dans se Bois des Hogues, et su Bois de Boquelon, près Fécanop. tagnes de scories cachées dans des bois ou des couches de laitier, formant des croûtes épaisses au sein de nos plus anciens villages (1). Les noirs charbons qui accompagnent partout ces dépôts incompris témoignent des feux ardents qui alimentaient ces usines éteintes depuis des siècles.

Les tertres ou tunuit, injete ou motten, comme on les appelle dans le pars de Caux, firment abondamment semés un rotte col; et, lunglé de fréquentes écturations, ces éminences sont encore nombreuses parmi nous. Mais il est difficile de leur assigner une origine fixe et précise; nous croyons même qu'il y aurait erreur et témétité à leur homer une source unique, une provenance commune. Mais ai quelques-unes doivert étre attribuée aux Gallo-Romains, aux Françs et même aux hommes du Nord, nous pensons aussi qu'un grand nombre peuvent être reportées jusqu'aux Gallo-Belges.

Mais, pour une classification de ce genre faite à priori, notre science se reconnaît impuissante; car ce n'est que dans le sein de ces masses de terre que se trouve le secret de leur origine et, jour ainsi parler, leur acte de naissance. Malheureusement, quand on obtient ce résultat important pour l'archéologie et l'histoire, le monument lui-même a disparu (2).



Généralement le monde archéologique s'est montré plus rassuré vis-à-vis des pierres et

 On remarque des amss de luttier et de scories à Montreuil-en-Caux, su Bosc-le-Hard, à Bellencombre, à Naint-Saèns, à Forges-les-Eaux et à Perrières-en-Bray.

<sup>(</sup>f) » Le meed de la France, se général, mais surtout les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Sonme, de l'Ainne et des Ardennes, sont couverts du ces territes on monticules faits de mains d'hommes, de forme ronde, orale ou allongée, qui portent blen des mons différents, se/on les lieux où lises trouvent, mais que les axuntes réconfedat à désigner sous evux de somédirs or atmontée. « Bulletie de la Nec. end. de Lonn, + 1. nr., p. 31-82.

des fontaines, surtout lorsque ces monuments, naturels ou artificiels, ont été ou sont encore entourés de légendes sacrées, de traditions mystérieuses, et, par-dessus tout, chaque fois qu'ils furent l'objet d'une eroyance, d'une pratique superstitieuse ou d'un culte populaire.

Les dolmens, les menhirs, les allées de pierres, fréquents vers la Loire, sont rares ou inconnus aux bouches de la Seine. On cite eependant un ou deux dolmens dans la forêt de Rouyray, et nous-même avons cru en reconnaître un reste à la Torniole de Pierrefique (1) dont le nom est significatif.

Les autres pierres vénérées sont des roches frustes et à peine dégrossies, des pierres branlantes ou tournantes à demi-formées. Les unes affectent la forme d'un siège comme la Chaire de Gargantna, ou d'un vaste parasol comme la Pierre Gante de Tancarville. Tous ces rochers, enfants de la nature ou de l'art, sont environnés de traditions poétiques et de légendes romanesques. Ils sont aussi le théâtre d'apparitions nocturnes, de danses fécriques et de cérémonies cabalistiques (2). Leur nom même indique le sens eaché qu'on y attache : c'est la Pierre d'État, la Pierre du Bonheur, le Clos-Blanc, la Chambre-aux-Demoiselles, le Fautenil des Géants, le Tombeau du Géant, la Pierre tournante, le Pain bénit, la Rocheaux-Diables, la Pierre d'Enfer (3) ou la Marche du Trésor (4).

Après les pierres, et peut-être avant elles, l'élément naturel auquel nos pères ont rendu l'hommage le plus long et le plus durable, ce sont les ruisseaux, les mares et les fontaines. Bon nombre de ces sources sacrées sont parvenues jusqu'à nous, entourées de prestiges et de croyances, encore l'objet, non de la vénération, mais de la superstition des masses. Ces eaux, l'objet du culte de nos ancêtres, auxquelles les païens nos pères offrirent tant de monnaies, tant d'ex-roto, tant d'images, devinrent le sujet d'une lutte longue et acharnée à la naissance du christianisme. L'apôtre du Christ ordonnait impitoyablement de combler ces sources et ces mares vénérées; et chaque fois qu'elles ont échappé à la proscription générale, ce fut probablement après avoir été sanctifiées par le baptême des premiers chrétiens.

(4) Guilmoth, . Hist. de la ville et du canton d'Elbeuf, . p. 23.

<sup>(</sup>I) Canten de Criquotot, arrondissement du Havre.

<sup>(2)</sup> A propos d'un grand nombre de ces pierres, le peuplo prêtend que, la nuit de Noël, pendant la Généalogie de la Messo de minuit, elles tournent en se promenant autour da is fosse qui les contient. M. Venn-Delannay raconte, dans ies » Mém. do l'Acad. coltique, » t. rv, p. 305-7, qu'à 14 kilomètres de Blois, entre Pont-Levoy et Thonay (Loir-et-Char), on trouve dans un champ une plerre qu'en appelle la pierre de minuit; en assure qu'elle tourne tous les ans, à minnit, pendant la nuit de Noël. - A Vaudencourt (Oise), au lieu dit la Côle du Petil-Marais, est un menhir, dit la mierre fournoule, tournant sur lui-même aux muits de Noël et de Saint-Jean l'Evancéliste. - Il existe encore une autro piorre au iieu dit la Haute-Borne, qui tourne la muit de la fête de sainl Jean-Baptiste. -- Frion, « Nouv. Précis de sfatist, sur lo canton de Chaumont-en-Vexin, » p. 103. - M. Graves doit an parlar dans sa Notice archéolog. -A Boury (Oise) sout oncore des pierres dites pierres tournantes. « D'après l'opinion populaire, dit M. Prion, ces massee font une révolution sur alles-mêmes dans le nuit de Noël. » Id., ibid., p. 112. - A Trumilly (Oise) est une pierre frite qui tourne sur elle-même à certains jours. Woillez, « Répert. archéol. do l'Oise, » p. 182.

<sup>(3)</sup> A Guinos (Pas-de-Calais), le vieux port romain s'appelle le Trou d'Enfer. Dans le département de Saône-et-Laire, on trouve la nem de Trou d'Enfer appliqué à des excavations. Prathernon, a Mém. de la Commiss. d'archéol. de la Haute-Saone. . - Fl. Lefiis, « Rech. sur la cenfigurat, des côtes de la Merinie, » p. 135.

Encore aujourd'hui nous recomanissons ese marse, ess fontaines, cos sous sacrées, vivantes ou disparues, à deux signes certains : de celles qui furent supprimées par la violence ou qui disparurent naturellement, le peuple a conservé le souvenir, el leur disparation est presque toujours entourée de légendes et de traditions mystéricuses; celles qui coulent encore receivent, à certaine Pétes de l'amonée, des baigeurs de tout àge et de tout sexes, surtout de jeunes enfants que l'on plonge dans ces eaux avec autant de foi que dans celles du baptème.

Maisi lest des temps gaulois un débris solemel qui est arrié jasqu'à nous pour nous faire admirer la puissance du bras de nos anolètres : nous voulons parler des grandes enceintes fossopies, de ces camps fist de César, vieilles oités extranchées qui étonent les générations présentes absolument comme, au temps de Taclie (1), les campements des Kymirs faisaient l'admiration des Germains des bords du Rhin.

Cav sastes déserts, aujourd'hui revêtus de taillis et de jones-marins, furent jadis pleins de peuples et de troupeaux. A la prioride des peuples spateurs, dent l'Orient nous a conservila fidèle image, ces enceintes durent jouer un rôle au naliéu des migrations et de la marche perpétuelle des peuples primitifs. Nous finnes tous Orientatus à l'origine des choses, et les Arabes du désert reproduisent assez bien nos premiers pires. Les peuples normales de nos contrées étaient ans nul doute list des et d'orient d'on ous venons, et il est vraisenbladie que la langue, la civilisation, l'industrie, les mœurs, les croyances et les traditions, vinvent aven nos aneitres des lieux où le soleli se lève.



CITÉ DE LIMES QU'CAMP DE CÉRAR, A BRAQUEMBNT, PRÈS DIEPPE.

Les rives de la Seine et les bords de la Manche, les coteaux qui encaissent nos rivières et jusqu'aux plateaux qui dominent nos plaines, ont gardé à travers les siècles des terrassements et des enceintes qui faitguêrent les bras des générations passées, et que les générations présentes n'out même pas le courage de détruire. Ces camps restent parmi nous

Veteris famme lato vertigia manent (Cimbrorum) utrăque ripă castra, ac spatia quorum ambita punc quoque motiaris molem manusque gentis et tam magmi exercitua foiem. » Tacite, « Germania. » c. xxxvn.

comme de gigantesques berceaux, que les enfants conservent et vénèrent pour marquer d'où ils viennent et indiquer la marche qu'ont suivie leurs aïeux (1).

#### ÉPOOUE ROMAINE.

- « Sous Auguste ou sous Tibère, les Calètes et les Vélocasses, qui jusque-là avaient fait partie de la Belgique (2), furent incorporés à la Celtique, autrement dite Gauloise, dont les limites étaient renfermées primitivement entre la Garonne, d'une part, la Seine et la Marne, de l'autre (3). Cette grande province prit alors le nom de Lyonnaise (4).
- · Il est bien probable que c'est au premier des empereurs romains issu de la famille Julia, que la capitale des Calètes, dont le nom gaulois est resté incertain, dut celui de Juliobona (5), qui revit dans le nom de Lillebonne (6). Rouen, capitale des Vélocasses, conserva son nom primitif.
- « En passant de la Belgique à la Lyonnaise (7), les Vélocasses et les Calètes restèrent distincts et séparés. Le géographe Ptolémée, qui écrivait sous les Antonins, nomme les deux peuples et cite Rouen, Patricague, comme la cité des premiers, et Lillebonne, toxistère, comme la cité des seconds (8). C'est le premier écrivain de l'antiquité qui prononce le nom de ces deux villes.
- Assez longtemps après, sous Dioclétien (284-305), la Lyonnaise fut divisée en deux provinces, première et seconde. Rouen devint la métropole de la seconde Lyonnaise : preuve de l'importance que cette ville avait acquise et qu'elle devait, sans aucun doute,
- (1) Beaucoup de camps sont reefermés dans la Seine-Leffriaure ; nous citerona lei , parmi les plus remarquables : la Cilé de Limes ou le Camp de Cézar, près Dieune; le Camp du Conada, près Fécamp; le Camp de Mortagne, à Inchevilla, près Eu; le Calclier, à Veulettes et à Varcegovillo-sur-Mer; les Camps de Sandouville et de Boudeville sur le Seine; le Camp de la Bouteillerie, à Varnaville-les-Grès; celul du Bois-de-la-Salle, à Touffreville-le-Corbelion; le Mont Grippon, à Beaubec; le Mont Sainte-Catherine, à Rouen; les l'ieux Chétiax, à Valmont; le Bois des Mottes, à Etoettaville-sur-Mer; et le l'acap des Cateliers ou les Portes de la Ville, à Varongoville-sur-Seine, près Duclair. (2) . A Scalda ad Sequanam Belgica, a dit Pline l'Ancien, liv. IV, c. XVII.
- (3) Céanr, « Commeotarii, » lib. 1, c. 1 : «Geltos... « Belgis, Matrona et Sequana dividit. » « A Sequana ad Garumnam Celtica cademque Lugdunensis, « dit Pline, lib. IV, c. XVII,
- (4) On assure que ce fut l'an 7 de J.-C., sous seo 6 consulat, dans une assemblée tenue à Norbonne, qu'Auguste créa cette division des Goules qui dura trois siècles. G. Petit, « Essai sur un temb, gallo-rom, trouvé à Louviers en 1860, » p. 9.
  - (5) A. Le Prevest, dans les « Mém. de la Soc. das Astiq. da Norm., » 1. x1, p. 2. (6) M. E. Gaillard était disposé à voir dans le com de Juncéense un bicofeit de César lui-même. It s'eppuyant es
- ceci sur un mot d'Hirtius qui dit que César pacifia les Geules : « Hoperificé civitates appellando; » et M. Amédée Thierry, dans son a Hist. des Gaules, a t. 111, p. 238, explique ce passage en disact que le procoesul agrée que certaines villes prissent son nom. M. Guillard complète sa démenstration en rapprochant Juliobone (Lillabonne) de Julio-Magus (Angers) et d'Augusto-Magus (Scolis). » Notice sur la statue pédestre de marbre blanc, » p. 6 et 38. (7) . Lagdunensis Gallia hebet Galletos, a dit Pline, lib. 17, c. xvii.
  - (8) Lib. n, e. vitt.

à son heureuse position sur un grand fleuve navigable et à son commerce, plutôt qu'à sa grandeur relative. En effet, son enceinte romaine, dont on connaît le tracé (1), égale à peine en superficie le dixième de celle de la ville actuelle; le contraire a eu lieu pour Lillebonne.

- « On croit que c'est lors de cette nouvelle circonscription qu'on ajouta au territoire de Rouen, afin de donner plus de relief à la nouvelle métropole, la contrée comprise entre la Seine et la Rille et connue depuis sous le nom de Roumois (2).
- Plus tard, la seconde Lyonnaise fut subdivisée en deux provinces: Lyonnaise deuxième et Lyonnaise troisième. Rouen fut encore la métropole de cette nouvelle deuxième Lyonnaise, qui se trouva restreinte au pays représenté par notre Normandie moderne. Cette dernière division, qui ne devait plus varier, paraît avoir eu lieu sous Gratien (375-83).
- « Les peuples des cités des Vélocasses et des Calètes ne figurent, à aucun titre particulier, dans les événements historiques qui signalèrent la domination romaine dans les Gaules et dont ils durent partager toutes les vicissitudes politiques et militaires. Cette portion de l'Empire était trop peu importante, à défaut d'événements majeurs arrivés sur son territoire, pour fixer l'attention des annalistes.
- « Nous savons seulement, pour citer quelques faits en passant, qu'en 296, l'armée que Constance-Chlore destinait à son expédition de la Grande-Bretagne descendit la Seine au pays des Calètes, pour rejoindre sa flotte à Boulogne (3). Elle était commandée par le préfet du prétoire, Asclépiodote (4). C'est à cette occasion qu'Ammien-Marcellin parle des camps de Constance, Constantia castra, qu'il place vers l'embouchure de la Seine (5) et que quelques savants, à tort ou à raison, croient reconnaître dans les camps de Boudeville et de Sandouville (6).
- « Dix ans auparavant, les côtes du pays des Calètes, infestées par les Saxons et les Francs (7), avaient été défendues par Carausius, chef de la station romaine de Boulogne (8), qui avait fini par s'associer à leur pillage et qui s'était réfugié dans la Grande-Bretagne, où il avait pris la pourpre (9), »

(9) Deville, dans lo « Précis analyt da l'Acad. de Rouen, » année 1839, p. 186-88.

<sup>(1)</sup> De Caumont, « Congrès archéologique da France, séances génér, tenues en 1859, » p. 529. - » Précia analyt. des trav. de l'Acad. de Rouen, « année 1860-61, p. 260. - « Mém. de la Société des Antiquaires de Normandie, « t. xxrv., p. 650. - « La Seine-Inférieure au temps des Romains, » p. 4. (2) A. Le Prevost, « Annuaire du départ, de l'Eure, » 1834.

<sup>(3)</sup> Eumène, « Panégyrique, « dans le « Recueil des histor, des Gaules, » t. 1", p. 114 : « Exercitus quem Sequans in fluctus invexarat, . dit Eumène.

<sup>(4)</sup> Tillement, \* Hist, des Emper., \* t. rv, p. 31-32; — Lever, \* Dissertat. sur l'abolit. du culte de Roth, \* p. 74. (5) Ammion-Marcellin, liv. xv.

<sup>(6)</sup> E. Galilard, « Rocherchea archéol, pour servir d'introduct, à un voyage dans la Seine-Inf. et l'arrend, des Andelys, . p. 6. - Id., dans io « Précis analyt, de l'Acad, da Rouen, « année 1832, p. 164. - L. Paliue, « Mém. sur las trav. milil. des bords de la Seine et de la rivo saxonique, « dans les « Mém. de la Soc. des antiq. da Norm., « t. 1x, p. 294-95, 300

<sup>(7) «</sup> Ad observanda Oceani littora, que tunc Franci et Saxones infestabant, positus. » Paul Orose, lib. vz.

<sup>(8)</sup> Eutrope, lib. 1x; - Falius, dana las . Mém. do la Soc. dos antiq. de Norm., . t. 1x, p. 294-95.

C'est également vers le me siècle de notre ère qu'il faut placer un événement qui n'a qu'un earactère privé, mais qui, à cette distance et dans la détresse de documents, acquiert presque l'importance d'un fait publie.

Une inscription sépulcrale, conservée dans les riches galeries du Musée lapidaire de Lyon ct trouvée, en 1846, au sein de cette métropole des Ganles, nous apprend qu'Illiomarus Aprilintiarus, originaire de la cité des Vélocasses (ex civitate Velocassium), était allé à Lyon, choisi pour être un des eolons du Lugduunu, et, après avoir été incorporé dans le collège des Utriculaires de cette grande cité, y était mort à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Son fils, Aprius Illioniarus, lui avait dédié, sous le signe de l'ascia, ce monument funèbre qui est venu jusqu'à nous (1).

Peut-être nous sera-t-il permis de mentionner aussi le passage de deux Césars gaulois, Posthume et Tétrieus, dont les médailles sans nombre recouvrent le sol de nos contrées. Ces deux grands dignitaires de l'Empire, qui ceignirent la couronne, furent gouverneurs de la seconde Lyonnaise et résidèrent à Rouen (2). Posthume régna de 261 à 267 ; Tétricus, de 267 à 273. Tétricus, ancien sénateur, ancien consul, gouverneur de la seconde Lyonnaise, revêtit la pourpre à Bordcaux, puis revint à Rouen où l'on frappa des monnaies en son honneur (3). Quelques auteurs lui attribuent même une borne milliaire découverte, selon eux, aux environs de Rotomagus, dans le cours du xvue siècle (4).

Les invasions saxonnes, au lieu de se calmer, ne firent que redoubler dans le eours du 17º siècle. Les rivages de la Belgique et de la seconde Lyonnaise furent tellement envahis par ces peuples, qu'ils en prirent bientôt le nom, et, dans l'histoire de ee temps, le Littus saxonicum marche de pair avec le Tractus armoricus. Ce fut à tel point que le gouverncment impérial dut confier à un dignitaire spécial la défense des côtes de la Manche, Ammien-Marcellin appelle ce haut fonctionnaire « le comte de la côte maritime, » et le poète Ausone, gaulois de naissance, lui donne le titre de « duc de la rive saxonique » et le fait résider à l'embouchure de la Seine : In duabus Belgicis erat unus dux Saxonici littoris, ad ostia Sequana.

« La grunde invasion de barbares, si éloquemment décrite par saint Jérôme (5), qui de 406 à 410 eouvrit les Gaules de ruines, n'épargna pas le pays des Calètes. Tout porte à croireque Juliobona; détruite à cette époque, ne put se relever de ses cendres, » et que les Calètes, privés de leur eité, furent annexés à celle des Vélocasses, Rouen, qui dut peut-être

<sup>(1)</sup> Gette belle pierre, haute de 1 m. 47 et large de 60 ceni., porte te nº 465 du Musée de Lyon. Comarmond, « Description du Musée lapidaire de la ville de Lyon, « p. 293, pl. v. — Thaurin, dans les « Mêm. de la Soc. des antiq. de Norm., at xxiv, p. 110-16.

<sup>(2)</sup> Bréquigny, « Hist. de Poethumus, « dons les « Mém. de l'Acad. des Inscript. et Belles-Lettres, « t. xxx. -Thioury, . Saint-Gervais de Houen, . p. 15-16,

<sup>(3) .</sup> Mem de l'Acad, des Inscript, et Belles-Lettres, vt. xxxt. - J. Thieury, . Suint-Gervais de Houen, . p. 16. (4) Parin, « Histoire de la ville de Rouen. «

<sup>(5)</sup> P. Hieron., « Epist. xci, ad Ageruchiam. »

à cette agrégation, par suite de la difficulté du choix, l'avantage de ne pas voir changer son nom en celui de son peuple, ce qui avait lieu pour les autres cités gallo-romaines (1).

- Pour se faire une idée de l'importance de la capitale des Calètes avant eette eatastrophe, il suflit d'explorer l'étendue de terrain qu'occupent ses ruines et les débris de son immense théatre (2).
- Pen de temps après la destruction de Lillebonne, nous voyons, sous Valentinien III, de 428 à 455, flouent figuere comme lieu de résidience du précife du corps des Urasiries, præfecta militum Urasiriesius (3). Cette circonstance ferait supposer que la métropole de la seconde Lyonnaien n'était point entrée dans la ligue des provinces armoricaines (Tractus armoricus, dans laquelle on comprend généralement toutes les côtes qui éétendent de la Loire à la Meuse), lique qui éclata sous Honorius, l'an 468. Ces provinces, convainces de l'impuissance des Romains à les défendre contre les excursions des harbares, et amoureuses de leur liberté, chassérent les magistrats et les officiers de l'Empire et se constituent en république (4).

L'histoire ou plutôt les mouments écrits nous apprennent infiniment peu de choie sur l'état des villes, bourgs et hameaux de notre territoire départemental- à la période romaine. Cependant nous sommes parvenu à tirer, de divers éléments historiques combinés, les nous de sept villes romaines dont une chez les Ydécasses, une elue les Auterques, quatre chez les Catéles, et une dernière une fon enst usus libre artibuer aux Caléxes vou para Ambiani, de l'action de l'act

Les Vélocasses paraissent avoir possédé trois ou quatre villes rangées sur la voie romaine qui, de Troyse et de Paris, gaguait la nier à Caracotinum. Ces villes sont : Rotomagns (Rouen), Ritunagus (Radepont ou Fleury-sur-Andelle), Petrounantalum (Magny ou Arthieul) et Briro-Jaure (Pontoise), que plusieurs donnent aux Parisii. De

III Cetta simil qua Lathon, cile de Partini, grist la cette froppus le sun de Partin, Somerabelro, cili de Antonia, cili cid Antonia, coli cid Antonia, cili cid Antonia, cili

<sup>(2)</sup> Deville, dans le « Précia analyt. des travaux de l'Acad. de Beuen, » anuée 1839, p. 188.

<sup>(3) «</sup> Notitie dignitatum Imperil, » dans le » Recuell des historiens des Gaules, » t. 1°, p. 127.

<sup>(4)</sup> Zozime, « De Gallis, » lib. vz. — Doville, dans le « Précis analyt. des travaux do l'Acad. do Rouen, » anoée 1839, p. 185-89.

ces différentes villes des Vélocasses, une seule, la cité métropolitaine, appartient aujourd'hui au département de la Seine-Inférieure.

Cette cité est appelée par Ptolémée Pottpuzyst; par Iltinéraire d'Antonin, Latomagum; par Ammien-Marcellin, Rotomagi; par la Table de Peulinger, Rotomagus; par la Notice des dignités de l'Empire, Rotomaga, et par la Notice des provinces de l'Empire, civitas Rotomagensium.

La ville des Aulerques que possède le département de la Seine-Inférieure est *Uggade*, ou plutôt *Uggate*, mentionnée par l'Itinéraire d'Autonin et que nous fixons à Caudebeclès-Elhenf.



ARTE DE LA SEINE-INFÉRIEURE AT TEMPS DES BONAIRS.

Les quatre villes des Calètes sont d'abord leur métropole, justifier (Lillebonne), mettionnée par Ptolémée, et appelée également Joliobous par l'Itinéraire d'Antonin et la Table de Peutinger; Josum, cité par l'Itinéraire et que nous plaçons à Caudebec-en-Causy, Caraccisiums, autre ville de l'Itinéraire, que nous sixons sujount hui à Harfleur, et Graninum de la Table de Peutinger, que nous supposons à Grainville-la-Teinturière, ou tout su moins dans la vallée de la Durdent. Enfin, la septième ville, qui n'est mentionnée par aueun monument antique, mais seulement par des doeuments mérovingiens, est Augusta que nous plaçons à Eu ou à Ouste, dans la vallée de la Bresle. Plusieurs auteurs l'appellent Augusta Ambianorum, ce qui la range chez les Ambiani dont elle était au moins frontière.

Outre ees villes dont nous savons les noms, l'archéologie nous a révêdé bon nombre de stations dont les plus importantes étaient à Maulévrier, à Barentin, dans la forêt de Brotonne, à Étretat, à Sainte-Adresse, à Brèppe, à Sainte-Marquerrite-sur-Mer, à Thiédeville, sur la Saine, à Cany, à Beauville-la-Cité, à Archelles, près Arques, à Dijeon, près Aumale, à Héricourt-en-Caux, à la cité de Frenéville, près Saint-Victor-l'Abbaye, à la cité de Breulles, près Cotlévrant, à la ville de Hesdin, dans la forêt des Ventes, à Fécamp et à la ville d'Orierl, près Fécamp, à Soussemere, sur le Dun, mais surtout à Épinay, près Mortemer, et à Cailt, ains qu'à Saint-André-sur-Cailly.

Les limites dans lesguelles se renferme la Seine-Inférieure actuelle sont : au nord, la Manche, appelée loss Trentus armorica ou Trentus a renoricanus; 3 fouest, la Seine, nommée Sequenne, et les Lexorii dont la cité était Noviensegns, aujourd'hui Lisieux; a midi, les Aulerques-Eburoviques dont la cité était Noviensegns, aujourd'hui Evenux; la partie des Vélocasses qui est devenue le Vexiu normande et le Vexis français. À rels enfine fainent les Bellovaques dont la capitale était Centronsegus, aujourd'hui Beauvais, et les Ambient dont la cité était Semenorierir, aujourd'hui Amiens.

Cest au déclin de l'Empire romain et au commencement des invasions du ve siècle, qui apparait pour la première fois l'organisation cécléssiatique de la seconde Lyonasise. Le christianisme y avuit été seme par couches irrégulières, pout-être dès le 1º siècle, mais à couperdra dus le cours du me. Saint Denis, de Paris, semble avoir érangalière les Videncases, (le tet sint Firmin, d'Amiens, les Calètes (3). Saint Nicaine, l'apolire et le marty des Videncases, ne peinteria poir la pusqu'a Batomayer, 30 où a sint Néton établités on siège épiccoyl, puis ails mourir en 314 au milieu des Calètes, dans les environs de Graciums (4). Déja, avant son décès et peut-être comme un premier fruit de se prédications, sainte Honorine avait arrosk de l'étre de la comme un premier fruit de se prédications, sainte Honorine avait arrosk .

<sup>(1)</sup> Trigue dit que saint Denis, de Paris, est vena à Houve et y a connect van auto let une égilor. « Hustoire collissatique de Normandie, » 1. r° ;— ou lincourat, dans la valide de la Derdest, est une foncière de raint ferin, col l'on dit que le saint évêque de Paris laquins. « Les Égilors de l'arrond- d'Ycotot, » 1<sup>rr</sup> édia, t. n. p. 172; 2<sup>r</sup> édis, t. n. p. 172; 2<sup>r</sup> édis.

<sup>(2)</sup> La Migendo de suite Humin, dans la helvaiure d'Amient, mape les Galdess parmi les pemples que oct évêquement y en aprile de la Sundent, co montre une fundaine de suite l'évaine, où trou dit que le santé évaine d'amient a laspisée. «Les Églisses de l'armonissement d'évent, » l'édit, l. n. p. 181, 2º 481.
Lu, p. 18. Pour renesigementes pluis complete sur ce sujet, voir « Illissière de salat Firmin-is-Martyr, 1º évêque d'Amiens, « que traite de publier M. C. Saltenna, pages 243, 288-28.

<sup>(3)</sup> Maryyriek A Garry (Euro), vern Tan 150. Buele', «Carmodegie intoricisé des archeverques de Rouen, », p. 11-4. (b) Poumersys, ». Histoire des archeverques de Bouen, », p. 14. — « Gillar christiana, » t. 11, p. 6. — Badré, « Garcoologie intoritàe des archeverques de Bouen, » p. 10-18. — Parin, «Normandie christiana. » . — » Les Églisses de Tarrondoignement d'Yusta, » i "è dit., t. u, p. 160-100; ? "dil., », t. n, p. 100-100. — « La Normandie nouterraine, » i "Pdil., p. 61, " e dil., » t. n, p. 100-100. — « La Normandie nouterraine, » i "Pdil., p. 61, " e dil., » t. n, p. 100-100.

de son sang la voie qui conduit de Juliobona à Caracotimum (1). Enfin saint Avitien, deuxième évêque de Rouen, nous apparalt siégeant au milieu des pères du premier Concide Ges Gaules, tenu à Aries, le 4er août 314, par ordre de l'empereur Constantin, et auquel fut convoqué tout l'Occident chrétieu (2). C'est le premier acte où figurent les ponities de Rouen.

La seconde Lyomaise, comprenant d'abord neuf cités et neuf peuples (3), n'en compait plus que sept sous Bionorius (5). Ne à cette lamentable époque, l'organisation ceclésisatique se formula sur l'organisation civile. Sept évechés, a gavat leurs sièges dans les sept chefe-lieux des cités antiques: Rouen, Bayaus (5), Avrancles (6), Evreus (7), Séez (8). Lisieux (0) et Coustances (10), se trouvient constitués sous la suprémutie du premier d'entre cur. Rouen était la métropole de la province et avait probablement dévancé les autres cités un four de la métropole de la province et avait probablement dévancé les autres cités de la manuel de

<sup>(1)</sup> Martyrisée à Mélamare, en 303. — Les Bollandistes, « Acta Sanctorum mensis fobruarit. »

<sup>(2)</sup> Estrangin, « Études archéologiques, historiques et statistiques sur Arles, » p. 260.

<sup>(3)</sup> Ces neuf peuples et les neuf eitle staient: Robungar, cité des Vélocasses, Milobona, cité des Calébes, Medionamu, cité des Aubrejunes-Bourenjunes; Nordangar, cité des Leuvienes, L'argamm, cité des Vilancases : August Industrum, cité des Misjocasses : Ingena, cité des Morintanum, cité des Misjocasses : Ingena, cité des Morintanum, cité d

<sup>(</sup>u) - Nostia provinciarum el civistam Gallae, «Basis » Record dos historieros des Galles, L. r., p. 172. «
(a) Bayera, Augustivane Bajerentino, del Araquifici per suita Empirico, selon québlemente, en 205, soite de autre, as commercement du visable hour 2 évoque fai sont Ballation, et au 2 saint Laure, moit vers 60, au deux en 1900 de la compartir de la compar

<sup>(6)</sup> Avranches, Ingena Abrincatium ou .18rincensium, voit apparatire son premier évêque, Nepos on Nepus, an concile d'Orléans, on 511. « Gallia christians, « t. xx, p. 496-468. — J. Dosnoyers, « Annuairo do la Soc. do l'Hist. de France, » anafoc 1833, p. 102.

<sup>(</sup>f) Érreux, Melicianum, Indercernia ou Ermièration, compte pour apôtre saint Taurin, que quelque-cuas fait mourir en 20, dutteres no 30 et un plos grand nombre en 10 Saint Gauda, son auccasero, muurul en 30, de la christiana, \* t.x., p. 565-566. – Baillet, \*Topparaphio des Légendes, \* p. 202. – Chossant, \* Histoiro des Évêques d'Érreux, p. 1. – 3. Demoyers, \* Anannie de 1828, \* p. 164.

<sup>(5)</sup> New, Fogoritum on Orinima Saiarum an Sajairum, fut évangéties par saint Latum, son premier évoige, que quelque-ums font menuir evre 400. La sixiema pontife et Ularedo, ou Litard, qui souscrit au concito Orietam on MI., — D'Arrillo, » Notice de l'accienne Gaude, » 55-566. — Galeron, dians les « Memoires de la Société des Antiquaires de Normandia, » 1. x1, p. 31. « Galilla Christiana, » 1. x1, p. 674-675. — Baintal, « Topographie des Légedes», p. 9. 61. — D. Demogres, « Annauire de la Secquest, p. 9. 61. — D. Demogres, « Annauire de la Secquest, p. 9. 61. — D.

<sup>(9)</sup> Lislent, Neomogus du Noriomogus Lexeriorum, ne marque sen premier évêque, Theudebaud, que de 538 à 549. « Gallia christiana, » t. x1, p. 761-66. — J. Dosnoyers, » Annuaire pour 1853, » p. 169.

<sup>(9)</sup> Continees, Cordin as Cinateritis, celé des Levil, a peur premier révojes mint Errytoles, que quelque-men du discipie de sant discipie de la Le Percest, dans les Mémoires de la Société de Antiquieres de Normandia, e. Lu, p. 1—2. Milet Cenau, a Histoire de Pròpie de Contraces, p. 52. « — Histoire de Piglies gillaces, p. 9, 20.4. « Histoire de Piglies gillaces, p. 9, 20.4. « Histoire de Piglies gillaces de Benne, e. 1. », p. 30.4. de 180. » — Dem Bennier, « Recent hist., » to p., » 184. » Palles, « Histoire de Piglies gillaces de Benne, » to p., 30.4. » — Dem Bennier, « Anomaire pour 180. », p. 171.

dans l'établissement régulier de la religion chrétienne, et c'est à cette double circonstance qu'elle aura dû cet avantage (1).

Une chose qui a droit de surprendre tous ceux qui s'occupent d'histoire et surtout de l'origine des égliese, c'est que Airlehoue, qui fut une capitale, n'ait par d'ébeque à nous offire à l'époque romaine. La puissante cité des Calètes, toute mutilée par la main des barbares, n'a pu former un diocèse au berceau de la monarchie francaise. Ceei prouve, hédas J jusqu'à quel point cé ferille pays de Caux, tout couvert d'établissements romains, avait et à soutfiré des invasions, et de quelle chute prodoude était tombée leur capitale, puisque le christianisme, assez fort pour sauver l'ancien monde, ne put la faire sortir de son tombeau. Il est vrait qu'au vrus siècle nous voyons lo Cestrum des Francs tenter une résurrection diocessiane au moyent d'un siège éphémier; mais ce deriner effort ne servit qu'à démontrer de plus en plus son impuissance à sortir de la fosse profunde où les barbares l'avaient enterveil.

La puissance românce llait baissant et d'étéganat, dans les Gaules, devant les invasions successives des pupiles du Nord. La portion d'outre-Seine de la deuxine Lyonainse, par sa position reculée et occidentale, cut moins à souffiri, dans le cours du ve siècle, des incursions des barbares, qui, après sevier franchi le Bihn et ravagé ses bords, étaient pressés de se jeter sur le midi de l'Empire, que des excursions des pirates qui désellerant plus d'une dis ses côtes. Mais enfin les France débornels sur la Gaule et la rangent tout entière sous leur domination. La seconde Lyonainse fut obligée de subir le joug de Cloris, vers l'un 997 (2). Le finni l'êrce de Romains; l'êre des Frances va commencer (3).

#### ÉPOQUE FRANQUE.

La période franque se partage habituellement en mérovingienne et en carlovingienne, division qui est toute chronologique et qui représente les deux grandes familles qui régnérent sur les Gaules et sur une nortion de la Germanie. deuxis l'an 500 insurà l'an 1000.

Mais, parmi nous, la domination franque finit au xº sècle, époque où la conquête normande commence pour devenir définitive en 912. Par périodo franque, nous enteudous done pour notre pays la double domination mérovingieme et carlovingienne.

Pendant ce cycle de quatre siècles, nous commençons à possèder quelques documents écrits, vares encore, mais enfin donnant de petits détails sur le pays qui nous occupo.

<sup>(</sup>I) Deville, dans le « Précia analytique du l'Académie de Bouen, » aunée 1839, p. 190.

<sup>(</sup>f) Sofrant Bullet, "Ménaire our la langue cellaim, « Goris, après revier réem toutes les trêtus françes, comptait dans ses États que 50,000 combattains de su autien. « Balletin de la Nociééé des Antiquaires de Pecardis, « comptait dans ses États que 50,000 combattains de su autien. « Dateire M. de Commont. « Commo d'artiquifés mousancestaires, » i. m., p. Mr., la hande de France, conduite par Cloris, n'était que de 5 à 6,000 hommes. — La nation cutière des Darpondes se composait à peine du 6,000 habitants de 6,000 habitants du 6,000 habitants de 6,000 habitants du 6,000 habitants de 6,000 habitants de 1,000 hommes. — La nation cutière des Darpondes se composait à peine du 6,000 habitants de 1,000 hommes. — La nation cutière des Darpondes se composait à peine du 6,000 habitants de 1,000 hommes. — La nation cutière des Darpondes se composait à peine du 6,000 habitant de 1,000 hommes. — La nation cutière des Darpondes se composait à peine du 6,000 habitant de 1,000 hommes. — La nation cutière des Darpondes se composait à peine du 6,000 habitant de 1,000 hommes. — La nation cutière des Darpondes se composait à peine de 6,000 habitants de 1,000 hommes. — La nation cutière des Darpondes se composait à peine de 6,000 habitants de 1,000 hommes. — La nation cutière des Darpondes se composait à peine de 6,000 habitant de 1,000 hommes. — La nation cutière des Darpondes se composait à peine de 1,000 hommes. — La nation cutière des Darpondes se composait à peine de 1,000 hommes. — La nation cutière des Darpondes se composait à peine de 1,000 hommes de 1,000 hommes

<sup>(3)</sup> Deville, dans le « Précis analytique de l'Académie de Rosen, » année 1839, p. 190.

L'ensemble de ce pays, qui, à partir de 912, s'appellera la Normandie, qui, avant 407, se nommait la Gaule L'ounnisse, porta au vr siècle le nom de France ou de Mérovingie (1). Cependant, sous les descendants de Clovis, notre contrée, devenue le royaume occidental des Francs, pendra le nom de Noustrie ou de Noustrie. Cest ainsi, en effet, que la nomment, au vit siècle, Friédeaire et les handorranhes.

Cette Neustrie, qui était beaucoup plus étendue que la Normandie actuelle, se partageait en pagi ou pays.

Le département de la Seine-Inférieure paralt avoir renfermé trois et peut-être quatre de ces pagi mérovingiens ou carlovingiens.

Le première est le pagus l'Istounageasis dout le chef-lieu distà Rouma, appole alors Rotomus, Rodomus on Bohous. Ce pagus, qui desti limité d'Abord par la Bançon on rivière de saint-Wandrille, allait par les Baons, Motteville, Tótes, Saint-Vietor-l'Abbaye, Cailly et Buchy, jusqu'à la vallée de l'Andelde dout il descentait le cours. Au-delà de la Seine, il partait d'Elbeuf pour gagore la fille par la plaine du Nebbourg. Les points principual de ce pagus, cux du moins qui sont restés dans la Seine-Inférieure, étaient les deux puissantes abbayes unécvinigiennes de Censetiens et de Fentante/la (Jumiège et Saint-Wandlie), Daroclarum (Duchir), Paterntinuse (Barentin), le monasère de Paulineux (Pavilly), Callineux (Gailly), Longua-Podeanus (Longua, Podeanus (Longua), Decelum (Dissel), Barrocat, nomme plus land Welledon et Caldebee (Elbeuf et Caudebee-lèv-Elbeuf); mais es deux points alors appartenzient en grande partie au pagus Etricicauis; Arclaunus (le plais d'Ardaune avec sa forte, Arclaneuxis safray a ajuont'llui Vatterlille et la forte de Fortonne; le palais de Vetera-Dauss que l'on ne sait trop où placer (2), et enfin Pistis (le palais de Ptress), qui me fait plus partée du d'épartement.

Le second pagus, plus grand que le premier, était le pagus Caletensie, qui n'eut pas de capitale proprement dite aprés le heutte de Juliosons, mais dont le gouverneur franc, conna sous le nom de conte de Caux, course Caletensie ou Caletiaceusie, dut résider la Fécamp, part, albayer et chileun, qui deriment le sigour de prédificcition de nos premiers dues normands. Les points principaux du pagus Caletensie étaitent alors : Har for (Harfteur), Villure (TAbbase, Quies-fold (Villeur), Villure) (Vedes), Valimont).

<sup>(</sup>i) A qualité frepaire à Galais commença-i-celle à porter à nom de Piences P Cett à ent question justification conference qui a carrière qui personne partie a restricte, public balqueril à pient par soit des pour les pients, que sait de réserve, l'abble calleur à restricte de l'activité de l'

<sup>(2)</sup> Fai vu ouvrir quelque part l'apinies que l'etera-Besque était le vienz manoir près Cailly. C'est l'abbé Lebesf, je crois, qui émet cette idée; je la crois foedée, anriout s'il y a des débris antiques su Vieux-Manoir.

Blossevilla (Blosseville-ès-Plains), Vicus Sancti Malloni ou Hericuria (Héricourt), Yvetot, les Baons, Juliabona ou plutôt Insula-bona (Lillebonne, clatteau toujours et un moment éveché), eufin Dunum ou Evrardi Ecclesia (le Bourg-Dun), et, pour terminer, les abbayes éthémères de Losium et de Beleinac.

Le troisième pague dant le pays de Talou, pagus Talogiennis, depuis le comté d'Arques. Ce pagus apparait au vris siècle, es, seben quedques sarants d'un gramd mérit, in l'est qu'un démembrement du pays de Caux (1) d'où il semble sorti comme l'enfant du sein de sa mère. Quoique M. Gederal lui assigne pour chel·lice Emermenc (2), localif merivaigienne fort importante, il·est vrai, cependant nous pensons que le centre principal fut Arous, le Cestram d'Arques auquel succèda plus tral la ville de Dieppe, connue d'abord sous le nom de Bertheville. Les points principaux du pagus furent : Edremss ou Erremso (Envermeu, si triche en siguitures mérovingiennes), Warianse (Belencombre), Britaeressili (Bernealle-Grand), Septemoles (Sept-Meules), Torcy, Luncraeum (Luncray), Geurineum (Guaures), Virlicious (Villy-uux-Yev), Dogoguille, Saint-Victor et Alfar, Yancien Insteliile.

Le quatrième peque était le paque Braceusis, ou pays de Bray, qui paralt avoir fait d'abord partic du pogue Rhomosequeix. Ce quant levritoire géorgrabique, compos de la longue vallée de Bray et de ses affluents, portait peut-être le nom de pegus dés le vut ou le vui siècle. Sans chef-lieu connu, il me paralt avoir eu pour points principaux: Driencuris (le vieux Driencuris , depuis Nouthâtlel), Morteme-sus-Eaulne, Cornaceum (Cournay-en-Bray), Novum-Mercetum (Neufmarché, siège d'un concile normand), Buris (Bures, titre de dopemé), Loudianries (Loudinières), Sacutes Safries-in-Brayo (Sairis-Saireen-Bray), Associaeum (Auchy, depuis Aumalc), Monsterium Oulerii (Montérollier), et Cella Sancii Sidonii (Saint-Sairee).

Enfin le cinquième pagus, celui quia paparalte dernier dans l'ordre chronologique taussi par son importance, est le pegus Augarsis, depuis le comté d'Eu. Ancienne ville romine, siège d'un château et d'un vaste archidisconé, l'amique Auguris, comme au temps des Frances sous le nom d'Auga, d'Augun, d'Austo au d'Aure, dat toiquen s'ètre le ch-fried d'une division administrative. D'abord resservée entre le Vimou et le Talou (8), la juricition de l'Ou orant me s'être étanche une de la Breche à l'Yere. Plus atris, au temps des diction de l'Ou orant me s'être étanche une de la Breche à l'Yere. Plus atris, au temps des

<sup>(1)</sup> M. Guérard, « Provinces et paye de France, « dans « l'Ammaire historique de la Société de l'Histoire de France, « emple 1837, p. 50 et 138 — A. Le Prevout, « Anciennes divisions territorisles de la Normandis, » dans les «Monôres de la Société des Antiquaires de Normandis, » t. 11, p. 4-3.

<sup>(2)</sup> Guérard, « Annueire historique de la Societé de l'Histoire de France, » année 1837, p. 138.

<sup>(</sup>f) deirent K. Ettanoelle, qui sono penali essic raison, le censió d'Ets di andomenent petric des l'acte dont il relational de l'acte de

comtes normands, elle s'étendit jusqu'à Penly, au lieu où le Yal-des-Comtes sépare le comté d'Eude celui d'Arques. Ce pegus, toutefois, n'apparaît gubre qu'à l'époque normande: nous le proposent simidement et ne lui donnons guêre pour points principaux que Blangy, Foucarmont ou l'ancien font Théodore, le Tréport, Oriel, Gurborius ? Virlaiseus (Villy), Sept-Meules et Cemmepius (Gameshe) qu'in éet plus dans notre département.

Neufshitet, sous le titre de «Quelques paga joiernie et normands, in-8º de 50», Paris, 1802. (Estrait de la « Berus archéologique» de passive et mans 1802, L ve de in nouvelle érie). De Dies sieble derenie, à proposide most dansum, l'abbé Labout avait parlé du Tailes on Telleu d'une mandère fort embrauillée. « Mercure de France » d'avril 1736, p. 619-717.

# VOIES ROMAINES DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

#### PRÉLIMINAIRES.

C'est le siècle dernier qui a commencé sérieusement parmi nous l'étade des voies romaines. Diés cependant, au xure siècle, Bergier avait inauguré ce mouvement archéologiue par son important ouvrage sur les grands chemins de l'Empire (1); mais ce grain de séneré ne devait raporter que cent ans plus tard (2). L'Ancieme Academie des Inscriptions et Belles-Lettres ouvril le recueil de ses mémoires à des dissertations sur cette maière, et un ératif normand, M. l'abbé Belle; y retraça plusieur des visée de sa patrie (5).

L'Académie de Rouen, l'une des filles de l'Académie française, ne resta pas d'arnagéra à cet élan patrioque, et quieque la coo berecau, lajeune Compagnie vid euru de ses membres les plus éminents, les abbés Saus (4) et Terrisse (5), retracer devant elle les voies romaines de la Normandie. Précédemment, lis avaient est e courage d'aborder l'Inficieriar d'Antonin et la Talbé de Peutinger. A la même époque, la Picardie donnait un bel exemple, et son historiographe, dom Grenier, tracadr d'une mains svante et vraiment bénédictine tout ce réseau de la seconde Belégique dans une mémorable Introduction qui n'a vu le jour que dequisi vingt ans seulement (6).

(1) Bergior, « tlistoire des grands chemins de l'Emplre romain , « 1 vol. in-4°, Paris, 1622.

(2) Id., 2" édition, 2 vol. in-4", Bruxelles, 1729.

Of Table Steller, "Memoirs are use via resource of conductate for learned-code as in Scient & Perci 16 jun. 11/14, dates les "Autoritates & Landman des Benegiquesses Biller-Letters, v. E. 11, 26 feb. 1-1. M., a Dissert, 16 jun. 11/14, dates les "Autoritates & Landman des Benegiquesses Biller-Letters, v. L. 11, 26 feb. 1-1. M., a Dissert 16 jun. 11/14, and the second descriptions of the Code and the Code a

5 Ant. p. overs, cuin. Inter-(i) De Fire Long dit cap, le 17 evril 1755, l'abbé Suus inl à l'Académie de Rusen « un Ménoire sur les vuies remines de Normandie. « On ménoire était alors dans les exclères de cette Compaçuis « Ballothope historique de Prance, » L. p., 19, 478, édit. de Ferret de Finatries, 1718. — Cotate de Russenyes « Elips hat de l'abbé Suas « dans les » Prêces rolat. à l'Acad. de l'Immac. Concept. de la Salata-Vierge à Rosen, pour les années

 (5) « Précis enalytique des travaux de l'Académie de Rouen, » t. v, p. 306, et nos « Églises do l'arrondussement de Dieppe, » t. r\*, p. 235-36.

(6) Dom Grenier, « Introduction à l'Iliat. gén. de le Picardio, » dans les « Mém. de la Soc. des antiq. de Pic., » t. m, p. 422 à 518, et 221 à 265, in-è. De nos jours, et depais trente ans surtout, l'œuvre a été reprise de tous côtés avec ûne ferreur nouvelle et des succès marqués. Le signal de ces recherches a été donné par les Sociétés archétologiques qui, à l'exemple de la Société des Antiquaires de Normandie, se sont fondées dans presque toutes les villes importantes de nos départements. Nous indiquerons en quelques lignes les travaux qui sont parreus à notre commissance.

Le preuier des écrivains normands, et peut-être des écrivains français, que nous ayons à signaler ici, ex M. de Cammont qui, des 1830, dans me Cares d'antigirile senoumentales professé à Came et qui est demeuré étébber, essaya de débrouiller le chaos des voies romaines pour flouvest de la France, notamment pour par la Basa-Normanife. Dans cette première étude, importante pour son époque, il s'attacha surtout à montrer l'intérêt que trouvent les études historiques à faire revirre pour la Gaule l'Intérêtire d'Autonin et la Tablo Théodoireme (d). En même temps que le fondaieur de nos congrés seientifiques publiait ces principes, M. Auguste le Prevost, les mettant en pratique des 1832, dobait le département de l'Eure, as atrere nathe, dur Fesse compet de éss voies antiques (2). Après lui, un des doyens de l'acchéologie normande, M. de Gerville, de Valognes, reprenait, pour le Colenin (3) et la Bassa-Normanie (6). l'acurve de l'abb Belley, tandis que M. Mango de La Lande tentait un travail analogue pour le pays de Caux (5), et que M. Vaugeois, de Laigle, esquissait le voise de l'arrondissement de Mortagne (6).

Pendant que M. de Gerville révélait les voies du équartement de la Manche, M. Chaudrux de Grazames, de Castel-Serzaria, restituit elles les département de Gers, d'après les itinéraires anciens (7). Mais, en 1840, M. Graves, de Beauvais, mieux inspiré et appartenant à une melleurer école que le précédent, rétablissait, d'après les mountients, les anciennes chaussées de l'Otie (6). En 1855, il complétait, après quinez annése de recherches et de vérifications, son premier essai déjà si digne d'ôtoges (9). En 1845, M. Bizeul, de Blain, dévoulait, dans les Bulletin sonsensantal, les anciennes voies de la Bretague et du Nordenantal, et anciennes voies de la Bretague et du Nordenantal, et anciennes voies de la Bretague et du Nordenantal, et anciennes voies de la Bretague et du Nordenantal, et anciennes voies de la Bretague et du Nordenantal, et anciennes voies de la Bretague et du Nordenantal, et anciennes voies de la Bretague et du Nordenantal, et anciennes voies de la Bretague et du Nordenantal de la completa de la

Designed to Valente

<sup>(1)</sup> De Canmont, « Cours d'antiq. momum., » t. 11 et m. Ére gullo-romains, p. 90 à 154.

<sup>(2)</sup> A. Le Pravost, « Notice historique et archéologique sur le département de l'Eure, « in-8° de 114 p., Évreux, 1833, el « Recneil de la Société d'Agriculture, etc., de l'Eure, » t. m, p. 297-326, Évreux, 1832.

<sup>(3)</sup> De Gerville, « Recherches sur les villes et les voies romaiors du Cotentin, « dzas les » Mémoires de la Société des Antiqueires de Normandis, » t. v. p. 1-60.
(4) Id., » les villes et voies romaines en Bason-Normandie et de leur communication avec la Mans ot Rennes, »

in-8 do v et 84 p., Valogues, 1838. — 16., « Supplément au Mémoire sur les villes ol voies romaines de la Base-Normandie, « in-8, Valogues, 1841. (5) Mangeo de La Lande a esquissé les voies de Lilleboone dans los « Mémoires de la Société des Activanires de

<sup>(3)</sup> Mangoo de La Lando a esquissé les volcs de Lilleboone dans los «Mémoires de la Société des Actiquaires de Normandie», t. ur., p. 215-16.
(6) Yaugeeis, « Mém. de la Soc. des anliq. de Normandie, » t. v, p. 97. — De Caumont, « Cours d'antic, monum. »

II. 2º partie, p. 135.
 Chandruc de Crazannes, « Description des voics remaines du département du Gers, d'après les anciens itinéraires, « dans le « Bullotin monumental, » t. rv. p. 467-50, 1838.

raires, « dans le « buildus monumentas, « L. 17, p. 401-735, 1838. (8) Graves, « Essai sur les voier remaines do département de l'Oise, » avec carte, dans le « Bulletin monumental, » t. v., p. 113-25, 1840.

<sup>(9)</sup> Graves. . Notice archéologique sur le département de l'Oise. » 2° édit., p. 183-296.

bihan (1), tandis que l'abbé Voisin nous donnait celles qui vont aboutir au Mans (2), et que nous-même nous essayions celles de la Seine-Inférieure et de la Haute-Normandie (3).

M. Toulmouche qui, en 1847, attaquait si vigoureusement l'histoire de Rennes, n'oubliait pas les voies de l'antique Condate (4).

Depuis quelques années, une moisson plus abondante encore a môri de toutes parts. En 1858 et en 1859, M. Toulot, de Moulins, nous a présenté un excellent tableau des voies romaines de l'Allier, toutes hérisées de leurs colonnes milliaires (5). M. Piette a retrace les chausées romaines du département de l'Aisne (6), tandis que M. Terninck entreprend celles du Pas-de-Calais (7). Dans lo même volume, où M. Coucin, de Dunkerque, retrace trois grandes artères de l'ancien Boulonnais (8), M. Figualt de Beaupré sonde les routes antiques de l'arrondissement de Dunkerque, et celles qui rayonnérent jadis autour de Cassel, l'ancien Castellum Morincorum (9).

N'oublions pas l'artère de Toulouse à Âgen, retracée par M. Chaudruc de Crazannes (10), celles de la villée d'Aoste, rétablies par M. Aubert (11), et enfin les l'inferaires des départements de la Moselle et de l'Yonne, reconstitués par MM. Abel (12) et Victor Petit (13). Enfin, excité par l'exomplo que donnait en Allemagne un prince de sa famille (14), Sa

p. 400-23, avec carte.

<sup>(3) «</sup> Voies romaioes de l'errondissement du Havre, dans les « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, « t. xrv, p. 150-50.

<sup>(4)</sup> Toulmeuche, « Histoire archéologique de l'épeque gallo-romaioe de la ville de Renoes, compresant les voies qui partaiset de cette cité et celles de len parcours, « décrit les voies rom. de Condate et du départ, d'Ille-et-Vilaine. de la parc 20 de 2041, in- l'. Renoes. 1847.

<sup>(</sup>a) E. Tudot, « Eudea des voies romaines de l'Allier, « dens » L'Art en province, Revue de Centro. », 1835-36, vinite à vace texte, carte et planches. — Id., « Carte des voies romaines du département de l'Allier, » in-d- de 17 p., avec carte et 2 planches.
— (G) Piette. » Voies romaines de Reims à Arme et de Reims à Anmen », dans les » Bollelin de la Sociétà arabid.

migue de Laon, s. V. vii, 1858. – Ed., « Voice remisses de l'Artèle et de la Piezetle, » dans le » Bull. de la Soc. stad. de Laon, s. V. vi. vii et in, sociée 1858 et 1858. – Id., » Les viels remaines de l'Aime, » 25 p. 18-5, 405. Bull. de la Soc. sead. de Laon, et v., 1860, p. 150-182. – Id., » Bull. de la Soc. sead. de Lao, et v., p. 505-294. Bull., se 1862, il a donné ses « Hiséraires galle-remains dans le dipart. de l'Aime, » 10-6 vere 15 planches. 170, A. Terninch. - Promenandes archérojques sur la chausé-remainsd. Attant à Loue, « 10-4 - Aras. 1860.

<sup>(5)</sup> Cousin, « Trois voies romaines du Boulonnais, » dans les « Mémoires de la Société Dunkerquoise, » t. vz.

<sup>(9)</sup> Pigault de Beaupré, « Reconnaissance des veise locales existant au v. siècle, « evec carte, dans les » Mémoires de la Société Dunberqueise, « L. v., p. 75-91.

<sup>(10)</sup> Chaudrue de Crazannes, « Recueil des trav. de la Soc. d'Agrie., Sciences et Arts d'Agre, » t. r", 1860.

(11) Aubert. « Yoies romaines de le valiée d'Agete. « dans la « Revue archéologique d'acut 1862, » l. vur. p. 65 à

<sup>(11)</sup> Aubert, « Voies remaines de le valiée d'Aoste, « dans la « Revue archéologique d'août 1862, « 1. vist, p. 65 80, nouvelle aérie; avec colonnes milliaires, inscriptions et ponts remains.

<sup>(12)</sup> Abel, « Les Voies remaines dans le départ, de la Moselle, « In-8° de 31 p.
(13) Victor Petit, « Itinéraire des voies gello-rem, qui traversent le département de l'Yonne. » Peris, 1851, in-8°

<sup>(13)</sup> Victor Potit, « Itinéraire des voice gello-rem. qui traversent le département de l'Yonne. » Peris, 1851, in 8° de 52 p., avec carte.

<sup>(14)</sup> S. A. R. le comte Guillaume de Wartemberg, gouverneur d'Ulm et président de toutes les Sociétés archéo-

Majesté l'Empereur Napoléon III a fait un appel à tous les savants de la France et a créé une commission topographique spéciale, sfin de ressusciter toutes les voies romaines de la Gaule, qui revivront ainsi dans un mouument national (1).

Sous cette puissante influence, la plupart des Sociétés archéologiques de France ont stimulé, par un pressant appel, le nêle de leurs membres, et elles ont proposé des prix pour les meilleurs mémoires sur les voies romaines de nos proviness. Nous citerons surtout comme modèles les programmes publiés dans ces dernières années par la Société des Autiquaires de Normandie et par et de des Autiquaires de Morinie.

Ces désirs et ces veux étaient sans doute dans l'atmosphère qui nous entoure et dans l'air que nous respirones, car de toutes paris on a va surgir tout eur forêt de travaux sur les anciennes routes de notre patrie. Di

n inventant de la Méditerrande è l'Occlas, mais surtout entre le Bitu et la Loire, Qu'il nous suffise de citér, parmi nos provinces les plus empressées à répondre, le Roussillon (3), l'Alsace (3), la Bourpoge (4), la Champagne (5), le pays Chartrait (6), le Vermandosi (7) et le Cambrési (8). La Belgique elle-même a senti le mouvement français, et déjà plusicurs de ses senants tentent de compléter le réseus galle-romain (2).

C'est aussi pour répondre au double appel de la science et du pouvoir que nous avons essayé de résumer ici ce que trente années de travaux et de voyages dans la Seine-Inférieure nous ont appris sur les voies romaines de ce département.

Quoque nous ayons longlemps étudé nos routes et nos voies antiques, nous confesons cependant que nous sommes encere peu avancé dans leur connaissance. Il ye en etu asso doute un hon nombre dans nos régions sous la domination du peuple-roi. Jusqu'ici nous n'avons pu en reconnaître que quédque-sunes bies marquiées et bine carrelériées dans le voisinage de la Scine, oû nous apparaissent aussi les débris des villes romaines dont le souveir nous est resé.

- logiques de l'Allemague, qui, en 1847, avait dressé une certe romaine de l'encienne Souabe. Moniteur universal du 22 septembre 1864, p. 1161, col. 5.
- (1) . Lo Monitour universel . du 18 juillet 1858; dn 27 Sévrier 1859; du 24 mars 1860.
- (2) « La Veie romaine de l'ancien Roussillon, » par M. Alart, 64 p., dans les « Mém. de la Soc. agric., scientif. et littér. des Pyrénées-Orientales, « xur vol., année 1850.
- (3) Le colonal de Meriet, « Notice sur les Voies romaines du département du Bas-Rhin, » in-8° de 71 p. avec carts. Sirasbourg, 1881.
  (4) Quantin, « Mém. sur les Voies romaines qui traversent la département de l'Youne, » Mes. evec carte; « Revue
- (s) Quantum, a savant, sur une voces romannes qui traversent la département de l'Youne, » Miss, evec cartes « Revus des Seciétés savantes, « 2º aérie, t. v., p. 423-24. (h) Partellet de Saint-Earlany « Notice sur les Vales complex » le Companyable et les Médailles de la Metallet
- (3) Pistoliet de Saint-Ferjeux, «Notice sur les Veles remaines, les Camps romains et les Médaillen de la Haute-Marne, » 32 p. et 1 pl., dans les « Mém. de la Soc. hist. et archéolog. de Langrea, » t. 1", 1860.
- (6) De Boisvillette, « Études sur les Voice anciennen de la cité Carmuis, « Mos. « Revue des Soc. anv., » 2º série, t. vi, p. 423-24, et « Journal général de l'Instruction publique » du 12 mars 1862, p. 175.
- (7) M. Gomart a esquissé les voies romaines de l'Assputo des Vermandois, aujourd'hui le Camp de Vermand dans les « Archives histor, at littér, du Nord de la Prance, » 3° série, t. 12, p. 310-11.
- (8) Bruyella, « Chiussées romaines du Cambrésis. » Housé, « Voics romaines de l'arrondissement d'Avosses, « dans es « Mém. de la Soc. d'Émulat. de Combrai, « t. xxxx, t" partie, 1859.
- (9) Roulez, « Observations sur les Voies romeimes de la Belgique, » in-4° de 17 p., Gand, 1860.

Nous ne dissimulerons pas au leeteur disposé à nous suivre dans le laborieux itinéraire que nous allons entreprendre que, malgré toutes nos peines, nous devons appliquer aux chaussées romaines de la Normandie ce que le colonel de Morlet disait naguères des voies de l'Alsace.

« Ces routes antiques n'ayant laisés sur le sol, sauf deux ou trois points, aueunes marques certaines de leuf existence, il a fallu, pour retrouver leurs tracés, recourir aux traditions, étudier l'étymologie des noms des cantons et des chemins ruraux, et surtout interroger les fragments d'antiquité qui apparaissent de loin en loin comme de véritables jalons de cette restitution topographique (f). >

Pour rappeler iei avee quelque méthodo e que nous en savons, nous nous placerons au sein des deux antiques cités que renferme le département, car c'est de là que partainet et c'est là que venaient aboutir toutes les artères de communication établies dans ces contrées. Nous indiquerons ensuite les chemins qui conduisaient aux villes secondaires et aux simples stations.

Avant d'entrer en matière, donnons quelques notions préliminaires sur les divers noms des voies romaines et sur la mesure des anciens itinéraires.

Les noms que portent les voies romaines sont divers selon les pays et selon les temps. En Normandie, ils se tirent de différentes sources, variant au gré des localités ou des poques. Ainsi, les uns se prennent des fondateurs, des possesseurs ou des réformateurs de ces voies, et l'on dit: la rue Gésariue (2), le chemin de César (5), le chemin des Romains (4).

(1) Le colonel de Moriet, « Notice sur les Voies romaines du département du Bas-Rhin, » p. 6.

(2) A Lilleboose : voir « La Normandie souterraine, » 1<sup>ee</sup> édit., p. 101; 2<sup>ee</sup> édit., p. 118. — « Les Églises de l'errèndissement d'Yvetot, « 1<sup>ee</sup> édit., t. 1<sup>ee</sup>, p. 151; 2<sup>ee</sup> édit., t. 1<sup>ee</sup>, p. 167.

(6) a Les Égliese de l'armodulescent d'Yeuts, 1° delis, 1° p. 18, 20; 21; 19, 20; 11; 2° delis, 1° p. 10; 27; 18, 27; 27; 28; 29° cerves, Notice arcident are idéparts d'Ottes, 2° delles, 2° delles, 2° delles, 2° delles d'Energiese de l'Eure, 2° p. 10; 27° cerves d'Entre d'Energiese de l'Eure, 2° p. 10; 27° cerves d'Energiese d'Energiese de l'Eure, 2° p. 10; 27° cerves d'Energiese d'E

la claussée Brunchaut ou de la reine Brunchaut (1), le paré du Boi, la route Rogole, le cleani du Boi, que mini-le-Rog ou la pennent du Boi, pourte ser (2). Les autres n'ont en vue que le terme où elles aboutissaient, cette ville de Rome, tête et centre de l'Empire, vers laquelle tout devait tendre et converger. C'est ainsi qu'à Arques on dit encore la trave de Bous (2), et à Grainville-Le-Testiturire (Bauchein Graviaum), la ruette de Bous (4), absolument comme à Montans (Tarr) on dis le clessini de Boise (5). Ailbours, on ne fait attention qu'à leur largeur ou à leur déchation au dessaus du so), et on dit la grand-erue (6), la baute-rue (7), on le chemis-house (8). Plus loin, c'est la nature de leur pauge ou de leur encaissement qui sert pour les qualifier, et de là leurs décominations vulgaires de chaussée, enschie, étré, étrée, éterus ferré (tratuc calceis), où l'on retrouve la chaux et le silex employée dans leur confection (9). Enfin, dans quelques localités, on ne tient compte pour les nommer que de leur anfaquité et de leur longeu durée; éest alors la récitée compte pour les nommer que de leur anfaquité et de ure longeu durée; éest alors la récitée

(1) Estancelia, « Hist. des comtes d'Eu, » p. 11. -- » Mêm. de la Soc. des saliq. de Normandie, » t. att, p. 47, L xw. p. 167. - a Etretat, son pessé, son présent et son avanir, » ch. 211. - Cousin, « Mém. de la Soc. Dunkorquoise, » t. vr. p. 403, 404, 405, 406, 409, 414. Dans tout to Boulonnais, l'Artois et la Picardie, le nem de cAsumée Brunchaut ou Burnchaut, appliqué à des voies entiques, était très commun au siéclo dernier. M. Cousin la trouve sur des titres de 1769, de 1613 et même sur une charte de 1205 : calcela Bruncheul, id., ibid. - Graves, « Netice archéol. sur le départ, de l'Oise, » 2º édit., p. 203, 210, 211, 216, 220, 222, 236, 239, 263, 265. - Prarond, « Hist. de cinq villes et de truis cents villages, \* 1" partie, p. xxxxx. - Piette, \* Bulletin de la Soc. académique de Laos, \* t. x. p. 163. - L'opinion commune est que le nom de Brunchaut vient à nos voics de ce que cette célèbre reine d'Austrasie e fait réparer, de son temps, les reutes romaines de la Lorraine, de la Champague et de la Bourgogne. Queiqu'elle n'ait pas règné sur la Neustrie, on croit communément que le nom de Brunchaut a été donné à nos chemins parassimilation. Cependant, su Congrès archéologique de France tenn à Cambral en 1858, des antiquaires ont êmes l'opinion que ce surnom n'aurait rien de personnel, et que c'est Eurnehout ou Barnehout qu'il faudrait liro et dire. Cette qualification viendrait alers des bornes milliaires qui échalonealent ces chaussées. » Congrès archéol, de France; séances générales tenues en 1858, » p. 452-53. - V. Petit, « Itinéraire des voies gallo-romaines da l'Yonne, » p. 111. - A Porcheux (Oise), à Besuvais, à Saist-Thibunt-la-Choumée, à Liancourt, etc., les voies antiques soni appelées chaussées Brunchout; « Répertaire archéel. de l'Oise, » p. 15, 17, 40, 450.

(2) M/m. de la Soc. des antiq. de Normandie, » L xxx, p. 152, et L xxx, p. 556. — « Les Églises de l'arrendissement d'Yvelot, l'"-édit., t. "", p. 22 at 100; 2" édit., t. "", p. 21 et 54. — Graves, » Notice archéol. sur le départ. de l'Oise, » 2" édit., p. 187, 188, 189 at 278.

(3) « Les Égliess de l'arrendissement de Dieppe, « t.º\*, p. 10... » (A. Nermandis souteraine, » l'édit., p. 61 y 5/6(1), p. 72. » Les Égliessel farrendissement évete, » l'édit., t.º, p. 10.1; ~ édit., t.º, p. 10.7. « houtans (Tarn) passe le chemin de Toloss à Sopodrassus (Bhoden), on Dappella le chemin de Rome. A. Jacobs, « Jermal girà. de l'intia pub., » vol. xxx, p. 18, 9 jameire 1861.

(4) Les « Églises de l'arrondissement d'Yvetot, » 1 " édit., t. 1", p. 151 ; 2° édit., t. 1", p. 167.

(5) A. Jacobs, « Journal de l'Instruction publique, » vol. xxx, x°3 p. 18.
(6) Graves, » Notice archéologique sur le département de l'Oise, » 2° édit., p. 244. — A Strasbourg, la voia s'ap-

(b) Graves, « Notice archéologique sur lo département de l'Ones, » 2" édit., p. 244. — A Strasbourg, la vois s'appelle Grand' Bus, Alburg et Hoch-Strass. Le colonel de Mortet, « Notice sur les Voiss remaines du Bas-Rhin, » p. 17 et 18. — Près Lauterbourg, on dit aussi Hoch-Strasse, id., p. 21.

(7) Graves, « Notice archéol. sur la départ, de l'Oise, » 2° édit, p. 222. — « Mém. de la Société des antiq de Normandie, » 1. xv., p. 161, ett. xxv., p. 557.

(8) Graves, » Notice schéchagique sur le département du TÜnes, » 2º édit, p. 184. — Tout le monde connaît le célèbre chemin haussé qui traverse la campagne à quelques lieues de Caen. — V. Petit, » Itinéraire des voies romaines de l'Yonne, » p. 181.

(9) Beaucoup de pays out pris feur nom ou leur surnom des mots latins strate et calcrie, et tous sont situés sur des voies suffiques. Voyez Dumountier, « Neustria pia, » p. 851, 853, 854, 858. — L'abbé Belley, » Mémoires de ronte, le vieux chemin, l'ancienne chaussée, etc. (1). C'est de là sans doute que sont nées ces locutions populaires: vieux comme les rues et battre l'antif, pour dire battre le vieux chemin (2).

Nous ne songeons pas ici à rappeler tous les travaux accomplis ou tentés sur les mesures itinéraires des anciens; le point capital, pour nous, et celui auquel nous devons nous

Le silex à veines rouges est sucore, dans nos contrées, le signe caractéristique des voies romaines. Il paraît bien qu'il en est de même dans le département du Nord; car un archéologue lillois, décrivant les voies qui de Bavai allaient à Tongres, à Cologne, à Reims, à Soissons, à Amiens, à Tournai, à Gand, etc., dit qu'on trouve, en plusieurs endroits, des cuilloux et do silex qui parnissent avoir été apportés de fort loin. » Rerue archéologique du 15 juillet 1850, s t. xvs, p. 244. - Il on est à peu près de même dans la Dordogne, où les voies romaines de Périguoux, d'Agen et de Vésone, toutes on calcuires siliceux, sont appeires chemins ferres, cami ferrat. De Gourgues, « Congrès archéologiquo-de Franco: afances générales tenues en 1858, « p. 644, 649 et 653, — Du reste, ce système de pavage ou ferragedes chemins remonte bien loin, puisqu'une inscription mutilée, recueillie à Riez (Basses-Alpes), ettříbuo à l'empereur Adrien l'établissement d'une voie en silex, « VIA SILICE STRVTA. » Milin, » Voyage dans le midi de le France, » t. m., p. 52. - Chaudruc de Crazannes, » Revue archéologique, » 13° année, p. 43. - La ligne d'Augustodurum (Auton) à Breviodurum (Ouzouor-eur-Trésée) (Loiret), per Entrains, est désignée dans l'Orléanais par le nom do chrosin ferre. Partout où la chaussée cel intacte, elle e 6 mêtres de largeur. Marchand, « Mémoire sur les déconvertes de raines romaines de la station de Brevjodurum à Ouzoner-sur-Trésèe, » t. 7º p. 15. — Sur les chemina perrés, perreys et ferrés, voir M. de Coumont, « Cours d'antiquités monum., » t. 11, 2° partie, p. 149 et 150. - Au Neubonrg et dans les environs est nue voie remaine qui porte le nom caractéristique de Vieux Chemin perré d'Evreux. Thaurin, « Mêm. sur les antiq. découvertes ou Nenbourg et dans les par. voisines, a p. 21, in-8°, Evreux, 1860, et « Recneil des Mém. de la Société libre d'Evreux, » 3° série, t. 1v. — Dès 1622, dans son « Histoire des grands chemins de l'Empire romain, » Bergier disait, en parlant des roles antiques: . § 2. La populace des champs les appelle autrement, chemins ferrez, soit pour la dureté et fermeté de l'auvrage qui depula quinze on seize cents ens résiste au froissement du chercy, ou pour la couleur des petits cailloux, entiers ou par fragments, desquels la surface dosdits chemins est composée; qui sont pour le pluspart de confess noirestre, tirant à celle du fer .... . - . Hist., . liv. st, ch. xxvi, § 2, p. 95, 96, in-4\*, Paris, C. Morel, 1622. - La vois de Cambrel a Reims, dite iter flarberieum au 13º siècle, aujourd'hui voie barbdire ou chemin des barbares, est nommés strata en 1252 et calceia au xur siécle. Piette, «Voies remaines du département de l'Aisne, dans le « Bulletin de la Société scadémique de Laon, » t. x1, p. 287. - Dens la Haute-Saône, le hamean d'Estrelle semble avoir tiré son nom da la voie romaine de Besançon. » Mêm. de la Commies, archéol, de la Haute-Saône, » t. rr, p. 49. - Gauthier, évêque de Laon, appelle, en 1163, le voie remaine de Reims dite chemin des Barbores, viem petrosem, la voie pierreuse. Piatte, «Bulletin de la Société académique de Laon, » t. x1, p. 26?. A Corre (Haute-Saône), la voie romaine de Luxeuii à Langres a'appelle le chemin ferré. « Mém. de la Commiss. d'archéol. de la Hante-Saène, t. u., p. 53. — La grando volo d'Agrippa qui va d'Autun à Troyes passe au hamean de l'Etrée, nommé autrefois via straid. Victor Petit, d'après Contépée, Jellois et Pasumet, dans son «Itinéraire des Voies galte-remaines, » p. 13. - La vote romaine de Besançon est oppolée càrmin perré, via petra, id., ibid., p. 44.

(1) A. Le Prevest, a Notice Suprever Carmin perry, ria perry, 18., 1882., p. 44.

(1) A. Le Prevest, a Notice Substrigue of Archéologique sur le département de l'Eure, » p. 76, 80. — Graves, a Notice archéologique du département de l'Uise, » 2 édit, p. 133, 205.

(2) Géoin, . Récréations philologiques, . L. per, p. 155.

en benir, est l'évaluation pratique du mille romain dans nos contrètes. Qu'il nous suffise de dire qu'entre la Seine et le Rhin, le mille romain des inferiaires doit se traduire dans l'Application par lieue gauloise (Jeleue galloise (Jeleue galloise) représentait un mille et demi environ. Or, d'après les meilleurs et les plus récents interprètes, le mille romain est estimé à 178 bisses d'autrésio ut 1,481 mètres d'aujonthui (2). La lieue gauloise, au contraire, qui, avant César, était de 2,415 mètres selon les uns (3 ou de 2,468 mètres selon les uns (5) au con 2,241 mètres selon les uns (3 ou de 1,241 mètres 50 centimètres (5). C'est sur cette donnée, qui parat d'hotair la majorité des suffrages, que nous jugeons les distances inbiquées par les itinéraires dans la Seine-Inférieure.

Ajoutons un mot sur le classement que uous avons adopté. Dans le travail qui va suivre, nous établissons deux catégories de voies.

La première renferne les grands chemins indiqués par les itinéraires antiques, dont la trace et le souvenir ont survécu aux siècles comme aux révolutions. De ce nombre sont les voies qui de Lillebonne se dirigent vers Harfleur, la Seine, Rouen et Grainville-la-Teinturière; puis celles qui vont de Rouen à Paris par Pontoise et Radepont, ou par Évreux et Caudebee-les-Elbeuf.

La seconde catégorie se compose des voies non connues par l'Ilistoire, mais qui s'établissent suffissament par les douments historiques postérieurs à la compute, par les cartes géographiques, par la tradition et les montuments qui sout restés sur le sol. Dans ce nombre figurent les voies de Lillebonne à Erretat et à Fécamp; celles de Bonen à Beavaise et à Arques-Dieppe; celles de Caudebee-en-Caux (Lotum) à Arques et en Basse-Normantie, ou de Beavanis à Dieppe et à Eu Calquenté). On le voit, pour l'ordre et al rigitié des ou de Beavanis à Dieppe et à Eu Calquenté). On le voit, pour l'ordre et al rigitié des

<sup>(1)</sup> Lubble Belley, « Memoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, » L. XIX, p. 536. — De Caument, Belletin monumental, » t. XXV, p. 331. — Comin, « Mémoires de la Société Dunkerquoise, » L. v1, p. 403. Walckenetr « O'éographie oncienne des Gaules, » L. III, p. XXVII.

<sup>(2)</sup> Walckenaër, « Géographie ancienne des Gaules, » 1. 111, p. xxvv. Introduction. — L'abbé Belley, « Mémoires de l'Anolèmie des Interriptiones L'Bielles-Lettres, » 1. xxv. p. 636. — Bulletin monumental, » 1. xxvv. p. 342. — « Concrès articholoristus de Prance: « écnocs générales de 1868. » p. 453.

<sup>(2)</sup> Bu 1823, M. Palosisti de Suito-Perjeau gabita un travail indicité; « Memires sur l'accionne liène gaubiene de travail ivant de anablys, « in 1812, p. Pal, Quichent dates à Re-Revendu Soc. r. et, » t. v. v. p. 196-3, 56-6. D'une apprience faite et répléte par M. de Saint-Perjeau, il résulte que le mille ronnie ou liene gaulaire représentit accadement ¿H. distrites. Cete quellement les révais des patientes représentit accadement à l'accionne de la révais des patienters et les l'accions patienters et. Ne (Quichent représente une mais des patienters et. Ne (Quichent représent) et avoir des patientes de l'accionne patientes de l'accionne patientes et. Ne (Quichent représent partient de la juin 1863, » et Aurèr, « Buven des Soc. sur., » 2 Neille, » in p. 14-6-12.

<sup>(4) .</sup> Bulletin monumental, . t. xxvi, p. 329 et 342.

chemins, notre méthode est à peu près celle qu'Ulpien a adoptée dans son *Digeste*.

4 Publica vie nune militares, nune consulares, nune pretorize vocantur.... Vicinales sunt que per vicos aut in vicos ferunt. >

No 1st. — voie de juliobona (lillebonne) a caracotinum (harfleur). — iter a caracotino augustobonam cliil m. p. sic : juliobona... x. m. p. (1).

Cette voie, que nous appellerons la première section du grand chemin militaire qui conduisait de la mer jusqu'à Troyes (ter a Caracotino Augustobonom), sortait de Lillebonne par la côte de Saint-Jean-de-Folleville, couverte de sépultures antiques. Elle passait devant l'auberge des Forges (2) à Saint-Autoine-la-Forêt, et traversait Mélamare, connu par ses briqueteies et ses tulieries en phoisées au mone-ape.

Elle descendait la côte de Sainte-Honorine à l'endroit où se voit encore la vieille chapelle de cette sainte, élevée, dit-on, sur le lieu même de sou martyre; car c'est là, d'après la tradition, que la vierge chrétienne aurait versé pour la foi le seul sang qui, dans l'antiquité, ait arrosé la terre des Calèles (3).

De ce point, le chemin conduisait à la Benuée et passait devant l'église (4). Depuis Lillebonne jusqu'à la Benuée, c'est chose curieuse que de suivre cette longue fils de hameaux, cette double haie de maisons et de cours, qui bordent la voie antique, transformée aujourd'hui en route départementale.

De la Remuée, la voie arrivait au territoire actuel de Saint-Romain-de-Colbosc. Cette direction est tracée presque pas à pas dans les chartes du mé siècle; voie; on effet, ce qu' on lit dans la charte de Richard-Geur-de-Lion, confirmant, le 20 mars 1190, les donations faites par son père à l'abbare du Valasse : « Yous saurez, dir-il, que je donne et confirme

- « aux moines de l'abbaye de Sainte-Marie-du-Yœu toutes les donations que lui a faites le « Roi mon père, savoir : la terre et le bois qui forment la forêt de Lillebonne, telle que
- « la partage la chaussée qui va de cette ville à Saint-Romain : Terram et nemus in foresta
- « Insulæ Bonæ sieut calceia dividit quæ protenditur ab Insula Bona ad Sanctum
- « Romanum (5). »

<sup>(1).</sup> Recenti des historiera des Gaulta celo la France, s. t. v., p. 18t. – Pertia Citrian, «Recenti des Risberiera acciene, s. p. 185. — De Camanci. Couer d'antiquité nomementales, « t. t. p. 5-00. – L'abble d'un révancier de l'Académie des Interprises et Belles-Leitres, « t. xx., p. 65 et 608. — Pallue, «Menoires de la Société des Antiquieres de Normandes, t. xx., p. 117. — Mémoires de la Société des Antiquieres de Normandes, t. xx., p. 117. — Memoires de la Société des Antiquieres de Normandes, « t. xx., p. 125. — Le Preveut, « Notice exchéologique de l'Eure, » p. 73. (1). (2). C. d'alland, « Gaustité de Normandes, » de l'aux p. 125. — le Preveut, « Notice exchéologique de l'Eure, » p. 73.

<sup>(3) «</sup> Les Églises da l'arrondissement du Havre, » t. 1" p. 8t. — « Essai historique at descriptif sur l'abbaye de Graville, » p. 5-6. — « Mémoires de la Société des Autiquaires de Normandie, » t. 217, p. 154.

<sup>(4)</sup> D'Anville, \* Notice de l'ancienne Gaule, \* p. 204. — \* Les Églises de l'arrondissement du Havre, \* L. H., p. 353.

<sup>(5)</sup> a Noustria pis, . p. 854.

Le vaste domaine donné par Henri II et par Mathilde à l'abbaye du Valasse était borné des dons tôtés par des voies antiques. Au nord, en felt, était la voie de Lillbonne de Bollece: « Vous irea, ajoude le prince, par l'Oscibire, le fief de Rames, Ermainville, « Neuville, et la grande vallée jusqu'à Bollece: Et inde per Oisteriens et Hames et Erméne-villane et per Novanzillan et per Magnam Vallen mayne de Bolbec; et due per voiller « supre ad calcrima ante nominatam (1). » Cette dernière chaussée n'est autre que la voier orariane de Lillbonne à Etres de

En 1198, Henri, évêque de Bayeus, ferivant au pape Innocent III, fait mention de la chaussée de Saint-Bouniai e vôtre Saintels, lui diel-il, suura que, lostray la prière de Rotrou, archevêque de Rouen, nous avons fait la dédicace de l'église do Sainte-Mariedue-Vou, le roi Henri, d'heureuse mémoire, cédant à nos prêves, a ben voulu donner aux moines de cette église la forêt de Ellebonne, telle que la partage le chemin qui va de Lillebonne à Saint-Homain; Forestam de Bonn Innela nieut, calccia que est inter Insulam Bonnes et Sanctus Bonnemus, dirigit (2). >

Il est à remarquer que cette voie ne passait pas dans le bourg de Saint-Romain, mais en longeait les limites et touchait à l'égite anjourd'uni ruintée de Saint-Richd-di-Hislèid, de là, elle gagnait Saint-Aubin-des-Cercucies, passait le long de rette antique persoisse et devant une aubenge comme au moper-dage sous le nome de La Bette (3), Cette hétellerie, fréquentée il y a un siècle, n'est plus qu'une habitation particulière désignée sous le nom de La Visitle Boute.

Cette portion de voie est celle qui resta le plus longtemps intacte et bien conservée, les autres ayant été modifiées par les travaux nécessités pour compléter le système des routes impériales. Cédait d'elle assurément que voulait parler notre savant compartiote, l'abble Belley, lorsqu'en 1744, dévoulant, devant l'Académie des Inscriptions, la grande voie de Paris à la mer, il dissit avec raison : « que l'on pouvoit en suivre les vestiges, l'espace de plus d'une lieue, du côté de Saint-Romain-de-Colbose (é). »

Si les choses étaient encore aujourd'uni ce que nous les avons vues en 1830, nous engagerions les archéologues, nos conféres , à visiter ce fragment de voie antique , surtout depuis le coule formé par la route départementale pour entrer dans Saint-Romain jusqui au cimelètre de Saint-Michel; lis reconnaîtraient, comme nous, ce travail qui a résisé à tous les efforts des sélects. En admirant ce morceau variament romain, ils serainent un moment

<sup>(1) ·</sup> Neustria pia, » p. 854.

<sup>(2) «</sup> Neustria pia, » p. 851.

<sup>(5)</sup> Ainsi appeble, à cause d'une botte de postifion qui était peinte sur une plaque de tôte et qui lui servait d'enreigne.

<sup>(4)</sup> L'abbé Belley, « Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, » t. xxx, p. 653. — « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. xxx, p. 155.

tentés de croire, ce que dit Nagerel, que les ruines de Calet servirent aux Romains pour bâtir la chaussée de Saint-Romain-de-Colbose (1).

A Saint-Aubin-des-Cercueils, la voie romaine était bordée, d'un côté, par un tumulus détruit depuis vingt ans et où l'on a trouvé des têtes et des ossements humains; de l'autre, par le cinetière de l'église, dont les nombreux sarcophages ont fait donner à ce village le surnom des Sarqueux ou des Cercueils (2).

Ces ceruciès en pierre, qui abondisient au siècle demier, n'ont pas endèrement disparu du cimetière; car, en 1840, nous en avons vu extraire plusieurs dont les fragments sont restés longtemps autour de l'église (3). La tradition ajoute que ce pourrait bene être la « le tombeau de l'armée romaine qui était campée à Beaucamp, » motte superhe du voisinage où nous avons reconnu des déferis romains (4).

De Saint-Aubin-des-Cercueils, la voie vennit à Gainneville, puis à Orcher, au hameau du Camp-Dolent. Sur le territoire d'Orcher, la voie est mentionnée en ces termes dans une charte donnée par Guillaume d'Angerville à l'abbaye du Valusse en 1923: Unau acram terra (qui touche) ulie latere versus calciam et a capite versus Harespoet et ab altera parte versus granjam monachemus de Kadolent (S.).

De la butte du Camp-Dolent, butte qui doit être sépulcrale et dont le nom Doulonreux est très significatif (6), la voie descendait à Honfleur par la côte à présent nommée du Calvaire.

'On aperçoit, sur les flancs de la colline, la cavée profonde creusée par cette voie antique.

<sup>(</sup>I) Napert, « Description oil paps et double de Normandie, » p. 5 et 5. — « Mémoires de la Société des Analism de Normandie, » t. 217, p. 155. — De Dernavilla, « Essal sur Filiatier de la côte Salate-Catherine, » p. 34.
(II) L'abble Déliey è entrémes l'Ancheine de ces cercanis, et aous avens treené ser eux men des préciseur de M. Pinci, de Horre, note que nous avens publiée en Sáti dans les « Mémoires de 18 Société des Antiquaires de Normandie, » t. 117, 156. — « Les Équices de Tarmandienent de Herre, « t. 10, p. 23-16.

Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, « t. xv, p. 156.
 Les Églises de l'arrend. du Hevre, » t. 11, p. 370. — Mém. de la Soc. des antiq. de Nerm., » t. xrv, p. 156.

<sup>(3)</sup> Archives du Valesse, au dépôt départ de la Seine-Inf. — • Mêm. de la Soc, des entiq. de Norm. • t. zrv, p. 156.

<sup>«</sup>Θ) La Compodienti, A Orcher, es et une motte quidoni em princisio. « On mit, eli X Le Perrent, qual nom de Germp-Indres il diagno enquera un morrar dedicenvent statisch de la localité et pretinciliement cital di mange de Germp-Indres il diagnos enquera benefitie. « » Notice historique et erchologique un ris departement de l'Enue » » 6. Notre sustant condréte exprince sincial prepare diagnos maley parte de General, « l'autre de la fine l'acquire maniferit person dus grande necleurs unité parte de General, « l'autre de la fine l'acquire de la compositione de l'entre de la compositione de

Ou dirait le lit desséché d'une rivière. C'est sur le versant de cette colline, qui dépend de la commune de Goufreville-l'Orelier, dans les champs du Galvaire, dans les landes du Mont-Caber, dans les jardins de Saint-Dignefort, que M. E. Gaillard plaçait Caracotinum (1), et c'est là une M. Fallue l'a trouvé en 1839 (2).

Il est vraisomblable que, dans les temps auciens, le port de Harrleur était vers la côte de Saint-Disporte, comme ly était aux per et uns siècles; car on voit dans une charte de Guillaume d'Augerville, seigneur d'Orcher, qu'il denne à l'abbaye de Graville le prieuré de Saint-Disporte, appet dans la schepulle Saint-Marie, ou port de la prée (5). Best à creise que c'est de ce côté que futil posée des navires s neles navieurs à donnée par le due Robert à fabbave de Montifilles (4) posité des navires s neles navieurs à donnée par le due Robert à fabbave de Montifilles (4) posité des navires correce et leu a appelle la Pécherie.

Ici nous sommes parvenu an but de notre voyage. Nous avons parcouru dix mille romains ou plutôt dix lieues gauloises, et nous sommes arrivé au Caracotinum des Itinéraires.

No 2. — voie de juliobona 'Lillebonne' a rotomagus (rouen), par lotum (caudebec-encaux), — « iter a caracotino augustobonam : lotum vl. m. p. — rótomago xiii (5). »

Cette seconde section du grand elsemin militaire, qui conduisait des bouches de la Seine au centre de la Gaule, sortait de Lillebonne par la rue ferrée encore connue sous le nom de rue Césarine (6).

monatére de Saint-Nobard, et le lière qui porte le même comm et touche à Pierrefond (pier.) » Recherches sur le lière de la lière de la batte de la lière qui porte le même (cate de la lière de la l

(1) E. Gaillard, dans le « Gazette de Nermeodie » du 16 mars 1834.

(2) Sur les fouilles faites à l'arrieur par M. Palino, voir : « Archiven du Havre, » livraison de mai 1840. — » M4-moires de la Soviété des Antiquaires de Normandie, L. m., p. 117-30 et pl. 1 et 2. — « Revue archéologique, » L. m., p. 518-52. — Momoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » L. m., p. 157-59.

(3) « Essai historiquo et archéologique sur l'abbaye de Graville, » p. 9. — Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandre, L. xvv, p. 157.
(4) Dans une charte da duc Rebert, donnée, cn 1637, à l'abbaye de Montivilliers, en lit : « Portus de Haronfuet

cam tissone et solibas maxium. « Les mêmes expressions sont réprétée dans les bulles de Célestin, en 1192, et d'innocent III, en 1920. — A mâmissie cautre l'abbeye de Mestivilliers, » p. 55, Mix, de 1710. — Mémoires de la Société des Autiquaires de Nermandie, « Luv. p. 157. (3) » Roccuel des historieus des collects et de la Prence, » t. « p. 160. — Pertie d'Urban, « Reccuel des finis-

(o) » ROCHEL DES MARCHES DES MARCHES DE SERVICION DE L'EXPENDITOR DE MARCHES DE CAPACION DE MARCHES DE MARCHES

(6) - La Normandio souterraine, « 1 = 640., p. 105; - 7 60., p. 10. — On nome nauve qu'il exist à Rome une reput du Caracini, et Reine une le troit de Grancie, — Lorique, dans le Rever serbréaque, sannée 1800; p. 140. — La instantent de saint Romy nomme rie Caracre la troit militaire qui situit de Rome à Boulegne par Reine. Bauranie et Allemão Dur Grenie, « 1 600 choulet, class les Marche de 180 c. de Arton, de Prance: siances gin, de 1850, » 0. 675.
— A Tours, so consait le clemin des Cénars. Bourand, « Congrés archéel, de Prance: siances gin, de 1850, » 0. 675.

Après avoir longé le château, aux pieds duquel s'appuyaient les bains, elle gravissait la cele Saint-Léonard, où de curieuses sépultures out été trouvées vers 1807 (1), et où, en 1856, on a rencontré un magnifique dolium contenant quatre vasse (2).

De Lillebonne à Caudebee, la voie suivait à peu près la route départementale n° 4, passant par la Fresnaye et Auberville-la-Campagne. Sur ce dernier point, elle était bornée par le cimetière de Saint-Amateur, où l'on a trouvé, vers 1820, le cercueil en pierre d'un enfant; à côté du squelette étaient des médailles et une espèce de collier de peries (3).

La route traversait ensuite Caudebec-en-Caux oû, d'accord avec la majorité des archéologues, noise placerons volontiers Lotons (6), que M. Gaillard mettait pourtant à Caillouville (5). Elle sortait de Caudebec pur la forêt de Maulévirier, où M. Lessge a trouvel les restes d'une villa romaine (6), traversait Logium, le monastère de Wisle, protégé par sainte Bathild (7), Fontenelle, le florinaria des France (8), ob saint Wandrille vit, au vur siècle, les restes d'édifices antiques ruinés par les barbares et devenus le repaire des bêtes fauves (9).

Au moyen-age, les chartes de Saint-Wandrille appellent encore eette route antique le Chemin du Roi. Un titre de 1258 dit: Keminum regale; deux actes de 1270 portent: l'un, Kemino regali; l'autre, Kemino domini regis (10).

Elle montait la côte à Caillouville où l'on voit une mare miraculeuse et où fut une chapelle de Juss-les-Saints (11), passait par Vieux où l'on a découvert des débris romains, et Saint-Thomas-la-Chausséequi lui a emprunté son nom (12). Entre ces deux points, on trouve le

Leboullènger, « Voyage doos le département de la Selne-Inférieure, » manuscril de la bibliothèque de Rouen.
 - « La Normandie souterraine, » 1<sup>-2</sup> édit., p. 107; 2<sup>2</sup> édit., p. 121.

<sup>(2) «</sup> Revue archéologique, « xıv année, p. 608-609.

<sup>(3) «</sup> Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, « t. xiv, p. 131. — « La Normandie souterraine, » 1 "édit., p. 33, 2 édit., p. 40.

<sup>(6)</sup> Fallue, « Mémoire sur les autiquités de la forél de Brotonne et de la villa de Maulévrier, p. 6-19. — « Mémoires de la Société des Actiqueires de Normandie, « 1. x.

<sup>(7)</sup> L'abbé Belley, dans les « Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, » t. xxx, p. 654-55.
(8) « Noustria pia, » p. 102.

<sup>(9) »</sup> Monstrabantur manque lo codem loco vestigia, immo raine estituirem princerum accetarum industris colino astrasterum, ped extercum abssitum firitate belaina sodo industria seputatum, et in juvo quidem loco megis autre firavum quam bominum habitatio tano temporis videbantur. « Neostria pia, » p. 13.
(10) « Cartualire de Signit-Mantific. » aux archivem diorartementational is Siniu- leffricum; copie di vutur shelp.

<sup>- «</sup> Les Églises de l'arrondissement d'Yretol, « l'" édit., L :", p. 100; 2º édil., t. :", p. 54.

<sup>(11) .</sup> Les Églises de l'arrondissement d'Yvetet, . 1" édit., t. 11, p. 405-408; 2" édit., t. 1", p. 75-80.

<sup>(12) «</sup> La paroisse de Suiot-Thomas-de-la-Chaussée, dit l'abbé Belley, qui est siluée sur le grand chemin, s pris saos doute sa dénomination de l'agger publicus du chemin romain. » « Mémoiree de l'Académie des Inscriptions et

camp à double enceinte que cachent les bois de Varengeville, camp qui dominait le cours de la Seine (1).

Il est fait mention de cette portion de voie dans la Vie de saint Ansbert, archevêque de Rouen au vue siècle; c'est par la que le corps du saint pontife fut rapporté du Hainaut dans ce monastère de Saint-Wandrille qu'il avait tant ainté (2).

La voie, après avoir traversé La Vaupaière, qui fut peut-être l'ancien Padritueux de sint Ansbert (3), descendait à Maroumne par la céte de la Mayne (4), à travers le bois de La Valette, là où elle est encore choisie, de préférence à la route départementale, par les piétons qui cherchent à gagner Caudebec et Lillebonne par la voie la plus directe et la olus courte (5).

De Maromme, elle gravissait la côte de Saint-Aignan pour passer dans le village du Mont-aux-Malades, devant le prieuré de Saint-Thomas-de-Cantorbéry.

Au point on nous sommes, nous trouvous la voie romaine mentionnée dans plusieurs chartes du xme siècle, qui regardent la vicille maison des lépreux. La route est toujour appelée ria repia, parce qu'alors elle était devenue route royale. Monseigneur Lorans Le Clambellant l'appelle Chronisum regis, Kentinum domini regis (6), et le viconte de Rouen la nomme Omenti le roi (7).

Enfine elle descendait à Bouen par la ciste du Nout-eurs. Mandats, où sa pente abrupte est encore bien reconnaissable le long du einetière Saint-Gervais (8). Cet antique champ de repos est aussi vieux que Rouen lui-même; car c'est là que, depuis tantôt deux nille ans, sont venus dormir les habitants de Rotomogus. La culture et l'industric les réveillent chaque jour dans leurs augres de bois ou de plomb, de pierre ou de marbre (9).

Belles-Lattres , = 1, mr. p. 633. — Duprès les recherches de M. de Glanville, cette paroisse s'appeiait Caérie au mursideis, et la Chaissée en 1971 et 1972. » Premenade archéologique de Rouen à Fécamp, = p. 33. — A. Le Prevest, dans les » Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. m., p. 17.

(l) « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandas, » t. xxv., p. 151. — Fallue, dans les « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. vx. p. 199-201.

(?) «Vererunt in Retonngenes territorium in boum qui dicitire Padriricau... distante a cerobile Partientiforni inilibus IV.... in via publica et delapidatin quen... Botomageneum deducit ad urbenn. « Via de saint Ambert, » par le moine Aigrosie, dans les « Acta materium, » mennis Peteratril, t. n. p. 356. — A. Le Prevond, dans les « Monoires de la Société des Antiquaires de Sermandies, » t. n. p. 17. — L'abbé Belloy, dans les « Mémeires de l'Académie des Interfificies et Bellos-Lettres, » L. 125, p. 558.

- (3) En décempesant le nem de La Vaupalière, on y trouve le mot l'al, ajouté peut-être à celui de Paldriacus.
- (4) De Glanville, « Promonade archéologique de Rouen à Fécamp, » p. 25.
  (5) « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandia, « t. xrv, p. 151.
- (6) Charte de Mgr Lorans Le Chambelliant en 1278. Archives départementales, canton du Mont-aux-Maiades.
- (7) Charte du vicomte de Reuen sur une donation de Mar Meheut Piquet, en 1236, Ibid.
- (8) Dass une charte du roi Rebert I<sup>\*</sup>, délivrés, en 1906, hl'abbaye de Fécamp, on lit: « Ecclesis sanoti Protassi cum manso... quod cianditur et uno laiere muro civitatis, en tribus partibus cingitur via publica. » « Galla christianis, » t. xs, Instruments, p. 8.
  - (9) « La Nermandio souterraine, » 1 . édit., p. 37-41; 2 édit, p. 45-47.

La voie pénétrait dans Rouen par la rue Couchoise. La ville, alors carrée dans sa forme (1) et circonscrite dans son enceinte par les ruisseaux de Rober et de la Renelle, ne commençait guère qu'au Gros-Horloge, dont le beffroi, à cheval sur la rue, semble encore une porte véritable où le peuple croit reconnaître « l'image de Rouen gardant ses troupeaux (2). >

Elle traversait la Cité par la rue de la Grosse-Horloge et le Parris de la Cathédrale, o le était coupée par la voie des Bellovaques et des Ambiani d'une part, et de l'autre par celle des Loxoviens, des Aulerques et des Eburoviques.

L'emplacement de la cathédrale actuelle devait être occupé par un temple d'idoles, probablement dédié à Mercure comme presque tous les édifices sacrés des carrefours antiques (5).

No 3. — yoie de rotomagus (rouex) a lutetia (paris), par ritumagus (radepont), pertomatyalus (magy) et briva-isabe (poytoise).— iter [a] lotomago (rotomago) ritumago (radepont) m. p. ix. — petromatyalus (artiieul, prés magy) xiy. brivaisabe (poytoise) xiy. — lutetia (paris, xy) (4).

Nous ne dorrions suivre cette truisième section du grand chemin militaire de Troyes à la mer que jusqu'aux limites de la Seine-Inférieure, et dans ce cas le trajet ne serait pas long; mais nous ne saurions nous dispenser de l'indiquer jusqu'à Paris, ou au moint jusqu'à Pontoist. Tout-fois, dans les départements de l'Eure et de Seino-et-Oise, nous ne marcherons mes ua la foi d'auteni.

Après avoir quitté le point sacré où s'élère aujourd'hui l'église métropolitaine, la voie suivait la rue Saint-Romain, le long des nurs de l'archeviché, qui était sans doute alors le palais du gouverneur ou du défenseur de la cité. Elle franchissait la rue Impériale qui encaisse à présent sous sa large chaussée tout le ruisseau de Robec, limite antique de la cité. Elle quittait Rouen à la rue Maplant, tout pres de l'église Saint-Maclou, et longeait de l'église saint-Maclou, et l'église

<sup>(1) «</sup> La Normandie souterraine, » 1º «dilt, p. 120-41; 2º «dilt, p. 157-60. » Congrès scréde), de France séances générales de 180, » p. 50°. — 3 Mem, de la Soc, des aut. de Normandie, » 1. Surty, p. 60°. « » Prêcite la Place de Strav. de l'Acad. de Rouen, » annés 1800-61, p. 260-61. » a Le Seine-Infér, au temps des Romains, » p. 4 ès plan.

<sup>(2) •</sup> Congrès archéologique de France: séances générales tenues en 1859, » p. 520.

<sup>(</sup>i) Des édatis romains ent édi trouvés, en 1825, au pied de la calhérinie de Rosen. De La Quérière, « Pérèse analytique des travaux de l'Académie de Rosen, a men 1825, p. 312. — Seu recutume de remplacer les tentes analytiques des travaux de l'Académie de Rosen, a mene 1825, p. 312. — Seu recutume de remplacer les tentes pour les crisches de gates par des chapélles, des églues, des abbayes et même, des cathérales, voyez « Sépullures gauloies, romaines, fracques et normandes, » p. 1927 des des des des parties de la complex de l'académie de

<sup>(</sup>i) Nin'raire d'Autonin et Table de Peutinger, dans le « Recueil des historiens des Ganles et de la Prance, « t. ", p. 108 et 112. — Pertie d'Urban, « Recueil des linéraires autoins, » p. 115. — A. Le Prevent, dans les Affencieres de société d'Agriculture de Flore, « t. m. 29.7 — L'abble Diley, dans les « Missonies de l'Accédime des Interriptions et Belles-Lettres, « t. xxr. p. 648. — A. Le Prevont, « Notice arché-logique sur l'Eure. » p. 73.

la rue Marvineville, vieille chaussée élexée sur des marais. De là, elle traversait Carville et Darnétal pour gravir la côte du Mont-Main. « Ce dernier nom paraît indiquer une pierre druidique, et l'on y trouve encore une motte ou vigie gallo-romaine. Du Mont-Main, elle allait passer entre le Bourg-Beaudouin et la Neuville-Glamp-l'Oisel; » puis descendait dans la vallée de l'Andelle pour traverser la rivière à Ritunagnes ou Lotonagnes, station andique que l'on fixe indifferenment à Badepoint ou à Fleury-sur-Andelle (1).

A Radepont, d'après M. Le Prevost, la route autique traversuit la cour d'une ferme appartenant à M. Satulede, située an-dessous et en face du passage actuel. De ct enfroir, où était l'ancien pont, elle montait la côte de Grainville per une cavée aujourd'hui devenue ravine. Du bout le Pancienne avenue de lablateu de ferianville, elle se rendait à Révinule, puis à Sainté-Marie-des-Champs, près Gamaches (2), où M. Gaillard a reconnu une crypte fort ancienne servant de cavé à une forme (3). Elle passivil Tèple à Saint-Chair, an point très significatif de la ferme d'Estrée (4), pais se rendait à Arthieul, près Magny, où Marie de la company de la contraire, décrivant les voies romaines de l'Oise, le reporte au lueu du ît à Hair-ea-G-dendraires, qui est à 2 Biometres à Toussi d'Arthieul et à 1,500 mètres un nord de Bauthelu, où l'abbe Belley (6), d'Anville (7) et M. Lerat de Magniot (8) fiscaient cette station antique (9). M. Graves avait été amené à conciler ainsi les opinions de ses devanciers, par la raison que la Hair-ax-Ca-Gudraires était le lieu où la Voie comaine de Beauvis à Parie riogiant celle de Troyes à Harfleur. Il avoue, toutfeits, que sur ce point on ne trouve pas d'anti-quilés romaines; et unis, sjoute-et, Perressanzation, noumé Petrum Viceius sur la Voie de la contraire de la con

- (2) A. Le Prevost, « Notice historique et archéologique sur le département de l'Eure, » p. 74-75.
- (3) E. Gaillard, . Recherches arch/elegiques, .p. 9.
- (4) L'abbé Belley, dans les « Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, » L. 132, p. 633. D Auvillo, « Notice de l'ancienne Gaule, » p. 518. « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » L. 144, p. 152.
- (5) A. Le Prevent, « Netice historique et archéologique sur le département de l'Eure, » p. 23-26 et 74. Potin de La Mairie, dans la « Revue de Reueu, » ennés 1818, p. 37.
- (6) L'abbé Belloy, dans les « Mémeires de l'Académie des loscriptions et Bellos-Lettres, » t. xix, p. 661.
- (i) D'Auville, « Notice de l'ancienze Gaule, p. 517-19.
- (8) Graves, dans le » Bulletin monumental, » t. vs. p. 128.
- (9) Bien des essais ont été tentés sur l'emplacement de Petromentelum; Adrien de Valois et dom Bouquet lo fazient à Mantes. — D'Anville, « Netice, » p. 31s. — Potin de La Mairie, dans is « Bevue de Rouen, » année 1848, p. 37.

<sup>(</sup>ii) Four Badepast, some complaine Table Bestiry, dans its « Mématice de L'Académia des Energisticas et Belies-Lettre», « L. str.; p. 66-633, et d'Académia Souther Energisticas (str.) », p. 32. — Per Plemy, som some M. Rominia, » Antiquités galis-comities des Énzervieurs, « carts. — Pour Plemy; et Bedepast, » Le Prevent, » Astice laterique et acrétolologique du département de l'Eure, » p. 5-211, et « Mémonre de la Boctivi d'Agretonia de l'acces » p. 5-211, et « Mémonre de la Boctivi d'Agretonia de l'acces » p. 5-211, et « Mémonre de la Boctivi d'Agretonia de l'acces » Desconsiste repopulique, ministrique at historique de l'Eure, » p. 3-211, et « Mémonre la Boctivi d'Agretonia de l'Agretonia de l'acces d

de Peutinger, n'était sans doute qu'une colonne milliaire (1), comme semblent le penser MM. Le Prevost (2) et de Caumont (3), »

De Petromantalum (Arthieul), la voie se rendait à Brier-Isara (Pontoise), où elle traversait la rivière. Quoique l'Itinéraire ne mentionne pas Brier-Isara sur la ligne de Troyes à la mer, on ne saurait douter du passage de la route par cette station, qui suivait immédiatement le croisement des voies de Rouen, de Beauvais et de Paris (4.)

Entre Petromentaleme el Brise-Inore, la vois passait à Perthé-en-Vallée, où M. Poin de La Mairie creit avier tercouvé le Salten Perthéene de la Chronique de Fontenelle (5).

« Les fitres de la terre de Perché, écrivait d'Anville il y a cent ans, font mention de la chaussicé de Julez César. Il y a des endroits qui montreut les restes de Tancien paré, et dans d'autres, oble paré est broyé, on distingue la trace de cette chaussée par quelque élévation et par um massif profond d'une qualité différente du sol des environs (6). L'labbé Belley (7) et le Brasseur, d'Éverus, témente à le par pès le miveu langue (8).

La route ne tardait pas ensuite à gaquer la rivière de l'Oise qu'elle traversait sur un pont au midi de la ville actuelle de Pontoise, pris de l'emplacement de l'ancienne abbaye de Saint-Martin (P); encore aujourd'hui elle s'appelle la claussiré de Jarles-Chara (10), nom qu'elle portuit déjà au xvir siecle et même dès le xure; car nous lisons dans l'ouvrage d'Antoine Loyel que, de son temps, o on voyait au bond de la rivière des restes de pilotis de bois si vieux qu'ils en étaient pétrifiés; à ce pont répondait le grand chemin appele, par les titres et contrats des notaires tant anciens que modernes du pays, la chaussie de Julier-Céara (11). » Dans une lettre de Philippe-le-Del, de 2908, à son frère Louis, contic d'Erreux, il est question de l'auccienze chausse, qui est ditte chaussée de Julier-Câura (21).

De Pontoise à Paris, selon A. Le Prevost, la voie n'offre plus aucune incertitude, principalement dans le voisinage de la eapitale; on en remarque surtout une assez longue

Graves, « Bulletin menumental, » t. vs., p. 128-29. — Id., « Notice archéolo gique sur le département de l'Oise, » 2° édit., p. 200-201.

A. Le Prevest, « Netice historique et erchéologique de l'Eure, » p. 25-26.
 De Caumont, « Cours d'entiquités monumentales, » t. n. p. 129.

<sup>(</sup>i) L'abbé Belley, dans les « Mémeiros de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, « L. xx., p. 667-68. — Graves, « Notice archéologique zur le département de l'Oise, « édit de 1806, p. 198. — A. Le Prevost, « Notice historique et archéologique sur le département de l'Oise», « p. 75. — a Bulletin memmentait, « L. xp. 187-28.

<sup>(5)</sup> Potin de La Mairie, dans la « Revue de Rouen, » aanée 1848, p. 37.
(6) D'Anvitle, « Notice de l'encienne Gaule, » p. 177.

<sup>(7)</sup> L'abbé Beiley, dans les « Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Beiles-Leitres, » t. xxx, p. 668-69.
(8) Le Brasseur, « Histoire exclésiastique etcivile du comté d'Érreux, » Preuves, p. 9.

<sup>(9)</sup> A. Le Prevost, « Netice historique et erchéologique sur le département de l'Eure, » p. 74. — L'obbé Belley, dans los » Mémoirres de l'Acodémie des Inscriptions et Belles-Leitres, » t.xx., p 600, (10) Graves, dans los 801, monum., » t. x, p, 183, et « Notice erchéologique » un le départ, de l'Oise, » 2º édit.,

p. 200.
(11) « Mémoires des pays, ville et comté de Beauveis et Beauveis!», « par A. Loysel, evocat. Paris, 1617.

<sup>(12)</sup> L'abbé Belley, dans les « Mémeires de l'Académie des Inscriptions et Bellee-Lettres, » t. xix, p. 669.

portion, encore for treconnaissable, entre Ermont et Pierrelaye (3). D'Anville nous semble avoir pressenti ce qu'ensuite notre savant confrère est venu établir, quant îl écrit à propos de Briras-Barar : « La voie romaine, en partaut de Paris, allait traverser ce que l'on appeint autrefois, dans l'étentue actuelle de la ville de Saint-Benrs, le bourg de l'Estrée, des Strates, séparé de l'ancien Catalorse no Catolores (2), qui est le quartier qu'ocupe l'abbaye; cette voie arrivait au bont de la rivière d'Oise, un peu au-dessous de l'emplacement où Pontoise s'élève anjourd'hui, et vis-à-vis du prieuré de Saint-Martin; on assure qu'on en voit des vestiges dans un vignolle, derrière Saint-Ouen-de-l'Aumône, en irant vers Érapaic (3). » L'Académie des Inscriptions avait déjà reconnu ce tracé, que l'abbé Belley (6) hi signalist séca aus suparvant.

No. 4. — VOIE DE ROTOMAGES (ROUEN) A LUTETIA (PARIS), PAR UGGATE (CAUDEREC-LÈS-ELEREP), MEDIOLANIM (EVREUX) ET D'EROCASSIS (DREUX). — ITER A ROTOMAGO LUTETIAM USQUE: M. P. LXXVI (SUC): UGGARE (XMEUX UGGATE) M. P. IX. — MEDIOLANO AULERCORUM. DUROCASSIS XVII. DIOUPHO (DUCARRE) XXII. LUTETIA XVI (5).

Cette voie, que nous appellerons de la rise gauche de la Seine, conduisait de Rouen, non-seullement d' Paris, Pieux et fêvreux, mais encer vers le Mans, Ordians et Tours, ainsi que l'a très bien conjecturé M. Le Prevost (6). Nous observerous, comme un fait assex sisquiler, que la route à premdre pour ces diverses directions semble avoir êté unique jusqu'à Uggard (caudéce-les-Ebleur), estrème limite de la Seine-Inférieure, le soul point par conséquent où nous ayons, de ce oldé, à cenduire nos lecteurs. Pour le reste de l'Itinérire dans le département de l'Eure, nous les conflorons à l'Itabile direction de M. Le Prevost et de M. Bonnin, les meilleurs guides que nous connaissions pour le pays des Aulerques-Eburoriques (7).

De Rotomagus, la voie, prenant son point de départ au carrefour sacré sur lequel s'est élevée plus tard la cathédrale, suivait la rue Grand-Pont, où l'on passait la Seine, soit en

<sup>(1)</sup> A. Le Prevest, « Notice historique et archéologique sur le département de l'Eure, » p. 74

<sup>(2)</sup> M. Alfred Jacoba Criti Celolorum dans su - Géographio des dijettees mérosingiens. « Revue des Sc., sav., nambe 1862, t. va de la \*rêvie, p. 56. — Liablé blesoft, dans une dissertation specielo sur ce none, écrit Celolorum et Celvificeson. « Dissertations sur l'Illist. ecclés. et civile de Puris, » p. 1 è 39, in-12, Puris, 1739. — On voit à Saist-Bonis in true Celvificeson.

<sup>(3)</sup> D'Anville, »Notice de l'ancienne Gaule, » p. 176-72.

<sup>(4)</sup> L'abbé Beiley, dans les « Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. xix, p. 669-70.
(5) Dom Bouquet, « Recueil des historiens des Gaules et de la France, » t. r., p. 106. — Fertin d'Urban.

Recuell des Hinéraires antiens, » p. 114. — A. Le Prevost, » Notice historique et archéologique sur le départemant de l'Eure, » p. 13, ot « Mémoires de la Société d'Agriculture de l'Eure, » L. 11, p. 237.
 (6) A. Le Prevost, « Notice historique et archéologique sur le département de l'Eure, » p. 83, et « Mémoires de la complexión de l

<sup>(6)</sup> A. Lo Prevost, « Notice historique et archéologique sur le département de l'Eure, » p. 83, et « Mémoires de la Société d'Agriculture de l'Eure, » t. sn. p. 237.

<sup>(7)</sup> A. Le Prevost, « Notice historique et archéelogique sur le département de l'Eure, p. 83. — Th. Bonnin, « Antiquités gallo-romaines des Éburoviques, publiées d'après les recherche» et les fouilles, « in-P. Évreux et Paris, 1860.

bateau, soit sur un pont de bois, le premier qui, depuis l'embouchure du flewe, plut mettre en communication sed eux rives. Elle longonit ensuite le funbourg Saint-Seven, longtemps appelé Chaquedent ou Émendreville; de là, elle se dirigeait vers Sotteville et Quatre-Mares, terrains tout remplis de sépultures antiques (1), puis vers Soint-Étienne (2), la forêt de Rouvray, et arrivait à Orival. Elle traversait Elbeut, où les antiquiès romaines ne font point défaut. Là, elle franchissait l'humble ruisseun qui séparait le territoire des Véloesses de codui des Auterques, où elle phéritait par Ugate, une des quatre cities commes de ce pagur. Parvenue à la limite d'Ugate, elle se portait de l'églies actuelle de Saint-Jean d'Elbeuf, par une ligne à peu près droite, jusqu'à Notre-Dume de Caudebec. Ce chemin, encore connu aujourd'hui, est applé la vieille chaussée. Cest de lui qu'îl est hit mention dans une clarite du 17 fétrier 1019, passée entre le due d'Elbeuf et les habitants de Caudebec. Il est dit, dans cette pièce, que e les entrepreurenzes et feseur de parenaut als bours « d'Elbeuf pourront démair la rieille chaussée allant dubit Elbeuf en pied de l'épite de Caudebec, alle dit, d'il y peardre et aleuere les pierces, ayrès ou gross calibres (5).

La voie que nous venons de tracer est celle que suivaient constaument, au moyen-âge, les pontifes et les souverains de Normandie, quand fais lalient de Rouen au Porti-de-l'Arché, à Louiver, à Pinterville ou à Évreux. C'est elle que fouliaient, dans leurs nombreuses excursions, Ende Rigand, le grand inspecteur archiépiscopal du xum siècle (4), et notre dernier duc-roi, Jean-Sams-Terre, chaque fois quil se rendait à Roche-Orival (3), ou au Pout-de-l'Arche. M. Emmanuel Gaillard, que l'Idinénire de ce prince amena le premier à souponence l'assience de la voie antique, s'est montré en ceci bon observateur; car et moyen-âge a construit peu de routes, et il a cheminé pendant bien des siècles sur les débris de la voirier romaine (6).

A Uggate, où nous sonimes arrivé, nous avons parcouru les neuf milles romains ou lieues gauloises de l'Itinéraire. La lieue gauloise de l'Empire étant estimée à environ 2,300 mètres, nous avons parcouru 20,700 mètres de voie. Cependant, sur les routes

<sup>(1) «</sup> La Normandio souterraine, » 1º édit, p. 40-41; 2º édit, p. 48-49. — Deville, « Découverte do sépultores antiques à Quatre-Mares, » et dans la « Revue do Rosen, « année 1843, 1º série, p. 124 et 158.

<sup>(2)</sup> A Sain-Chiene-da-Rouvray, le grand chemin qui travere le bourg est appolé, dans les chartes du sunsidelle, la Chemin du Rei (Romanum Regis). — C'esta cette route que subrairest, sus mopes-ales, les péterins rouennais qui se rendaient à Romo est à Sain-Jacques on Gallen. L'usage était de les conduire jumpi su-doià des murs du péterol de Grammont. Pioque, « Bintoire des Privriège de saint Rennais,» et s. p. 6.

<sup>(3) «</sup> Sépultures gauloises, romainos, franques et normandes, « p. 108. — « Précis analytique des travaux de l'Académie de Rouen, » année 1856, p. 269-305.

<sup>(4)</sup> Consulter le « Regestram visitationum archiopiscopi Rothomagensis, » in-4°, édité à Évreux par M. Bonnin an 1816. — « Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, » p. 122.

an 1815. — «Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, » p. 123. (5) Le château de Roche-Orival s'appelle sujourd'hai le Château Fouef. Ses murs et ses fossés en ruines sont 2000re visibles sur un de ces rochors qui bastionnent la Scion en face de Cléen.

<sup>(6)</sup> A. Le Prevost, « Notice historique et archéologique du département de l'Eure, » p. 110. ... « Mémoires de la Société d'Agriculture de l'Eure, » t. m., p. 334. ... « Sépaitures gauloises, roussines, françues et normandes, » p. 98.

actuelles, la distance de Rouen à Caudebec est estimée à 22 kilomètres (1). Il y a donc, en supposant exacte l'indication antique, une difference d'environ 1,300 mètres provenant des inflexions de terrain et rectifications des côtes que n'admetati pas la voirie ancienne.

Nº 5. — VOIE DE JULIODOXA A MEDIOLANCI (ÉPRICE) ET A DEROCASSIS (DREZE), PAR IBRITUDERAN, SOVIONAGAS ES TOCADIT, ET PROBABILEMENT 1290/6 A SEDEDINUS (LE MASSI).
— ITERA AFILIDIONA MEDIOLANCH XXXIV; ITERA A FILIDIONA DEROCASSIS LIXVIII; BREVIODETICHEN VIEL BIRUPHOROMEN XIVI, SOVIONAGES, FORTASSE ELENOUIS XIVI (19./2). XCI STRINSVENTA
A JULIODOXA, MEDIOLANO AULERCORUM XII; BREVIOGUREM OU BREVIOUIRO IV; JULIODOXA XIVII (37.).

Cette voir reliait Lillelomon et les Calètes reve la Basse-Normantie, les bonts de la Loire et la Bretagne amoricaine. Les diverses directions que lui domen la Table de Pettinger paraissent indiquer qu'elle conduisait aussi du Mans, de Jubbins, de Dreux, de Lisieux et d'Evraux, au port de Boulogne, par Juliobone et Gravinus. Mais nous n'avons, pour le moment, qu'a retrouver une petite portion de cette voie anique. Ce grand chemin de nos pères, que nous allous retraere de Juliobone à Gravinus, et que nous aurons à rechercher de Gravinus aux parties septentionales de la Scienci-Heférieux, n'occepte que quedques kilomètres sur la partie méridionale de ce département. Nous no le suivrons que de Lille-bonne à la Scine, limit de notre pars du colé des Lexviens.

Cette vole sortait de Lildebonne, en passant devant le théatre de cette ville, et longait les collines séquirales du Mesnil, toutes couvertes de cippes fundères et de sièles tumulaires (4). Du Mesnil elle venait à Saint-Georges-de-Gravenchon, où M. Falluc a trouvé des débris romains et où il signale, sur la colline qui fiaf nos à l'èglise, un tertre entouré d'un fosés prodoni (5). De là elle allait à l'étritile, où le haneau du Ren ones rappelle un passage ancien dont le péage fut concédé par Robert Courte-lleuse aux chanoines de Rousun (6): es qu'il fit donner au territoire voisit le nom de Chapitre qu'il porte copre-

Tablean des distances en myriamètres, kilomètres, etc., de chaque commune du département de la Soinelaférieuro, etc., » publié en 1856 par ordre de M. le Préfet; in-4°, Rouen, Péren, 1856.

<sup>(2)</sup> Fortin d'Urban, « Recueil des Itinéraires anciens, » p. 116.

<sup>(3)</sup> Id., ibid., p. 236. — Vair aussi Dom Bouquet, « Recueil des historiens des Gaules et de la France, » t. τ., p. 112. — A. Le Prevost, « Notice historique et archivôte/que sur le département de l'Euro, » p. 91-92. — L'abbé Belley, dans les » Mémaires de l'Académia del Buscriptions et Belles-Leltres, » t. xxx, p. 162.

<sup>(4) «</sup> Mémnires de la Société des Antiquaires de Narmandie, » L. xvv. p. 163. — « La Normandie souterraine, » 1º édit, p 105-115; 2º édit, p. 113.
(5) Pallas Caule les «Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » 4, rx, p. 276. — E. Gaillard, dans

<sup>(</sup>a) Fallue, dans les « xemoures de la recieté des Altiquaires de Normandie, » L. IX, p. 276. — E. Galilard, dans la « Gazette de Normandje » du 16 mars 1831. — « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » L. XIV, p. 160.

<sup>(6)</sup> E. Gaillard, dans la « Gazette de Normandie » du 16 mars 1834.

aujourd'hui (1). Du bac de Petitville on descendait, selon quelques antiquaires, au Vieux-Port, et, selon nous, à Axier, où venaient se rendre toutes les voies romaines de la Basse-Normandie, et où l'on pense qu'il y eut un gué dans les temps anciens (2). Lei la voie se partaceait en deux directions, l'une allant à Evreux, et l'autre à Lisieux.

Nous n'entreprendrons point de retracer ces différentes voies sur le territoire des Lexoviens et des Aulerques-Éburoviques; nous renvoyons nos lecteurs au tableau qu'en a donné M. Le Prevost.

Notre savant maître nous en présente deux. La première va de Juliobona à Noviomagus par Pont-Audemer et Cormeilles; elle lui paraît fort reconnaissable entre le Vieux-Port et Pont-Audemer, où elle porte le nom de chemin ferré (3). La seconde se confond, jusqu'à Breviodurum, avec celle de Mediolanum (Évreux). « D'Aizier, dit-il, où l'on signale des antiquités romaines, et où M. Pattu, ingénieur en chef du Calvados, qui a fait de grandes études sur la Seine, pense qu'il a pu exister un gué aux temps antiques, la route passe à Sainte-Croix et à Bourneville, au hameau de la Grand Rue. De là elle longe Étreville, les fossés du château de Médine, la ferme de la Roque, et enfin, traversant le hamean de Rondemare, elle descend à la Rille par Appeville-Annebaut, pour entrer bientôt dans Brionne, où aboutissent quatre voies romaines (4). » Brionne est-il le Breviodurum des Itinéraires, comme le pensent MM. Viel, A. Le Prevost (5), Gaillard, Canel (6) et Gadebled (7), ou bien le Canetum des vases d'argent dédiés à Mercure, comme le suppose M. Bonnin (8)? Nous ne déciderons pas cette question qui, du reste, est étrangère à notre sujet. Nous ferons seulement observer que l'opinion de M. Bonnin est gratuite et qu'elle a besoin de confirmation. Nous ajouterons que, depuis quelques années, les fouilles de M. Métayer semblent avoir fixé à Berthouville mênie le temple de Mercure Canet (9). Il est vrai que le savant archéologue v trouve l'avantage de reporter Breviodurum à Pont-

<sup>(1) «</sup> Carte de la Seino-Inférieure, » dressée en 1830, par MM. Girard et Carbonnië.

<sup>(</sup>I) « Memeirea de la Société des Antiquaires de Normandie, » 1. xrv, p. 163. — Camel, dans les « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » 1. xr, p. 38, 505. — Fellue, dans les « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » 1. x, p. 455.

(3) A. Le Prevuel. » Soties historique el archicologique sur le désartement de l'Eure, » p. 9.1. — D'Anville, » Notice historique (3) A. Le Prevuel. » Notice historique el archicologique sur le désartement de l'Eure, » p. 9.1. — D'Anville, » Notice

de l'ancienne Gaule, « p. 173-74. — Canol, dans les « Mém. de la Société des Antiquaires de Normandie, » L. 12, p. 356.

(4) A. Le Prevent, « Notice historique et archéologique sur le département de l'Eure, p. 50-91. — Canel, dans les « Minoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » L. 15, 37-58.

<sup>(3)</sup> A. Le Prevest, « Notice historique et archéologique sur le département de l'Eure, » p. 23-24. — « Mémoires de la Société d'Agriculture de l'Eure, » t. m., p. 248.

<sup>(6)</sup> Canel, dans les « Mémoires de la Société des Autiquaires de Normandio, » 1. rx, p. 382-86.

<sup>(7)</sup> Gadebled, « Dictionnaire topographique, statistique el historique de l'Euro, p. 97.

<sup>(8)</sup> Th. Bonnin, « Antiquités gallo-romaines des Éburoviques. » Carte.

 <sup>(9) «</sup> Bulletin monumental, » t. xxvm, p. 249-261. — « Annuairo des cinq dépariements de l'ancienne Normandie, » année 1862, p. 509-512. — « Revue de la Normandie, » avril 1862, p. 239-40.

Audemer, comme le voulaient l'abbé Rever (1), l'abbé Belley (2), d'Arville (3) et quelques autres géographes. Mais nous avons aussi, pour placer Breviodurum à Brionne, d'excellentes autorités: Brionne, en outre, posséde sur ses collines un vaste cimeière romain des trois premiers siècles, lequel indique une station de la plus haute importance.

Nº 6. — VOIE DE JULIOBONA (LILLEBONNE) A GRAVINUM (GRAINVILLE-LA-TENTURIÈRE). 1º SECTION DE LA VOIE DE JULIOBONA A GESORIACUM. — IULIOBONA.... XVIII M. P. GRAVINUM... X (4).

Une grande artère paralt avoir coupé le pays de Caux par le milieu et dans toute sa longueur. Cette voie, que nous autonos partialment depuis le moment où elle a touché la rive droite de la Seine jusqu'au bord de la Durdent, limite du Grand-Caux, devait être le chemin militaire qui communiquait de la Loire à la Bretagne. Nous pensons qu'elle condusisit de Nevolumnu (ablains), de Suindimum (3) (le Mans), de Cientromapus (Tours) et même de Grand-Dung (1) chans), de cinéme des Grand-Dung (1) chans), et enfin des clités de Dreux, cisieux, de Coulances et de Bageux, vers Grandriaum (Boulogne), par Juliobane, frerienium et Augusta (6), traversant ainsi la Scine-Inférieure dans sa plus grande longueur, comme le fait aujourd'hui la route départementale n = 92, qui va de Lilebonne à Mangu.

Déjà, au siècle dernier, l'abbé Belley présupposait cette voie (7) que la Table de Peutinger semble indiquer, quand elle dit: « Juliobona XVIII; Gravinum X; Gesoriaco quod nunc est Bononia XXIV (8) »

Mais quittons le terrain des conjectures pour nous renfermer dans l'étroit domaine des faits historiques.

De cette voie qui, de la Basse-Normandie et de la Bretagne, conduisait dans le nord de

<sup>(1)</sup> Rever, « Mémoire sur les ruines de Lilleboune, » p. 6-7. — A. Le Prevost, « Notice historique et archéologique sur le département de l'Eure, » p. 24. — Camel, dans les « Mêm. de la Société des Autiquaires de Normandie, » t. x. p. 582.

<sup>(2)</sup> L'abbé Belley, dans les « Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, » t. xix, p. 638-39.
(3) D'Apville, «Notice de l'oucienne Gaule, » p. 173.

<sup>(</sup>i) Table de Peutinger, dans le « Recueil des historiens des Centés et de la France, » (. 1°°, p. 112. — Forta Cirban, « Recueil des Ilinéraires suciess», » p. 25. — L'abble Belley, dans les « Mémoriens de l'Académie des Interciptions et Bellez-Lettres, » t. xx. p. 268, édit. in-1°; t. xxxx p. 288, édit. in-12. — Cousin, dans les Mémoriens de la Sociétà Denècreptions, « t. v. p. 46-17. — De Camment, « Coura dandiquités neommentales, « » t. m.

de la Société Dunkerqueise, « t. vr. p. 416-17. — De Caumont, « Cours d'autiquitée monumentales, » t. n. (3) Nous suivone la version de M. Le Prevoit. M. Welckensèr écrit Subdinnum. « Géographie anc., hist. et compar, des Guules, « t. 1", p. 380 et 460, et t. m. p. 60.

<sup>(8)</sup> Consin, dans les » Mémoires de la Société Dunkorquotes, t. τr. p. 446-48.
(7) Liable Belloy, dans les « Némoires de l'Académie de Inscapitione et Belles-Lettres, » t. ππ. p. 638, 633.
(533. — Cousin, dans les » Mémoires de la Société Dunkorquotes, « t. νr. p. 446-48. — A. Le Prevos, » Notice historique d'une de la Société Dunkorquotes, « t. νr. p. 446-48. — A. Le Prevos, » Notice historique d'une de la Société Dunkorquotes, » p. 8, 15, 88.

<sup>(8)</sup> Dom Bouquet, \* Recueil des historiens des Gaules et de la France, \* t. 1", p. 112.

la Gaule, nous prenons en ce moment le tronçon qui mettait *Inliabona* en communication avec *Gravinum*. Ce dernier point sera placé par nous à Grainville-la-Teinturière jusqu'à meilleure information.

Cette voie sortait de Lilebonne par la Triuité (1), Lintot (2) et Trouville, où fon suit sa trace à une bordure de sarcoplases, d'urnes et de séputtures autiques qui renferment des ossements et des cendres (3). A Trouville surtout, on a fait à plusieurs reprises de curieurse et importantes décognerées de sheplutres romaines (6). Outre les urmes que le président Caillot de Coqueresamont y a recomuse sous Louis XVI, nous avons vu, en 1857, M. Fleurr, maire de Rouas, y recenulir le plus précieux sase de verre antique que notre pays ait jamais possédé (5). Dans le même village est un tumulus placé à quehques pas de la voie (6).

De Trouville la chaussée allait à Alvinnar (7), à Foucart et à Fauville. Entre ces deux dernières localités, Pagger et l'encaissement sont encore très visibles (8). A Fauville était une motte non loin de l'église (9), et des urnes ont été plusieurs fois recueillies sur le territoire de ce bourg (16). L'empièrrement du chemin est encore for reconnaissable entre Fauville et Normanville, surtout aux abords de la route impériale «90, qui va de Fécamp à Vestot. A Normanville, nous retrouvons encore un tamulus dont la trailition veut faire le tombeau d'une armée (11). De Normanville elle u à Beuzeville-la-Guérard qu'elle traverse au hameau de La Caenchie, qui évidenment hia a emprunté son nom; de la élle toucle au territoire d'Ourville où elle semble s'être partagée en deux branches : l'une continuant vers Grazimme et la mer, l'autre se dirigeant sur Arques (12).

D'Ourville elle descend à Grainville-la-Teinturière, bourg qui est important de uos jours

- (1) « Les Églises do l'arrondissement du Havre, « t. 11, p. 205.
- (2) Mangon de La Lande, dans les « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » année 1826, p. 216.
- (3) E. Gaillard, dans la « Gazette de Normandie, » do 16 mars 1831.
- (4) « La Normandio souterraine, » 1º édit., p. 127; 2º édit., p. 155. E. Gaillard, « Conjectures sur le royaumo d'Yvatot, « dans lo » Précis analytique des travaux de l'Académie de Rouen, » sanée 1838, p. 185.
- (3) « This object is one of great interest, being a well preserved example of an exceedingly rare effort of ancient art. » "Too Goutleman's Magazino, « february 1890, p. 132. – » Bulletin do in Société des Antie, de Normandie, » t. r°, p. 151-52.
  - (6) E. Gaillard, . Recherchos archéologiques, . p. 10.
  - (7) De Gienvillo, \* Promenade archéologique de Rouen à Fécamp, \* p. 80.
  - (8) E. Galitlard, dans la « Gazette de Normandle, « du 16 mars 1831.
- (9) « A Pavrillo, dit M. de Gianvilla, la vole romaine est comme sous le nom de chemin de Cesor. « Promeinde archéologique de Romen à Fécamp, p. 20. « Les Églises de l'arrendissement d'Yectot, « 1" édit., t. 1", p. 257; 2" édit., t. 1", p. 274-72.
- (10) = Lee Elliers de l'arrondissement d'Yvotot, = 1" édit., t. 1", p. 256-57; 2" édit., t. 1", p. 272. -- = La Normandio soulerraine, = 1" édit., p. 128; 2" édit., p. 147.
- (11) Mémoires do la Société des Antiquaires de Normandie, « L. ziv., p. 100. De Glanville, « Promenado archéologique de Bouen à Fécamp, » p. 220. Les églises de l'arrendissement d'Yvatot, 1" édit, t. r", p. 300; 2º édit, t. r", p. 316.
- (42) Ce qui a droit de nous surprendre, c'est que la carte dressée par la Commission de la topographie des Gaules, place à Normanville la station de Graviques.

et qui le fut beaucoup plus dans les temps anciens. Cest là que nous placerons, jusqu'à plus ample informé, le Graziram de la Table Théodosienne. Le fait est que la distance indiquée de cette ville 3 Julialona étant de dix milles, elles es trouve précisément la mème que celle de Lillebonne à Grainville. On rencentre beaucouple ruines et de débris dans levillage et dans toute la vallée, On parle surtout de carrières curieuses dont la plus remarquable s'appelle le Tron-d-Pièrervé, Les cultivateurs prétendent y avoir trouvé souvent des vaxes rempils d'anciennes monnaies. Les rues de la commune porteut des nous comme celles d'une ville; l'une d'elles entrautres s'appelle la rue ou la roette de Boune. Non-seulement les lubiants de Grainville, mais ceux des enviennes, conservent la trailiou d'une cété déchue. Ils disent que « César avait établi là sa rille oux grains, qu'elle est plus vieille que Hesse-Christ et qu'elle a c'ét étrains ear les sar les sur les conservents de est plus vieille que Hesse-Christ et qu'elle a c'ét étrains ear les Sarrains (Savons ou Normands) (1). >

No 7. — voie de gravinum (grainville) a augusta (eu), pari la station de portus et la vallée de dieppe. —  $2^{\circ}$  section de juliodoxa a gesoriacum. — juliodoxa nviii. gravinum x. portus (eserti) x. gesoriacum quo de xene est ronoma xxiv (2).

La première section de cette voie, si facile à suivre de Lilleboune à Grainville, est à peu prèse un mystère à partir de cette localité jusqu'à Bope et même jusqu'à Eu, Tantique Angunta par où elle devait posser pour se rendre à Georiaeum. L'historien de la Picardie, au dernier siècle, a tracé à travers l'ancienne Morinie cette grande voie qui, selon lui, e conpait les côtes » et qu'il noman la 27º branche de la route militaire de Rouse à Boulogne (8). De nos jours, un archéologue de la Morinie vient d'indiquer à travers le Boulognais la suite de cette voie que, hui aussi, il fait venir de Lilleboune, d'après la Table de Peutinger et ses interpretes, MM. de Caumont et Fortia d'Urban (6). Sedement l'indication très fautive des distances l'embarrasse beaucoup; pour nous, nous ne nous en précecuperon se, notre plan nous enfernant dans la Seine-Inférieure.

M. Cousin, de Dunkerque, rappelle avec raison un fait que nous avious remarqué, non sans étonnement, dans l'édition de la Table Théodosienne donnée par M. Fortia d'Urbau,

<sup>(1) «</sup> Memeira de la Société des Antiquaires de Normandie, » l. xiv, p. 161. — « Les Églises de l'Arrondirenneut d'Avonts, » 1<sup>re</sup> édil., t. r., p. 151; 2<sup>re</sup> édil., t. r.<sup>re</sup>, p. 166-67. — Mantelle, « Encyclepédie méthodique, » géographic ancienne, « » verles Gaarans » » « D'Antille, » Notice de l'ancienne Geule, p. 200.

<sup>(2)</sup> Table de Puttinger, dans Dom Bouquet, « Becavil des historiers des Gaules et de la France, » L. 17°, p. 112.
Fortia d'Urban, » Recuril det l'inferirers actiones, » p. 23a. — Cousin, dans les « Memmers de la Soviété Danker-quois», « L.v.; p. 146-147. — L'abbé Belley, dans les « Mémoires de l' Forèté Danker-quois», « L.v.; p. 146-147. — L'abbé Belley, dans les « Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, » t. xv.; p. 23a.

<sup>(3)</sup> Dom Grenier, dans son « Introduction à l'Ilist, gén, de la Picardie, « dens les » Mém, de la Soc des Antiq, de Picardie, « t. m, p. 491-496, in-4».

<sup>(4)</sup> Cousin, « Trois voies remeines du Boulonnais, « dans les « Mémoires de la Société Dunkerproise, » t. vi, p. 416-17.

et dans IO-bis roussans du colone Lagie qui Tacompagne; c'est une station intermétiaire, un omn de Porton, placée à dix milles de Garainum, dans la direction de cette ville vers Boulogne. Cette station de Porton a Perato Perato, comme l'appelle M. Gousin, a saus doute figuré sur quelque aucien manuscrit de la Table Théodosieme; en tout cas, les plus savants auteurs la placent au bord de la mer, entre saint-Valery et lièpeque. Dis le siche dermier, en effet, la Carte de la Gaule antique, dressée par C'Avville (1), indique aussi une station à dix milles de Grazinum et dans la direction de Saussennen. D'Arville, qui figure dans as Carte la rivière de Salae, arrêle le tracé de la voie un peu en-deçà vers Veules, à l'embouchure du Dun. Cette station étant imitiquée à dix lienes gauloises de Grazinum, nous sommes porté à la placer à Saussenner-sur-Dom on à Sainte-Marqueirt-sur-Salae.

La distance de dix milles romains est loin d'être une mesure fixe et invariable; ainsi l'Itinéraire compte dix milles de Juliobona à Caracotinum, et la Table en admet autant de Juliobona à Grarinum; or, traduites en kilomètres, ces distances ne se ressemblent guère. Si l'on prend pour point de départ les dix milles de Lillebonne à Harfleur, nous arriverons à peine jusqu'à Saussennare; si, au contraire, on se base sur la distance de Lillebonne à Grainville, nous atteindrons aisément Sainte-Marguerite-sur-Saàne. Nous avouons n'avoir pas de raison suffisante pour préférer une position à l'autre. Épineville, Saint-Aubin-sur-Mer et surtont Saussemare renferment des antiquités romaines en abondance. Il y eut là, sous les Césars, un établissement important. MM. Estancelin (2) et Sollicoffre (3) l'ont prouvé, et, depuis, plusieurs découvertes ont corroboré leur opinion (4). Sainte-Marguerite fut peut-être plus importante eneore. La villa qui couvre de ses fondations la butte de Nolent est uue des plus remarquables de l'ancienne Gaule. Ce fut probablement la maison d'un gouverneur ou d'un surveillant des côtes. De la rilla à la mer, sur l'espace de 1,000 à 1,200 mètres, le sol est jonché de débris antiques (5). La Saâne, d'ailleurs, est romaine comme la Durdent, et il ne serait nullement surprenant que l'embouehure de cette rivière ait possédé une station de quelque valeur, quand son bassin tout entier était couvert d'habitations (6). Nous placerons donc assez volontiers Portus à Sainte-Marguerite-sur-Mer, jadis nommée Sainte-Marguerite-de-Caprimont.

<sup>[1]</sup> D'Anville, « Gallia antiqua mvi romeni ; » Corte de la « Natice de l'ancienne Gaule. »

<sup>(2)</sup> L. Estancolin, dans les « Mémoires de la Société des Antoquaires de Normandie, » t. 1", p. 13, année 1824.
(3) Sollicoffre, « Notice sur quelques anti-quités trouvées dans une focille près de la mer, à Soussemare ; « Mas-conserté aux Archères de la Commission des Antimulés de de Sein-Laffrique.

<sup>(4) \*</sup> La Normandie souterraine, \* 1\*\* édit., p. 179; 2\* édit., p. 147. — \* Les Églises de l'arron-dissement d'Yvetot, \* 1\*\* édit., t. 1\*\*, p. 354; 2\* édit., t. 2\*\*, p. 379.

<sup>(5)</sup> Ferst, «Catalogue de la Bibliothèque publique de Dioppe, », p. 33, West N. — bl., dans le « Bublista moment), « i.u., p. 504. — « la Normandie contermine, » » of dis, p. 2122 et dis, p. st et 10. — Wylis, « Ancheologia » vol. xxvv, p. 100-113. — Les Églises de l'arrendimentent de Dieppe, » t. u. p. 57-59. — Vist, « Unitation de Bieppe, » dell. 1814, p. 12, 122-56.

 <sup>(6) -</sup> La Normandie souterraine, \* 1<sup>ex</sup> édit., p. 36; 2<sup>ex</sup> édit., p. 56.
 \* Sépultures geuloises, romaines, franques et normandes, \* p. 153-56.

Essyons maintenant du refaire la voie de Grenioum à Purtue et même jusqu'à Dieppe. De Grainville partaient, selon nous, au moins deux voies romaines: l'une suivait la vallée en descendant jusqu'à la mer par Cary, Vittefleur et Paluel (1); l'autre se dirigeait par la plaine vers Boulogne et le nord de la Gaule; c'est celle que nous cherchons. Elle pouvait passer par Bossilie do oin dété truveise des sépultures antiques (2), par Sanic-Vasst-Hèpepedalle oil la traition place la rille et Bossmare (3), par Anglesqueville-la-Bras-Long, Ermenouville et Houdetot où fut un castel renommé (4). Elle devait passer le Dun à Saint-Pierre-le-Vieux ou au Bourg-Dun abondant en antiquités romaines, et où les Francs eucreu une ablaye (5); puis, par Longueli, elle arrivait à la Saâme où nous placerons provisoirement Pertur Eresti.

De la Saine, la voie reprenait sa direction sur Dieppe par Blanc-Mesnil, Hautot et le Petit Appeville, la passage de la Scie, dans la valled de Petit-Appeville, sa direction nous est comme depuis vingt ans; nous avons suivi son cailloutis dans les ravies d'Appeville, dans les terres de M. Grenet, dans celles de M. Legros, et, enfin, sur le versant de Dieppe, dans le chemin creut des Fontaines par où de la arrivait à la station de pubourg de la Beurre (D. Elle traversait B Dieppe par la rus des Gués (Vieux Volorum), aujourd'hui la rus de Leoux. Elle dut quitter Dieppe par le Polles et la ruc carée qui conduit su comp de Céour, aujourd'hui la rus de la Cité de Linux. Elle traversait Puys ob, en 1286, on l'appe-lait le Chemin-du-Roi (queminum Domini Regis apud puteum); franchissait l'oppidon antique, pois, par les villages de Braquemont, Belleville, Berneval, Saint-Martin, Biville, Penly et Tocqueville, arrivait à Crief; puis de Criel elle gagnait Augusto, d'où elle sortait par le faubause de la Chaussée on bous la hisserons (7).

Sur cette ligne de villages, les recherches ou le hasard ont révélé une foule de débris de l'antique civilisation. Outre son Camp de César, le territoire de Braquemont nous a montré

<sup>(1) «</sup> Mémoires de la Société des Antiquatres de Normandie, » L. xxv, p. 161-63.

<sup>(2) «</sup> Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, » 1" édit., t. 1", p. 167; 2" édit., t. 1", p. 182.

<sup>4)</sup> Gunger, a Band historique aux Fancienas tilla d'Emmera dues le paya de Ganz, sin-de de 10; p. Plenam, Billa. — Nom preference de la reconstruct de man de Sisla-Neura preference de la reconstruct de man de Sisla-Neura preference de la reconstruct de manifest de l'Arceles de Trévique d'Arme, dit que les Églisse qui hi sont défidéres au trevenue l'origent sur des vois publiques. « Com mengine intereste, criteria Gallie, haitleme me defidicates manifest de la publicie segere. « Don Generie, qui avait hencomp établé la Picardie, dique t'observation et service pour ette pouvelou. « Binderientes autres des mêmes de les publicies de comme se l'hance de Sissa de l'acceptant de la publicie de pour les de l'acceptant de la publicie de l'acceptant de carterie que ette pouvelou et l'acceptant de sur des pour des pour de l'acceptant de la publicie de la comme de l'acceptant de la reconstité partie pour des pour de l'acceptant de la reconstitue de l'acceptant de production de l'acceptant de

<sup>(4) \*</sup> Les Églises de l'arrondissement d'Evetot, \* 1<sup>ee</sup> édit., t. r<sup>e</sup>, p. 332; 2<sup>e</sup> édit., t. r<sup>e</sup>, p. 367-70.
(5) \* Rayan de Rouce, \* année 1868, p. 57. — « Gallia christiana, » t. xr, p. 124. — « Les Églises de l'arrondisse-

<sup>(3) «</sup> Revue de Rouee, » acuée 1848, p. 57. — « Gallia christiana, » L. xt, p. 124. — « Les Eglites de l'arreodissement de Diappe, » p. 443. — « La Normandio souterraine, » 1<sup>-4</sup> 6/81., p. 132; 2<sup>-</sup> 6/81, p. 150-51.

<sup>(6) «</sup> Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » 1. zv., p. 161-62. Nete. — Vitet, « Histoire de Dieppo, » p. 14. — s La Normandie souterraine, » 1<sup>st</sup> édit, p. 62; 2<sup>st</sup> édit, p. 72. — i La Cité de Lisses ou la Camp de Césarà Braquement, prês Dieppe. » « s La Picardie, » vur année, p. 241-250.

<sup>(1)</sup> D. Lebeuf, « La ville d'Eu, » p. 4.

des villas romaines (4). Belleville possède sa Torniole (2); Berneval, son manoir des Quarante-Aeres (3); Saint-Martin, son eimetière gallo-romain, ses tuiles, ses monnaies, ses hachettes et ses plateaux de bronze (4); Biville, ses cereneils en pierrre de Vergelé (5); Criel, son Baile et son cimetière frane de Chiffreville (6).

La voie ou grand chemin d'Arques à Eu quittait le Bêle par la rue de Rome, tournait par Archelles sous Saint-Étieune et le Champ-de-Bataille, passait l'Eaulne à Martin-Église, traversait la voie de Beauvais et montait la côte encore nommée le mont d'Eu, puis longeait la plaine par Coquereaumont, Wargemout, Glieourt, Tourville-la-Chapelle et Guilmécourt (7); franchissait l'Yère à Saint-Sulpice, gaguait la plaine à Boserocourt et descendait à Eu par le vallon de Saint-Pierre-en-Val; tel est le chemin arquois et probablement aussi le chemin antique.

#### No 8. - VOIE DE LILLEBONNE A ÉTRETAT.

Le géographe d'Anville, le plus habile restaurateur de la Gaule au dernier siècle, a soupconné cette voie que l'abbé Bellev (8) avait aussi devinée. « On connaît, dit le premier de « ees deux auteurs, des vestiges de voies romaines qui partent de Lilebonne (sic). Il y en « a une qui se termine au bord de la mer, à Oistretat ou Estretat, entre la pointe nommée « le Chef-de-Caux (9) et Fécamp, et que l'on pourrait conjecturer avoir été un port, statio, « au temps des Romains (10). » Ce que d'Anville conjecturait il v a un siècle, nous l'avons établi d'une manière positive par des fouilles et des explorations faites sur les lieux. Nous ne redirons pas iei toutes les découvertes faites à Étretat; mais nous ne pouvons passer sous silence le balnéaire et la villa, dont les débris remolissaient l'enclos de l'ancien presbytère;

<sup>(1)</sup> Vitet, « Histoire de Dieppe, » p. 15. - « Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, » p. 54. -Foret, « Soc. erchéel. de l'errond, de Dieppe, » p. 12-14. - « Catalogue de le Bibliethèque publique de Dieppe, » p. 345 et 347.

<sup>(2) .</sup> La Normandie sonterraine, . 2. édit., p. 277. - Wylie, dans . l'Archmologie, . t. xxxv, p. 160-113. - Peret, « Catalogue de la Bibliothèque publique de Dieppe, » p. 345.

<sup>(3) «</sup> Leu Églises de l'arrond, de Dieppe, » t. n. p. 159-65. - L'abbé Lecomte, « Notice bist, sur Berneval et Saint-Martin, » p. 1-16. — « Sépuit. gauloises, rom, franq. et nerm., » p. 51-53. — « Bulletin monum. , » t. xxn, p. 95-101. (4) a Sépultures gauloises, romeines, franques et normendes, » p. 53-68. — « Bulletin monnmental, » t. xxiii, p. 94-104. « Catalogue de la Bibliothèque publique de Dieppe, » p. 347.

<sup>(5)</sup> Deux cércueils découverts entre Biville et Neuvillette en mars 1836 : » Sépult, gaul., rom., franq. et norm., »

<sup>(6) «</sup> Les Églises de l'arr. de Dioppe, » t. 11, p. 287-288. — « La Norm. souterr., » 1" édit., p. 341; 2" édit.,

<sup>(7)</sup> Dem Grenier dit que, de son temos, la voie romaine était très reconneissable, « depois le Four è Chenx, entre te ville d'Eu et literancourt jusqu'à Saint-Wasst et Guilméceurt, » - « Introduction » dans los « Mém, de la Soc, dos Antiq. de Pic. . t. m, p. 496.

<sup>(8)</sup> L'abbé Belley, dans les » Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, » t. xix, p. 640-653. (8) Il est probable qu'il s'agit du cap d'Antifer, appelé per Mercator le Greing-de-Coux.

<sup>(10)</sup> D'Anville, . Notice de l'ancienne Genle, » p. 360, verbo Gravinou.

les sépultures franques qui recouvraient les pieds de la Côte-du-Mont, les urnes et les vases funéraires exhumés des flanes du Grand-Val; les monnaies d'Adrien, de Trajan, de Neron et d'Antonin; l'aqueduc de deux kilomètres qui longe les cavées du Petit-Val; les médailles les tuiles à rebords, semées jusque sur le rivage; les brocs en bronze, les clochettes, les cuillères à encens, les chaudières d'airain , les vases de terre et de verre trouvés à différentes reprises et dans toute l'étendue du village. Il est douc bien prouvé que le sol, à défaut de l'histoire, proclame solennellement cette occupation (1),

Maintenant, la baie qui est la plus heureuso de la côte n'a pas dû être négligée par les anciens. Sa position topographique dut attirer l'attention des préfets, des gouvorneurs et des proconsuls, comme plus tard elle attira eclle do François Ier (2), de Louis XIV (3), de Louis XVI (4) et de Napoléon (5). Depuis bien des années, Étretat est connu par ses pèches et par sa marine. Sans parler des contingents qu'il fournit à la flotte de Philippe-le-Bel, en 1295 (6), et à celle de Philippe de Valois, en 1350 (7), contingent que François de L'Hospital déclare avoir été plus fort que celui de Fécamp, nous voyons naviguer à Étretat les franches nefs des abbaves de Saint-Wandrille (8), de Fécamp (9), du Valasse (10) et de Saint-Georgesde-Boscherville (11). Celle de Saint-Wandrille avait été donnée à co monastère, dès 1024, par le duc Richard II, pour pêcher toutes sortes de poissons et par tous les ports do la Normandie. Certes, il est peu de havres de la côte qui puissent fournir de tels monuments de leur importance maritime à une époque aussi reculée. Nous croyons donc que les Romains, comme les barbares, n'ont pas dù négliger la baie d'Étretat (12).

Nous allons établir par des preuves incontestables l'existence d'une voie romaine de Lillebonne à la mer, Cette voie, en sortant de Juliobona, suivait la vallée où fut assise,

<sup>(1)</sup> Pour les fouilles et d'equyertes faites à Étretat, consulter : « Étretat et ses environs, » Havre, 1879, - « L'Étretat soutermin, . 1" et 2" efric, Hoven, 1812 et 1811. - . La Normandie soutermine, . 1" édit., p. 331-338; 2" édit., p. 417-125. - \* Sépait. gauloises, romaines, franq. et norm., \* p. 30-10. - \* Étretat, son passó, son présent, son avenir, . 1" édit., p. 14-17; 2' édit., p. 11-18; 3' édit., p. 20-12; 4' édit., p. 24-12.

<sup>(2)</sup> Preovry, . Mistoire de la ville du Havre. . - . F. Blot, . Resuarques sur la ville du Havre. . - . Étretat, son présent, etc., « ch. xu, le édit., p. 47 : 2 édit., p. 60 : 3 édit., p. 91 : 4 édit., p. 118. (3) F. Leveziel, . Bist. du Havre, . Mss. - . Etretat, son passé, etc., . 1" édit., p. 48; 2' édit., p. 60-61; 3' édit.,

<sup>(4)</sup> Lamblardie, « Mémoire sur les coles de la Haute-Normandie, » — « Étrotat, son passé, etc., « 1 · édit., p, 49; 2º 64it., p. 61-63; 3º 64it., p. 91-94; 4º 64it., p. 20-52.

<sup>(5)</sup> Id., ibid., 1" édit., p. 51, 2" édit., p. 63-64; 3" édit., p. 91; 4" édit., p. 126-122.

<sup>(6)</sup> Id., Ibid., 2º édit., p. 80; 4º édit., p. 106-107. (7) Id., ibid., 1" édition, p. 43; 2" édit., p. 36; 3' édit., p. 80-81; 4' édit., p. 107-108.

<sup>(8) \*</sup> Aprol Estrutat unum navem liberam et quietam ed omnem piscationem, per omnes portus Normannias. \* Charte de Richard II à l'abbaye de Saint-Wandrille, « Neustria pia, » p. 166. — « Étreint, son passé, etc. » I\*\* édit., p. 42; 2\* édit., p. 51; 3\* édit., p. 78; 3\* édit., p. 100-103.

<sup>(9)</sup> Fallue, « Histoire de la ville et de l'abbave de Fécamo, » p. 267.

<sup>(10) «</sup> Étretat, son passé, etc., » 1" édit., p. 42 ; 2" édit., p. 55; 3" édit., p. 79; 4" édit., p. 100-105.

<sup>(11)</sup> Deville, \* Essai historique et descriptif sur l'église et l'abbayo de Saint-Georges-de-Boscherville. \*

<sup>(12) »</sup> Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, « t. xrv, p. 165-86.

au xr siècle, la rieba abbaye du Valasse. Elle bordait pour ainsi dire ce pare magnifique, dont il ne reste plus çei de luq uede tourcelles aignes qui semblent des jaions destinés à en indiquier fenceinte. Elle traversait Gruchet et le bourg de Bolbee, où l'on a rencentré des antiquités romaines, notamment une belle urne en plomb (1). Nous pensons qu'elle montait la côte par le prieure du Val-ena-crève et gagnait Benzesille-la-Grenier. C'est ainsi que la trave une charte de l'impératire Mathible, quand elle pose les limites de ses donations à l'abbaye du Valses : « Yous aures, di-telle aux moines, jusqu'au chemm qui va de Bolbee à Mirville, et de là dans les terres de Benzesille jusqu'à la chaussée (2). » Ailleurs, parlant de la chaussée de Saint-Romain, fale joute : « Yous irec de là jusqu'à la chaussée (de Bolbee) que je viens de nommer. » C'est Bichard-Cœur-de-Lion, son petit-fils, qui lui fait teuir ce langage (3).

Henri II, déterminant lui-même les limites de ces 800 acres de terre et de forêt qui forment aujourd'hui les quatre fermes de Fonqueussenarce, cette belle et antique propriété de l'abbaye du Valasse, dit que les limites en serout formées « par la chaussée qui est ur les eonfins du château de Thiboutot et de la parcises de Gerville (4), chaussée qui n'est autre une le protogoment de celle Bretteville.

Reprenons maintenant le parcours de notre voir romaine. De Beuzeville-la-Grenier elle touchait aux terres de Mirville (5), puis arrivait à Bréauté, où son encaissement est encorvisible au hameau de La Chauszeie. — La, elle cétopait un tunnulus aujourd'hui déteruit des sépultures gallo-romaines qui se sont fait jour en 4856 (6). De Bréauté elle passait à Golevrille, nou foin du château, où elle était bordie; par la fasse au Prédéaux. C'est fia que

 <sup>(1) \*</sup> La Normendie senterraine, \* 1" édit., p. 122; 2" édit., p. 140.— Deville, \* Catalogue du Musée départemental d'antiquités de Reuen, \* aunée 1815, p. 31.— Rooch Smith, \* Collectacea autique, \* vol. m, p. 62.

<sup>(?) «</sup> Habebitis de ferosta mea... qua sunt ad chemieum qua dirigitur a Bellebec au Millevillam et exinde juxta terras Bosevillæ usque ad Celceiam. » « Neustria pia, » p. 853.

<sup>(3)</sup> a Dedi forestam sicut Calceia dividit que protenditur ab Insula Beua ad Sanctum Romanum; et exinde per vallom Boilebec ad Calceiam anta neminatam. « « Neustria pia, » p. 854.

<sup>(</sup>i) Veid, "Specie be "Neutrings, s. is text of the destation of Brent III et al. Medible, so mere -. In foresta ettain Financiani Silva Generativers and Britishou (L. Mahiri) 19 al. Soome mises that Girmille (Gerrille) destina que dirigitar per magnam veiline. (In grant via d'ill'occid) unpos ad illium habity cipiu totain formit missement que d'illium per magnam veiline. (In grant via d'ill'occid) unpos ad illium habity cipiu totain formit missement ad Cantichipum (Teacheur despite) da Cantichique, un-Centralitive, è crisisel per valient que dittier vialis les quana unspea d'Cantichiu (in characté de l'interictivit) que set la divisis de Tricoluta (in châteur de Thibestet se un proposes nive set l'antichiu termini Girmiruli devianta septem al copra d'activers (sinc. » Neutropies pie, » p. 80.—Neutropies se un proposes nive set l'antichiu est geni de copra d'active sinc. » L'autorite per si de l'active s'in con a l'autorité pie, » p. 80.—Neutropies pour les contrations de l'active s'in consideration pie, » p. 80.—Neutropies pour les contrations de l'active s'in consideration pies qu'en present de l'active d'active d'active d'active l'active d'active d'acti

<sup>(8)</sup> A Mirrillo en à tremé, vers 1915, une fontaine remplia de statueltes romaines es terre cuite, représentate vêues et Latone. Cétait évidemente des seutres suche. — La Nermandie souternice, » i rédit, p. 162; 2-611, p. 192. — 85 justifieres gualeiess, romaines, franques at normandos, » p. 82-83. — « Mémeires de la Société des Andiquaires de Normandie, » annés 1975, p. 703.

<sup>(6)</sup> a Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, o p. 410-416.

M. Levointa, ancien jugo de pais, l'a vudéturire vers 1810. Lepavage, enfoui sous plusieurs pouces de terre, fut souleré par les entitreateurs qui avaient besoin de caillion pour ferrer les chemins vieinaux (1). A Goderville, à Brésuté, à Bresteville, les habitants des campagues appellent indifferentments extre voie antique la Chemacée, la Canchie, le Chemin de Cider, le Chemin de Libanaue à Erretat, Pranciens contrats tuit douseunt le nom de Chamacée Branchaut, par analogie sans doute avec les anciennes voies que cette reine mérovingienne fit répurer en Lorraine, en Belgique et dans toute l'Austraise (2).

Près Goleville était le tumulus de Bornambuse, détruit, vers 1830, par M. de Rochemure, et dont on aperçoit encore les soubulations à travers la culture. De Goleville, De chemin passait à la Chausté ou Cauchée de Recteville. Lei se trouvaient naguère deux tumuli avoisimant la voie : un seul est aujourd'hui conservé. Mais le plus beau tertre que la route aif junais comus sur sa lisière est la Matte de Crétat, dont les aires élasient grands-bouteillers héréfiliaires de la Normande. De Bretteville, la voie traversait les terres de Saussenseumer par la rue d'Enfer, le Bout de Gretifle et la Marchéaux-Reise dont le pavage a été mis à découvert le 17 septembre 1835 par un orage épouvantable qui déranie les abresses bouleversait se chemins de la contrée (3).

De la châtellenie de Thiboutot, elle se rendait à celle des Loges, dont elle traversait la forêt au hameaudes Reniaz. C'est là que M. Lachèvre, de Bordeaux, l'a vu détruire en 1815. On brisa le pavage enfoui sons 50 centimètres ile terre, et avec les débris on répara les chemius de la commune.

Des Loges à Bordeaux, la voie était bordée par des sarcophages de pierre et des vases en terre grise qu'on rencontre jusque dans les vieux fossés des fermes (4).

De Saint-Clair, la voie descendait à Étretat par les Fosses et la rue Perreuse, (5) et elle se rendait aurivage par la rue de Mer, où son passage a été découvert en 1835, sous 2 mètres de terre, en ereusant le puits du sieur Paumelle, épicier.

Plusieurs cartes aneiennes font mention de cette voie. L'abbé Belley cite celle de Normandie, par Guillaume Delisle, en 1716; elle retraçait une ancienne voie sortant de Lillebonne par Bolbec et allant se terminer au bord de la mer, du côté de Fécamp.

M. E. Gaillard a vu elbez M. Aug. Le Prevost une earte de la première moitié du xvure siècle, qui montrait une voie partant de Lillebonne et allant tout droit vers Étretat. Du reste, le géographe avait poussé le scrupule jusqu'à indiquer avec soin les diverses laeunes qui se rencontraient sur cette voie de Lillebonne à Étretat.

<sup>(1) \*</sup> Mémeires de la Société des Antiquaires de Normandie, « t. say, p. 167,

<sup>(2) \*</sup> Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, \* L xrv, p. 167.

<sup>(3) «</sup> Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. xrv, p. 168.

<sup>(</sup>i) « Sépult. gaul., rom., franç. et norm., « p. 48. — « Étretat, son pasoé, etc., « 3° édit., p. 33-31; 4° édit., p. 39-41.

<sup>(5)</sup> Gauthier, évêque de Laon en 1163, appelle riens petrosaus, voie pierreuse, la voie de Reima, dite chemin de la berdurie. Piette, - Bull. de la Soc. acod. de Laon, - t. x., p. 282.

Citons encore la Carte du duché et gouvernement de Normandie dressée sur les mémoires les plus nouveaux, éditée à Paris par Crespy, en 4767.

Enfin Duperrier, dans sa Carte de Norpandia dressée en 1780 d'agrès les mémaires les plan révents et asquiétie aux observations de Mossieux de L'Acadimie repopte des Sciences, trace une grande route de L'illebonne à Étretat. L'illebonne alors n'était guère qu'un village qui avait perdu jusqu'au souvenir de sa grandeur passée (1); Étretat, nous en sommes bien informé, ne compait pas 400 babitants (2). Il n'a variat donc que la force de la tradition qui pôt engager Duperrier à reconnaître ainsi un chemin de première classe entre deux bourgades égademni ignorées (3).

### No 9, -- voie de fécamp a lillebonne et vers cany.

Fécamp fut aussi une station romaine et une cité méroringienne. Comme ville miéroringienne, elle est connue pour avoir été, au vur 'alècle, le s'éjur des comtes de Caux, dont les plus célèbres sont Anségies et Waninge, et dont les blotes les plus illustires furrent Clatire III, saint Ouen et saint Léger d'Autun. Son antiquité romaine est démontrée par des débris trouvés dans le quartier de la Viconat et et ans les jardius de la rue de Mer (4), par les séputtures antiques de Saint-Léonard (5), par le cimetière romain du Valenz-Vachez, découvert en 1848 et exploré en 1852 (6), et, enfin, par son Camp du Cannda, nomme aussi le Camp de Cétar (7).

Que des voies romaines aient desservi cette station et l'aient mise en rapport avec la métropole et les villes importantes du pagus, cela ne saurait faire le moindre doute. L'abbé Belley (8) en avait eu le pressentiment dès le siècle dernier. L'embarras, aujourd'hui, est de les retrouver.

Nous avons décrit avec beaucoup de soin la voie romaine qui va de Lillebonne à Étretat (9). Cette route, qui inclinait fortement vers Fécamp, devait avoir un embranchement aux environs de Gerville et de Thiboutot. Elle devait se rendre à Fécamp par Mani-

<sup>(1) »</sup> Le Pouilié du diocèse de Rouen, » de 1738, danne à Lillebonne 210 feux.

<sup>(2)</sup> Le même Poulllé donne à Étretat 78 feux; celui d'Eudes Rigaud, ou xurr séécle, lui assagne 140 paroissiens (3) Le nom d'Étretat peut venir de strate, signifiant voie pavée ou veie ferrée. Cest aissi que des voie souliques out donné leur nome à Etrêtam, à Estrec, à Etreva, à Etrétamy, à Etrétamy, à Etrétamy, à Etrétamy.

memashre de l'Estrée, etc. — Étretat, soo passé, etc., » 3° édit., p. 16. (d) Pailue, "Histoire de la ville et de l'abbaye de Pécamp, » p. 9, 17 et 18. — « La Normondio souterraise. — 1° édit., p. 56; 2° édit., p. 08.

<sup>(5)</sup> a La Normandie souterraise, a 1" édit., p. 86; 2" édit., p. 98.

<sup>(6) .</sup> La Normandia souterraine, . 1" édit., p. 88-96; 2" édit., p. 101-109

<sup>(7)</sup> Fallue, « Histoire de la ville et de l'abbaye de Fécamp, » p. 23-25. — « Notice sur le vie et les écrits de Dom Fillastre, » p. 29. — « La Normeodin souterraice, » 1° édit., p. 86-87; 2° édit., p. 99.

<sup>(8)</sup> L'abbé Bellsy, dans les « Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-l'ettres, » t. xix, p. 610 et 64% (9) « Mémoires de la Société des Aotiquaires de Normandie, » t. xiv, p. 161-69,

querville, le Haistrey et Saint-Léonard (1). A Saint-Léonard, son passage est marqué par des Incinérations romaines que rencontrèrent, à diverses reprises, les briquetiers Deneuve et Guinery (2).

Cette direction, que nous venons de suivre de Maniquerville à Fécamp, devait être aussi celle de la route qui mettait cette dernière ville en communication avec Caracotinum par Montivilliers, Épouville, Écuquetot, Turretot, Anglesquerille, Criquetot, Cuverville, Fongueusemare et Gerville.

Les communications de Fécamp, vers le nord, devaient se faire par la Queue-du-Reuard et le grand vallon désert que suit aujourd'hui la route impériale nº 25, qui conduit de Fécamp à Dieppe. Le cimetière romain que nous y avons exploré en 1852 (3), les sépultures qu'on y a rencontrées en 1858 et dis le siècle dermier (4), démontrent assez le passage d'une voie andique; traits, sur es pontir, nous avons des renseignements positiés.

Le roi de France Robert 1et, étani à Fécamp en 1006, et confirmant solennellement les biens donnés par les duces à la puissante abbaye de la Sainte-Trinité, mentionne une partie de forêt comprise entre la mer et la chaussée publique : « Sylvæ unam partem a publica « strata usque ad mare terminatam (5). »

Ce qui me fait assurer avec quolque confiance que la forêt e il avoute étaient binn sitrêsau nord-est de Fécamp, Cest qua, faus un aute de d'OPG, Richard II rappellé co nouveau cette partie de forêt et l'indique comme située entre la mer et la ferme des Plantis : « Partein quoque sylva a loco qui dictiur Fixete pinnatis usque damar (6). » Or, la ferme normande de « Fixete pinnateit, » encore connue aujours'hui sous le nom des Plantis (7), est située à l'orient de Fécamp.

Malheureusement, nous ne saurions conduire notre voie plus loin que ce point géographique. Nous présaumons, toutefois, qu'elle se dirigeait vers Gravinum, Grainville-la-Teinturière, Cany ou le nord.

## No 10. - VOIE DE LILLEBONNE A ARQUES, PAR OURVILLE.

La voie romaine qui allait de Juliobona à Gravinum, une fois arrivée à Ourville, se divisait, selon quelques antiquaires, en deux branches, dont l'une se dirigeait vers

<sup>(1)</sup> De Glanville, « Promenade archéologique de Rosen à Pécamp. » p. 138.

<sup>(2) .</sup> La Normandie souterraine, . 1" édit., p. 86; 2° édit., p. 98.

<sup>(3) «</sup> La Norm. souterr., » 1" édit., p. 88; 2" édit., p. 101-109. — « Revue de Rouen. » année 1852, p. 556-58

<sup>(4) «</sup> La Normandio souterraine, » 1" édit., p. 87; 2" édit., p. 100-101.

<sup>(5) -</sup> Gallia cristiana, - t. x; Instrumenta, p. 8.

<sup>(6) «</sup>Neustria pia, » p. 216.
(7) Falluc, » Hinteire dela villo et de l'abbaye de Fécamp, » p. 101. — « La Normando» souterraine, « 100 édit. p. 88; 2º édit. p. 100.

Grainville-la-Teinturière, et l'autre vers Arques, par Cliponville, Héricourt, Doudeville, Saint-Laurent, Bacqueville et Pierreville. Pour nous, qui sommes assez disposé à accepter une voie dans la direction d'Héricourt-en-Caux, nous croyons que la bifurcation, si elle avait lieu, devait s'ouvrir vers Fauville, afin que la route se dirigeat de ce point sur Cliponville, où l'on connaît un fragment de chaussée romaine (1); puis elle descendait à Héricourt, où M. le marquis Lever plaçait Gravinum (2) et où M. Gaillard soupçonnaît un chemin antique (3).

A partir d'Héricourt, nous croyons au tracé qu'on nous propose, et, pour l'appuyer, nous dirons que Héricourt est romain et franc (4); qu'à Doudeville sont des incinérations, des mottes et des débris antiques (5); qu'à Saint-Laurent-en-Caux se trouve l'ancienne ville de Beauvais (6); qu'à Pierreville, enfin, est un fragment d'une voie romaine enfouie (7).

Du reste, une fois parvenue à la hauteur de Doudeville, la voie de Juliobona à Arques devait se fondre avec celle de Lotum à Arques que nous allons retracer.

#### No 11. -- voie de grainville-la-teinturière (gravinum) a cany et a la mer.

Nous ne pouvons croire qu'il n'ait pas existé de voie antique pour desservir la vallée de la Durdent, qui, à chacun de ses groupes de population, nous entretient de la civilisation romaine et de son passé dans nos contrées. Nous savons que de Grainville une voie descendait à Mauteville-sur-Durdent, où elle passait au hameau très significatif de la Haute-Rue. Nous pensons qu'elle venait à Cany, où nous avons exploré un magnifique cimetière romain en 1849 (8), et où des découvertes, commencées vers 1780, se sont renouvelées plusieurs fois depuis (9). A Cany, enfin, il existe un tumulus; des médailles romaines y ont été recueillies à diverses reprises. Des vestiges d'habitation se voient autour de l'ancien château de Cany-Caniel, destiné à garder le passage de la Quiteflède. Dans le volsinage

<sup>(1)</sup> E. Guillard, . Rscherches archéologiques, . p. 11.

<sup>(2)</sup> M. le marquis Lever, de Roquefort, près Yvetot, plaçail Gravinum à Gréaume, moulin et hameau situé à 2 kilomètres eu-dessous d'Héricourt. - Cousin, « Trois voles romaines du Boulonnais, » dans les « Mémoires de la Société Dunkerquoise, . L. vz, p. 418. (3) E. Gaillard, «Recherches srchéologiques dans la Seine-Inférieure, » p. 9.

<sup>(4) \*</sup> Les Églises de l'arrondissement d'Yvetnt, \* 1" édit., t. m, p. 102-110 ; 2' édit., t. m, p. 97-105. - « La Normandie souterraine, = 1" édit., p. 47; 2" édit., p. 57.

<sup>(5)</sup> Leroy, dans le « Journal de Rouen, » du 13 octobre 1859.

<sup>(6) «</sup> Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, » 1" édit., t. 1", p. 228; 2' édit., t. 1", p. 244 (7) E. Gaitlard, « Recherches srchéniogiques, » p. 11.

<sup>(8) »</sup> La Normandis souterraine, » 1" édit., p. 51-59; 2" édit., p. 61-70. — « Revue de Rouen, » ennée 1849, p. 847-61, 407-29,454-67. - « Notics sur un cimstière romain découvert en Normandie en 1849, » 1n-8° de 46 pages. --« Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandis, » f. xvii, p. 399-437.

<sup>(9) »</sup> Mémnires de la Société des Antiquaires de Normandie, » 1. xiv, p. 102. Ibid., t. xvii, p. 399-410. — « La Normandie sonterraine, « 1" édit., p. 49-50; 2 édit., p. 59-60. — Hourcastremé, dans les » Annales françaises dans arts, des sciences et des lettres. . t. viii. p. 3. . . . Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot. . t. r., article Casv.

de la voie se trouvait Crosville, dont la motte a été détruite en 1831 et où l'on a trouvé des tuiles, des mosaïques et des monnaies (1),

Du territoire de Crosville, la voie arrivait à Vittefleur, où l'on recueille force monnaies romaines et où nous avons fouillé, en 1849, un édifiee pavé en mosaïque, au lieu dit La Rosée, sur la route de Paluel (2).

De Paluel, la voie conduisait à cette grande ville de Durdent, que les habitants de la côte racontent avec terreur avoir été ensevelie sous les eaux de la mer. Ils ajoutent que, dans les grandes marées, à la basse mer, on voit parfois apparaître, sous le sable et le galet, des pans de mur, véritables ossements de la cité disparue. C'était, disent-ils, afin de la garder que les Romains avaient élevé l'énorme retranchement du Câtelier de Veulettes, qui domine la plaine du côté de l'ouest (3). Ce qui est certain, c'est qu'en 1851 on a trouvé à Claquedent, entre Veulettes et le Pont-Rouge, un tombeau d'enfant, fait avec des tuiles à rebords du ive siècle et enseveli sous 5 mètres de remblai (4).

## No 12. - VOIE DE ROTOMAGUS (NOVEN) A CLESAROMAGUS (BEAUVAIS).

Existait-il une voie de Rotomagus (Rouen) à Cæsaromagus (Beauvais)? Il semble peu probable que les deux puissantes cités des Bellovaques et des Vélocasses n'aient pas communiqué entre elles par la voie la plus courte. M. Graves, qui a tant élucidé les routes des anciens Bellovaques, suppose une communication (5), et M. A. Le Prevost, qui, après avoir tracé les voies de l'Eure, n'est pas resté étranger à celles de la Seine-Inférieure, hasarde également une semblable hypothèse (6). Escorté de ces deux autorités, et nous appuvant aussi sur la tradition locale et sur quelques monuments du sol, nous n'avons pas hésité à retracer sur notre carte archéologique une tentative de voie entre Rotomagus et Casaromagus.

Selon toutes les vraisemblances, cette voie sortait de Rouen par la porte et la rue Benuvoisine, dont le nom nous paraît très significatif. Nous pensons que de là elle se dirigeait, non sur Gournay, mais sur Neufmarché, par Ry, Saint-Denis-le-Thibout et Bezancourt. Ry est une très vieille localité, titre d'un ancien dovenné, et tout rempli de souvenirs et de monuments; à Saint-Denis-le-Thibout on a découvert une belle sépulture romaine

<sup>(1) \*</sup> Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandio, \* 5. xiv, p. 162. - « La Normandie souterraine, « I'' édit., p. 48; 2' édit., p. 58. - « Les Églises de l'arrendissement d'Yvetot, » t. r'', article Couvulle.

<sup>(2) «</sup> La Normandio souterraine, » 1-\* édit., p. 48; 2\* édit., p. 58.

<sup>(3) «</sup> Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. xiv, p. 163

<sup>(4) .</sup> La Normandie souterraine, . 1" édil., p. 23; 2" édit., p. 40.

<sup>(5)</sup> Graves, « Carte des voies romaines de l'Oise, « dans le « Bulletin monumental, » t. vi, p. 150, n° 29. --« Notice archéologique sur le département de l'Disc. « 2º édit., p. 260-70. - A. Le Prevent, « Notice historique et archéologique sur l'Eure, » p. 76-77.

<sup>(6)</sup> A. Le Prevost, « Notice historique et archéologique sur le département de l'Eure, » p. 77; et « Memoures de le Société d'Agriculture de l'Eure, . p. 301.

composée d'un doitem, d'une urne en verre et de plusieurs vases intéressants (); à Bezancourt se rencontrent des débris romains, des monnaies impériales en argent et en bronze; enfin, le Neufmarché fut, dans tout le moyen-açe, un des points les plus importants des bords de l'Epte. Siège d'un concile et presque patrie de saint 'Germer, ce bourg possède encore les restes d'un châteua-l'erd qui peut ayén se racines sur un castrium romain.

Nº 43. — VOIE DE ROTOMAGUS (ROUEN) A LUTETIA (PARIS), PAR LA SEINE OU ROUTE

Après avoir décrit la grande voie militaire qui conduisait de Rotomogus à Lutetin par Ritumagus, Petromontalum et Briro-Isare, M. Le Prevo: i ajoute : « Yous pensons qu'il e pouvait existe une seconde communication de Rotomagus avec Lutlee par le Ont-Sainte Piarre, Heuqueville, les Andelys, Gasny (Vadinineum), La Roche-Guyon et Meulan. C'est ectte direction que saint Nicaiso paraît avoir prise en cherchant à se rendre à Rouen e pour y porter, le christianisme. M. Em. Gaillard a en connaissance de la découveré « d'un encaissement de voies romaines sous l'emplacement de la prison située au Petit« Auden caussement de voies romaines sous l'emplacement de le prison située au PetitAndelys (2). Nous ne hàsons figure dans ce tracé le Pont-Saint-Père qu'avec doute.

« à cause de l'absence complète, jusqu'à ce jour, de toutes traces d'établissements romains « dans cette localité, tandis qu'on en a tant trouvé à Romilly (3). »

Ceci était écrit en 1833. M. Guilmeth qui, ch 1840, publiait à Rouen une Histoire de la ville et du canton d'Elbeuf, reproduisit, sans dire où il l'avait pris, le tracé de M. Le Prevost. Seulement, le copiste tranche et affirme là où le maltre propose et fait ses réserves. Voici le texte de M. Guilmeth qui n'ajoute que peu de chose au précédent :

Cette voie venait aboutir de Barnétal à Pont-Saint-Pierre, ou plutôt à Romilly, par c Saint-Pierre-de-Franqueville, Boos, la Neuville-Champ-d'Oisel, où on l'a retrouvée avec e-bancoup'd nainquiés romaines, la forté du Long-Bod, et, enfin, le triage de la Cheusèe qui lui doit son nom. De Romilly ou de Pont-Saint-Pierre, elle montait à Heuspaeville o d' M. Rever a recueilli une abondanto et précieuse moisson d'adiquités (4). De lleuqueville de les ernalist an Petit-Andréy of l'on en retrouve encore l'enoissement sous

<sup>(4) «</sup> La Normandie nouterraine, « 1º édit., p. 133-56; 2º édit., p. 134-55. — A. Deville, « Notice sur quelques dotium antiques. » p. 5.5. — « Précia analytique des travaux de l'Académie de Resero, namé 1817, p. 331-55. — « Mêmoires de la Société des Antiquaires de Normandie, « L. x. p. 676. — Id., « Catalogue du Murée d'antiquités de Rosen, » pour 1845, p. 8.

<sup>(2)</sup> E. Gaillard, « Recherches archéologiques, » p. 11.

<sup>(3)</sup> A. Le Prevost, « Notice historique et archéologique sur le département de l'Eure, « p. 75; et « Mémoires de la Société d'Agriculture de l'Eure, » 1. m., p. 299.

<sup>(4)</sup> Sur les entiquités romaines de l'esquevilles, voir : A. Le Prevest, « Notice historique et affichéologique sur le département de l'Enre, » p. 42-43. — Id., « Mémoires de la Bociété d'Agriculture de l'Eure, » t. m. p. 262-67. — Bonnin, « Antiquités gallo-romaines des Éburoviques, » sect. vv. pl. v°.

- les murailles de la prison. Elle gagnait ensuite Gasny, autrefois Guéni ou Gué-Nicaise
   (Vadum-Nicasii), dans les environs duquel il a été trouvé tant de sarcophages en pierre;
- « puis la Roche-Guyon, Meulan, etc. C'est cette direction qu'avait prise saint Nicaise en
- « cherchant à se rendre à Rouen pour y apporter le christianisme (1). »

Je me fais un devoir d'ajouter que, dans son Histoire de la ville des Andelys, publiée en 1864 (t. 4 e., p. 314), M. Brossard de Ruville conteste l'existence de la voie proposée par M. Gaillard et tracée par M. Le Prevost. Mais je dois dire que cet auteur me paraît entièrement dénué de critique archéologique.

No 14. — voie de nitumagus (radepont) et de rotomagus (rouen) a arques-dieppe, dit le chemin des fées.

Un des plus vieux chemins qui mettaient en rapport le pays des Vélocasses avec l'extrémité septentrionale du pays des Galètes est le chemin des Fées (2), que les habitants de nos contrées disent « avoir été construit en une mui (3). » Cette route me semble avoir ou pour destination de conduire de la mer à la Seine aur deux points différents : le premier, à Retumeures (Roum): le seiond. à Rétumeures (Raderont), sur l'Andéleux

Nous retracerons ici ces deux voies que nous supposons avoir opéré leur jonetion à la hauteur de Cailly, du Bosc-le-Hard et de Cottévrard.

M. Guilneth pense que le chemin partant de Badepont se dirigeait vers Auzouvill-eau-Fly, la Vieux-Rue, Morgory, Pierreval, la Hue-Saint-Pierre et Cailly, (6). C'est d'uprès cette opinion toute conjecturale que des tronçons de voie ont été tracés sur notre carte. Cailly, et sous ce nom nous comprenons Tanneac de Saint-André, est un point romain fort important. On y voit les rates d'un thétare et un lieu nomme le Capitole (8). On y rencoparté de

<sup>(</sup>i) Gnilmeth, . Histoire de la ville et du canton d'Efficuf, . p. 163.

<sup>(2) «</sup> Tun velo ancionno de Soissona à Finnes (Alxon) est appelele le chemin des Boures « 8. Privons, » Rerese archivologique, » nouvelle série, ? sande, Berrier 1861, p. 126, « a veris 1861, p. 256. « Près Boury (Aisse), à obté du numius de Perfondereal à Feunchamel, est le chemin des Fer. Fiette, » Ball, do la Soc, sond de Luon, » L. 13, p. 51. — A Noisy-sur-Fixolo (Scino-et-Orie), un treux clamin perrè porte le nom de chemin des Fers. Quicherus, » Berrue de resse, vax., « 5 Mérie, t. n.p. 381.

<sup>(4)</sup> Guilmeth, . Descript. grogs., hist., etc., des errood., etc., . t. sv, p. 19.

<sup>(3)</sup> Le nom de Capitolo, escentiellement romain, indique la demeure d'un fonctionnaire. Il y evait et il y a none la Tuoisson ne lice normal lo Capitolo. Ce sit la lors saiste disturbir sub le martyre. Cologne certai no Capitolo, ner un qui recine cologne certai non Capitolo, nar su recine cologne cità descent la demeure de l'évéque. Cest espouriflui l'évéch. Codant-Faultrer. Bépertoire erchéologique de l'apitole. An alle d'Anguer, a mêm 1802, p. 188.

constructions considérables et de fort belles mosaïques. A diverses reprises, on y a recueilli des bijoux d'or, 'des monnaies gauloises et romaines de métaux différents (1).

Toute agglomération importante suppose des voies. Un grand cliemin devait done mettre Cailije en communication avec Rouse et avec la mer. Or, nous pensons que c'est par cette même voie de Cailij que le point antique, qui devint plus tard la capitale du Talou, communiquait avec le cheffieu de la seconde Lycannais. Se sedument nous devons souver que le tracé du chemin qui reliait Rouse à Cailij nous est incomu, nos études et nos explorations ne s'étant pas encre portées de ce côté.

Mais, a partir de Gailly, et surtout après la cité de Dreullea, entre le Bosc-le-Hard et Cottérard, nous suivons aisément la route jasqu'à la mer. De Gailly, en effet, le chemiu vient par Claville-Motteville, par Augeville où ont été rencontrés doux vases de bronze remplis de monnaies romaines, et par le hameau de Dreu." « où vivent plusieurs traditions motivées sur d'anciens débris (2).

La route ensuite se dirigeait par Braquetuit, Montreuil, Cressy, Cropus, Le Câtelier, les Cent-Acres, Sainte-Foy et La Chaussele, don't le non est très significatif. A Montreuil, M. Géser Marette a reconnu le chemin des Fées (3), et l'en y trouve beaucoup de cercueils en plâtre pris Péglies (4). Cresse et un lieu méroriquipe (1) do fit autrefois un prierai important (6); au Câtelier se voit une motte antique, et on y rencontre beaucoup de tuiles à rebords (7); à Sainte-Foy et La Chaussée, j'ai remarqué que les bords de l'ancienne voie sont semés de briques et de débris romains (6). De La Chaussée la voite aganait Arques par Auberneuil el Beaumais; exp.

<sup>(1)</sup> Sher in antiquistic de Galliy et de Saint-André-ou-Calliy, vafe - La Nermandie souterraine, \*\*P-fall.\*\*, p. 155; - 26 difs., p. 153-5. - 149°, Nectice aris è semiguistic remainte reversé à Gally; s. Roses, p. 187. - 186, also \*\*
\*\*Bulletig de la Nociellé d'Élemètisine de Rosen, \*\* anné 1872. - A. La Prevent, dans le \* Précis antiquique des trevaux de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1815, - Da. - Tabbé 1816, on la \*\* P-frécia antiquique des trevaux de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1815, - Da. - Tabbé 1816, on la \*\* P-frécia antiquique des trevaux de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1815, - Da. - Tabbé 1816, on la \*\* P-frécia antiquique des trevaux de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1815, - Da. - Tabbé 1816, on la \*\* P-frécia antiquique des l'actions de l'anadissine de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1815, - Da. - Tabbé 1816, on la \*\* p-frécia deviate de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive de l'Anadissine de Rosen, \*\* anné 1816, - Da. - Productive d

<sup>(2)</sup> Guilmeth, . Descript. géograph., histor., etatist et monnm. des errondiss., etc., v t. rv, p. 280-81.

<sup>(3)</sup> C. Marette, - Le Camp de la Bouteillerie, - p. 13.

<sup>(4) •</sup> Les Églises de l'arrondissement de Dieppe, • t. 11, p. 521.

<sup>(3)</sup> Crisciacum, en 672. » Acta sanctorum ordinie sancti Benedicti, » suc. u — A. Le Prevest, dans les » Méneires de la Société des Antiquaires de Nermandie, » t. xi, p. 6.

<sup>(6) «</sup> Les Églises de l'arrendissement de Dieppe, « t. 11. p. 407-406. — « Catalogue général des cartulaires des archives départementaites, » p. 38-39, Paris, 1817.
(7) « Les Églises de l'arrondissement de Dieppe, » t. 11, p. 374. — Culimeth, « Descript, géograph, histor...

statiet, et monum. dee arrondiss., » t. 1v, p. 19-20.

(8) « Les Églises de l'arrondissement de Dieppe, » t. n, p. 381. — Duplessie, » Description géographique et histo-

<sup>(8) \*</sup> Los agues de l'arrondissement de Dieppe, » L. n., p. 381. — Deplesses, » Description géographique et historique de là Hante-Normandie, » p. 467. — Guilmeth, » Descript, géograph, bistor, etc., » t. nv, p. 32.
(9) » La nom de la Chaussée, Cauchie, Calcola, écrivious-neus ce 1816, se tire d'une voie remaine dont en re-

<sup>(9) -</sup> Le nom de la Chaussée, Casebie, Calcola, écrivionn-neus en 1818, se tire d'une vuie conzaîne desten preveue l'excaisement dans touts la longeeur de rillege, et deste na suil le parceurs à travers la Bois-Halia, à une trainée de poterios grises et de tulies à rebords évidemment antiques. • \* Les Églises de l'arroad. de Dieppe, \* t. n. p. 333-34.

dit la tradition, « c'était pour aller au Baile d'Arques que les fées quittaient la ville de Rouen (1).

Pour arriver à Dieppe, le chemin des Fées formait embranchement à la hauteur de Beaumais, puis, traversant Gruchet, Ronz-Mensil et Janval, il descendait à la station du fauborry de la Barre par la cavée du chemin des Fontaines.

## No 15. - VOIE DE LOTUM A BREVIODURUM.

Dêjà depuis longtemps M. A. Le Prevost avait signalé cette voir (2) que N. Fallue (5) a inscrite dans un de ses ouvrages, et que M. Bomin in 7 pas hésité à retarcer dans sa belle carte du pays des Éburoviques (6). M. A. Le Prevost fait partir ce chemin des cités des Bajcioases (Agustodurum) et des Valucases (Arrageus), et le conduit dans nos contrèse par le litoral de la mer et de la Seine. Pour nous, nous le prendrons seulement à Pont-Aulemer, et nous cryons que c'est cette voie que sairit Guillaume-le-Conquérant, Iorsque, du fond du Cetentin, il se resulti en toute hâte dans le Talou pour y étouffer la révolte de son onche, Guillaume d'Arupes. Voir l'inférierire que lu fait suivre le poète Wace :

Baieuses passa et puis Caeu, Semblaut fist d'aller à Roem, Quant il vist al Punt-Audumer, A Chaudebec ala passer (5).

M. Le Prevost supposait volontiers que le duc des Normands passa par Thibouville, Fournetot, Bourneville, Sainte-Croix-sur-Aizier et la forêt de Brotonne (6). Ce vieux chemin normand, qui d'abord avait été romain, traversait Vatteville encore surnommée la Rue, où il est toujours appél la Vicille-Chaussée (7).

Si Breviodurum était un jour reconnu à Pont-Audemer (8), comme quelques-uns le

- 1) C. Marette, » Le Camp de la Bouteillerie, » p. 14.
- (2) A. Le Prevost, « Notice historique et archéologique our le département de l'Eure, » p. 95-96, et dans les » Mém. de la Société d'Agriculture de l'Eure. » L. m. p. \$19-20.
- (3) Fallue, « Mémoires sur les antiquités de la facét et presqu'ile de Brotonne, » p. 80-87, « Mémoires de la Socités des Antiquaires de Normandie, » 1. z. p. 440-145.
- (4) Th. Bonnin, « Antiquités gullo-romaines des Éburoviques, » sect. 1, pl. 1, carte.
- (2) Ware, « Le Roman de Rou et des duce de Narmandie, « édit Piuguet, t. n., p. 15. A. Le Prevost, « Notice hatorique es re-debodiques surée département de l'Este, » p. 65-66. Falte, » é Mémoir un les antiquiés de la forit de Brotann, « p. 65. E. Gailland, dans la « Gaarte de Normandie, » du 16 mars 1831. « Les Égittes de l'armondissement d'Veste, 1 » ( éd. t. n. p. 723; \* éd. t., n. p. 723; \* éd.). t. n. p. 723; \* éd.).
- (6) A. Le Prevost, « Notice historique et erchéologique sur le département de l'Enre, « p. 97, et dans les « Mèmoires de la Société d'Agriculture de l'Eure, » L. ss., p. 321.
  C. Valles, « Mémoire sur les antémités de la froit de Brontonne » n. St. et dans les » Mémoires de la Société des.
- (7) Fallue, « Mémoire sur les antiquités de la forêt de Brotonne, » p. 86, et dans les « Mémoires de la Société, des Antiquaires de Normandie, » t. x, p. 454.
- (8) L'abbé Belley supposait aussi Brevoduro à Pont-Andemer, dans tes « Mémoires de l'Académio des Inscriptions et Belles-Lettres, « Laux, p. 638.

supposent, nous dirions, que cette rue de Vatteville et d'Ardunne était la voie antique de Lotum à Breviolurum. M. Bonnin lui-mème semble abouder dans cette idée. Sur la carte du pays des Éburoviques, il trace au pointillé une voie romaine allant de Bliquettit au Vieux-Port, par Vatteville et Airier (1). Il convient d'ajouter que, pour M. Bonnin, la voie de Juliobona A Novionagues aux Broicolurum passait la Seine au Vieux-Port (2).

Ge qui est certain, pour l'fainéraire qui nous occupe en ce moment, c'est que cette route de Lotsus, de Boisme et d'Archause vers Pont-Audeure, était conne de la Verti séléc; car nous lisons dans la donation faite, en 715, par Dugobert II à saint Bénigne, abbé de Fontenelle: c Ad Petram Fictam (Pierrefique) secus primans viam publicam que dicitur c ad Duos Pontes (5). » Duos Pontes sersit, selon nous, l'ancien nou de Pont-Ausienne. Le département de la Seine-Inférieure, finissant à Yutteville et à la forêt de Brotonne, nous n'avons pas à établir ici la Voue qui se portait aut-delb.

#### No 16. - VOIE DE LOTUM (CAUDEBEC-EN-CAUX) A ARQUES-DIEPPE.

La voie de la Basse-Normandie, qui traversait la Seine à Caudebec, devait se diriger vers le centre du poys par le plateau qui s'éparait alors les Calétes et les Yèlocasses. Le principal témolognage que nous ayons de cette direction est toujous celui de Goillaume-le-Cooppérant au xi<sup>u</sup> siècle, et de son chantre du xi<sup>u</sup>. L'anglo-normand Wace nous apprend, en effet, qu'au sortir de Caudebec Guillaume se dirigea vers Baons-le-Comte, d'où il se rendit au châteu d'Arunes.

Quant il vint à Punt-Audumer, Taut a li Dus puiet a hasté
A Chandebec ala passer. Tant a souvent cheval mué
Dandebec as Bans-le-Cunte. Ke à Arches vint à sa gent (4).
Ke va Lunges paroles munte?

Il est vraisembable que le futur roi passa par Maulévrier, Touffreille-la-Corbeline, Vretot, Baons-le-Comte, Étoutteville-sur-la-Mer, Doudeville, le Bourg-de-Saâne, Bacqueville, Bertreuille, Manéhouville, Charlesmenni, et qu'il gagna Arques par la plaine de Tourville et de Beaumais, plaine qui domine complètement la capitale et la citadelle du Talon.

Maintenant trouvons-nous sur ce tracé des vestiges de voie antique? Nous ne pouvons

<sup>(1)</sup> Bonnin, « Antiquités gallo-romaines des Éburoviques, » carte.

<sup>(2)</sup> Id., ibid.

<sup>(3)</sup> Palluo, « Mémoire sur les antiquités de la forêt de Brotonne, » p. 68, el dans les « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. z., p. 438-449.

<sup>(4)</sup> Wace, le « Roman du Rou et des ducs de Normendie, » 1. 11, p. 15 et 16, édit. Pluquet,

guère rattacher à cette chaine du mogen-lege que desfragments et des édiris. Gitons d'abord un tronçon de vois ferrée à Pierrechi (e), dont le non unibre est une indication; an Bourgde-Salane, les antiquités blandont, et dans le trajet de ce point jusqu'à Doudeville, on rencontre la rille de Beauvais (2) et la cité de Beauville (3), les mottes de Vicquestarce (6), les urnes et les antiquités de blouleville (5); à Evoluteville est le grand et antique terrassement du bois de Mottes (6); aux Baons on a recueilli quatre-vaige-lla-neuf monnièse gauloises, et au moyr-lege et lut le sige de la Cord tol luty nostres sire (7) à Toufferville la-Gorbeline est le camp du bois de la Salle (8); à Maulévrier se cachent, au milieu de la forte, I es rimes d'un casted et les restes d'une vità recromus naguére par M. Lesse (9). Voilà quelle devait être, selon nous, la direction de l'antique chemin que de nouvelles recherches pariordiont puet-tier à retrouver.

#### Nº 17. - VOIE DE BEAUVAIS A DIEPPE.

Une des voies qui s'établissent le mieux et que la nature elle-même semblea-noir indiquês, c'est la voie de Beauvais à Bieppe, de la cité des Belloraques à la mer. M. Graves, le grand restaurateur des voies antiques du département de l'Oise, a cessayé de suivre oette route qu'il retrace dans les limites de l'ancien Beauvoisis. Du chefie du de l'Oise elle se dirigonit, d'après lui, vers Songonos. Lougavesne et la chaussée d'Ermenont, où elle porte encore le nom de Vicille-Ronte ou de chaussée royale de Dieppe. De là elle passait Courcelles-Gampeaux, puis à la choussée de Formerie. Enfin elle entrait dans le département de la Scien-Inférieur per Villeiue, Frévent, Le Ferrement et Controillé (10).

<sup>(1)</sup> E. Gaillard, « Recherches orchéologiques, » p. 11. — « Pierreville doit on nom à une vole romaine dont on retrouse les traces parhitement conservées dans ce hameau. « Gailmeth, « Descript, géog., hist., etc., descrond., etc., » 1. v., p. 11.

stroma, etc., v. t. v., p. 11.
(2) La ville de Requescia est au hameau de l'alleloi à Sautt-Laurent-en-Gaux. — • Les Églises de l'arrondissement d'Yretot, • 1<sup>ne</sup> (dit., t. v<sup>n</sup>, p. 228; 2º édit., t. v<sup>n</sup>, p. 244.

 <sup>(3) \*</sup> Les Églises de l'arrandissement d'Yvetot, \* 1" édit., t. 1", p. 231-232; 2" édit., t. 1", p. 247-18.
 (4) \* Les Églises de l'arrandissement d'Yvetot, \* 1" édit., t. 1", p. 243; 2" édit., t. 1", p. 258.

<sup>(5)</sup> Loroy, dons le « Journal de Rouen, » du 13 octobre 18:0. — Guillaceth, « Descript, géogr., histor., »tatigl., etc., des arrondies., » L. n., p. 412.

<sup>(6) «</sup> Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, » 1º édit., t. n. p. 281 ; 2º édit., t. n. p. 280;

<sup>(7) «</sup> La cort du Roy nostre seigneur as Bans, » charte de 1281 à saint Wandrille. — De Gianville, » Promenade archéologique de Bouen à Féamp, » p. 251. — » Les Églises de l'arrendissement d'Yvetet, » tre felit, t. n. p. 279; 279; 276tit, t. n. p. 277.

<sup>(8) .</sup> Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, . 1 d'édit., t. 11, p. 355; 2 édit., t. 11, p. 351.

<sup>(9)</sup> Pallue, « Mémoire sur les antiquités de la forêt de Brotonne et de la villa de Maulévrier, » p. 8-22, pl. 11 et 111. — « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. x, p. 376-86, et pl. 11, 111.

<sup>(10)</sup> Graves, dans les Bulletin monumental, s. t. v., p. 127:35. —  $1d_n$ , a Notive archivologques sur le département de l'Unie, n è Celti, p. 23:14. — Potti de "La Mairie, "Rocherches historiques en loi graphiques sur le Bray-Pi-card et le Bray-Normand, s. t. n, p. 40:el 14. — L'abbé Barrand, a Bouvuis et ses monumenta, s. dans le « Bulletin monumental», s. 1, xv. v. p. 22:s.

De Criquiers et de Conteville, où la voie antique porte le nom de chaussée Brunchaut (1), nous l'avons retracée sur notre carte d'une façon à peu près continue par la longue vallée de l'Eaulne. Nous crovons qu'elle passait par Flamets-Frétils, par Mortemer-sur-Eaulne, puissante châtellenie dont le nom est semé dans toute l'Angleterre et la Normandie (2), par la station romaine qui jonche de ses ruines les champs d'Épinay (3), par Sainte-Beuve-en-Rivière, par Vatierville où l'on a trouvé des monnaies gauloises en or (4), par Fesques, Lucy, Clais, Fréauville et Londinières. Il est inutile de dire ici de combien d'antiquités gauloises, romaines ou mérovingiennes est remplie cette portion de la vallée. On en trouve à chaque pas, à Fesques, à Lucy, à Clais, à Fréauville et à Londinières.

A Fesques, M. Fernel a connu des monnaies gauloises et romaines, des armilles de bronze et des épingles en ivoire (5). A Lucy, outre le cimetière mérovingien que nous avons fouillé et les statères gaulois que d'autres ont recueillis (6), nous eroyons avoir trouvé des traces de la voie elle-même, que semble nous signaler une charte de Robert Poulain, archevêque de Rouen. Par cet aete, délivré en 1217, le pontife donne ses instructions à ses forestiers et à ses verdiers, chargés d'exploiter les bois de l'Aliermont. Il leur dit que, lorsqu'ils iront vendre ses bois, ils pourront prendre la voie antique qui conduit à Lucy : « În boseis Novicastri et Luciaei ipsi censarii possent ire per viam antiquam ad vendendum nemus apud Novum-Castrum (7). a

Clais, ancienne propriété du Chapitre de Rouen (8), présente un eimetière franc au hameau de Bonnerue, et on a trouvé sur les collines de Fréauville, au lieu dit les Marettes, des hachettes de pierre en si grand nombre qu'on ne saurait douter de la présence, en ce lieu, d'un atelier de fabrication (9). De Londinières, point romain et mérovingien (10) s'il en fût, la voie passait au hameau de Boissay ou de Boisselet. « A Boissay, dit M. Guilmeth,

<sup>(1)</sup> Pape, « Notices historiques et hiographiques sur la ville et le cantou d'Aumele, « p. 102 et 113. -- Petin de La Mairie, « Recherches historiques, erchéologiques et biographiques sur le Bray-Picard et le Bray-Nermand, « t. r",

<sup>(2)</sup> Gullmeth, « Descript. géograph., histor., statist. et monum. des errondiss., « t. 17, p. 165.

<sup>(3)</sup> Fernel, dans les « Mémoires de le Société des Antiquaires de Nermandie, « t. 11, p. 173-74. - « La Normandie seuterraine, «1" édit., p. 134; 2" édit., p. 152-53. — Decerde, « Essai historique et erchéologique sur le canton de Neufchâtel, \* p. 200-202. — Guilmeth, « Descript. géograph., kistor., etc., » t. 111, p. 32. (4) Veir ou Musée de Bouen.

<sup>(5)</sup> Fernel, dans les « Mémoires de la Société des Antiqueires de Normandie, « t. xx, p. 174-75.

<sup>(6) \*</sup> La Normandie souterraine, \* 1" édit., p. 245-52; 2" édit., p. 297-304. (f) Pemmeraye, « Sanctæ Rotomagensis Ecclesiæ concilie ec synodalie decreta, » p. 206.

<sup>(8)</sup> A. Le Prevost, dans les « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, « L. 21, p. 9 et 10. -- La Normendie souterraine, a chep. xvz

<sup>(9)</sup> Des hachettes venant de Marcifes sont en Louvre, su Musée de Reuen, eux hibliothèques de Dieppe et de Neufchâtel, à Londinières chez M. Cahinght, et chez moi à Dieppe. - « La Norm. souterr., « 1" édil., p. 181, (10) « La Normandie souterraine, » 1" édit., p. 181; 2" édit., p. 285-295, — L'abbé Decerde, « Essai historique et

archéologique sur le canton de Londinières, « p. 157-63. - A. Le Prevest, dans les « Mémoires de la Société des Antiquaires de Nermandie, « t. 21, p. 9 et 10.

la route: présente encore un encaissement de deux pieds d'égaisseur (‡). » Du hanueuu de Boisselet, tout rempli de débris romains (¿), la voie descend par Wandry à Pouverred et à Angrerielle. Les champs, entre Douvrend et Angreriell, se ont marrisé de tules, de poteries, et peuplés de générations antiques (3). Tout le monde commit le cimelière mérovingien que le Camps-let', Arber, placé au bord de la viee, nous a récélée en 1888 (.).

« A Douvrend, ajoute M. Guilmeth, les habitants qui ont encore va la voie dans un bon état de conservation l'appellent le chemin de César et la chansée des Romains (5), a D'Angreville elle arrivait à Auberville-sur-Eaulne et à Envermeu, où elle passait entre le cimetière méroringien et le Câted; puis, par Tocqueville et Bellengreville, elle descendait à Sanchard-ella d'Sanchard-ella des l'Asuchard-ella des l'Asuchard-el

A Sauchay, on a recueilii, sur les bonls de la voie, vers 1837, deux ou trois ceuts pièces de billon du me siècle (6). A Ancourt, qui suit immédiatement, M. Guilmeth assure que a la route s'appelle le chemin des Bominis (7). Sur ce point, deux tertres jaids édifiés borlent encore son alignement. Par le Pont-Troncerd et Pelebral elle arrivait à Martin-Église, vielle propriété des chanoines de Rouse, qui leur fut donnée par un archevique contemporain de Charlemagne (8). A Martin-Église, les antiquités de tout genre al oudent : ce sout des staktres gaulois en or, des quinaires romains en argent, des armes et surtout des vases mévorugiests autour de l'église; des

A Martin-Eglise, la route pouvait être double, se dirigeant d'un côté vers l'établissement romain d'Archelles, [10], conduissant de l'autre à Dieppe par Étran dont le nom indique me voie pavée, et par les établissements romains de Bouve-Nouvelle et du Politet (44).

- 11) Guilmeth, « Descript, géograph., histor., statist., etc., des arronduss. etc., » t. 10, p. 211
- (2) « La Normaudie routerraine, » 1<sup>es</sup> édit., p. 181 ; 2<sup>e</sup> édit., p. 205.
- (3) » La Normandie souterraine, » 1" ésht., p. 181; 2" ésht., p. 281.
- (1) » Revue de Rouca, » année 1838, 2 vem., p. 200-10. De Gaumont, « Cours d'antiquités monumentales, » t. vi., p. 267. « La Normandie souterraise, » 1° édit., p. 303-318; 2° édit., p. 383-101.
- (5) Guilmeth, \* Descript. giogr., host., etc., \* t.  $m_i$  p. 202. \* La Normandie souterraine, \* 1" édit., p. 301; 2" édit., p. 313-381.
- (6) Les Églises de l'arrosdimentent de Dieppe, » t. n. p. 231. « La Normandie souterraine, 1ºº édit., p. 175 : 2º édit., p. 292.
  - (7) Guilmeth, . Descript. geograph , histor., statist., etc., . t. rv, p. 165.
- (8) A. Le Prevost, dans les « Mémoires de la Société des Antiqueires de Normandie, « 1, π, p. 9 et 10, · · « La Normandie sonterraine, « 1 · · · édit., p. 178; 2 · · édit., p. 202. « Les Épises de l'arrondissement de Biespe, « 1, n, p. 170.
- (9) « Sépultures gauloires, romaines, franques el normandes, « p. 371. « Berue de Rouen, » année 1848, p. 57. — « La Norma de sentermine, « 1º édit., p. 62; 2º édit., p. 72.
- (10) «Bulletin monumental.» t. xxu, p. 32), «La Vigie de Dieppe, » du 27 mai 1856. «La Normandié souterraine, » 1º Aht., p. 61; 2 édit., p. 71.
- (11) Guilmeth, \* Descript, glugraph., histor., statist. et monum., etc., «1. iv., p. 165. \* La Normandie souter-tame, «1° édit., p. 61-63; 2° édit., p. 77-85.

#### No. 18. - VOIE DE SAMARORRIVA (AMIENS: A AUGUSTA (EU).

Cette voie déjà indiquée par Dom Grenier, qui semble avoir tout connn (1), sera complement retracée un jour par les antiquaires de la Sontme, nous n'en saurions douter un moment.

Déjà quelques-uns l'ont essayé, et N. Darsy, dans sa Description historique du conton de Gouncher, nous parte de la chaussée d'Amiens à Eu, et il en retrouve les trougens sur le sol de quelques communes de l'ancien Vimeu. e La voie d'Amiens à Eu, écrivait-il tout récemment, passe sur ce territoire près de Vises, cautou de Gamarhes. Dans cette localité, nous avons découvert, en 1887, de nombreux tessons de poterir consaire; nous y avoins surtout remarqué de la poterir evuge, dite terre de Sausos, dont beaucoup de fragments étaient ornés de refisé (2). >

Dom Grenier, qui trace cette voie depuis Amiens jusqu'à Oisemont et Gamaches, supposait volontiers qu'elle allait jusqu'à Dieppe.

M. Estancelin s'étant unis, par ses explorations dans le bair Tabbé et la vallée de la Bresle, à la recherche de l'ancienne. Augusta, a rencontré une chauste Branchaut, et il la signale à deux reprises dans son Histoire des courte d'En et dans ses communications à la Société des Antiquaires de Normandie. Voici en quels termes s'exprime notre confèrre dans la préface de ses Constre d'En et le Vallée de Monte, quoique séparé de notre ancienne cité par la vallée de Bresle, devait être un faulourg éleré à la tête de la chaussée audit, pratiquée à elertrée du narasis, allait jointer la chaussée manine dité chaussée Branchaut, dont on trouve des vestiges dans la plaine qui domine Aouste (3), » « Notre collègue, 3). Estancelin, disait en 1820 M. de Ganuout à la Société des Antiquaires de Normandie, a continué ses recherches dans la Vallée de Bresle, qui avoisine le bair Libée, et il y a touvé les traces d'une voie romaine appelée la chaussée Branchaut, laquelle venait de Péranlée et servait d'aces à la ville romaine (5) a libé pranches de servait d'aces à la ville romaine (5) a libé pranches de servait d'aces à la ville romaine (5) a libé pranches de servait d'aces à la ville romaine (5) a libé pranches de servait d'aces à la ville romaine (5) a libé pranches de servait d'aces à la ville romaine (5) a libé pranches de servait d'aces à la ville romaine (5) a libé par le des des antiques de l'aces de la ville romaine (5) a libé par le de servait d'aces à la ville romaine (5) a libé par le des des de l'aces de la libé par le des des des l'aces de la ville romaine (5) a libé par le de la restre d'aces de la ville romaine (6) a l'aces de l'aces de la ville romaine (6) a l'aces de l'aces de la ville romaine (6) a l'aces de l'aces de la ville romaine (6) a l'aces de l'aces de la ville de l'aces de l'aces d'aces de la ville romaine (6) a l'aces d'aces d'

Cent ans avant M. Estancelin, le premier historien d'Eu, M. Capperon, ancien doyen d'Oisemont et curé de Saint-Maxent, avait déjà signalé au Mercure de France la voie antique qui de Samarobrive entrait à Auguste par la porte rebouchée de l'Emoire (5).

<sup>(1)</sup> Dom Grenier, «Introduction» dans les « Mém. de la Soc. des Antiq. de Pic., » I. stt. p. 487-88.

<sup>(2)</sup> Derry, dans les « Minosiers de la Société des Antiquaires de Picanlis, » L. x., p. 58i-265. Ser la planche de la page 358, M. Darry a reprobail, [6, 2, 4 et 3, devin Regnents de vaser ranges sur lesquis sont ferzis à si planche les motes LIVC... et COCNATATAVI... lbéd. Cert aussi l'opinion de M. Pravand, d'Abbeville. Voir » l'Abbevillois, » du 14 décembre 1658.

<sup>(3)</sup> L. Estancetin, « Histoire des comtes d'Eu, » p. 11. — Cide, « Statisfique et précis hist. sur le canton d'Eu, »

<sup>(4)</sup> De Caumont, dans les « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » L. 11, année 1826, p. 21311.
(5) « Mercure de France, » de juillet 1730, p. 1511-1549.

A ces observations, nous ajouterons que le nom de Pons, donné à l'un des villages voisins d'En et d'Aouste, nous parait indiquer le passage de la voie sur la Breise. Des sépultures antiques, trouvées en 1721 au juéel du cotenudit le Bout-Blane (1), semblent aussi attester la présence d'un chemin public; enfin, la vieille porte, encore connue sous le nom de Porte-de-l'Empir, ouverture qui donne sur le boir 4 Abbé, parait être le dermier vestge des rapports que la capitale de l'Empire romain entretenait avec toutes les villes qui reconnaissients à suirdiction.

#### No 19. - VOIE DE BEAUVAIS A AUMALE ET A AUGUSTA (EU).

M. Graves, dans sa Carte des roies romaines de l'Oise, restitue une route vers la mer, dans la direction d'Aumale et de la vallée de Bresle, allant à Eu et au Tréport (2). Il dit que, dans le Beauvoisis, cette route est bien connue sous le nom de route de la Mer, parce qu'elle a servi pendant plusieurs siècles aux relations directes de Paris avec la ville d'Eu. Dans son Essai publié en 1840, il la retrace sous le nº 8, et il la conduit jusqu'à Dijeon (3) (Somme), en face d'Aumale. « Près de Dijeon, dit-il, la voie présente 13 mètres de largeur et 3 pieds de profondeur. Son encaissement repose sur d'énormes silex entassés (4). » Dans sa Notice archéologique sur le département de l'Oise, dont la seconde édition parut en 1856, l'auteur ne parle plus d'Eu comme principal terminus de la route. Cependant il laisse entrevoir que le vieux chemin conduisait à cette antique cité (5). « Cette voie, ajoute-t-il, est toujours désignée dans les titres par les noms de grande chaussée, de chemin du Roi, de grand chemin royal, de route de Marseille (Oise) à Aumale (Seine-Inférieure), de chaussée Saint-Maur, de chaussée de Sarcus, de chaussée de Paris à la Mer. On l'appelle aussi chemin de Penthièvre, parce que le dernier duc de ce nom la fit rétablir entre Saint-Thibault et Fouilloy pour rendre plus facile l'accès de son duché d'Aumale (6), »

Pour nous, nous ne connaissons pas exactement la direction de cette voie dans le parcours de la vallée de Bresle; mais nous ne serions nullement surpris quand elle serait descendue à Eu par Saint-Germain-sur-Bresle, où fut martyrisé, au vr siècle, le fervent missionnaire écossais, et par le Vieux-Rouen, Blangy, Montchaux et Gamaches.

 <sup>«</sup> Sépultures gauloises, romaines, françues et normandes, » p. 437-34. — Capperon, dans le « Mercure de France, » de mai 1722, t. r°, p. 73-81 ; de juin 1722 et de juin 1731, p. 1299.

<sup>(2)</sup> Graves, dans le « Bulletin monumental, » t. v1, p. 135 et 150, nº 8.

<sup>(3)</sup> Commune de Morvilliers-Seint-Seturnin (Somme).

<sup>(4)</sup> Graves, « Notice archéologique sur le département de l'Oise, « 2º édit., p. 212. — « Balletin monumental. » t. vr., p. 135-36.

<sup>(5)</sup> Graves, « Notice archéologique sur le département de l'Oise, » 2º édil., p. 211-13

<sup>(6)</sup> Graves, » Notice archéologique sur le département de l'Oise, » 2º édit., p. 212-13.

Cette voie étant comme en Picanitie sous le nom de choussée Bernachaut, il nous sera peut-être permis de lui rattaeber, en Normandie, le fragment de choussée Bernachaut qui se trouve à Illois, dans la direction d'Amande à Épinay, prés Mortemer. Cette branche détachée indiquerait assez le réscus perdu qui dut relier entre elles les stations détruites de Dijour (1) et Tépinay (2).

## Nº 20. — Fragments de voies romaines aperçus ou soupçonnés dans la seine-inférieure.

On connaît, dans la Seine-Inférieure, plusieurs fragments de voies dont il est impossible, pour le moment, de donner la direction. Nous nous contenterons de signaler à l'attention publique ces tronçons, que d'autres pourront raccorder à l'aide de découvertes nouvelles et d'observations ultérieures:

4º L'un des premiers que nous indiquerons se trouve à Illois (canton d'Aumale), où il porte le nom de chaussée Brunchunt. Nous avons supposé que ce fragment pouvait se rattacher à la chaussée Brunchunt, qui de Beauvais se dirigeait vers Dijeon et Aumale, et qui d'Aumale serait venue à la station d'Épinax, près Mortemer;

- 2º M. Guilmeth (3) et M. l'abbé Decorde (4) signalent des traces de voie à Roncherollesen-Bray, au hameau de Lifremont, là où les antiquités gauloises et romaines abondent;
- 39 M. E. Gaillard, dans ses Recherches archéologiques un la Scinc-Inférieure, parle des voies romaines ensevelies à Cliponville, à Pierreville et à Aunoville-TEneval (5). Nous avons rattaché les tronçons de Cliponville et de Pierreville aux voies qui, de Antibohone et de Lotum, se dirigicaient sur Arques; mais nous n'avons aucune donnée sur la voie d'Aunoville-TEsaveral:
- 4º A Varneville-les-Grés (canton de Tôtes), M. César Marette (i) signale un carrefour de plusieurs vieux chemins, et il parali soupçonner la direction d'une voic antique venant de Pavilly et de Barentin, lieux très anciennement habités;

5° Un autre tronçon de cette voie de Pavilly vers Arques et Envermeu est signalé à Beautot (canton de Pavilly), où il est counu sous le nom de camechie; on l'appelle aussi le chemin de Féhantes, et on croit qu'il allait de Pavilly vers Envermeu (7);

6º A la cité de Forteville, entre Saint-Maclou-de-Folleville et Saint-Victor-l'Abbaye, on

<sup>(1)</sup> Fernel, dans les «Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. xi, p. 177-78.

<sup>(2)</sup> Id., ibid., p. 173-74.

Guilmeth, \* Descript. géograph., histor., etc., des arrondiss., \* t. m., p. 121.
 L'abbé Decorde, \* Essai historique et archéologique sur le canton de Forges-les-Eaux., \* p. 228.

<sup>(5)</sup> E. Gaillard, . Recherches archéologiques, . p. 11.

<sup>(6)</sup> César Marette, « Le camp de la Bouteillerie à Varneville-les-Grès, » p. 13.

<sup>(7)</sup> C. Marette, . Le camp de la Bouteillerie, . p. 14.

connaît aussi un tronçon de voie antique qui se rattachait peut-être à l'un des chemins de Varneville-les-Grès et probablement à la route de Pavilly;

7º Gournay-en-Bray pourrait bien avoir eu sa voie antique, dont la direction ne nous est pas encore connue. Un acte de 1902 affecte une somme ε pro calceia de Chantemella et porta reporanda. » M. Potin de La Mairie, qui nous a révélé ce titre (1), pense qu'il s'agit de la chaussée et tour de Ferrières:

8° Dom Grenier soupconne une voie antique de Rouen à Amiens, et il la fait passer par Romescamp, près d'Aumale, où se trouvait l'établissement romain de Dijeon (2);

9º Enfin, il m'a été également signalé un bout de voie romaine à Saint-Saëns, bourg tout rempli de scories de fer et de terrassements, où les saints et les hommes de guerre se fixèrent de bonne heure: les uns pour y asseoir leurs indestructibles cételliers; les autres pour y laissers, dans des fontaines et dans des églises, la trace impérissable de leurs pas.

Potin de La Mairie, « Recherches historiques, archéologiques et biographiques sur le Bray-Normand et le Bray-Picard, J. 17, p. 7.

<sup>(2) .</sup> Introduction à l'Hist, de Pic. » dans les « Mém. de la Soc. des Ant. de Pic., » L tri, p. 486.

# RÉPERTOIRE

## HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

#### ARRONDISSEMENT DE ROUEN.

CANTONS DE ROUEN.

## ROUEN.

Nous avons à parler de la cité des Vélocases, de la métropole romaine de la seconde. Lyonnaise, du Castrum franc du Vexin et du Roumois, de la capitale de la Normandie, de l'Église-mère et maltresse de la province. Ici, un vaste champ s'ouvre devant nous. Il nous faut esquisier à larges traits le rôle d'une ville qui fut toujours grande à toutes les époques de l'històrie. Malheursumennel, pour démontre cette importance oacieme, les documents écrits nous font défaut. Mais, dans le silence de l'histoire, nous invoquerons l'archéologie, science née d'hier, et qui pourtant, à l'aide de documents nouveaux, encore rares et pou ordonnés, nous découvre des horizons inconnus à nos deraciers.

A défaut de tout autre mérite, notre travail aura du moins celui d'avoir le premier puisé à cette source mystérieus et si longtemps cachée. Avec elle, nous essaierons de faire jaillir des entrailles de la terre une ville nouvelle qui, nous l'espérons du moins, pourra intéresser nos contemporains.

Le sujet que nous avons à traiter étant assez étendu, nous croyons devoir le partager en chapitres spéciaux qui, tout en conservant l'ordre chronologique, si essentiel dans ce genre de travail, diviseront cependant notre œuvre de façon à empêcher la confusion et les redites à peu près inévitables en pareille matière. Ainsi, nous partagerons cette étude du Rouen des Gaudois, des Romanies, des Frances et des Normandes mit chapitres qui traiteront: 1º du nom de la ville depuis les temps les plus reculés jusqu'au xm<sup>e</sup> siècle; 2º du Rouen des Gaulòis; 3º du Rouen des Romains; 4º des enceintes de la cité; 5º du Rouen épigraphique; 6º du Rouen sépulcral; 7º du Rouen nunismatique ou monétaire; 8º du Rouen historique et chrétien.

Nous ne nous occuperons pas d'étymologie. Nous négligerons complètement cettescience qui, après tant d'années, n'est encore qu'à son hereau et ne sait guère que bégayer. Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de dire qu'à nos yeux le nom de Rotomagus, comme cetai de Rodobeccus, doit venir du radical Roth, dont nous ignorons le sens. Le jour oû l'on connaîtra l'interprétation du mot Møgus, qui entre dans le composition de plusieurs villes des Gaules, ce jour-là on aura trouvé la véritable signification de Rotomagus.

Mais, si nous laissons de côté tout essai philologique sur le nom de Rouen, nous devouscependant une mention aux autures qui, depuis toris sécles, en ont fait Doțiet de leurchudes. Au xyr et au xyrs siècle, qui fureut l'auroro de notre histoire, nous avons Tailiepiet (17, Denyaul C2), Pommeray (3) et Farin (4); au xyrs, nous scierons surtout Duplessis (5), Cikrot (6) et Servin (7). Le xyrs, devenu plus sege, a deux manières de socuepred uno ne Rouen. Ougleus-eus sercifient encore aux anciens procédés étymologiques; tels sont MM. Lei obcteur Le Prevost (8), Lesguillez (9), Périaux (40) et Houel (41). Les autres, tout or rendant hommage aux efforts analheureux de leurs devanciers, ne s'occupent guére que d'établir la véritable orthographe du nom de Rouen; de ce nombre sont MM. Lespine (47), Lieyeut (43), Marquis (45), Gessaumet (5) et Tablé Lamglois (46).

- (1) Taitlepied, \* Recveil des Antiquitez et Singularitez de la ville de Roven, \* p. 1 à 16, édition de 1610.
- (2) R. Denyaud, « Rothomagensis Cathedra, » p. 3-9, in-4° масхххии.
- (3) Pommeraye, « Histoire des Archevesques de Roven, » p. 1 et 2.
- (4) Farin, a Histoire de la ville de Rouen, a l'" édition, t. t", p. 7-10; 3' édition, t. t", p. 4-5.
  - (5) Duplessis, « Description géographique et historique de la Hauto-Normandie, « t. n., p. 3-5.
  - (6) Giérot, « Mercure de France, » décembre 1737, p. 2864, 2867-69.
     (7) Servin, » Histoira de la ville de Rouen, » t. r<sup>n</sup>, p. 42-47.
- (8) Le doctour Le Provest, « Précis analytique des Travaux de l'Académie de Rouen, » année 1818, p. 141-47.
- (9) Lesguillez, a Lettres sur Rouen, a p. 24.
  (10) P. Périaga, a Dictionnaire indicateur des rues et placés de Rauen, a p. MIX-XXII.
- (11) Houel, a Annales des Cauchois, a 1. 12, p. 76-82.
- (I2) « Procès-verbunx de la Commission des Antiquible, » p. 8-9.
- (13) Licquet, « Becherches sur l'histoire religiouse, morale et littéraire de Rouen, » p. 1-1.
- (14) Marquis, « Bullotin de la Société d'Émulation de Rouen, « année 1820, p. 43-51, « Procès-rerisaux de la Commission des Antiquités, « p. 12.
  - (15) Gossenume, « Précis analytique des Travaux de l'Académie de Rouen, « aunée 1818, p. 198-150, (16) L'abbé Langiois, « Le Propre de Rouen (1858). » « Provès-verbaux de la Commission des Antiquités, »
- p. 9-10.

Quelquns enfin, comme M<sup>tle</sup> Amélie Bosquet (1), se contentent de faire l'historique des essais tentés pour cette œuvre de reconstruction.

Cette mention accordée à ceux qui nous ont précédé dans la voie si difficile où nous nous sommes engagé, il nous reste à établir l'orthographe du nom de Rouen pendant les douze premiers sècles de notre ère, disons même depuis l'origine des documents historiques jusqu'à l'avénement de l'orthographe actuelle.

Parmi les villes du nord de la Gaule, flouen offir ce phénomène particulier, que son nom'n point varié et qui la su garder son appellation cellique, la seule qu'il ait jamais reçue, la seule qu'il ait jamais portée. Le nom celéque ne nous a pas été transmis par l'histoire; nous leconusissons par des témoins de métal qui sont parvenus jusqu'à nous. Des monnaies autonomes, contemporains de la conquète, mais portant l'image d'un chef midigien, nous présentent le nom de Ratenneos, mété avec celui de Satieus, le Chef des Vébecasses (3). Cest là on me saurait doute, le plus anciene vestige du nom comme de l'existence de notre ville.

Sous la domination romaine, il nous faut descendre jusqu'au second siècle pour entendre parler de Rouen.

Le premier des anciens qui nomme notre ville, c'est Ptolémée (3), dans une Géographie qui fut écrite pendant la première motité du 1º siècle. Énumérant les peuples qui composent la Celtique ou Lyonnaise, cet auteur dit : « Post quos usque ad Sequanam Venelio-cassi quorum civitas Rotonagus. »

Lo second document antique où figure le nom de Rouen est l'finéraire d'Antonin, également conus sons le nom d'Æthieus. Ce monument postal, du ve siècle, place Rouen sur la grande vois militaire qui de Troyes et de Paris allait la mer, en suivant le cours de la Scienc. Sur cette ligne, il Pappelle Latonosgous, tandis que lorsqu'il en fait le point de départ de la voie qui gazanta l'aris au l'egate, il la nomme e Rotomage (%) »

La Table Théodosienne, dite aussi de Peutinger, écrit Rattumagus et Litumagus, variantes que dom Bouquet applique également à Rouen (3). Au nom de Rattumagus est représenté le double château qui est le signe des métropoles.

Ammien Marcellin, historien du Iv<sup>e</sup> siècle, parlant des villes de la seconde Lyonnaise, cite Rouen et Tours : « Rotomagi (6). »

<sup>(</sup>i) A. Bosquet, « La Normandie romanesque et merveilleuse, » p. 426-428.

<sup>(2)</sup> Deville, « Esmi zur leu Métallies gauleires de Rouce, » dans les « Mémeires de la Société des Autiquaires de Normandie, « 1. np. 60-9). — Lé. p. Précis cautiques des Traveux de l'Andrémie de Rouce, » aunée 1830, M. 183-90. — Ed. Lembert, « Essai sur la Numinentique gauleire dans le nord-sount de le France, » dans les « Mémoires de la société des Antiqueires de Normandies , » 1 xm. p. 74, § 1, x, § 2, 7, 8.

<sup>(3)</sup> Ptolemani, « Geographia, » lib. ir, c. 8. — Dom Bouquet, « Recuell des Hist. des Geules et de la Prance, » t. 1", p. 73.

<sup>(4)</sup> Dom Bouquet, « Recueil des Historiens des Gaules et de la France, » L. r\*, p. 108.

<sup>(5)</sup> Id., ibid., p. 112.

<sup>(6)</sup> Ammieu Marcel., « De Gallis, » lib. av., c. 2. — Apud Bouruet, « Recueil des Hist. des Goules, etc., » t. 1", p. 546.

La Notice des provinces et des cités de l'Empire, rédigée sous les fils de Théodose, après avoir énuméré les sept cités de la seconde Lyonnaise, leur donne Rouen pour métropole : a Metropolis civitas Rotomagensium (1).

La Notice des dignités de l'Empire, également dressée sous Arcade et Honorius, place à Rouen le préfet des soldats Ursariens: « Prefectus militum Ursariensium Rotomago. » Ce personnage était sous les ordres du Duc des rivages nerviens et armoricains: « Sub dispositione spectabilis Ducis tractés Armoricain et Nervicani (2). »

Enfin, saint Paulin, évêque de Nole, dans sa lettre à saint Victrice, cite aussi : « Rotomagum, » dont il fait une magnifique description (3).

J'ai à peine hessin d'ajouler que tous ceux qui se sont occupés de géographie ancienue es sont accordés pour applispure à Houene ces différents textes. Il me suffir a de citre, parni les interprétes les plus accrédités, Hafrien Valois (3,1 fabbé Belley (3), d'Auville (6), Mentelle (7), Walckemér (8), de Caumont (9), Fortia d'Urlan (10), et la Commission topographique des Gaules (11).

Nous arrivons à la domination des Francs. Là, le nom de Roueu va subir dans les divers monuments des altérations provenant de l'ignorance du temps et de la barbarie des hontmes. Nous allons exposer, dans l'ordre des siècles, les différentes versions par lesquelles a passé le nom de notre ville.

Au vr. siedel, le père de notre histoire écrit « Rothomagum (12), » « Rothomagensem urbem (13) » « Rothomagensem episcopum (14) » « comitem Rotomagi (15), et enfin « Rothoma (16), » Fortunat, le chantre de Poitiers, dit « Rothomagense simu (17). » En 541, au premier concile Orléans, saint Godard souscrit « Gibblaredus, episcopus ceclesies Rotomagensis (18), » C'est dans ces mêmes termes aussin Flavius signe les trois conciles.

```
(1) Ammien Marcel., + De Gallis, + p. 127. - Sirmond, + Conciles, + t. 17, p. 122.
```

<sup>(2)</sup> Dom Bouquet, . Requeil des Hist. des Gaules, . t. 1", p. 127,

<sup>(3) «</sup> S. Paulini opera, » p. 101, édit. de 1685, et dans le « S. R. E. Concilia, » de Pommeraye, p. 1-6.

 <sup>(6)</sup> Had. Valsa., » Notitla Galliarum, » p. 482-486.
 (3) L'abbé Belley, « Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, » t. xix, p. 637-62.

<sup>(6)</sup> D'Anville, a Notice de l'ancienne Gaule, a p. 559-60.

Mentelle, « Encyclopédie méthodique : géographia ancienne, » t. 11, p. 17.

<sup>(8)</sup> Walckenaer, a Geographic ancienne, historique et comparative des Gaules, » t. st, p. 131; t. ss, p. 50.

 <sup>(9)</sup> De Caumont, « Cours d'Antiquités monumentales, » t. n. p. 32, 44, 88.
 (10) Fortia d'Urban, » Recueil des Itinéraires anciens, » p. 115.

<sup>(11) «</sup> Les Voies romaines des Gaules, » p. 7, 10, in-8°, Paris, 1861; Extrait de la « Revue archéologique, » de 1862.

<sup>(12)</sup> Grégoire de Tours dans Dom Bouquet, « Recueil des Hist. des Gaules, » t. 11, p. 233, 399.

<sup>(13)</sup> Id., ibid., p. 230, 326.

<sup>(14)</sup> Id., ibid., p. 418.

<sup>(15)</sup> Id., ibid., p. 282. - Chéruel, « Hist. de Rouen, » 1. 144, p. 13.

<sup>(16)</sup> Id., ibid., L. n., p. 407. (17) Fortunat, lib. vn. c. 7, dans Dom Bouquet, « Record., » t. n., p. 510.

<sup>(18)</sup> Dom Bouquet, . Recueil des Hist, des Gaules, . .

d'Orléans de 533, 538 et 541 (1) et que saint Prétextat souserit les actes du concile de Mâcon en 585 : « Pretextatus, epise, ecelesiæ Rolomagensis (2). » Επίπ le concile tenu à Rouen, la même année, par Chilpéric ler, termine ainsi ses actes : « Λctum Rothomagi (3). »

L'auteur des Gestes des Francs écrit tantôt « Rodomacum (4), » tantôt « Rothomagensis episcopus (6). » Des doeuments mérovingiens, cités par les Bénédictins disent « Metropolis eivitas Rotomacensium » et « civitas Rodomacensium set perspois (6). »

Les auteurs du vir siècle continuent la confusion et le mélange.

Hugues de Ventum écrit : ε Rotomagum ( $\mathcal{O}_1$ ); s saint Ouen bi-même, dans la Vie de saint Eloi, ne cruit pas de dire e Rothomage civias (g.). > Bagbent et, dans le célbre diplôme délivré, en  $\mathcal{O}_2$ 0, on faveur do l'abbaye de Saint-Denis, énumérant les principaux marchés de son royame, cie le port de Rouen e Rothomo porto ( $\mathcal{O}_1$ ). > et Clovis II, dans un autre diplôme, délivré à la même abbaye, cie la sainte église de Rouen e Sancta ecclesia Rotunins ( $\mathcal{O}_1$ ): en  $\mathcal{O}_1$ 0, concile staux à Rouen, par sint Anabert, en  $\mathcal{O}_2$ 0 ou  $\mathcal{O}_3$ 0; et dont les actes nous ont été conservés par Aigrade, moine de Fontenelle et contemporain, appelle la ville de Rouen e Ratumage ou the ( $\mathcal{O}_1$ 1).

C'est à cette période qu'il nous faut reporter les inscriptions des monétaires. Bouteroue cité six triens mérovingiens sur lesquels il a lu le nom de Rouen ainsi qu'il suit : потомо — потомо — потомо — потомо — потомо — потомо (3). Deux tiers de sol d'or recueillis à Rouen, en 18:46, ont donné l'un et Pautre norowo (14).

Les fortis et les monuments du vine siècle continuent la confusion des langues. Nous avons une lettre écrite en 742, par le pape Zacharic à saint Boniface de Mayence, dans laquelle il l'établit son légat en Gaule et en Germanic. Là, il lui parie de trois métropolitains qu'il à institués, et dans le nombre il cite Grimon de Rouen e Grimonent in civitate que dictur Rodomos (15). > En 768, l'améne même des mort, Pepin-le-Fire étébère à le productive Rodomos (15). > En 768, l'améne même des mort, Pepin-le-Fire étébère à le de sont, Pepin-le-Fire étébère à l'améne de sont productive de sont productive de l'améne de l'

```
(1) Labbe et Cossart, « Sacro-sancta concilia, « t. IV, p. 1783; t. v, p. 503 et 588.
```

<sup>(2)</sup> Dom Bouquet, « Recueil, » t. rv, p. 108.
(3) Id., ibid., t. rv, p. 626.

<sup>(4)</sup> Id., ibid., t. et, p. 561.

<sup>(5)</sup> Id., ibid., t. n, p. 570.

<sup>(6)</sup> Id., ibid., t. n. p. 2, 4, 10.

<sup>(7)</sup> Dom Bouquet, . Requeil des Hist., . t. 111, p. 358.

<sup>(8)</sup> Id., ibid., p. 612.

<sup>(9)</sup> Id., ibid., t. Iv, p. 627. (10) Id., ibid., p. 638,

<sup>(11) 1</sup>d., ibid., t. m, p. 618.

<sup>[12]</sup> A. Bouteroue, a Recherches curievies sur des monseyes de France, p. 262-64, 381, n° 156, 160, pl. v, n° 5, 6, 10.

<sup>(13)</sup> Leblanc, a Traité hist, des mon, de France, » 2º pl. des monét., uº 46, p. 64.

<sup>(14)</sup> Beville, a Revue de Rouen, sannée 1847, p. 379. - « Épigraphie de la Seine-Inf., » p. 34.

<sup>(15)</sup> Dem Bouquet, « Recueil des Hist., » t. sv, p. 35.

Physes in Rodomo cristate (1). » Charlemagne, son fils, cite en 779 e Rodomo » parmi les » portus et cristates « commerçante des onemire (2). En 765, fil désigne comme « missus Dominicus » et comme gouverneur de Rouse, Willebert « Rodomagnensis archeipiscopaus (3). Enfin, en 801, egrand emperceur lui-même passe par « Rodomagnun (4)». Une mannie frapéc à Rousen par le restaurateur de l'empire d'Occident, et citée par Confrouse, porte nonouxieux (5).

Le testament de Charlemagne, dressé en 814, nomme « Rotumagus » parmi les vingtdeux métropoles é son vaste emigra anaquelles il legueles bisans (6). Les feters de bouisse le-Bélonnaire assurent qu'en 818 ce prince passa par « Rotomagum (7) » L'édit monfaire de Pitres prenultigé par Charles-Cellauve en 861 énique « Rotomagum (8) » parmi les neuf ou dis hôtels des monaies de l'empire carlovingien. llugues de Flavigus, qui écrivait en 862, donne le nom de « Rotomagum (9) » Parmi les de Bayles, les capitaliers la qualifient de « Sequauxe Rolomensis (40)». Biculfe, dans une charte délirée à sa cathédrale « ou 872, no nomme lui-armien « Rotomorum archiejiscopous (41).

Les Annales de saint Bertin, cette grande source de notre histoire piratique, racontant les différentes invasions subies par la ville de Rouern, disent tour à tour « Rotumam » Rotomum » « Rotumagus » et « Rotomagum (19). » Un contemporain, cité par Duchesne, racontant les exploits des Normands en France, écrit « Rotoma (18).

Termions ce siècle d'agistion par les monnies de Louis-le-Délonnaire et de Charlesle-Chauve, où nous lisons avec une grande variééé: notynaevs — noty-ma-evs — noty-Maevs — novances — notynaevs evu — notynaevs evu — notynaevs evu notynaevs — notynaevs — notynaevs evu, d'appès les numismatés (14), et notynaevs evu, d'appès les numaismatés (14), et notynaevs

Nous touchons enfin aux Normands, et c'est alors que l'altération est à son comble. Si

- (1) Dom Bouquet, « Recueil des Hist., « t. v. p. 18, 36, 200.
- (2) Id., ibid., p. 142.
- (3) Id., ibid., t. vs. p. 90, 91.
- · (4) Id., ibid., L v, p. 52, 214, 349.
  - (5) Conbrouse, « Catalogue raisonné des mon. nat. de France, « Cartoringiens, p. 36.
  - (6) Nom Bouquet, « Recueil des Hist., » t. v, p. 302,37.
  - (7) Id., ibid., t. vs, p. 143, 178.
  - (8) Id., ibid., L vn, p. 656.
- (9) Id., ibid., t. vu, p. 246.
- (10) Baluze, a Capitulaires, a 1, re, p. 378.
- (II) Pommeraye, « Hist. de l'Abbaye reyale de Saint-Ouen, « p. 399. Périaux, « Bict. ind. des rues et places de Renen, « p. xvus-xx.
- (12) Dom Bouquet, \* Recueil des Hist., \* t. vn, p. 60, 59, 68, 152, 231, 272.
- (13) . Geste Norm. in Francil, . Duchesne. . Script. rer. norm. vet., . p. 1.
- (14) Leblanc, « Traité raisonné des mon. de France, » p. 102, 133, n° 24. Combrouse, « Catal. raisonné des monnaies nat. de France, » p. 3. Carlovingiens, p. 36.
- (15) Au musée de Rouen, chez M. Billiard, et au musée de Boulogne. « Épigraphie de le Seine-Inf., » p. 34.

Rouen est encore appelé » Rothomagus » » Rotomagus » et » Rotomagun » par quelquesuns commo Aimóin (4) et plusieurs autres (2), il est aussi nommé » Rotomus » et » Rotomo » par Frodoard (3), » Rotomo » par Dudon (4), » Rotomo » et » Rotomis » par Richard le (5), et jusqu'à » Rothum » et » Romo » par d'autres.

Le xr siècle suit quelque temps les errements du xr; mais si quelques-uns écrivent encore - Nodomum, • ils y joignent l'alternative • vel Rotomagum (6). • Glaber Racul et Guillaume de Jumiéges dissent • Rotomagum (7) • et • Rotomagi (8). • Toutefois Pudon écrit encore • Rotomo • et • Rotom (9). •

Mais c'est sous nos ducs que le chaes orthographique est complet pour les monuments numismatiques. C'est alors qu'on lit, ou plutôt qu'on ne lit plus; on devine sur les denicers des Richard et des Guillaume de Normandie : отомысять — всохосон — досохосо потомыся. — Вотомыся — вотомысть — потомысь — потомысь — потомысь — потомы потомы — потомысь ет вотом ститить (40).

En terminant cette dissertation, nous eussions été heureux d'indiquer les plus vieux mements écrite du set touve le nom français de Rouen. Jusqu'ici nous n'avons pur en rencontrer que deux, dont l'un date du xur siècle et l'autre probablement du xur. Le premier, c'est le Rouns de Rou, par Robert Wace; le second, ce sont les Grans Chroniques de Seins-Denis', Wace dit parfois • Ruen (14) • et • Roen (12), • mais presque toujours c'est • Roem (13); • il va jusqu'à dire: • Roem out nun Rotuma (14) • Le Chroniques de Seins-Denis' kerivent » Roén • Roem • Rouam • et enfin • Ronan (15). • A forthographe prés, c'est bien le non moderne.

#### § II. - LE ROUEN DES GAULOIS.

On chercherait vainement dans les livres le nom de Rouen au temps des Gaules indé-

```
    Dom Boupert, « Browell des Hint. des Guelles, s. t. m., p. 25, 27.
    Dom Boupert, « Browell des Hint. des Guelles, s. t. m., p. 25, 27.
    M. Jahl, « Jah. p. 23, 18, 18, 19, 27, 27, 19, 28, 28, 28, 29, 20, 20, 20, 20, 26, 79.
    Dodon, p. 24 Perkere, « Servic, kint. norm, » terres, » p. 75, 76.
    Dodon, qual Perkere, « Servic, kint. norm, » terres, » p. 75, 76.
    M. Jahl, « t. x. p. 70.
    J. Jahl, « t. x. p. 7
```

<sup>(12)</sup> Id., ibid., L. r., p. 19, 156.

<sup>(13)</sup> Id., ibid., t. r", p. 18, 58, 72, 123, 162, 169, 193, 200, 207, 217, 240, 247, 313; t. 11, p. 60, 234, 296, 336

<sup>(14)</sup> R. Wace, . Lo Roman de Rou, . L 1", p. 267.

<sup>(15)</sup> Dom Bouquet, L nr, p. 213, 221; t. v, p. 310, 312, 322.

pendantes. Comme nous l'avons déjà dis, un seul morceau de métal, fruit du monnayage autonome de nos ancêtres, nous révête tout la fiois fiestistence, le nom et le rôte de cette grande cité. Au temps où les Romains envahissaient la Gaule, Rouen se nommait Raterna ou Raternaces. Cette ville était le centre d'une tribu que Côses appelle Vélocaszes et qui eux-mêmes se nommant Elicatri ou Vélioazit. Enfin, l'un et l'autre avaient pour chef le guerrier Seticos, dont le nom et l'image sont arrivés jusqu'à nous. Jusqu'à présent, écs là fotto ce que les mouments gravés nous apprenenta sur le passé d'une grande cité dont la naissance a précédé l'êre chrétienne de plusieurs siècles.

Le Musée de Rouen et la Bibliothèque impériale de Paris possèdent quelques-unes de ces monanies de bronze, qui portent le nom de la ville et du pays, et qui reproduisent l'image des chefs ou des rois de la ciés. Mh. Deville et Lambert ont dit sur cette matière tout ce que l'on peut savoir (1), et C'est à leurs publications que nous empruntons les trois monuments que nous reproduisons ici.



CONNAISS ROMAINES DE ROVEN ET DES VÉLOCASSES.

En dehors de ces débris métalliques et épigraphiques, nous possédons à présent quelques vestiges de la cité gauloise. Grâce aux grands travaux qui ont labouré ce soi depuis quelques années, M. Thaurin a su recueillit des débris celtiques que, par sa bienveillance, nous pouvons reproduire ou enregistrer.

 Parmi les divers monuments de Rairmacos, nous en distinguerons surtout de trois sortes: les haches, les vases et les monnaies.

Les haches sont au nombre de quatre : deux sont en silex (2) et deux en bronze. Pour

<sup>(1)</sup> Deville, « Essai sur les médailles gualeires de Rosen, « dans les » Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, « L. xx, p. 60 et pl. — 16., « Pércis analytique de l'Académie de Rosen, « année 1839, p. 183. Et Lambert, « Société des Normandies et al. (» Lambert, « desi sur la Numismatique gualeire dans lo nord-quest de la France, » dans les « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, « L. xx, pl. xx, fg. x, 8, 6, 7, 8.

<sup>(2)</sup> Une hache en silax e été trouvée en 1859, rue Napoléea III, à cinq mêtres de profondeur. [Thaurin, » Journal de Rouen, » du 4 juillet 1860.)

la forme, comme pour la matière, elles ressemblent à toutes celles que l'on rencontre dans le département et dans le reste de la Normandie. (On en jugera par les échantillons que nous offrons ici.)





MACHE ST SILVE - BOTEN - MACHE ST N

Les vases sont au nombre de deux, bian conservés, que nous reproduisons; puis ils sont accomagnés d'un certain nombre de fragments, qui émoignent de vases briefs par le poids du temps et des terres. Ces vases, qui ressemblent par la matière et la forme à coux des Caillettes, des Dunps, du Vandreuil, de Sainte-Buev, de Fouermont et de la Cité de Limes, ont été renontrés, de 1856 à 1861, dans la rore lampérinte, à la haut-ur du quarier Saint-Louis, en crevaunt les fondations de la Gendrament et de la Cité de Limes, and callette de la Gendrament et de la Cité de la Gendrament aux anciens Vélocasse.





VASES GAULOIS EN TERRE CLITE (ROCES).

D'autres fragments de vases gaulois ont encore été rencontrés çà et là, aux plus profondes entrailles de la cité. Enfin, M. Thaurin a recueilli sur plusieurs points sept ou huit monnaies gauloises, dont une est en électrum, trois en fonte et le reute en bronne. La plupart sont frustes, mais quelque-unes portent le type et la ligende hien commo de Germann indutiliti, attribuée à Inducionnar, chef des Trévires. (Nous reproduisons cette pièce ici.) Les principaux points sur lesquels M. Thaurin a recueilli es précieux moreaux de média sont la Tour Saint-André, la Grosse-Horloge et le quartier Saint-Louis. Malheureusement, normi les pièces recontrées, aucune ne porte le différent de Ratermace.

Un dernier monument que l'on pourrait peut-être revendiquer pour le Rouen des Gaulois, c'est la belle épée de bronze trouvée dans la Scine, en 1860, dans les draguages du port de Rouen. Elle est maintenant déposée au musée de Rouen, et nous en devons le dessin à l'obligeance de son conservateur, M. A. Pottier.



MONNATE GATLOISE EN BRONEE (ROUEN)



SPERS EN BRONZE TROUVERS DANS LA SEINE; LE N° 1 A ROVEN, LE N° 2 A OUNSEL, LE N° 3 A LA BOUGLE (1).

#### § III. LE ROUEN DES ROMAINS.

Pans l'impuissance où nous sommes de rétablir la disposition et l'étendue du Rouen gallo-romain, maineant ensevel sous une conche de plusieurs mêtres de débris et tout recouvert de constructions modernes, nous nous contentrorso d'enregistrer, par rues et par quartiers, les découvertes qui y ont été faites depuis 1789; cer, par une étrange coincidence, Cet au seuil de la Francés nouvelle que la première trouvaille romaine a été, je ne dirai pas fâite, mais constatée et décrite. Tous les autres, ou à peu près, appartement à notre siècle, et surtout au temps où l'archétogie a pris nissance parmi nous.

C'est M. Torcy, architecte du xvm<sup>a</sup> siècle, qui a consigné la première observation.

HM. Le Prevost, Langlois et De la Quérière ont continué l'œuvre. Mais c'est surtout à

M. Deville que nous devons nos meilleurs éléments. Après lui, nous adresserons nos

<sup>(</sup>f) Une épée de bronze entièrement pareille à cellen-ci a été trouvée à Miers (Lot), sous un dolmen dit Fryro broate, fouillé en 1846. De Bonstetten, « Essai sur les dolmens », p. 36, pl. 11, Sg. 3.

remerciments a M. Paul Baudry, qui a suivi les grands travaux de Rouen, et à M. Thaurin, qui, depuis dix ans, a fait du *Journal de Rouen* un registre d'inscriptions archéologiques.

Dans l'impossibilité où nous nous trouvous de donner du Rouen antique un tableau d'ensemble, r'estatant de découvertes qu'il r'est pas encore possible de risumer, nous nous contenterons de grouper, par rues et par dates, la série des faits archéologiques qui se sont produits de nos jours. Toutelois, en verut des études qui ont été faites ur l'enceinité antique, nous partagerons la ville en deux portions : nous appellerons l'une la Cité, et l'autre le Schwirbium ou les Famebouras.

Nous avons lieu d'être surpris que Rouen n'ait conservé, à aucume des parties de la ville actuelle, le nom de Cité, que l'on retrouve partout, dans les villes romaines de la Gaule, de la Bretagne et de la Germanie (4).

La Citt. — Place de la Cathédrale, ancien Parvia. — En Évrier 1829, lorsque l'on creusai au pied de la Tœu de Beurre pour fonder un contre-fort desiné à consoliaire le portail de la métropole, M. De la Quérière assure que fon trouva, à sept mêtres de pro-fondeur, un mur romain en brique et pierre, passant sous la Tour elle-même (2). Outre ce témoigrage, sous avons aussi celui de M. Deville, qui affirme qu'à la base de cette même Tœur de Beurre, à vingt pieds de profondeur, il a recueilli, au milleu des murs romains, des monnaies de Névone et de Dominie. — En septembre 1830, lorsqu'on établit au côté nord du portail, un contre-fort parallèle, on trouva, près de la Tour Saint-Romain, des restes de fondations antiques (3).

<sup>(1)</sup> Neus sommes très étouné de ne trouver à Rouen eucun nom de rue ou de quartier qui conserve ce nom de Cité, si commun dans toutes les anciennes villes romeines de la Gaule et de la Grande-Bretagne. Nous ne connaissons même, dane les écrivains des trois derniers siècles, aucun texte qui puisse faire soupçonner ici cette enceinte réservée, ce sanctueire municipal, el commun eilleurs. Tout le mendo sait que les villes de Paris et de Londres montrent encere le quartier de la Cité, qui n'est sutre que l'ancienno villo romeino fortifiée. On cennattà Limoges une rue de la Cité. - Noue avone vu à Évreux une rue de la Petite-Cité. ( « Balletin monumental, » t. zzrv, p. 42-43.) - Le comte de Cayins perie de le Cité de Milcon ( « Recueil d'Antiquités, » t. vn, p. 245.) - Le même entiquaire cite à Périgueux le quartier de l'Ancienne-Cité ( « Recueil d'Antiquités, » t. v, p. 339); co que le docteur Galy confirmait, en 1858, ou Congrès archéologique de France, en lui Indiquant dens la même ville le Vallon de la Viville-Cité ( « Congrès erchéolog. de France, » ennée 1818, p. 203). - Dans son « Réportoire archéologrque do l'Aube, » (p. 133), M. d'Arbois de Jubainville mentionne la Cité de Troyes; et, dans son « Répertoire de l'Anjou, « M. Godard-Faultrier rappelle à plusieurs reprises la Cité d'Angera (« Répertoire archéologique de l'Anjou, » seut 1810, p. 261; - « Mémoires de la Société d'Agriculture, des Sciences et Arts d'Angers, » 3° vol., 2º sem.) - La « Bulletin de la Société erchéologique, historique et scientifique de Soissons, » t. xtm, p. 37), applique aussi à des quartiers de cette ville les noms de Cité et de Pelite-Uilé. - Ce nom se rencontre parfoie silleurs que dans des villes murées. Nous l'evens retrouvé, avec accompagnement de raines romaines, à Beauvilleta-Cité (arrondissement d'Yvotot). ( « Le Normandie souterraine, » 1 . édit., p. 132; 2 édit., p. 150. - « Les Egfises de l'errondissement d'Yvetel, \* 1" édit., t. 1", p. 247-48.) - Entre Saint-Michel-de-Brenne et Mertigny, dess l'Indre. est un lieu nommé le Cité, ch l'on e trouvé des poteries antiques, des urnes de verro, des fragments de bronze et de fer. (De la Villegille, » Revue des Sociétés savantes, « 2º série, t. 1", p. 152, février 1859.)

<sup>(2)</sup> De la Quérière, « Description historique des Maisons de Rouen, » t. 11, p. 130

<sup>(3)</sup> Id., ihid., = Journal do Reuen, = du 19 septembre 1830 ou 1832.

Rue Saint-Romain, enclave de l'Archevéché. - En 1825, lorsque l'on creusa le puits du paratonnerre de la nouvelle flèche de fer, on recueillit, à 8 mètres, des tuiles et des briques romaines, ainsi qu'un petit bronze du Bas-Empire, portant le nom de Constanti-

nopolis (1). Passage Saint-Herbland, angle des rues des Carmes et de la Grosse-Horloge. - En juin 1828, lorsque l'on construisit l'hôtel Saint-Herbland, à la place de l'église de ce nom, on apercut, en creusant une fosse d'aisance, à la profondeur de plus de 6 mètres. une belle construction romaine. Les murs, appareillés de pierre, étaient chainés de briques. Les ouvertures étaient faites avec de la brique (2). Parmi les ouvertures on remarquait l'entrée d'un profurnium, ou fourneau. que nous reproduisons ici, M. H. Langlois a dessiné, pour les cartons de la Commission des Antiquités, ce curieux spécimen antique.



SURNEAU ROMAIN (ROUEN, 1828).

Ruc de la Grosse-Horloge, nº 14. - En 1861, en creusant la cave du nº 14, voisin de l'hôtel Saint-Herbland, on a trouvé des débris d'architecture romaine, des tuiles à rebords, plates ou convexes, des mortiers et des monnaies frustes (3).

Rue Massacre, près de la rue de la Grosse-Horloge. - En 1842, on y a recueilli des débris romains.

Rue Saint-Etienne-des-Tonneliers, u∞ 14 et 15. - M. De la Quérière raconte qu'en juillet 1822, en fondant, dans la rue des Tonneliers, les maisons qui portent les nos 14 et 15, on trouva, à la profondeur de 4 mètres, une construction romaine avec un hypocauste. On en détruisit une portion; mais une grande partie passe sous la rue et n'a pas été entamée. Outre ce calorifère, placé au sud, on en a rencontré un autre dans la direction de l'ouest. Il avait de plus un conduit en ciment et en terre cuite, des briques romaines et de grandes dalles pour le pavage. Dans les déblais voisins, on a recueilli cinquante ou soixante monnaies romaines, parmi lesquelles on distinguait un Gallien en argent et deux Constantin en bronze (4). - L'opinion qui soutient que le sol de Saint-Etienne-des-Ton-

<sup>(1)</sup> De la Quérière, « Description historique des Maisons de Rouen, « t. n., p. 262-63.

<sup>(2) .</sup> Procès-verbaux de la Commission des Antiquités, » p. 128, et « Archives de la Commission. »

<sup>(3) «</sup> Journal de Rouen, » du 15 novembre 1861.

<sup>(4)</sup> De la Quérière, « Description historique des Maisons de Rouen, » t. m, p. 243-44.

neliers était autrefois une lle ou sous les eaux, et qu'il n'a été réuni à la terre ferme qu'au temps de nos premiers dues, recevrait peut-être iei un premier démenti.

Hue Impériale, précédemment rue des Prètresses. — Au printemps de 1846, lors de la confection de la nouvelle rue Impériale, aux abords de l'ameiseme rue des Prètresses et au niveau des eaux de Rober, p'il ut décourir, à 2 ou 3 métres du so, que très belie construction gallo-romaine. C'était une maison partieuilère, dont on reconnut la salle longue de 4 mêters 5 de targe de 3 mètres 85. Lattent d'environ 2 mêters, étle était encore décorée de peintures murales représentant des lambris et des panneaux de marbre simulés. Ges ornements étaient bien conservés. Le parage se composait de carricoux en terre cuite de 60 centilerêtes de long sur 40 de large et 5 centimètres d'episseur; il report



Rue Impériale, aux abords de la rue Saint-Nicolas. — Au bord du ruisseau de Robec, on a aperçu les fondations d'une habitation romaine avec des tuiles et des poteries. — Entre la rue Saint-Nicolas et la rue Saint-Romain, on a rencontré, en 1861, des tuiles à rebonds.

Rue de la Chaîne, en face de la rue Neure-Saint-Amand. — En 1829, M. De la Quérière a vu trouver, dans le jardin de l'aneienne abbaye, des tuiles et des briques romaines (2) et, au n° 6 bis de la même rue, M. Thaurin a vu extraire, en 1858, des tuiles à rebords, des grandes briques et des conduits de chaleur (3).

L'ancienne abbaye Saint-Amand. — Toute cette abbaye, ainsi que les terrains qui l'environnent, sont remplis de restes romains sur un grand espace et sur une forte

<sup>(1)</sup> Derille, « Revue de Bouen, » année 1845, « » sem., p. 319-20. — Girardin, « Analyse de queiques Produite d'art d'une haute antiquité, » p. 2-10 et pl. 1, 2, 3. — 10. «, » Précie analytique de l'Académie de Rouen, » année 1852, p. 1,14-3, pl. 1, 2, 3. — 14ger, » Mémorial de Rouen, » des 7 et 11 mai 189.

<sup>(2)</sup> De la Quérière, « Description hist. des Maisons de Rouen, » L II, p. 131.

<sup>(3) «</sup> Sournal de Rouen, » dn 3 avril 1858.

épaisseur. Non-seulement l'abhaye elle-même a été construite aur un édifice gallo-romain, mais aussi plusieurs de ses murailles s'élevaient perpendiculairement sur des restses concer très solides de murs antiques ciantés de tuiles (1). Aussi nous allons avoir à enregistere plusieurs découvertes de tout genre, faites, à diverses époques, dedans et autour de Saint-Amand.

Rue Impériale, hôtel Saint-Amand. — En 1858, on a rencontré, dans l'enceinte de l'hôtel, treute-six monanies en argent et en billon des Philippo, de Gordien père, de Trébonien-Galle, de Trajan-Dèce, de Volusien, d'Elagabale, d'Herennius, d'Otacille et d'Estrueille. Ces pièces sont entrées au Musée de Rouen (2).

Impasse Saint-Amand. — En juillet 1848, en creusant un puits, on a trouvé, à 5 mètres de profondeur, de grandes et belles briques romaines, et un nur épais de 1 mètre, composé de fortes pierres alternées d'assises de briques (3). (Nous reproduisons ici une de ces briques; l'autre vient de Saint-Ló).

Rue Impériale, près Saint-Amand. — En 1856, on a rencontré des débris romains, tels que vases, tuiles, poteries à reliefs, bronzes d'Antonin, d'Adrien et de Tétricus (4).



BRIQUES ROMAINES (ROURN, 1858).

Rue Impériale, près la rue du Petit-Loup. — En 1846, on a vu une muraille romaine qui se prolongeait sous l'enceinte de l'abbaye Saint-Amand. Un vase de terre, voisin de ce mur, contenuit trois cents monnaies de bronze de Gallien, de Victorin, de Tétricus et surtout de Carausius.

Rue de la Boucherie Saini-Ouen. — En 1834, en établissant un aqueduc, on a trouvé des murs antiques, des claveaux et des briques romaines (5).

Un second quartier de Rouen tout rempli de débris romains, c'est celui des Carmes, notamment la place et la rue de ce nom. Le sol, ici, renferme un monticule élevé où les ruines antiques sont compactes et entassées.

Place des Carmes. — À différentes reprises, cette place s'est montrée féconde en découvertes. Une première fois, ce fuit en 1818, fors de la construction de la maison de M. Noury-Vallée, alors rue de la Chaîne, aujourd'hui place des Carmes, nº 31. On trouva d'antiques fondations en briques romaines d'une très grande épaisseur. La façade de la maison a été fondations en briques romaines d'une très grande épaisseur. La façade de la maison a été .

 <sup>«</sup> Congrès archéologique de France, » année 1850, p. 535.
 Deville, « Revus de Rouen, » année 1846, r<sup>es</sup> sem., p. 124.

<sup>(3)</sup> Deville, « Réportoire Mes du Musée de Rouen, » L ss, nº 640.

<sup>(4)</sup> a Journal de Roueu, » du 21 juin 1856.

<sup>(5)</sup> De la Quirière, « Beneription historique des Meisons de Rouen, » L. II., p. 128. — Deville, « Catalogue du Musée départemental, » année 1845, n. 43, p. 21.

fondée sur cette construction, qui était énorme, Près de là s'est trouvé un fragment de colonne gigantesque (1). — D'autres travaux, opérés vers 1830, ont fait recueillir des crépis coloriés et d'épais mortiers que nous avons vus chez M. Jean Rondeaux.

Mais c'est en 1830 que les plus belles découvertes ont été finies sur la place des Garmes, dans la direction de la rue des Ariens. En démolissant un baliment convuntel pour assessir la maisen qui porte le n° \$4 (2), on a rencontré une masse de débris antiques. A 4 mètres de proviodeur, ou reconut une épaise muraille que l'On considère comme l'ancienne enceinte militaire de Rotomagus. La base du mur était faite vec de fortes pierres sculpières provenant d'anciens édifices, notamment de tombeaux. C'est là que se trouvait le cipie fundraire de Castoli, que nous dérrions et reproduirons au chaptire des sépulures. On recueilli dans cette fouille une quantité considérable de pierres sailées, de tuiles à rebords, de poteries de totte sorte, de monadase de bronze du Haut comme du Bas-Empiré (3).



MERCURE EN BRONZE (BOUEN, 1839).

Mais la découverte la plus précieuse, sortie de ceute tranchie, est une satuatet de Marcure, trouvée le 5 septembre 1889. Cette figurine de bronze moutre le diseu du commerce debout, vêut de la champte et le lourse à la main. Nous reproduisons ici, dans sa grandeur naturelle, cette image, montés sur son piédestal aussi en bronze et de forme hexagone. — Cette joile pière a dé catelede en 1885, par le Muée de Rouen, la somme de 500 fr., à M. Thaurin, qui l'avait saurée. Nous en drouss le dessin à M. E. Nicolle.

Nous rattachons au groupe romain de la place des Carmes l'importante découverte qui fut faite en 1789, par M. Torcy, lors de la construción d'une rafinierie dans une cour de la rue de Carmes, qui porte aujourd'hui le nº St. Le sieil architecte a reaconé l'ui-même sa découverte, et, en 1818, l'Académie de Rouen a en l'heureuse pensée d'imprimer son récit, qui lui fut communiqué par MM. Rondeaux et Le Prevost. Dans ce mémoire, M. Torcy raconte qu'à 18 pieds (6 mètres) du sol actuel, il l'urova une forte muraille grefife sur la destante l'urova une forte muraille grefife sur l'urova une forte muraille grefife sur l'autour sur l'actual des de la detail, il l'urova une forte muraille grefife sur l'autour de l'urova une forte muraille grefife sur l'urova une forte muraille grefife sur l'autour de l'urova une forte muraille grefife sur l'urova une forte muraille grefife sur l'urova une forte muraille grefife sur l'autour de l'urova une forte muraille grefife sur l'urova une forte muraille grefite sur l'urova

une plus ancienne encore, et qui courait dans le sens de la rue. C'etait un mur en

<sup>(1)</sup> De la Quérière, « Description historique des Maisons de Rosen, » t. 1", p. 76. — « Procés-verbaux de la Commission des Antiquiés, » p. 15. — Licquet, « Recherches sur l'histoire religieuse, morale et politique de Rouce, » B. 6.

<sup>(2)</sup> Rue Neuve-des-Arsins, nº 30, d'après M. Thaurin.

<sup>(3)</sup> De la Quérière, « Description historique des Maisons de Rouen, » L. 11, p. 27-08.

petit appareil, chaîné de briques romaines. La porte, haute de 3 mètres, était à 10 pieds de profondeur. A 20 pieds se voyait une salle pavée en pierre dite de Chiquart, du bassin de Paris. Ce mur se prolongeait sous l'hôtel de France. Sur son tracé, M. Torcy crut reconnaître la forme de deux tourelles.

Un autre mur, placé à 7 mètres du sol, se dirigeait vers Saint-Lô. Cette maçonnerie, également romaine, avait 1 mêtre 50 d'énaisseur,

Un troisième mur, enseveli à la même profondeur, paraissait se diriger également vers l'hôtel de France. On remarqua, eneore en place, une grille de fer maillé d'environ 2 mètres de largeur.

Au milieu de ces ruines souterraines et profondes, on distingua un cube en pierre de Saint-Leu, qui était sculpté, et où l'on crut reconnaître l'image d'une eroix. Il s'y trouvait aussi des charbons en abondance et du blé brûlé, restes d'un vaste incendie; une eouche très épaisse de eôtes de cheval, sans autres ossements du même animal; un vase en terre et des épingles en ivoire. Le nombre des monnaies recueillies s'élevait à quatre-vingts : quarante-einq étaient frustes. Elles étaient en argent, en bronze et en étain. Celles qui ont été reconnues ont donné les noms d'Antonin, de Posthume, de Tétricus et de Carausius (1).

Dans cette même rue des Carmes, on a trouvé, en 1818, un vase de terre avec des épingles en ivoire.

Le troisième centre archéologique de la cité de Rouen, c'est l'ancienne abbave de Saint-Lô et les terrains environnants. Il existe iei la même élévation de terrain que dans le quartier des Carmes, et le sol est aussi profondément semé de débris. Depuis un demi-siècle, l'abbaye de Saint-Lô a été souvent remuée pour des appropriations diverses, et toujours elle a répondu par des découvertes nouvelles.

M. De la Quérière nous apprend que, dès 1817, des fouilles y furent pratiquées sous l'administration de M. le comte de Kergariou. On y trouva, au milieu d'un amas de tuiles et de poteries antiques, une suite d'appartements romains et des fragments d'inscriptions (2). En 1818, on y constata la présence d'un aquedue et de murs coloriés dont M. Jean Rondeaux a conservé chez lui les erépis.

En 1820, on trouva de la paille brûlée et des ossements de cheval, à 5 mètres de pro-

Vers 1824, M. Licquet a vu, dans l'enceinte de Saint-Lô, de belles constructions antiques, qui, selon lui, se reliaient à eelles qui furent trouvées, en 1789, dans la rue des Carmes (3).

<sup>(</sup>I) a Précis analytique des Travaux de l'Académie de Rouen, a année 1818, p. 177-82. - De la Quérière, a Description historique des Maisons de Rouen, » t. :", p. 83-87. - Liequet, « Recherches sur l'histoire de Rouen, » p. 7 et 8.

<sup>(2)</sup> De la Quérière, \* Description historique des Maisons de Rouen, \* t. 1", p. 77-78. (3) Licquet, . Recherches sur l'aistoire de Rouen, . page 8.

En 1847, on trouva dans l'Ecole normale, qui a remplacé le monastère, un cercueil de pierre au milieu de sarcophages de plâtre.

Enfin, en février 1848, M. Deville a vu extraire, rue Saint-Lé, n° 26, de grandes et belles tuiles romaines épaisses de 4 centimètres, larges de 32 et longues de 42, (Voir l'une d'elles, page 94). Là se trouvait aussi un angle de mur soigneusement travaillé.

Nous ne voulons pas omettre de dire que la tradition, comme l'histoire, fait de Saint-Lô un point historique et religieux fort important. C'est là, d'après les historiens de notre ville, qu'aurait existé le temple de Roth, cette divinité topique dont saint Mellon aurait renversé les autels (1).

Nous croyons devoir rattacher au quartier Saint-Lô les découvertes faites dans ses environs.

Rue Socrate, no 13-15. — Vers 1825, en creusant les fondements de cette maison, on trouva le corps d'un homme, accompagné d'une lance et d'un casque, et les squelettes d'un cheval et d'un cerf (2).

Même rue; no 26, à l'encoignure de la rue des Fossés-Louis VIII. — En avril 1863, on y reconnut des murs d'habitation, couverts de peinture, et des vases, dans une demeure adossée à la muraille militaire.

Rue des Fossés-Louis VIII. — M. A. Pottier raconte qu'en 1851 il vit, dans cette rue, des restes de colonnes, des murailles solides et épaisses, qu'il croit les restes de l'enceinte militaire (3).

Hue Saint-Lô et rue Boudin. — En 1844, lors des grands travaux de creusement occasionnés par l'achèvement du Palais-de-Justice, on trouva de nombreuses constructions romaines. À 5 mètres du sol se reconnaissait une voie pavée, et le terrain était tout rempli de débris de vases et de monnaies. M. Deville nous a laissé lo récit de ces découvertes (é).

LE SUBURBIUM DU LES FAUBURGES DE LA CITÉ. — Nous appellerons ainsi tout ce qui, n'étant pas renfermé dans l'enceinte de la Cité romaine, existait pourtant sous les Césars, et fait aujourd'hui partie du territoire communal de Rouen. Nous procéderons également par rues et par quartiers.

Quartier Saint-Maclou. — Rue Malpalu. — En 1840, on a trouvé dans cette rue un fragment de gobelet en verre bleu, qui a été déposé au Musée.

Rue Napoléon III, près l'ancienne rue Pigeon. — En 1860, en creusant les fondations d'une maison, on trouva les piliers d'un hypocauste, et, dans toute la fouille, beaucoup de

<sup>(1)</sup> Rondeaux de Sétry, « Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du roi, » t. m, p. 591-92.

<sup>(2)</sup> De la Quérière, « Description historique des Maisons de Rouen, » t. 11, p. 268-69.

(3) A. Pottior, « Revue da Rouen, » année 1851, pp. 190-91.

<sup>(4)</sup> Deville, - Revue de Rouss, - sanée 1814, r. sem., p. 187-188.

tuiles à rébonis (1).— En 1858, en fondant la maison qui porte le n°19 de la même rue, on rencontra de nouveau les restes d'un hypocauste. La même année, perçant un puist, M. Pieland reueillit une statuctet romaine en bronze, une monnaie de bronze de Lucile, des fondations de murs romains et une hachette en silex (2). — En 1855 de nombreux débris ont encore dé constatés dans la rue Pégeou (3).

Rue du Chemin-Neuf, au pied de la côte Sainte-Catherine. — Vers 1840, on y a recueilli un pied do vase en verre blanc très irisé, et en 1864, près le cimetière du Mont-Gargan, ont été déterrés des tuiles, des poteries et des mortiers romains. Là se trouvait un grand bronne do Marc-Aurèlo (4).

Côte Sainte-Catherine. — En 1838, près de l'ancien fort, on a trouvé des tuiles romaines; en 1841, un bronze de Posthume, et en 1852, des tuiles romaines et des monnaies impériales en bronze et en billon (5).

Rue Saint-Hilaire, nº 102, à l'hôtel Saint-François. — Vases et monnaies trouvés en 1823, en 1828 et en 1865. Nous en parlons à l'article des sépultures.

Quartier Saint-Ouen ous Reunositine. — Place de l'Hidel-de-Ville. — La place de l'Hidel-de-Ville, le jardin do Saint-Ouen et les alentours de l'abbeys ont rempits de débris romains. On en a remontré toutes les fois que l'on a reune le soi. M. De la Quérière se sontient d'avoir us ordir de terre des toiles et des poterier remaines, Jorsque l'on planta les mûts pour tracer le plan de la rav Impériale, alors projede (6). M. Deville assure avoir placé au Musée, en 1857, deux meules à lroquer rencontrées près du pavillon nord de TIIGél-de-Ville (7). Des 1853, il en avait dight de troué d'autres sur la même place publique. Les plus belles découverles paraissent avoir eu lieu vers 1853, fors de la construction d'un appedice. Les opremus une masse énorme de poteries autiques. Il y avait tant de terre de Samos que M. Thaurin put y recueillir environ vingt noms ou marques de potiers (8).

Les grands travaux de 1864 à 1863, lorsqu'ils ont atteint ou seulement approché les abords de Saint-Ouen, ont toujours montré des restes antiques. M. Thaurin cite la découverte de monnaies de bronne faite dans la rue des Murz-Saint-Ouen. Cétaient des Domitien, des Trajan, des Adrien, des Faustine, des Julia Domma et des Postshume (9). En 1862, M. P. Baudr's au vectraire de la place de l'Hôde-de-Ville des potries romaines.

<sup>(1) .</sup> Journal de Roueu, » du 4 juittet 1860.

<sup>(1)</sup> Id., du 4 juillet 1860.

<sup>(3)</sup> Id., du 23 mars 1856 et 3 svril 1858.

<sup>(4)</sup> Id., du 15 mars 1864.

<sup>(5)</sup> Id., du 15 mars 1864.

<sup>(6)</sup> De la Quérière, « Description hist des Maisons de Rouen, « L. t\*\*, p. 77.

(7) Deville, « Revue de Rouen, » année 1817, p. 386.

<sup>(8) .</sup> La Normandie souterraine, . 1" édit., p. 159; 2" édit., p. 181.

<sup>(9) «</sup> Journal de Roueu » du 11 mars 1861.

des vases rouges et des épingles en os. A l'angle de la rue de la Cigogne, il a reconnu des constructions romaines bien conservées et entourées de poteries rouges et noires. Dans l'ancienne rue de la Perle, il a vu des tuiles à rebords, des défenses de sangtier et des objets en os.

Nous avons parté des découvertes faites, on 1834, dans la reu des Boucherier-Saint-Oven. La mêne aunée, on rencontra aussi des tuites à rebords dans la rue des Faulz (1). Dans ces derniers temps, on a reconnu, à 4 mètres du sol, les traces d'une vole antique, et autour, des poteries romaines de toute couleur, des monnaies en bronze de grand et de netit module.

Dans le clos des Marqueurs, près Saint-Nicaise, on a recueilli une amulette de bronze et des monnaies antiques.

En 1836, lorsque l'on creusait dans l'hôtel de la Recette générale, situé rue de la Seille, on trouva des tuiles à rebords et autres débris romains (2). En 1840, cette même rue a présenté un vase en terre crise et des fragments de verre blanc.

Au mois de septembre 1859, pendant que l'on creusait les fondations d'un blaiment du Lgeée vers la rue Impérielse, no trouva des poteries romaines et des bronnes de Trajan, de Tétricus et de Constans. Des le mois de juin, on avait recueilli des mounaies romaines dans la cour du Lgeée. Enfin, dans la rue des Grand-Mauférrier, on avait recueilli un Constante II et un Constantin-II et u

La voie qui a tracel la reu Heauvoitine était aussi semée de édoris. En septembre 1840, en creusant la terre au nº 50, on trouva des poteries et des monnaies rumaines que nous rapportous à des incinérations des premiers siècles (3). Dans l'été de 1838, on a recoulit, dans cette même rue, un paquet de monnaies en argent et en billon du re siècle. On y reconnut des Philippe, des Gordine, des Trajan-Déce, des Olacille, des Eruscille, des Herennius, des Trébouine-Galle, des Volusien et des Gallien (5). Enfin, sur la place Bauvoitine, on a également reconnu des potres, des verreries et des bronzes antiques, qui devianel provenir de sépultures. Nous ne parlerons pas des cercueils de plomb de la rue d'Ernemont; mais il n'est pas jusqu'aux bauteurs de Biborel, par où passait la voie, oui n'aisen foffer des monaies romaines.

Si de Beauvoisine nous passons à Bouvreuil, les découvertes et les débris nous suivent. Le lieu le plus fertile paraît avoir été jusqu'ici l'emplacement du château de Philippe-Auguste. Dès 1838, on a reconnu, dans l'enclos des Dames-Ursulines, une muraille romaine en petit appareil chaîné de briques. Elle descendait jusqu'à 7 mètres de profon-

De la Quérière, « Description hist. des Maisons de Rouen, » t. π, p. 144.
 « Description historique des Maisons de Rouen, » t. π, p. 265.

<sup>(2)</sup> a Description historique des maisons de Rouen, \* t. n., p. 200.
(3) Thaurin, \* Journal de Rouen, \* du 27 octobre 1859.

<sup>(4) \*</sup> Procés-verbaux de la Commission des Antiquités, » p. 287. — De la Quérière, « Description historique des Maisons de Rouen, » t. n. p. 120.

<sup>(5) .</sup> Journal de Rouen, » du 12 juillet 1858.

deur et courait est et ouest (f). An pied du donjon, il esiste une muraille romaine construite sur piloties et prenant misianne à 8 mètres du sol. La passainet les exux de la fontaine Gaalor, devenue plus tard le ruisseau de la Renelle. En 1841, lorsque l'on perça la rue Alain-Hlunchard et que l'on démolit la tour Bijot, on exhuma boaucoup de débris romains. D'abord on trouva un puits tout rempil de tuiles et de poteries, puis on m'a part d'un vase en terre grise, d'un moyen bronze de Commode et d'un vase rouge à reliefs représentant une femme nue dans la pose de la Yenus de Méticis (2):

Les grands travaux opérés en 1802 ont révélé de nouveaux vestiges. Des unuralles romaines ses ont faij jour à l'entrivé de la rue de l'Impératire, à la hautur de la rue de Morond. Un mur chânfie de briques devait se relier avec celui qui, en 1838, fut aperçu à 6 ou 7 mêtres du sol, dans l'établissement de Mar Consin, et dout le dessin existe dans les cartons de la Commission des Antiquités. Ce dernier, aussi en petit appareil, était chaîné de grandes briques romaines (3):

Des amphores brisées ont été recueillies entre la rue Moraud et la place Solférino,

Au bas de la rue Bourreuil, tout près de la rue Saint-Laurent, un Néron et d'autres empereurs romains ont été vus en juin 1862 (4).

Les environs de l'église Saint-Laurent furent nécessairement un point romain très important; car, en perçant la rue de l'hiete-de-Ville, on rencontra, dans l'ancien presbyètre, des tuiles, des poteries et des monnaies romaines, un conduit d'eau en pierre et une base de colonne qui est entrée au Musée.

Mais, en descendant vers la Cité, les trouvailles se multiplient, surtout aux environs de Saint-Laurent. En 1840, dans la rue du Copput, on recueilli tun goulot d'amphorer une tuile faitière et des fragments de creuset. Dans la rue Saint-Laurent, on a reconnu des constructions antiques et des fébris divers. En 1840, en creusant une cave au n° 3 de la rue de l'Ecole, on découvri un mantique de 3 de pieds d'épaisseur, se prolongeaux vers la rue Bouvreuil. Ce mur était composé d'assises de carreaux en terre cuite, d'un pied en carrée et maçonnés à bains de mortiers. On en démoit l'arrètres (5): En 1843, un "14 bis, à l'angle de la petite rue Saint-Laurent, on trouva un mur romain épais de 70 centimètres et appareillé de moellon chaîné de briques. Auprès se trouvaient des monnaies d'argent et de brocae (6): En 1847, l'os de la construction d'une maison dans cette même rue de l'Ecole, et auprès de la petite rue Saint-Laurent, les ouvriers trouvèrent des monnaies de bronne du m's sièce, au/ui vendément Au De la Quérière.

<sup>(1)</sup> De la Quérière, . Description hist. des Maisons de Rouen, . t. 11, p. 199.

<sup>(2)</sup> Parellle image a été trouvée à Vic. Voir les • Mémoires de la Société des Antiquaires de France, • 1. viii., pl. v. — Procès-verbaux de la Commission des Antiquités, • p. 203.

<sup>(3)</sup> a Proces-verbaux de la Commission des Antiquités, a p. 264.

<sup>(4) .</sup> Journal de Rouen, . du 2 juillet 1842.

<sup>(5</sup> De la Quérière , « Description hist. des Maisons de Rouce , » t. 11 , p. 137.

<sup>(6)</sup> De la Quérière, « Description hist des Maisons do Rouen, » t. 11, p. 137.

Parcourant l'espace recouvert aujourd'hui par la ville et qui entoura autrefois la Cité du nord à l'ouest, la civilisation romaine ne nous fait pas défaut.

Au nº 27 de la rue Saint-Putrice, nous avons un mur en petit appareil chânté de briques. Près de l'ancienne églis mévonigienne de Saint-Martin, sur son emplacement méme, on a recueilli une meule, des poteries et des tutles romaines. En 1864, j'y ai vu moi-même des momanies de bronne, de tutles à rebords et des poteries rouges. Le quartier de la rue des Bons-Eufants, voisin de la rue de l'Impératrice, a montré, en 1861 et en 1862, des constructions romaines. On a reconnu trois paits entre les rues Percière et des monaises antiques en tandemetre, e étainet des meules à horque, des poteries et des monaises antiques, notamment deux bronnes de Vespasien. En face Uhéel Fromentin, pret's l'ancienne Renelle, on a remarqué un pitoits en bois de chêne, entrionne de débris romains. Aux approches de la rue Saint-Lé est apparu, à 3 mètres de profondeur, un mur tout entoné de poteries romains.

Nous appellerous l'attention particulière où lecteur sur l'églies Saint-Jean et ses envirous. L.), les éques antiques étaient plus nombreuses enorce. Beaucop de édecuvertes
out été faites dans la partie prolongée de la rue mass rui, et le vois antique est apparue
dans le voisinage de la rue Massare, ainsi qu'une qu'ec de Trajan-Dèce. Au Marché-N-rqi,
on a recueilli, en 1802, des poteries à reliefs en terre de Samos, et une lampe portant en
saillie le nom de crasscras (d.). Le sol, sous l'églies Saint-Jean, étai semé de monnaise en
brounc, et le cimientre était plein de poteries de toute couleur; il s'y est renountré des
boules de verre, des épingles en métal, des lampes et surtout une belle boude d'oreille
en or, jimitant un poisson, et que je crois du 1° ou du v siècle. En 1804, fors de fouilles
faites pour fonder des maisons de la rue de l'Impératrice, situées entre les rues Rolfon et
Geillamne-L-Compérant, on a renocutré des masses de débris antiques, un hypocasste
et une salle romaine. En 1805, un nouvel hypocasste s'est fât jour la où fut autrefois
l'Atted de la Poume de Pira. Dans la direction de la rue de la Grass-chofosge, on a vu sortir, an milieu de montanies, de poteries et d'épingles antiques, une belle lampe avec un nom et un sujet er relief. Cette lampa et dés acroiss par M. Thaurin.

Puisque nous sommes sur le tracé de la rue de l'Impératrice, suivous-le encore un mement dans sa descente vers la Scine. Dans la traverse de la rue de la Grosse-Ulorlege, nous reconnaissons plusieurs couches de la voie antique, composées de machefer (2). Le long de la route gallo-romaine, on a constaté, à 3 mêtres du sol, des murs romains avec leurs crépis coloriés de rouge et de bleu, des conduits de chalcur et des fragments de potrie. En juin 1862, M. Thaurin a recueilli dans cette rue une statuette en terre cuite

<sup>(1)</sup> Thaurin, . Journal de Rouen, . du 22 décembre 1862.

<sup>(2)</sup> Paul Baudry, . Nouvelliste de Rouen, . du 1" zoût 1862. — Thaurin, . Journal de Rouen, s du 2 zoût 1862.

représentant l'Abondance. Le 19 juillet de la même année, il y a été trouvé un grand vase de bronze de la capacité de 5 à 6 déclitres. Les monnaies reconnues dans ces débris sont de Néron, de Vessasien, de Titus, de Domitien et des Antonins (1).

Entre la rue de la Grasse-Horloge et la rue nuz Ourr se sont présentés des piliers d'hypocauste, avec de la poteire romaine et une monnaie gauloise. Devant la tour Saint-André-aux-Fèrres, on a recueilli des peinutres murales et des conduits de chaleur. Enfin, à l'angle de la rue aux Ours, ont apparu des sasses de chemin, des mélailles, des poteries rouves et des meules à brover, leodes à 5 ou 6 mêteres du sol.

À l'encoignure de la rue Saint-Vincent, autrefois surnommé sur Rive, on a ramassé, en 1862, un fragment de poterie rouge avec nom de fabricant, et en 1863, un moyen bronze de Maximien. Près l'égites, M. Thaurin a recueili, au milieu d'une foule de débris antiques, un fond de barillet avec la marque (p) nomeores p (noxtraf) (2).

Il n'est pas jusqu'à la rue Saint-Eloi, que l'on croit avoir été sous l'eau à cette époque, qui n'ait donné une petite tète de femme en marbre blanc, aujourd'hui déposée au Musée d'antiquités.

Remontant de Ille Sain-Ebbi, point do nous sommes, vers le quartier Cauchoise, où d'autres richesses nous attendent, nous traversons le Vieux-Marché, à Tangle duquel. M. L'ay et surtout M. Thaurin ont recueilli une bien riche moisson de vases samiens à reinfie. Cette helle découverte est lieu, en 1801, à l'entrè de la rue Saint-Crois-des-Pelteires. L'à, près d'un tronçon do vois antique, étaient des tuiles à reborts, des stucs coolories, un chapiteau de colonne en pierre et des portieres de touts sorte. On y remarquait surtout de beaux retes de vases rouges à reinfe qui, outre une grande variété de sujes, ont formir à M. Thaurin los norse de trent-crica qui quarante poisers romains. Des bronzes de Domitien, de Trajan, d'Antonin, d'Antonin, de Marc-Aurèle, de Vérus et de Commode, étaient mélés à or faves antinues (5).

Une des plus belles antiquités qu'ait données le sol de Rouen est un médaillon en or de l'empereur Vérus, recueilli dans la rue de Lémery en 1840.

Nous arrivons au foubourg Cauchoise ou quartier Saint-Gervais. C'est la grande néeropole de Rotomague; mais les morts n'y étaient peut-être pas seuls, et les vivants ne les quittaient probablement pas de bien loin.

En 1848, lors de la fondation d'une maison du boulerard Cauchoise, au nord du jardin de la Préfecture, on trouva des vases do terre et de verre, que tout porte à supposer des sépultures (4).

<sup>(1) «</sup> Journal do Rouen, » du 27 juin 1862.

<sup>(2) «</sup> Journal de Rouen, » du 28 décembre 1853

<sup>(3)</sup> Theurin, . Journal de Romen, . dn 2 soût 1862.

<sup>(4) «</sup> Procés-verbaux de la Commission des Antiquités, « p. 284-85

On serait tenté d'attribuer également à des ineinérations les fragments de vases en terre cuite reconnus sur l'emplacement de l'ancienne porte Genehois». Nous ne savons [s'il faudrait donner la même origine à des monnais impé-

riales et à une statuette d'Hercule en bronze trouvees, en 1838, en creusant une fosse dans la rue Stanislas-Girardin.

Nous avons classé au chapitro des sépultures toutes les découvrets de vasces et émonaies faise; avec des corps et des cercueils, dans les rues Saint-Marle-lors-Ville, Roulland, Louis-Auber et du Renard. Mais nous ne savons s'il faut attribuer une destination sépulcrale aux voites et aux caves nifières reconnues, dès le xvir siècle, dans le cimetière Saint-Gervais, dont Farin et Lebrun Desmarteis nous out gardé le souvenir.

Vers 4837, lorsque l'on construisi l'aile septentrionale de l'église Saint-Gervais, on rencontra des fondations (1) qui pourraient se rattacher à des édifices antiques, autant qu'à l'ancien prieuré de Saint-Gervais, où mourut Guillaume-le-Conquérant, le 9 septembre 1087.

Le Musée conserve un chapiteau de cette fouille. Je le crois gallo-romain. Il m'est difficile d'attribuer à à autre chose qu'à l'église primitive, bâtie par saint Victrice, les murs en petit appareil chaîné de



HERCULE EN ERONZE (BOUEN, 1838).

briques reconnus, en 1846, par M. Deville et par moi, au bas de l'église Saint-Gervais (2). L'assise de ces murailles, sur des tombeaux antiques, semble démontrer leur origine religieuse.

Nous touchons enfin au terme de notre pélerinage romain, et tout sera dit quand nous aurons mentionné, au faubourg Saint-Serer, les deux scules découvertes que nous y connaissions. La première est une monaise d'or de Justin, recucillé aux Chartreux, commune du Petit-Quevilly. La seconde est une chaussée reconnue, en 1840, dans le jardin de M. A. Pottier. Il a recueilli, dans la même tranchée, des monnaies de Constance et divers débris antiques.

<sup>(1)</sup> M. Thieury, . Saint-Gervais de Rouen, . p. 75.

Deville, \* Rerue de Rosen, \* année 1846, 1<sup>er</sup> sem., p. 229. — « La Normandie souterraine, » 1<sup>er</sup> édit., p. 37, 2<sup>e</sup> édit., p. 65. — Thieury, \* Saint-Gervais de Rosen, » p. 75.

LES VOIES NOMAIXES. — Quoique nous ayons déjà indiqué ailleurs (1) les voies antiques qui traversaient la Cité de Rouen on qui en sortaient pour gagner les villes du voisinage, nous allons cependant esquisser une fois de plus le réseau romain qui rayonnait autour de la métropole de la seconde Lyonnaise.

Le premier de tous ces chemins était celui de Rome, qui se renduit à la capitale du monde par Ritumagus (Radeport), Petromantalum (Magny), Lutetia (Paris), Apedicum (Sens), Augustolona (Troyes) et Luglumum (Lyon). Il quittait Rouen par la porte orientelle ou de Rober, longeaît la chaussée devenue la rue Martainville, passait par le Nid-de-Chien, Carville et le Mont-Main.

Le second, une suite du premier, condusint à l'embouchure de la Seine et au bord de l'écéni, par Louin (Caulebee-ne-Caux), Juliobona (Ellebonne) et Caractionium (Harfueu). Après avoir traversé Rouen par la Grande-Rue, nom qui se retrouve dans presque toutes les anciennes villes, il en sortait par la porte Massacre ou Canchoise, continuait par la rue de la Gross-Ludroge, où ni la récemment retrouvé (2), traversait le Fivus-Marach, longesit les rues Canchoise et Saint-Gerrait, toutes bordées de sépultures, pour gravir enfin la côté de Mont-suc-Maladie, où les cerceuis les montrent tous les jours (S).

Le troisème, qui conduisait aussi à Rome par Paris, suivait la rive gauche de la Scine et passait par Uggate (Caudebee-lès-Elbeuf) et Mediolamum (Évreux). Il sortait de Romen par la rive Grand-Pout, la porte de la Roquette, traversait la Scine sur le pont de bois qui précéda le pont de pierre du xur siècle, et dont l'existence, rivêtle par les auteurs cariovingiens (4), ne suuruit être révoquée en doute pour l'époque romaine.

Un quatrième chemin, que nous n'avons pas encore tracé, sortait aussi de Rousen par le pont de la Seine et le faubourg d'Émendreville, aujourd'hui Saint-Sever. C'était la route de ce que nous appedons la Basse-Normandie. Par elle, la métropde communiquait avec les cités de Crociatonne et d'Alama, par Augustodurum (Bayeau), Aragenus (Vieux), Novionagus (Liseu) et Bevisidurum (Briones ou proh-Audemer). Cette viee, qui nous



<sup>(1) \*</sup> Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., \* t. xrv, p. 151-156, et t. xxrv, p. 370-330. — \* La Seino-Inf., histet archéologique, \* p. 41-76.

<sup>(?)</sup> Penal Bundry, « Nouvelliste de Roues, « du 2 soût 1802. — Thauris, « Joarnal de Roues, de 2 soût 1802. — Ces deux observateurs s'accordent à nous montrer le manufamiage antique des rues de Roues comme un véritable bêute coupages de cullioux caussés comme de grasses nois, et cenveloppé de duitier ca machedre mété à des parcelles de culvre et à des ou d'animai. Ce molange, hroyé par les siécles, forms un mastic plas dur qu'une maçonnerie : la niche ne nout l'entainer.

<sup>(3) «</sup> Journal de Rouen » du 9 février 1861.

<sup>(</sup>i) A nur sudela, Ledakard-de-Germanijas, dans se intate contre Charles-le-Clairve, domo order au cometernal de comport case is point de la Siena, on avuid de Paris. - Girardas quesque posicis quicamençar destretaris. - Girita fra quesque posicis quicamençar destretaris. - Girità i regione posicis quicamençar destretaris. - Girità i regione de la composita de l

est surtout révélée par la Commission topographique des Gaules (1) et que nous regrettons d'avoir omise dans notre réseau, bifurquait près l'église de Saint-Sever et passait par le Grand-Couronne et Moulineaux, où les anciennes sépultures ne manquent oas.

Une voie que nous avons déjà retracée, mais dont nous croyons avoir mal indiqué la sortie de Roune, est celle qui condusiai à Beauvai, par ly et Noulimarché. Nous avons supposé qu'elle sortait de Rouen par la porte Beauvoisine, à causse même du nom de la rure; mais aiquard'uni nous pensons qu'elle devait quiter la cié andique par la porte Saint-Léonard ou de Saint-Ouen, qu'elle longesit la rue des Faulz, la rue Saint-Hitaire, od l'on trouve des inienfartaions comaines, et affin le bourg de Darnétio du de Longpaon. C'est la route que dut suivre le corps de saint Ouen quand il rentra à Rouen sous nos remeires dues.

La porte de Sainte-Jopolline au carrefora de la Crosse servait pour la Picardie et pour cette portion du Beavoissi qui pril e non de pays de Bray, Connue sous le non d'Aspet-Vaie (Alba-Via) dans touto la traverse du funbourg român, l'amique nebar-bisue, elle était alors bordée d'incinérations et d'inhumations que nous retrouvons aujourd'hui (2). Elle montait la côte par Biboref pour se diriger tout d'abord sur la station romaine de Gally et de Saint-André, par le Doisguillaume, Isneauville et Quincampoix. Arrivée à la hauteur des édifices romains que nous retrouvons sur la paline et dans la vallée de Cally, elle devait bifurquer pour se diriger vers Dieppe et la mer par le chemia des Fées, vers Amiens et Boulogne par Nuclehald et la station romaine d'Épinax.

Nous ne regardons pas comme impossible que des chomins secondaires aient conduit abors : l'un à Paris, par Gany et les Andoleys, la route de Saint-Nicaie; Plutre à Oissel, par Saint-Rieinene, Quatre-Mares et Setteville, localités rempiées de épultures; un troisième enfin put mener à Duroclarum (Ducia) et Geméticum (Junidiges), par la rese du Remard, toute bordée de tombeaux romains, par Bapeaume, Canteleu et la forêt de Roumare. Mais ici nous sommes réduit à des confectures.

### § IV. — L'ENCEINTE ROMAINE DE LA CITÉ.

Tous ceux qui se sont occupés de Rouen ont cherché à retracer sa primitive enceinte. Farin et du Souillet, son continuateur, ont tenté un premier essai que, cinquante ans plus tard, Duplessis me semble avoir assez bien réussi, pour le temps de nos premiers dues. A la fin du xynu\* siècle (4781-90), M. Rondeaux de Sétry a dressé

<sup>(1)</sup> A Bertrand, . Les Voies Romaines des Gaules, . p. 7.

<sup>(2) «</sup> Journal de Rouen » des 7 octobre 1856, 3 avril 1858 et 9 février 1861.

un plan que les découvertes récentes n'ont fait que justifier. La critique du xixe siècle,



représentée par M. Gosseaume, vint en 1819 donner son approbation à un travail que le bruit de la Révolution avait étouffé dès a naissance. Enfin, l'archéologie est venue enregistere patiemment des découvertes qui, aujourbui, ont converti en certitude les assertions d'une critique uniquement basée sur l'histoire. C'est pour cela que nous crojons pouvoir présenter avec confinec le plan publié par M. de Caumont, comme le fruit des recherches naciennes et modernes.

Accordons quelques lignes à chacune des tentatives faites pour la reconstruction de la Cité de Rouen.

Déjà Taillepied, à la fin du xvr siècle, avait parlé du Port-Morand, placé au-dessous du parvis de la Calende, et de ces fabuleux anneaux, faits pour attacher les galères (1),

<sup>(4)</sup> Tallepied recente dans son - Beccoil den Antiquites et sinquieires de la ville de Bourn « que les matres a betauen seccidates l'es de faitire Nobre home, su leu dit de Per Elipse per Peri dome, de Austi vision de les excesses des maisons de carieri les anquesce de canticoli les galives et hasteaux. Il joint que vern la porte materiarité, au les de la Periode, « se verqui partillement des naneux de de native de la les de la Rei de Saint.» Balt. de 1885, p. 21, dell. de 160 et de 1633, p. 17. — Chose plus étrange, deux autoern modernes (MX, Du ries deribres et Gouverne) persistent avair excedé écates e les trellions d'amessar un per patrésie pour des des la comparison de l

que l'on dit avoir vaspat, repotts et que l'on ne retrouve plus multe, part. Farin, qui écrivait au milliud nu vruy sele, reproduit, pour la place de la claude, les assertions de son devan-milliud nu vruy sele, reproduit, pour la place de la claude, les assertions de son devan-vivil de d'armare-serve nouvez, qui, asséchées autent de la suit-claude se la cette de la companie de l

En 1740, Duplessis nous reprisente le Rouen primitif comme un carre long allant, au nord, du pau de Robec à la potre, au les par la rede l'Auméne; à l'ouest, on longeait le Morché-Neuf et la rue Museacre jusqu'à la rue aux Gurs; la ligne du sud, formée par la rue aux Gurs; raversait Hlötel-ben de la Madeleine jusqu'à la rivière de Robec; le cours de cette rivière formait, à l'est, la quatrième face de Robec ne de Morché site porte, qui étaient la porte de Robec ou de Marsianville au carrefone des Senteiers; la porte Saint-Lennel au coin de la rue de l'Auméne, pets Saint-Amand; la porte de la Poterne; la porte Massec ou de la Grasse-Gurdey, et qui stat sussi la porte de la Poterne; la porte Massec ou de la Grasse-Gurdey, et qui stat sussi la porte de la Potene de la Poterne; la porte Massec ou de la Grasse-Gurdey, et qui stat sussi la porte de la Potene de la Poten

Nous souscrivons à cette division, que M. Rondeaux vient confirmer quarante ans plus tard. Le plan de ce derniere, composée en 1781, no vite jour quén 1790, dans une publication éditée aux frais de l'État (§). Il est initiulé : Plan de la ville de Ronen, dans su première ensenient, ense XP et XP ésietes. L'inconition, de forme à peu près carrée, est chaînée de douze tours ou tourelles et percée de six portes finanquées chacune de deux tours roudes. Vert es Seine, le mur guit à peu près la ligne de la rue sur 200 er et de la cours roudes. Vert es Seine, le mur guit à peu près la ligne de la rue sur 200 er et de la

Dans in Surveyines Antoniques des Reissans de Barres (L. v. p. 18142), M. De las Quérieire, speles sorie produ des la maniene de la sur d'armid-met qui perse de sur la, jugentes «Clean mente nome finerall'incomine de clean promptes de la companiente de la companie

Jo no parierra jos reademan de celulares de Grecidio es de Taccardia, ob via una tradition meniogra. Os la revieren melmo en Grecio, en M. Lordi Insury ja constatei dama neu luido e l'Azardiaci, objet se unid de l'articulare de per d'Uniquiales si une gene à valueure tautiles dans le res, il sjoine s. Les pepsess mient perfét même de preside (L. Henney, » Mondre Origane et Marcardiace, », 100, Le meine M. Hongy mon a sensire juve l'internation de châtele de Piede, il raixie un più très deves àppelé farmes, ce qui veud der le promie-detre. Les habitants predictions, que il Les arrelles d'Arbes de Nol, et que l'amanca henne noposité de si de timbée en vien les

<sup>(1)</sup> Farin, « Histoire de la ville de Ronen, » 1" édit., p. 18-19; 3" édit., t. r", p. 7-8.

<sup>(2)</sup> Id., id., 1 . edit., p. 19; 3 édit., p. 8.

<sup>(3)</sup> Duplessis, « Description géographique et historique de la Haute-Normandie, » 1. 11, p. 6-7.

<sup>(4) \*</sup> Notices et extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi , \* t. 111 , p. 561-94 et plao.

rue de la Madeleine jusqu'à la rue Saint-Denis. Dans le fleuve flottent les trois îles de la Roquette, de Saint-Clément et de Saint-Éloi, Vers l'orient, le ruisseau de Robec limite la ville jusqu'au-delà de Saint-Amand, à la hauteur des Boucheries-Saint-Ouen. Vers le nord, les murs s'allongent par la rue de l'Aumône et l'Abbaye de Saint-Lô, jusqu'à la Poterne et la Renelle. Le ruisseau de Gaalor ou de la Renelle, limitant la ville à l'occident, passait par le Marché-Neuf, la rue Massacre, la rue des Vergetiers et le Châtel bâti par Rollon vers 910 (1).

M. le docteur Gosseaume, dans ses Recherches sur la Topographie de la ville de Rouen et sur ses accroissements successifs, publiées en 1819 (2), reproduit entièrement la démarcation donnée par M. Rondeaux, qu'il ne cite pas, peut-être parce qu'il ne l'avait pas connue. Ce travail de M. Gosseaume, fait en dehors de l'archéologie et au berceau même de cette science, se ressent de l'absence de documents positifs. C'est un essai, plein d'hésitation, tenté à l'aide de textes et dont les conclusions sont loin d'être pressantes.

En 1844, M. Chéruel, dans les prolégouiènes de son Histoire de Ronen pendant l'époque communale, esquissa une enceinte de la cité antique, conforme, en tout point, à celle de ses prédécesseurs (3).

En 1846, M. Fallue publia dans la Revue de Roueu, après l'avoir lu à l'Académie de cette ville, un Essai sur l'époque de la construction des diverses Enceintes militaires de notre Cité (4). Il n'apporta sur la question aucune lumière nouvelle, et, comme le dit fort bien M. Ch. Richard dans une Réponse également lue à l'Académie et publiée dans la Revue, « Il ne fait que tracer un croquis rapide, d'après les données qui se trouvent partout, de la première enceinte fondée par les Romains et conservée par nos premiers dues (5). »

L'archéologie, dont nous avons déjà parlé, est venue à son tour contrôler les assertions de l'histoire, et, chose bien digne de remarque, la série des découvertes enregistrées depuis cinquante ans ne sert qu'à démontrer le bien jugé des premiers chroniqueurs.

La plus ancienne observation souterraine dont on ait gardé mémoire date de 1789, mais n'a recu de publicité qu'en 1818, grâce à M. A. Le Prevost et à l'Académie de Rouen. Nous voulons parler du Mémoire rédigé par M. Torcy, architecte, sur des découvertes faites dans la rue des Carmes, à la hauteur de la rue de la Chaîne (aujourd'hui place des Carmes), lorsqu'on y fondait une raffinerie de sucre. Là, on trouva, jusqu'à la profondeur de 6 à 7 mètres, d'importantes murailles en petit appareil chaîné de briques rouges. Quelquesunes se dirigeaient vers Saint-Lô, d'autres vers l'hôtel de France. L'épaisseur de ces murs

<sup>(1) .</sup> Notices et extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, » t. sn., p. 561-94 et plan (2) « Précis anniytique des Travaux du l'Académie de Rouen, « année 819, p. 150-166.

<sup>(3)</sup> Chéruel, « Histoire de Rouen pendant l'époque communale, » L. r", p. 6-7.

<sup>(4) .</sup> Revue de Roueu, » année 1846, 1" sem., p. 82-91.

<sup>(5) .</sup> Revne de Rouen, » année 1846, 1" sem., p. 156-177, 201-215

fit juger qu'ils appartenaient à des constructions publiques, plutôt qu'à des édifices privés (4).

En 1826, M. Liequet, retraçant, d'après ses prédécesseurs, les enceintes de Rouen, s'autoriss de cette découverte et de murailles rencontrées à Saint-Lô, vers 1822, et aussi, en 1818, dans la rue de la Cheine, chez M. Noury (2). Il en fit autant, en 1835, dans son Histoire de Normandie (3).

Depuis la publication des Recherches de M. Liequet, en 1820, il a été tenté, sur les anceintes de Bouen, divers essais que notas avan dépé niéts, mais namen d'aux nà tenu compte des découvertes de l'archéelogie. Toutefois, les observations n'en out pas moins continné d'être faites, par MM. De la Quérière, Pottier, Pesille et Thaurin. C'est ainsi que MM. De la Quérière de Beille racontent avoir vu, en 1830, la muraille militaire de Rouen de ofté de la rue des Arimée. (à » A l'angle nond-est de la place des Germes et de la rue de 1 Amonte., à valertes dus oj, dit M. Deville, on a rencourté un pan de muraille antique en petit appareil avec chaînes de briques. Ce mur avait été posé sur une assise de fortes perres mises à acc, lond quellpues-unes, couvertes de sépultures, avaient fait partie d'étificies plus anciens ou même de tombeaux. Des débris de tuiles, de briques, de potries, des médalles dont la plus récente était de Constantin-le-Grand, une statuette en bronze de Mercure, étaient mélés à ces débris. Cest là aussi qu'out été trouvés un fragment de colonnes squamée et le cippe tumulaire de Cassiola (5). » Presque tous ces objets sont entrés au Musée, et les dessins font partie des archives de la Commission des Antiquités.

En 1840, M. Deville expositi dans la Reme de Rouca que les travaux de la rue Royallui avaient fait voir, à l'extrémité de la rue des Bonnetiers, un mur romain qui suivait le cours de la rivière de Robee. L'importance de ce mur, enseveil à 4 mètres sous les ol, lui avait fait penser que c'était un tronçon de l'enceinte primitive (6). Le même M. Deville, dout la crifique est sisme et prespet toujours sire, attribue aussi à l'enceinte romaine, et même à une des portes de la Cité, des claveaux de pierre rencontrés, en 1834, dans la rue des Boncheries-Saint-Ouen (7).

En février 1848, notre zélé confrère crut reconnaître la présence du mur romain

<sup>(</sup>I) « Précis analytique des Travanx de l'Académie de Rouen, « année 1818, p. 177-82. — De la Quérière, « Description historique des Maisons de Rouen, » t. 1°, p. 83-87.

<sup>(7)</sup> Liequet, . Recherches sur l'histoire religieuse , morale et littéraire de Rouen, . p. 6-7.

<sup>(3)</sup> Id., \* Histoire de Normandie, \* t. 1\*\*, p. 6-7.

<sup>(4)</sup> Aujourd'hui rus Géricault.

<sup>(3)</sup> Nois Man. de M. Deville. — «Catalogue du Musée d'Antiquitée, » année 1845, p. 14, π° 31. — De la Quérière, » Description historique des Maisone de Rouen, » t. π, p. 127-28. — L'abbé Cochet, » La Normandie senterraine. » 1 \* édit. p. 139-140; 2 \* édit, p. 136-159.

<sup>(6)</sup> Deville, \* Revue de Rouen, \* année 1846, 1" semestre, p. 323.

<sup>(7)</sup> Deville, « Catalogue du Musée départemental des Antiquités, » année 1845, p. 21, n° 43. — De la Quérière.
» Description historique des Maisons de Rouen. » 1, 11, p. 126.

sur deux points différents: c'abord dans le quartier Saint-Lo, aux approches de la rue Bondin; ensuite à Saint-Amand, près de la rue de co nom. Lo, à 4 mètres du sol, il vit une épaisse muraille courant de l'est à l'ouest. Elle était en pierre avec assises de briques. Sa lasse était à 5 mètres du sol actuel. Pour le premier de ces murs, ou peut voir les dessins ou'il nous en a laissés dans les cartions de la Commission des Antiquités.

En 1851, à la suite des fouilles faites dans la rue des Fossés-Louis VIII, M. Pottier crut reconnaître, avec plus de raison selon nous, l'enceinte romaine dans de solides et épaisses murailles qui se dirigeaient vers la place Eau-de-Robec par la place des Carmes et l'hôtel de France (1).

Dans des notes insérées par M. Thaurin au Journal de Rouse, à la date des 32 maie et de septembre 1869, J'appressé que ect observateur a recomu la présence de la muraille militaire à différentes reprires, notamment en 4854, dans l'Ibdel Binnorel, près la rue Géricuult (ancienne rue de l'Amsdar); en 1800, à l'encoignaure des rues des Carmes et des Postés-Louis VIII et dans l'enclave de l'Ibdel de Pronee. Il a constaté, à la base de ces divers troupous, la présence de pierres couvretes de sculptures. En avril 1803, dans le jardin d'une maison de la rue Sorrete, nº 26, il a également un un mur à base de pierre chaînée de briques romaines. Enfin, dans un tranchée de la rue Géricuult (2), proche la rue des Arinis, la vérifié une fois de plus l'assiété de l'enceinter comaine (3).

Nous croyons avoir épuisé la série des documents rassemblés par nos prédécessents. Nous allons, profitant de leurs travaux et de leurs découvertes, essayer de résumer ce que nous savons sur cette matière, et tenter de reconstituer les limites de la Cité de Rotomagus telle qu'elle exista du uve au x esiècle (4).

La ville alors formait un carré long, comme presque toutes les cités romaines de la Gaule qui ont conservé leurs murs ou dont l'archéologie a pu reconstituer l'enceinte (5).

<sup>(1)</sup> Pottier, « Revue de Romen , » année 1851.

<sup>(2)</sup> Ancienna rus de l'Aumône.

<sup>(3)</sup> Thaurin, « Jeurnel de Rouen, » des 12 mai et 16 septembre 1863.

<sup>(</sup>i) Cest un fait grinfraltement royu que l'enceinte double fait absolument la même que celle des Ronnine et des France. Relice nongen ai peu la la changer qui su fit réparer toutes les briches causées par le temps et les invastents dancier, dectractum relevant moratum, repent propagnoratis foraques et turbieus giu ambit nomais. Duben de Saint-Questin, Agual Ducheme ; p. 85. — Chéruel, « Bintaire de Rouen produnt l'époque communale, »

Lerry, D. 11.

(1) Note corpus populari afficiere que, d'appet l'appisation périche des enchédiques, les tillus constantes étables.

(3) Note corpus populari afficiere que de l'appet l'appisation périche des enchédiques d'un production de l'appet de l'appet de l'appet qu'en l'appet qu'en l'appet qu'en l'appet qu'en l'appet d'un leur de l'appet d'un l'app

Au midi, elle était fermée par le fleuve de la Seine; à l'est, par la rivière de Robec, à l'ouest, par le ruisseau de la Renedle, au nord était un fossé profond et une dépression de terrain qui permettait aux eaux d'inonder le sol et d'entourer la ville. — Entrons maintenant dans les détails.

Du côté de l'orient, la rivière de Robec coulait alors à découvert dans le lit oi elle est enciasée maintennet. Elle commenciasé mera le cité et en baigenr les murs au point nommé la place Eu-de-Robec. A cet endroit existait la porte dite de Saint-Léonard, dont normé la place Eu-de-Robec. A cet endroit existait la porte dite de Saint-Léonard, dont on criut avoir retrouvé les claveaux de pierre, en 1824, dans la rae de Boncherier-Saint-Ouen (15). De la, le mur suivait la ree du Per-Adem et passait à l'extrêmité de la rue de la Chênte et de la rue Saint-Nicolae. Entre ces deux rues, jair cut reconnaître encore un ancien mur de clôture, présentant en saillie une tour carrée comme celles que l'on voit dans les encientes autions (2).

A partir de la rue Saint-Nicolas, l'enceinte suivait jusqu'à la Seine la direction de la rue des Prêtresses et du carrefour des Cordonniers, où était une porte qui porta plus tard les noms de l'Orient (3), de Robec (4), de Malpalu et de Martainville. Aujourd'hui, cette direction est asset bien indiquée par la rue Impériale, durant la confection de laquelle on

mann, formait un quadrilatère peu considérable en égard à la ville actuelle, « (\* Hist. topogr. de la ville de Strasbourg, 1775, « cité par « l'Univers » qu 15 noût 1859). Cette assertion est justifiée par le plan de la Cité romaine d'Arondergium, publié par M. de Canment en 1859, et qui reproduit un carré parfait. (« Congrès archéol, de Pranco, séances gén. ten. en 1859, v. t. xxm, p. 5000, - « Le plan de lo ville de Bordeaux, bátic par les Remaina l'an de J.-C. 260, a publié en 1792 par M. Billordon-Sanvigny dans la traduction des «Œuvres de C. S. Sidenius Apollinaris, év. de Clermont » (t. 11), offre un carré tont ontoure de murailles bosselées de tours aux portes et anx angles. - Duns sa « Statistique menumentale du Calvados, » M. de Caumont n'hésite pes à déclarer qu'à Bayeux la ville romaine d'Angustodurum était carrée. (f. m. p. 151-52). - « La Cité romaine de Meax avait la ferme d'un carré long dent les angles étalent arrondis vers le nord. « Le plan présente une chaîne de murs flanquée de tours. (\* Bull. men., \* t. xxv, p. 18-20). - M. l'abbé Voisin et M. Hucher, archéologues monceaux, nous assurent que la Cité romaine du Muns (Suindimum) présentait aussi un carré long échelonné de tours rondes et traversé par un grand chemin : « Magnus vicus, via magni vici civitatia, vicus de veteri Remă. » (L'abbé Voicin, « Bulletin mon., \* t. xxv. p. 507-603; Bucher, a Bludes sur Phist, des Mon. de la Sarthe, \* plen et p. 18-10). - La ville romaine d'Evreux, dit M. de Caument, offre la ferme d'un carré allongé irrégulier ; l'enceinte murée est également échelennée de teurs et enteurée d'eau courante. (« Bulletin mon., » t. xxiv, p. 41-42; « Courrier de l'Eure, » du 14 juin 1858). - M. Dupuis, d'Orléans, parlant de l'ancien Genebum, détruit par César et rebâti par Anrélien (270-75), dit que l'exceinte d'Aurélien formait un carré pressue parfait. (\* Bulletin de la Soc. archéel. d'Orléans, « année 1859, n° 32, p. 87). - D'après le plan restitué de la ville de Tours, ou voit que l'enceinte de Casarodument était carrée et munie de tours comme Dax et Londres. ( « Bull. mon., » t. xxu, p. 493). - Enfin la ville romaine de Dax (Aqua:-Tarhollicu), dent la ciòture murale est arrivée jusqu'à neue telle que l'a produite le sv' siècle , a gardé la fermo quadrangulaire ainsi qu'en peut la voir sur le plan publié per M. de Cazmont. (« Bull. men., » t. xxx, p. 585). -- Dans son « Dictionnaire archéol, du canton de Soissons, « M. Lectercq de la Prairie dit que l'encointe remains (d'Augusta Successonum) formait un rectangle régulier dont les grands côtés avaient 400 mètres et les petits 300 environ. (« Bull. de la Soc. archéol., hist. et scientif. de Soissons, » t. xv, p. 165.

(1) Deville, « Catalogue du Musée départemental des Antiquités, « p. 21, n° 43. — De la Quérière, « Description historique des Maisons de Rouce, » t. 11, p. 126.

<sup>(2)</sup> Hue du Père-Adam, 10.

<sup>(3) .</sup> Dux fugiens... per orientalem portam egrossus est. . Ord. Vital.

<sup>(4) «</sup> Cepit Rothemagi ignis juxta portum Rodobecce:. » Chronicon triptox et unum.

a rencontré bon nombre de constructions romaines. La Cité d'alors s'arrêtait probablement à la hauteur de l'église Saint-Denis, près de laquelle venait battre la Seine.

Le fleuve formait la limite au midi. On varie beaueoup sur l'étendue de son lit aux temps anciens. Les plus vieux chroniqueurs parlent de trois îles qui flottaient devant Rouen : l'île de la Roquette, où fut construite plus tard l'église Saint-Martin-du-Pont; l'île de Saint-Clément, qu'occupa l'établissement des Cordeliers, et enfin l'île Saint-Éloi, où s'est éleyée l'église de ce nom.

Au xº siècle, à l'époque de nos dues, il est certain que la Seine s'étendait jusqu'au Châtel bâti par Rollon en 910, dont l'église Saint-Pierre conserve le nom, et jusqu'à la Vieille-Tour élevée par Richard Irr vers 940.

Malgré les découvertes romaines faites à Saint-Étienne-des-Tonneliers, nous voulons bien cependant souscrire à l'opinion générale qui place le mur d'enceiute un peu audessous des rues Saint-Denis, des Fourchettes et de la Madeleine. La elôture traversait la rue Grand-Pont, qui était fermée par la porte de la Roquette, par laquelle entra Rollon avec ses Normands (1). Cette ouverture était voisine de l'église Saint-Martin-de-la-Roquette ou du Pont. De là, toujours échelonnée de tours, la muraille passait un peu au-dessous de la rue aux Ours, se rendant au point où la Renelle se déchargeait dans le fleuve. Là était une ouverture nommée la porte Saint-Clément (2) ou aux Févres, près de laquelle s'éleva l'église Saint-André, et où Rollon construisit son châtel quand il se sentit maître de Rouen et du cours de la Seine.

A l'occident, le ruisseau de la Renelle, qui n'était autre chose que la fontaiue Gaalor, eeignait les murs de la Cité. Ce ruisseau, que nous avons toujours connu fermé, se jetait à la Seine vers l'île de Saint-Clément ou des Cordeliers, après avoir longé la rue des Belles-Femmes, passé devant la porte Cauchoise (3) ou porte Massacre, là où est aujourd'hui la Grosse-Horloge, qui a encore gardé la forme d'une porte. La Renelle arrosait soit la rue Massacre, soit plutôt celle du Tambour, où son lit est encore marqué; traversait le Marché-Neuf; puis, à travers le pâté de maisons qui séparo la rue de la Poterne de la rue Percière, rejoignait la Poterne elle-même située au bout de la rue des Fossis-Louis VIII et près de l'église Saint-Martin-sur-Renelle, que Grégoire de Tours place sur les murs de la Cité (4). Cette Poterne était aussi une des six portes de la Cité, et elle correspondait parfaitement aux portes dites aux Fèrres et de Saint-Léonard. Là se

<sup>(</sup>i) a Portre cui innixa est acclesia Sti Martini. a -- Dudon, apud Duchesno, a Script. Rev. Nom. vet., a p. 75. --Chérnel, » Histoire de Rouen, » t. 1", p. axxvi. - Licquet, « Histoire de Normandie, » t. 1", p. 56.

<sup>(2) «</sup> Portam Sancti Clementis, » dit une charte de Richard citée par le « Gellia Christ., » t. xt., « Instrum., » p. 227. (3) Raynaldus de Garcnud... ad Calcegionsem portam properavit. Ord. Vital.

<sup>(4) «</sup> Basilica Sti Martini... que super muros civitatis ligneis tabulis fabricata est. « Greg. Turon , » Hist. Franc., . lib. v, c. 5. - Dom Bouquet, . Recueil, . t. n., p. 233. Licquet, . Recherches sur l'histoire de Rouen, . p. 29. - Chéruel, « Histoire de Rouen, » t. :", p. xxv. - Fallue, « Bevuo de Bouen, » année 1847, p. 83. -Licquet, « Histoire de Normandie , »1. r", p. 15-16.

trouvait une tour où saint-Philibert fut enfermé en 674 (4) et qui prit, au xr' siècle, le nom d'Alvérède, du frère d'Edouard-le-Confesseur (2).

C'est au septentirion que le mur de la ville est le mieux comme et qu'il s'est réviélé le plus souvent. Comme nous l'avous dit, il s'est montré, en 4851, dans la rue des Fossés-Louis VIII, qu'il suivait dans toute sa longueur. On l'a reconnu, en 1838, aun re 90 de la ree Socrate; de 1818 à 4833, dans l'enclavede Saint-Lò; en 1839, dans la rue Géricuelt et à cet angle de la place des Cormes qui prote la présent le mond er se de Arrisa. M. Thaumi croit également en avoir recueilli des débris, en 1859, lorsqu'il ramassa une base de colonne antique à l'angle des rues des Carmes et des Fossé-Louis VIII. Noublions pas de dire qu'au carrefour formé par les rues des Carmes, Géricuelt et des Fossé-Louis VIII. se trouvait la porte Besuvoisine on de Sainte-Jupolline. De la rue Géricuelt, la clôture saivait la ree de Petit-Mosten pour rejoindre la parte Saint-Lhomart.

Cette partie del l'enceinte, moins favorisée du côté des caux, fut munie à une époque d'un triple fossé dont le moyen-àge avait gardé le souvenir dans le fossé de l'Auména (3) et le fossé nue Constiere (5), devenus plus tard deux rues de la ville moderne. C'est cette -mecinte qu'elle présenta na futur vaimqueur de Bouvines, qu'and il voulut rémir à la couronne de France cette commune de Bouse au cœur superbe et accoutumée à commander: « Duplices muni, fossitame virials redunée dilatata sina (5).

Nous esperons avoir retracé, d'uprès l'histoire et l'archéologie, l'enceinte de la Cité de Rouer, tant qu'elle fut la métropole de la seconde Lyonnaise, le boulevard de la Neustrie et la ville des lhomois par excellence. Pendiant près de mille ans, elle vécut reserrée dans ces étroites limites; mais, après les avoir franchies sous l'égide de nos rois, et avoir gardé cinq ou six siècles encore une chaîne de tours, tristes témoins de la guerrre, elle s'est enfin émaucipée de toute clôture et n'a pris pour l'imites que les collines qui l'environnent. Seulement, elle garde encore, comme des jalons de son histoire, quelques murs ébréchés qui racontent de moren-age.

#### § V. - LE ROUEN ÉPIGRAPHIQUE.

Parmi les divers monuments antiques sortis du sol de Rotomagus ou des environs, nous devons mentionner particulièrement les inscriptions. Malheureusement, elles sont rares,

<sup>(1) ·</sup> Histoire de l'Abbaye royale de Saint-Pierre de Jumièges, » p. 24-27. Mss. de 1762.

<sup>(2)</sup> On croit reconnaître les restes de la tour d'Aivérède et de la prison de saint Philibert dans une maison qui porte len 26 de la rus de la Poérene, Isquelle, avant la Révolution, était l'édité de Juniéges.
(3) Bonnée ne 1724 par le roit Josis VIII. et inois trud par la roine Banche, à Guillanne de Saine pour en faire

la demonre des pauvres de Rouen. — Farin , « Histoire de Rouen, » t. r.", p. 9, édit, in.4\*. — P. Périaux , « Dictionnaire indicateur des rues de Rouen, » p. 3, 38-100. — « Journal de Rouen, » du 15 dévembre 1817. (1) Farin « Histoire de la culio de Rouen, » 5 édit, in.4\*, p. 9. — Chiernal, « Histoire de Rouen, » t. r.".

<sup>(5)</sup> Willelm, Brito, - Philippidos, -

et il y a peu d'espoir de les voir se multiplier. Depuis longtemps, elles ne recouvrent plus les monuments qu'elles devaient indiquer, et les murailles qui les renferment encore sont aujorud'hui cachées sous les constructions de la ville moderne. Nous allons citer quelques épaves sorties des entrailles du Rouen gallo-romain.

Le plus ancieu monument épigraphique connu et reperlu de nouveau est une borne milliaire qui , en 1668, était conservée cher M. Bigot, dopen de la Cour des Aides, shomme curieux et intelligent de l'antiquiét, » an rapport de l'arin. Elle avait été trouvée environt trente ans aujuravant (vers 1640) et envoyée à Rouen. Bais aucun auteur contemporain nindique sa procenance, que M. Lambert revendique sujour/bini jour Bayeux ou les environs. Cette pierre, qui était ronde comme toutes celles de son espèce, avait de trois à quatre plois de haut. Ce n'était pas le picéestal d'une statue, comme no le royait à Rouen au xvue siècle, mais une simple borne milliaire dressée au temps de Tétricus. La forme de la pierre et le libellé de l'inscription le démontrent suffusamment. Elle était ainsi conçue: « C. PESNIN TETRICO NOBILISSING CES. P. F. A. L., ; ; « Cest-à-dire : « Calo Pesublo Tetrico, nobilissino Cessari, Pio, Felici, Augusto; Leuca prima (1); » ou, comme le veut M. E. Lambert : « Augusto, leuca prima . ), leuca prima .

Au commencement du dernier siècle, le liturgiste Lebrum Desmarettes, fils et frère de bibraires de Rome, fissit, en parlant du cinselère de Saint-Gervais, que vers 1660, lorsque l'on construisit les muss qui le fernent au nord, on troux trois cercueils de pierre. Sur l'an de de ces sarcoplages, qu'il avait vus, i il y avait une inscription de quatre à cein moist laites un lettres onciales environ de la même grandeur que celles de l'inscription qui est dans le cinselère d'Angers (2).

A la fin du trême siècle, Servin unentionnait, dans son Histoire de Rouen, des «inscriptions trouvées dans cette ville, où cristaient des vestiges de la domination romaine (3) «. En dehors de ces données déjà trop éloignées pour être contrôlées par nous, il ne nous

En denors ne ces donnees deja trop etognées pour être controlees par nous, il ne nous reste guére que leux inscriptions sépulerales, dont l'une a été trouvée en place, tandis que l'autre était déjà déplacée depuis des siècles.

Farin, « Hist. de la ville de Rouen, » édit. de 1668, t. 1", p. 10; êdit. de 1710, t. 1", p. 10; édit. de 1731, t. 1", p. 5.

<sup>(2)</sup> Lebrun Desmareites, « Voyages liturgiques de France, » p. 417.

<sup>(3)</sup> Servin, allistoire de le ville de Rouen, ap. 50.

<sup>(4)</sup> Deville, « Catalogue du Musée départemental d'Antiquités, « année 1815, p. 7. — De la Quérière, « Description historique des Maisons de Bouen, » 1. 11, p. 238. — « La Normandie souterraine, » Irr édit., p. 38; 2º édit., p. 49.

L'autre inscription est celle de Cassiola, femme du gallo-romain Patærnus. Ce monument funéraire consiste en un cippe carré, haut de 2 mètres et large de 77 centimètres. Cette pierre du ne siècle était entrée, au 1ve, dans la muraille militaire de Rotomagus. C'est là qu'elle a été retrouvée, en 1839, sur la place des Carmes, à l'angle de la rue Géricault, dans cette partie qui a pris le nom de rue des Arsins. Transportée au Musée, elle en décore la cour principale : sur un côté est figurée l'ascia; sur l'autre est tracée l'inscription suivante en beaux caractères (du reste, nous reproduisons le cippe fui-même) :

DM. M CASSIOLE PATÆRNYS MAR. POSVIT.

Les cendres de la défunte étaient enfermées dans une niche carrée. creusée à même la pierre et au-dessous de l'inscription. On voit encore les crampons de fer qui servirent à sceller la dalle qui fermait la loge de l'urne (1).



On nous trouvera peut-être bien hardi et bien méticuleux de rattacher à l'épigraphie rouennaise deux inscriptions antiques trouvées à Lyon et dont une seule est conservée au Musée de cette métropole des Gaules, Toutes deux citent les Vélocasses ou feur Cité. L'une est relative, à ce que l'on pense, à l'un de ces prêtres que la tribu des Vélocasses entretenait auprès du temple de Rome et d'Auguste (2). L'autre concernait un des colons de Lyon, membre du collége des utriculaires et originaire de la cité des Vélocasses (3), A défaut de documents plus importants, peut-être nous sera-t-il

permis de ranger parmi les monuments épigraphiques du Rouen gallo-romain ces deux mots : AVE et MISCE, qu'on lit sur deux vases antiques trouvés, en 1826, dans un tombeau de la rue du Renard (4).

ROUEN (1839).

Nous voudrions pouvoir donner iei la liste des petiers romains sortis des entrailles de Rouen depuis que l'on observe ces frêles monuments. Mais M. Thaurin n'ayant pas encore publié sa collection, qu'il estime à environ deux cents noms, nous avons le regret de ne pouvoir donner que les marques de: cinnan ... - vimir - clivallao - mocxino (5) - parni - cacabior - mascitom -CINNATIM - PRIMVSF. - OF, MICA OU MICAR. - CV... - OF, SEVERPVD. - ... R

<sup>(</sup>I) Deville, « Catalogue du Musée départemental d'Antiquités, » sonée 1845, p. 4. - « La Normaodie souterrame, s I" édit., p. 140; 2' édit., p. 158-59. - De la Quérière, s Description historique des Maisons de Rouse, s t. n, p. 328.

<sup>(2)</sup> A. Bernard, . Le Temple d'Auguste et de la nationalité gauloise, .: p. 5-6, in-4°, Lyon, Perrio, 1863. (3) Commrmond, . Descript, du Musée lapidaire de le ville de Lyon, . p. 293, pl. v.

<sup>(4)</sup> II. Langlois, \* Mém. sur des tombeaux gallo-romains trouvés à Rouen, \* dans les \* Mém. de la Société des Antiquaires de Normandie, « sancée 1827-28, p. 238, st dans le « Bulletin de la Société d'Émulation, » année 1828. p. 160 et pl., fig. c. - Deville, . Catalogue du Musée départemental des Antiquités de Rouen, « snnée 1815, p. 19. - a La Normandie souterraine, a 1º édit., p. 159.

<sup>(5) .</sup> La Normendie sonterraine, . I ddit., p. 159

RICCOL M. — CRACISAF — LUPPAF — OFMACCAR — INVIN — SA... — MOX... (4). — NATIN (2). — MOXINS (3). — PATERCLINI OF (4). — RVANO, les seuls qui soient parvenus à notré comaissance.

Nous regrettons également de ne pouvoir publier les inscriptions gravées sur un cachet d'oculiste romain, recueilli, en 1863, par M. Thaurin, dans les grands travaux de Rouen (5).

# § VI. - LE ROUEN SÉPULCRAL.

Comme toutes les cités, comme toutes les métropoles de la Gaule, llouen eut ses cinucitiers placés en dehors de la ville et sur le bord des grands chemins. Trois des principales voies nous fourniront la prauve de cette assertion. Misi, en debors de groupes isolés, nous pouvons citer à l'ouen une vaste néeropole qui couvre toute la base d'une colline et qui borde le grand chemin militaire une conduissit à la mer, à travers le pars de Caux.

A Bouce, comme dans toutes les villes romaines, on se trouv en présence de deux systèmes appliqués à la sépulture de l'homme il a crémation quarit l'hinhumation. La crémation quarit avoir duré ici, comme ailleurs, environ trois siècles; l'hinhumation tromaine perséréra deux siècles, et il trotomice par les França, dans les mèmes leux, au moins parqu'un; re siècle. Matheureusement, l'inhumation franque, si féconde pour l'arcidologie, a laises peu de traces à Roum, et, justif à présent, nous ne comaissons d'elle que d'asser arras débris.

Avant d'enter dans les détails, on nous permettra une remarque qui ressort de nos observations. A Bouen, la ségulture lumaine a recult avec la ville. Les incinérations romaines étaient aux port se le la Cité, et, pour ainsi dire, configués aux denœures. C'est ainsi que nous les r trouvous dans la reze dinta-l'hilière, dans la reu Bennezinie, à la Raugenure et dans tout le quartier Saint-Louis, à la porte Cauchoise et aux abords de la Préfetture. Ce nole, d'alleurs, demandail pe de plaque, et n'étit si spid à aucun inconvénient hygiénique. L'inhumation, au centraire, surtout à une époque on elle n'était pas successive, eigenist un três grand esgace. Aussi, vopon-nous les cercueits couvrire de leur.

Light - C. 600

<sup>(1)</sup> Recuei'lis par M. Paul Bandry.

<sup>(2)</sup> Chez M. Edmend Lévy.

<sup>(3) «</sup> Journal de Rouen , » du 22 décembre 1862.

<sup>(4)</sup> Recueilli par M. Pottier.

<sup>(5) «</sup> Rerue de la Normandie, « 3º année , p. 5-6, numéro de janvier 1864.

innonbrables kigions la base de nos collines. Tout le quantier Saint-Gersais en est reupti. On en rencontre dans le cimetièce actuel, dans les rines Roulland, du Revard, Louis-Auder, Tabeurst, Saint-Audr-Aosz-Ville; on en trouve dans la me Soint-Munr et au clos de Campuley, dans le couvent d'Ememont comme au Champ-da-Pardon. Nous pourrions étendre note bies jusqu'au-châle de la Seine et montrer des habitants de Rotomagudans les sarcophages de bois, de pierre ou de plomb, de Sotteville et de Quatre-Mares. Mais il est tempe de susser à l'Orari des faits.

EPOQUE GATLOSE. — D'heureuses tranchées, pratiquées en 1856, pour l'établissement d'un bôtel de la Gendarmeir impériale, et, en 1861, pour les fondations de la Caisse d'Eparque, out révêté, dans la res impériale et par tout le quartier Saint-Louis, un cimeière gautois, probablement contemporain de César et de J.-C. Les épares qui en sont sorties, et qui ont êté gardées par M. Thaurin, consistent surtout en des unres de terre grossière, d'une pâte pierruse et d'une teinie enfamée. Les deux vases les mieux conservés, que nous avons donnés, page 89, sont semblables aux urroes du Vaudreuil, de Moulineaux et de Sainte-Beuve-en-Rivière. Beuucoup d'autres vases accompagnaient cera-ci; miss ils ne sont venus qu'il êtat de fragment.

Outre ees vases, M. Thaurin assure avoir recueilli dans ce cimetière une hachette et des monnaies gauloises (1).

Eroque nomarise. — On sait que la sépulture romaine se partage en deux modes : l'incinération et l'inhumation. Nous avons dit que les incinérations se trouvaient aux portes de Rouen, tandis que les inhumations étaient reculées jusqu'au pied des collines. C'est ce que nous avons hâte de montrer.

La rue Saint-Illiaire était une grande voie qui conbissiai dans la vallée de Bray, à Gournay, à Beauvais et à Amiene. Il n'est done pas surpenant quen 1832 la sieur Thidôcque, aubergiste à l'image de Saint-François, aujourl'hui le n° 102, ait trouvé, en creusant une cave, plusieurs vases en terre et en verre, deux monnaier romaines et deossements (2). De toute cetel decouverte, il reste encore au Musée départemental un linean de verre parfaitement conservé. En mars et avril 1865, une trouvaille plus importante a été fâtie entre la ree Saint-Hilleur et l'imparse Saint-Celier. M. Thauira recueilli dans la tranchée une urne en terre jaune, en forme de pot-au-fru, renfermant un barillet de verre tout rempi d'os brûlés. Sous ce barillet, tout entouré de clous provenant de la caisse funèbre, était un grand bronze d'Autonin. Le barillet présentait au fond la marque frontiémes Fenor sport (3).

Outre les incinérations des Vélocasses, faites à la façon des indigènes, le grand cime-

<sup>(1)</sup> Thaurin, « Journal de Rouen » du 12 décembre 1861.

<sup>(2) «</sup> Procés-verbaux de la Commission des Antiquités, « p. 66. — De la Quérière, « Netice sur diverses antiquités de la ville de Rosen, » t. 1°, p. 5. — 16., « Description historique des Maisons de Rosen, » 1. n. p. 24. (3) « Reveu de la Normandie», « de mai 1865, » 3.17-318. — Thaurin, « Journal de Rosen», « de 11 mai 1863.

tière du quartier Saint-Louis, placé à quelques pas de l'Aube-Voie qui conduissit à Gally, à Dieppe, à Epinay, et peut-eltre en Besuvainis, contensit encore des incinérations purement romaines. M. Thaurin a recedifi là des urnes de plusieurs sortes. Il y avait méme des os brillés jusque dans les cruches, circonstance que nous avons surtout remarquée aux Loese et là Barrelin, Kosu donnosi ci une de ces cruches).

Quand nous avons dit que ecciuncitire pouvait et devait à l'étentre jumplu l'a rue Beurenisine, à traversi la place de la Rougenare, nous avions pour garantie de notre assertion une découverte faile au n°5 0 de cette rue. Au mois de septembre 1840, en creusant une fondation, on rencontra des vases de terre et de verre. Il s'y trouvait également des monaises rousiaines, notamment un Hébogabole. Pès extie époque, M. Deville pressentait déjà un cimetière el ).



CONTENANT DES CO

Nous croyons pouvoir attribuer à la même source sépulcrale des poteries et des verreries rencontrées avec des monnaies du Haut-Empire. Un flacon de verre contenait encore du liquide.

La voie Blanche, qui est devenue plus tard la rue Removisiure, était bordée de ségultures jusqu'un base de nedime. En 1852, on a trouve, rue Faracauri, dans Penelos du couvent de ce nom, un cimetière romain des rye et ve siècles. A 50 ou 60 centimètres du col, on a roconnu, au milieu de tuiles à rebords et de moyens bronzes romains, douze ou quinze squedettes sans ségulture, pais huit cerceutils en plomb, dont trois grands, deux moyens et trois petits. Ils contensient des hommes, des femmes et des enfants. Ils étaient orientés est et ousest et les collies de plomb avaient été enfermés dans des bières de bois dont ou retrouvait les clous. Dans notre Normandie nouterenire, nous avons décrit ces sarcophages de plomb dont les fragments sont au Musée. Un de ces cercuis offrait cinq médailloss en plomb et l'autre treise; tous représentaient des têtes de Méduse. Une croix de Saint-André était tracée à la pointe vera la tête de l'un des trois enfants (2).

Le grand cimetière gallo-romain du quartier Saint-Louis contenait aussi des inhumations. En août 1860, il a été trouvé, rue Impériale, au nord de la Geudarmerie, un squelette humain inhumé dans un coffre de bois. Près de la tête, il présentait une fiole de verre qui contenait un petit bronze de Tétricus ou de Victorinus (3).

Pour mémoire, nous rangerons parmi les sépultures, quoiqu'il figure mieux avec les inscriptions, le cippe de Cassiola, recueilli, en 1859, sur la place des Carmes. Cassiola était une dame romaine qui habitait Rouen au 11° ou au 11° siecle de notre ère. Mise sur

Procés-verbaux de la Commission des Antiquités, » L s<sup>n</sup>. p. 287. — De la Quérière, » Description historique des Maisons de Rouen, » L. m, p. 129.

<sup>2) =</sup> La Normandie souterraine, > 1 \*\* édit., p. 39; 2\* édit., p. 47-48.

<sup>(3) «</sup> Journal de Rouen, » du 12 décembre 1861.

le bitcher's elon la coutume de ce temps, ses cendres furent recueillies par Patærnus, sou mari, qui les déposa dans une urne qu'il enferma dans l'ouverture carrée d'un piller tunnaire, que nou sonos reproduit poil E. Elles restêrent il, un siècle ou deux, sous la protection de l'Accia, puis, un jour du re siècle, la pierre fut enlevée pour les besoins sacrés de la défense, et placée dans la muraille militaire derrière laquelle. S'enfermati Rotomogas. Mais, longtemps auparsant, elle avait orné une des collines sépulcrales de llouen, comme les tombeaux de Lillebonne, de Paris, de Sens, d'Autun, de Bayeux, de Mayence et de toutes les villes de la Gaule (1).

Nous ne devons pas oublier des cercueils de bois et de plomb trouvés rue Snint-Hilairé, à côté d'incinérations du Haut-Empire. Ces cercueils, accompagnés de vases en terre et en verre et même d'une statuette de Vénus, ont été aperque en 1828, en 1830 et en 1863 (2).

Mais la voie la plus riche en sépullures, c'était la route du pays de Caux, cette rue Caucheire qui a domis en non à tout un quarier qui rise ature que la granne nécropole de Rotomagus. C'est là que, pendant plusieurs sièdes, les habitants de la vieille cité romaine ou franque sont reuns se repoere. Cette coutume, qui dure encore, paralt avoir commercia avec la domination romaine, jusqu'ici aucune sépullure gauleise n'ayant été reconnue dans cen quarier.

Les iniententions étaient plus rapprochées de la ville, les inhumations s'en éloignaient davantage. C'est ainsi que nous croyons pouvoir attribuer à l'ussion romaine les poteries et les verreries rencontrées, en 1840, sur le bouleureit Ginchoise, au nord de la Préfecture (3). On y remarqua un vase de verre en forme de barillet. Sur l'emplacement de la porte Cauchoise, on a trouvé des fragments de vases en terre œuite.

Il ne scrait pas impossible de revendiquer pour une incinération romaine une olla en terre grise, rencontrée rue Porte-aux-Ruis, en décembre 1862. Ce vase, conservé par M. Thaurin, nous parait le vrai pot-au-feu einéraire des Calétes et des Vélocasses.

Dès la fin du xvie sèche et au commencement du xvire, les lubitants de Rouen étaient frappés du grand nombreet de l'importance des sépultures antiques que renfermait le quartier Saint-Gervais. Parin en parté dans son Histoire de Romea (3), et le liturgiste Lebrum Desmarettes a eru devoir leur consacrer une mention dans ses Voyages liturgiques de France (5). Tous deux mentionnent de la découverté de cercueils de pierre dont ils firent les Monison.

<sup>(1)</sup> Deville « Catalogue du Musée de Rouce, » année 1845, p. 14. — « La Normandie souterroine, » 1<sup>st</sup> édit , p. 140 ; 2<sup>s</sup> édit , p. 158-59. — » Bulletin oronamental, » L. vur, p. 444.

<sup>(2) \*</sup> Revue de la Normaedie, \* de mei 1865, p. 317, 318.

<sup>(3) -</sup> Procès-verbaux de la Commission des Antiquités, . t. I., p. 280-90.

<sup>(4)</sup> Parin, « Histoire de la ville de Rouen, » édit. du Souillet, t. 11, v° partie, p. 2.

<sup>(5)</sup> Lebrus Desmarties ricconis que ver-1600, a ficilitat derrière l'églice de Sain-d'errais, du côté de la mougare, pour faire su cimellère un mur de ciblure, « on trours sous terre des voltes et des caves entières, et qu'en faisant des fisses pour curierre des morts on y trours troit cerevails de pierre anciens qu'il y « vas; à l'un desquels il y avoit une interfyicio de quater à clien post istim ne lettere occidete, enviren de la même grandeur que celle de l'urre de cinetière de Saint-dien d'Appers. « A vyages l'intérpleue d'armen, » p. 141.

En 1781, lorsque, par suite de la déclaration de Louis XVI, on commença à inhumer en dehors des villes, les contemporains racontent que l'on trouva à Saint-Gervais des cercueils sous forme d'auge. Ils étaient vides, quoique fermés d'un couvercle aplati (1).

Mais c'est dans notre siècle surtout que les découvertes ont été, sinon plus nombreuses, du moins mieux observées, mieux enregistrées et aussi mieux critiquées. Des 1800, époque de la réouverture de l'Académie, M. Périaux erut devoir attirer l'attention de ce corps saxant sur des tombleaux de jerre découvers près le cimetire Sain-Gersais (2). En 1813, au début nême de sa carrière administrative et archéologique, M. Auguste Le Prevost eut la bonne iéde de signaler les nombreux tombeaux de pierre qui se voyaient autour de la crypte de Saint-Gervais et de l'emplacement du château des dues (3).

Le développement pris par le faubourg Cauchoise, depuis 1815, a multiplié ces trouvailles, et la création de la Commission des Antiquités, en 1814, a singulièrement servi à nous les conserver. La paix a fait marcher de pair l'industrie et la science.

En 1825, dit M. De la Quérière, M. Journeaux, fabricant, rue Saint-Indré-bour-Ville, près la rue Saint-June; pient les fondements de sa maison, trouva, 3 à mêtres du sol, un supuette aux pieds duqué était un vase blanc très mince. Dans les jambes du mort était une jile de 27 quinaires en brunze, très minces et encere agglouerés. Ces pièces étaient du Bas-Empire, et presque toutes de Constantin-le-Jeune; quelques-unes portaient le nom de Constantinopolis. « Il est probable une la épullure était du re siècle (4).

M. H. Langlois raconte qu'en 1826, auprès d'une maison de la rue du Renard, qui porte le nº 20, on trouva plusieurs cercueils dont un renfermait un squelette qui, parmi les ossements de ses màchoires, possédait cinquante quimaires en bronze, dont deux de Tétricus (5).

En 1827 et en 1828, lors de la construccion de la maison qui, dans cette même rue du Renard, est visiane du n° 20, on découvrit des cercueils en plomb qui furent jugés, avec raison, appartenir au rev siècle de notre êre. L'un deux, qui a été conservé au Musée de Rouen, était le tombeau d'un enfant, renfermant des vases, des perles, des collers, des braceles, des monanies de Julie Manmée, des deux Posthume et de Tétricus.

<sup>(1)</sup> P. Périaux, « Observation relative à d'ancians Tombesux de pierre découverts près le cimetière Saint-Gervaix, « dans le « Précis analytique des trav. d'Académie de Rossa», « asuée 1866, p. 8-9, (?) A. Le Provois, « Précis analytique des Travaux de l'Académie de Rossa», « sauée 1813, p. 100.

<sup>(3)</sup> Périaux, « Dictioonaire indicateur des Ruos et Places de Rouses, » p. 165, 275.
(4) De la Quérière, « Notice sur diverses Antiquités de la ville de Rouses, » p. 5 et 6. — Id., « Description historique des Massocs de Rouses, » t. 1s, p. 238-49.

<sup>(5)</sup> II. Langlois, « Mémoire sur des tombeaux gallo-romains découvorts à Rocen dans le cours des années 1827 et 1828, « p. 4-6. — De la Quérière, « Description historique des Maisons de Rouen, » L. n., p. 236. — « Mémoires de la Société des Antiqueires de Normandis, « années 1827-28, p. 240.

M. Langlois a très bien décrit ces sépultures et a parfaitement reproduit ce qu'elles contenaient (1).

- Vers 1830, dit M. De la Quérière, on trouva, dans la cour de l'ancien presbytère de Saint-Gervais, aliéné à la Révolution, des cercueils de pierre et un cercueil en plomb, contenant des ossements (2).
- Le 3 juin 1831, on découvrit, dans la rue Saint-Gervais, un cercueil en plomb renfermant les ossements d'une femme, avec deux vases de verre et des monnaies de Tétricus. Un des vases était à la tête et l'autre aux nieds (3).
- En 1833, dans la rue Roulland, à la maison qui porte le n° 12, apparurent deux tombeaux en pierre avec couvercle circulaire. La face de l'un était décorée de deux têtes, de boucliers et d'enseignes entrelacées. L'autre porte seulement cette inscriotion incomièté :
  - ... EVERINI EYERI FILI. \*



Ces deux grandes auges, longues de 2 mètres 11 centimètres à 2 mètres 44 centimètres, sont larges de 68 à 74 centimètres et hautes de 60 à 65 centimètres (4). (Nous reproduisons le tombeau d'Everinus.)

En août 1837, toujours dans cette même rue Roulland, récemment ouverte, et près du n° 12, on rencontra encore deux sarcophages placés l'un à côté de l'autre. L'un était en

marbro rouge, l'autre en pierre de Vergelé; tous deux étaient d'un seul morceau et creuxés en auge. Le creuziel de marbre, loga de 2 mêtres et large de 72 entemièrers, provient des carrières de Thorigny (Calvados), comme celui de saint Romain, évêque de Rouen au vre siècle. Les couvercies de ses deux cercueils se composaient de dalles plates. L'un d'eux contenait une femme ayant des fioles de verre à chaque côté de la têle; au-dessous du crânce t près des hanches étaient des polelés blancs et fins. Le cercueil de pierre en renfermati un autre en plomb orne de nœuds et de bâtions briefse. Ces sercophage, qui contenait le corps d'un enfant, n'a qu'un mêtre de long et est recouvert de dessias. M. Deville, et nous parageons son avis, attribue ce sos épulures au rev qua un viside (5).

<sup>(</sup>I) H. Langhola, a Memoire sur der Tombourz gallo-romaina découveré à Bossenen 1871 a 1878, sin-5 de 29 et pl. — M. de Généro publique de la Société d'Émultain, a sambe 1878, j. 18-18 de 12 p. — Mémoires de Bociété de Antiquaires de Normandie, s.t. r.p., 236-52 et pl. — De la Quérière, a Paccipaison historique des Maisons de Rossen, s. t. p., 235-56. et pl. — De la Quérière, a Paccipaison historique des Maisons de Rossen, s. t. p., 235-56. et pl. — De la Quérière, a Paccipaison p. 43.

<sup>(2)</sup> De la Quérière, « Description historique des Maisons de Bouen, » t. 11, p. 247.

<sup>(3) «</sup> Catalogue du Musée départemental d'Antiquitée, » ennée 1845, p. 81. — De la Quérière, » Description hietorique des Misions de Rouses, » L. n. p. 260. — a La Normandie souterraine, » 1º édit, p. 382; « édit, p. 48. (4) « Catalogue du Musée départemental d'Antiquitée, » année 1845, p. 6 et 7. — De la Quérière, « Description

historique des Maissen de Rouen, s L. m, p. 235-39. — La Normandie sonterraine, v l " édit., p. 35, 2" édit., p. 36. — Spigraphis de la Seine-Inférieure, » p. 31.

« Spigraphis de la Seine-Inférieure, » p. 31.

«) Dorrillo, » Prêcis analytique des Travaux de l'Académie de Rouen, « année 1839, p. 191-62. — Id., » Cata-

<sup>(3)</sup> Doville, \* Précis analytique des Travaux de l'Académie de Rosen, \* année 1839, p. 191-93. — Id., \* Catalogue du Musée départementel, \* année 1845, p. 30-31. — De la Quérière. « Description historique des Maisons de Rosen, » L. II, p. 237-39.

Près de là ont été recueillis un flacon de verre à cou de cygne et des épingles en os.

Nous sommes persualé que ce savant antiquaire, qui a si bien décrit et sauvegardé ces réquieus du passé, attribuait à la même époque les arreophagede pierre quie, ni pillet 1841, fut trouvé, à 2 mètres de profondeur, dans la rue Louis-Auber. Il contenait le squelette d'un homme, aecompagné d'une fiole de verre dite hexymatoire. A côté de lui étaient deux sarcophages en polom éntourés de elous en fer. Comme le précédent, its étaient orients est et ouses (1). Le dessin du cercueil de pierre est déposé aux archives de la Commission 68s. Antientiés.

En 1846, lorsque l'on creusa les fondations de l'extrémité occidentale de l'aile droite de l'égise Saint-Gervais, on trouva tout un mur romain, probablement du temps de saint Victrice, fondé sur des sareophages de pierre (2). Cette particularité s'est souvent renouvelée ailleurs.

En 1863, lors de l'installation du gaz devant la même église, on coupa des cercueils de pierre aux abords de l'édifice.

Enfin, dans la rue Tabouret, configué à la rampe Saint-Gerrais, on voit depuis long-

temps, le long de la chaussée, deux ecreueils de pierre qui paraissent antiques et qui annoncent que la nécropole s'étendait de ce côté. Au printemps de 1864, en creusant dans cette même rue une citerne et une cave, un menuisier a trouvé deux sarconhages de

pierre entièrement vides (3),

Nous sommes assez ombarrassé de alater les sépultures trouvées, de 1861 à 1864, pendant les travaux de débiai opérés dans le clos de Compuley, près la rue Malatterie. La les corps avaient été mis en terre dans des cereueils de l'ois dont on retrouve les nogas cloue, les pentures et les couplets des couvereles. Nous reproduisons un de ces couplets, rapproché d'un analoque receute dans les sépultures d'Tourille-la-Rivière (d).



COUPLETS EN FER PROVENANT DE CERCUEILM. (Le nº 1, Tourville-la-Rivière; le n° 2, Rouen, clos de Campuley.)

<sup>(1)</sup> Deville, « Catalogue du Musée départemental, » année 1845, p. 15.

<sup>(2) «</sup> Revue de Rouen , » année 1841 , 1" sem. , p. 259. — « La Normandie souterraine , » 1" édit. , 2" édit. , p. 45.

<sup>(3) «</sup> Jeurnal de Bouen , » du 8 septembre 1864.

 <sup>(4) «</sup> Notice sur des Sépultures gallo-romaines, des τν' et τ' siècles, trouvées à Tourville-la-Rivière, » p. 10. —
 Revue de la Normandie, » 2° année, p. 251.

Ce qui nous ferait incliner très fort vers l'époque antique de ces bières, c'est que M. Thaurin assure qu'auprès d'élles on a trouvé récemment un sarcophage en pierre et une nonnaie d'argent de Caracalla (1).

Nous cropons devoir également rattacher au ceutre rousennais du rev et du v s'sicle les cercueils en hois, en pierre et en plomb, trouvés, en 1842 et en 1843, à Souteville (3) et à Quatre-Mares. Ces tombeaux bordaient aussi une ancienne voie. Pour la description de ces séputures, nous renvoyons à notrearticle sur Sotteville, à la Xormandie souterraine (3), à la Rerue de Rome (4) et aux Nétèce de M. Deville (5).

ÉPOQUE PRANÇIE. — Jusqu'à présent, Rouen nous a donné peu de sépultures que l'on puisse attribuer avec certitude au temps des Francs, surtout à la période mérovingienne. Céla tient sans doute à ce que les cimedières de cette époque on tété déjà fouillés ou bien nous sont restés inconnus. Nous allons exposer en peu de mots ce que nous connaissons sur cette maîtie.

En 1847, des fouilles faites dans l'enceinte de l'École normale, enclave de l'ancienne abbaye de Saint-Ló, firent voir, à 1 mètre du sol, un cercueil de pierre qui contennit le corps d'un homme et celui d'un enfant. Aux alentours on a rencontré des ossements humains et des tombeaux en plâtre. M. Deville a dessiné, pour la Commission des Antiquités, le sarcophage de Saint-Ló, Nous sommes tent de croire qu'il est mèrovingien.



Saint-Lô est une très ancienne église : on va même jusqu'à dire qu'elle fut bâtie par saint Mellon , sur l'emplacement d'un temple de Both

Nous croyans très fort que, dans le cimetère qui entoure l'église Saint-Gervais, il doit se rencontrer bian des ocrueils francs. Nous serions porté à attribuer à cette époque les tombes de pierre que l'on aperçoit dans la rue Tabourer. Mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que les fossoyeurs de Saint-Gerais ont parfois vidé des tombes franques. Nous n'en voulons d'autre preuve qu'une boucle en bronze, une lache de fer et une épée

(1) « Journal de Rouen. » du 12 décembre 1861.

<sup>(2) «</sup> Procès-verbaux de la Commission des Antiquités , » année 1842. — Thaurin , « Journal de Rouen , » du

<sup>(3) «</sup> La Normandie souterraine, » 1" édit., p. 40-41; 2" édit., p. 48-50.

<sup>(4)</sup> a Revue de Rouen, a année 1843, 1" semestre, p. 124-30, 158-67, et pl.

<sup>(5)</sup> Deville, . Découvertes de Sépultures entiques à Quaire-Mares, » in-6 de 19 p. et 2 pl., Rouen, 1843,

longue de 90 centimètres, possédées par M. Louis Leclerc et reproduites par M. Jules Thieury (1). Ces objets, qui proviennent du cimetière Saint-Gervais, sont nécessairement mérovingiens. Le lecteur en jugera par les dessins que M. Thieury nous permet de reproduire.

M. Thaurin raconte qu'en juin 1801, en creusant les caves d'une filature de la rue #Elbenf, près le rue de la Marc-la-Pare, M. Julien trouva beaucoup de ercrusiles ner pièrres de Vergelé; ils contenzient des squelettes accompagnés de vases, de sabres, de contenux et de haches de fer. Il 9 variat tausi des boucles et des fibules en bronne; malhourusement, le tout a 646 perbu et dispersé. M. Thaurin n'a pu recueillir qu'une plaque de cinturon en bronne? Cl

Mais la séputture inferonigienne par excellence est le sarrophage de saint Romain, mort évêque de Roun, le 23 octibre 630, de tombeu, dessou aujourbit une retique, était primitivement dans la crypte de Saint-Godard, où le bienheureux fut inhumé. A présent, il forme le maître-autel de l'égline qui lui est dédiée depuis 1802. C'est une auge de maître rouge, probablement tirée des carrières de frontique, dans le Calvados. Mahuereusement, il est trop engagé pour que nous syons pui décrire et le dessiner; mais nutant qu'il nous est permis d'en jueger, nous pensons qu'il a tous les caractères de son époque. Cependant il se pourrait que ce fût un cercueil antique dans lequel on aurait enfermé le saint érêque (3).

ÉPOQUE INCERTAINE OU INCONSUE. — Nous rangerous dans cette catégorie toutes les sépultures qui en nous ont pas offert les éléments suffisants de classification. Nous placerons en tête celle qui fut trouvée, en 1500, près la porte Cauchoise, du côté des Bominicains. Faira (é), du Souillet (5) et autres l'attribuent à Rison de Valmont, sur la foi d'une inscription qui peu-têre n' pa séé bien lue. Ils disent que le feurne de squelete alimi jusqu'à la ceinture d'un homme ordinaire et que le crâne pouvait contenir un boisseau de bié.

C'est encore une sépulture mystérieuse que celle qui, vers 1823, fut trouvée dans la rue Sorrote, en creusant les fondations des maisons nº 13e 13. D'après M. De la Quérière, on aurait rencontré, dans la tranchée, les squelettes d'un erf, d'un cheval et d'un homme, avec casque et fer de lance (6).

Vers 1842, dans la rue d'Écosse, en démolissant un ancien mur de la ville, on aperçut un tombeau qui ne fut pas violé, mais refermé par les visiteurs.

- (1) J. Thieury, . Saint-Gervais de Rouen, . p. 20-21.
- (2) « Journal de Rouen, » du 2 mai 1865,
- (3) Deville, « Précis analytique des Travaux de l'Académie de Rouen, « année 1839, p. 91-92, « La Normandie seguerraine, » 2º édit, p. 46.
- (4) Farin, . Histoire de la villo de Rouen, . 1" édil., t. r", p. 27.
- (5) Du Souillet, « Hist, de la ville de Rouen, » t. r", p. 11.
- (6) De la Quérière, « Description historique des Maisons de Rouen, » t. 11, p. 268-50.

# § VII. --- ROUEN NUMISMATIQUE OU MONÉTAIRE.

Dans ce chapitre, nous considérons Rouen sous un aspect tout nouveau. Jusqu'à présent, plusieurs ont parlé soit des monaises frappées à Rouen, soit des monaises recueillies dans cette ville; unais personne, à ce que nous sachions, n'à songé à réunier eun usei tableau tous les éléments do l'histoire numinantique de Rouen aux temps anciens. Nous allone sessager d'esquisser rapidement et en quelques ratis ce que nous avans appris des monaises trouvées ou frappées à Rouen. Cette grande ville nous paraît avoir eu son atélier mondaire, depuis les temps gualois jusqu'à no sojune. Seudement, pour pea sortire du cadre de cet ouvrage, nous nous arrêterons au xx\* siècle, qui nous semble la limite d'une crillisation nouvelle.

EPOQUE GALLIUSE. — Rouen, capitale des Vidocasses, a frappé les monnaies de ce peuple dès le temps de son indépendance. Toutefois, nous ne pouvrons lui attribuer avec certitude que les pièces épigraphies. Nous lui en donnerons de deux sortes: celles qui portent le nom de Ratymacos, et celles qui n'offrent que le nom d'Eliocati ou Vellocati, qui est celui de la tripi.



Notal access as overs.

voit à l'avers une tôte jeune et disdémée, présentant autour le nom de Svricos, qui doit être celui du chef des Vélocasses.

Au revers, on voit une bige lancée, et, sous un S, on lit: Rayyax ou Rayyaxcos. La Bibliothèque impériale possède une autre variété du genre. Là le nome flavyuxcos se lit autour

d'une tête de femme, et au revers figure un cavalier en course.



Nous attribuous encore à Rouen une troisième variétémonétaire. Autour d'une tête juvénile, on lit: Syricos, et, au-dessus d'un cheval, le mot Eulocari ou Yellocari. C'est toujours le nom du chef des Vélocasses avec le nom du peunle substitué à celui de la cité.

Mionnet(1), Conbrouse(2); et de La Goy(3), MM. de La Saussaye(4), Lambert(5) et Deville(6), sont d'accord pour attribuer à Rouen les nièces de bronze sur lesquelles on

Miounet, \* Description den Médailles antiques, \* 1. 1", p. 82, n 219, 220 et 221. — Id., \* Supplément, \* 1. 1",
 p. 149, u\* 154.

<sup>(2)</sup> G. Conbrouse, « Catalogue raisonné des Monnaies nationales de France, » p. 39.

 <sup>(3)</sup> De La Goy, « Notice sur l'attribution de quelques Médailles des Gaules, » p. 45.
 (4) De La Saussaye, « Revue numismatique, » année 1838, p. 307, et année 1840, p. 256.

<sup>(5)</sup> Lambert, « Essai sur la Numismatique gauloise du nord-ouest de la France, » et « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. xm, p. 144, 241, pl. 1x, 5g. 5, 6, 7 et 8.

<sup>(5)</sup> Deville, « Essai sur les Médailles guuloises de Rouen, » in-4 de 10 p. et pl. — Id., » Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. x1, p. 61-69. — « Précis analytique des Trav. de l'Arad. de Rouen, » année 1839, p. 183.

Les monnaies gauloises trouvées à Rouen sont jusqu'ici en bien petit nombre. Nous ne connaissons même avec certitude que celles qui ont été recueillies par M. Thaurin, dans les derniers travaux entrepris à Rouen, de 1855 à 1864. M. Thaurin nous ayant permis de visiter sa collection, nous y avons vu de buit à dis pièces gauloises receilliers sur plusieurs points, notamment dans le quarière Saint-Louis et près de la Grosse-Horloge. Une de ces pièces est en électrum, trois ont en point et ersée est en Potrone. Plusieure



sont frustes, et les seules que nous ayons pu lire portent la légende bien connue de Germany Ixnythilm, attribuée par Conbrouse à Indueiomar, chef des Trévires. (Nous reproduisons ici cette pièce).

PROCEE ROMANNE.— Nous no samrious douter un soul instant que Rouen n'ait possédé son atélier monétaire à l'Époque romaine, surfout pendant les trois derniers siècles que cette été était érâgée en métropole, mais, jusqu'à présent, nous ne cononsissons aucune pièce portant le différent de Rouen. Nous attendrons done que la science numismatique soit plus avancée et qu'êle puisse distinguer, parmi les imnombrables médalles impériales.

celles qu'elle neut revendiquer pour la seconde Lyonnaise.

En attendant ce triage scientifique, nous allors donner la liste, luien incomplète, des monnaies romaines sorties du sol de Rouen. Pour nous guider dans cette tentative, nous n'aurons guère que les observations faites dans ce siète, notamment par M. Deville, qui a bien voitu nous léguer les siennes, et celles de MM. Thaurin, De la Quérière et P. Baudry, qui les ont livrées au public.

Donnons d'abord, par ordre chronologique, les noms des empereurs et des impératrices sortis du sol de Rouen; nous ferons ensuite quelques observations sur la matière.

- Ces Césars sont: Auguste, -- Claude, -- Néron, -- Vespasien, -- Domitien, -- Trajan, -- Plotine, -- Hadrien, -- Antonin, -- Faustine, -- Lucius Verus (un médaillon en or),
- Mare-Aurèle, Commode, Septime Sévère, Julia Domna, Géta, Caracalla,
- Héliogabale ou Elagabale, Alexandre Sévère, Sallustia Orbiana, Gordien III,
- Pbilippe père et fils, Otaeille, Trajan-Dèce, Etruseille, Herennius Etruscus,
   Trébonien-Galle, Volusien, Valérien, Gallien, Posthume, Vietorin, —
   Tétricus père et fils, Quintillus, Aurélien, Dioclétien, Maximien, Carausius
- Tétricus père et fils, Quintillus, Aurélien, Dioclétien, Maximien, Carausius (287-293), Constance-Chlore, Constantin-le-Grand, Crispus, Gratien, Jusûn (518-527, sol d'or aux Chartreux).

Comme partout, les monnaies de bronze sont les plus communes à Rouen. Celles d'argent y sont assez fréquentes, surtout les pièces altérées et à bas titre des tyrans gaulois du me siècle. L'or y est fort rare. Quant au bronze, il se rencontre sous toutes les formes : grand, moyen ou petit module. Les quinaires sont également abondants : il s'en est présenté plusieurs dépôts, notamment dans les sépultures.

Les empereurs dont les noms reviennent le plus souvent sont les mêmes que partout ailluers. Ce sont, pour le très Haut-Empire, Halzién, Trajan, Antonin, Pasatine et Marc-Aureb; ensuite, pour le temps des guerres intestines du urs siècle, les Gordien, les Golieine, les Volucien et les Valérien; mais, comme dans le reste de la Gaule, aucune image n'est plus prodiguée que celles des Posthume, des Phillippe et des Tétricius.

Les Posthume et les Tétricus, nous le savons, parsèment le sol de la Normandie, de la Belejaue, de la France et de l'Angletere. Mais nous croyons avoir une raison particulière de les posséder à Rouen. Nous supposons avec quelques écrivains modernes que ces tyrans gaulois ont habité notre ville et qu'ils y ont posséde un important atélier monétière (1).

Les monnaies de Constantin, de ses fils et de leurs successeurs du ver siècle sont également communes à Roueu. Mais i est, au beau militue de l'empire ronain, une période assez éclaircie qui fournit peu ou point de monnaies. C'ast celle qui va de Commonde (10°2) à Gorbien (28°8). Il ya là une lacune d'un demi-siècle assez difficile à expliquer. Comme dans toute la Gaule occidentale, notamment dans la seconde Lyonnaine, la série impériale s'arrête à Gratien. Les Césars qui suivent ayant à peine régné sur nos contrées, leurs monnaies de bronze ne 3 y trouvent plus. Nous y rencontros encore leur or, mais for était moins une monnaie qu'une marchandise : dans les transactions, il se prenaît au poids, sans écard nour l'imace.

Il est une monaie rare ou presque ineonane ailleurs, et dont on a trouvé à Rouen phasieurs dépôta. Nous voulous parte de Carassias, cet teurspateur gaubie siqui, en 387, revêtit la pourpre dans la Bretagne, et régna quelques années sur les deux rives de la Manche (2). Nous ne doutons pas que Carassias ne soit venu à Rouen, qu'il ait occupé cette ville et qu'il y ait hattu monaien. Pour nervoerse a puissamce, ou public celle d'Al-lectus, son successeur, il fallut tout une expédition maritime préparée par Aselepicolos (3), préfét du prévior des Gaules, et commandée par l'empereur Consaine-Chône. Au rapport d'Ennène (4), ce fut dans la Seine, en 2906, que se réunit la flotte destinée à transporter l'armée equéditionairée de Bretagne. Elle était campée dans les fameux Castres.

<sup>(1)</sup> Houel, \* Annales des Cauchois, \* t. 1", p. 233, 235. — Thieury, \* Saunt-Gervais de Rouen, \* p. 15-16.

<sup>(?)</sup> Des monnaies de Cerausius ent été trouvées en 1789 dans la *rue des Cornes*, au n° 85, et en 1846 dans l'abbaye de Saint-Amand, où il s'en rencontra plus de deux cents dans un vase de terre.

<sup>(3)</sup> Le nom d'Asclepiodotus figure comme décurion sur une inscription de Septime Sérère, trouvée en 1861 dans un Camp de Cear, voisin d'Alexandrie, en Egypte. - Rerue archéolog., - de septembre 1864, p. 213, nouvelle série, deuxième ambée.

<sup>(4)</sup> e Exercitus quem Sequana in fluctus invexent. « Eumen. in Constantium, apud Bouquet, » Recueil des Historicus des Gaules et de la France, » L r", p. 714. — Houel, « Annales des Cauchols, » L r", p. 200, 238.

Constantia dont parle Ammien Marcellin (1), et dont quelques-uns croient retrouver les traces dans les grandes enceintes de Boudeville et de Sandouville (2).

Les points de Rouen sur lesquels ont été recueillis les principaux groupes monétaires de la période romaine sont : la rue des Carmes, où l'on en compta quatre-vingts en 1789; la rue Saint-André-hors-Ville, où l'on remua une pile de vingt-sept quinaires de bronze en 1825; - la rue du Renard, où des tombeaux présentèrent, en 1827 et en 1828, des monnaies éparses et des bronzes percès; - la rue Beauvoisine, en 1840 et en 1848; - l'abbaye de Saint-Amand, qui montra, en 1858, trente-six pièces d'argent, des bronzes en 1856 et trois cents bronzes en 1846; - la rue de l'Ecole, en 1847; - la place de I Hotel-de-Ville, en 1853 et en 1861 (3), - et le Vieux-Marché, en 1861. En 1864. dans la fondation d'une maison voisine, à ce que nous pensons, de la rue de l'Impératrice, il a été trouvé un vase de métal contenant guarante-trois belles monnaies romaines; quatre étaient en bronze et trente-neuf en argent. Toutes étaient parfaitement conservées. La série commençait à Trajan (117) pour finir à Volusien (254), époque probable de l'enfouissement du trésor. Plusieurs de ces pièces appartenaient à des impératrices et quelques-unes d'entre elles étaient rares, telles que Plotine et Sallustia Barbia Orbiana. Avec ce trésor monétaire se trouvait un joli miroir en argent encore poli et muni d'une anse fort élégante.

EFOQUE MÉROVINGIENNE. — Les abliers monétaires qui existaient à Rouen sous les Romains continuèrent à fonctionner au temps des Francs. Sur ce dernier point, le doute n'est pas possible. Nous avons des témoins parlants et solemeds. Nous allous d'abord recueillir les aveux des numismates; nous ferons ensuite parler les monnaies clies-mêmes.

Des 1666, Claude Boutcroue, dans ses Recherches creineus des Monueça de France, nous fait comaitées à triens de france, nous fait comaitées à triens de france, portant le nom de Rouen. Le premier qu'il donne présente, autour d'une êtée, Rorovoe, et, au revers, le nom de Meantre, entourant une croix sortant d'un vase et surmontée d'un monogramme du Christ. Boutcroue croit que Mérico était un comite ou nonétaire de Rouen. Le second tirens présente, autour d'une tête, Rorovote, et, autour d'une croix patiée, le non du monétaire PECOLNE M. Sur le troisième triens, on ît d'un motét, autour d'une êtée, Ropoxote, r-ns, et de l'autre, autour d'une figure assisse tenant une colonne, WIZOLENNE. Le quatrième offre, autour d'une têtée diaprée, Rorovote, et, au revers, autour d'une croix en, des de l'entre de la contrait de la contrait de la comme de prése se se representation de la comme de la comme de prése se le representation de la comme de la comme

(3) · Journal de Rouen, · du II mars 1861.

Ammier Marcellin, « De Gallin, » ilb. xv, c. n, apud Bouquet, « Recanil, » t. r<sup>n</sup>, p. 546.
 E. Gaillard. « Recherches archéologiques p. 6-7, et « Précis analytique de l'Académie, » année 1832, p. 161.

Pallue, » Mémoires de la Société des Antiquaires de Noramadie, » t. nr. p. 300.

Enfin , le sixième montre , autour d'une tête perlée , ... otomys , et , au revers , T MISDASSYDIT (1).

Après Bouteroue, Leblanc, numismate du déraier siècle, parle aussi de l'atleier montièrir qui fonctionnait à Rouen sous la première race (3); mais il ne reproduit qu'une seule pièce qui en soit sortie, quoiqu'il en ait certainement connu d'autres. Cette monnaie n'est autre que le triens de Miszarro (3), déjà donné par Bouteroue, et que ce dernier attribuait à la na 58. au réme de Chillèrier le 16.

Mais notre siècle me parait avoir découvert heaucoup plus de monétaires rouennais que les deux précédents. Le temps et l'observation devainest assence or réstults. Un Catalogue de Lépoude de Monagies méroringiemes, publés, en 1860, par M. Cartier, d'Amboise, nous fournit la liste suivante, dont in richess dépasse tout ce qui précéde (5). Nous y voyons figurer les monétaires Anoaldus on Aigualdus, Baudacharius, Bercheramous, Otagnodalus, Gnilocue, Decidierius, Ernebertus, Silon, Savelone, Taudolinus, Violeus et Vutubelmus, Cest un mélange de nours romains et barbares, comme la société d'alors : Nouldo on Aigualdus on Aigualdus, Baudacharius, Bercheramous, Nouldo on Aigualdus, Partons (ct. 1900, — BERTEILINUS), NO † BOTON (ct. 1900, — BERTEILINUS), PO † BOTON (ct. 1900, — BERTEILINUS), ENDISERIO † NOTONO, — ENDISERIO † NOTONO CI, — ENDISERIO † NOTONO, — ENDISERIO † NOTO

La belle collection de monnaies françaises recucilite par M. Lecarpentier, d'Honfeur, et que sa veuv vein de donner à la ville de Rouen, reinforme buit triess mérovingiens sortis des atleires morétaires de Rouen. L'un d'eux nous parait avoir cet de remarquable, qu'il semble prouver que l'égite cathérinée de Rouen possédait auts son hôtel des monnaies; la seule tégende est celle-ci. ECz. Ror. (Ecclesia Rotomagensis). Sur les sept autres noms, deux ou trois sembleur déjà comus, comme Ancodulos, Feccane et peut-étre. Neleux. Mais les noms de Macoaldus, verrichila, Bertherlius et Ponarioaddus, me paraissent nouveaux. Voici, du reste, ces légendes : SERLET o' FORVA, — PECAN. \*\* † NOTONO. — NACOALDO † NOTONO CI. — NANAITOAL † ROTONO CI. — NA COALDONO † RODONO CIVATE, — VERRICHILA NO — ROTONO CI. —

En dehors des documents légués par les livres ou les collections numismatiques, notre Musée d'antiquités possède, sur les ateliers mérovingiens de Rouen, deux documents d'un prix inestimable. Ce sont deux tiers de sol d'or, trouvés à Rouen, en 1846, et portant le

Cl. Bovterove, « Recherches curievses sur les Monnayes de France depuis l'établissement de la monarchie, » p. 262-264, 361, n° 199, 160, pl. v, n° 5, 6, 10.

<sup>(2)</sup> Loblanc, « Traité historique des Monneies de France, » p. 64.

<sup>(3)</sup> Id., ibid., • 2\* planche des Mounaies mécovingiennes, • n° 46.

<sup>(4)</sup> Boyterove, . Recherches cyrievses syr les Monnayes de France, . p. 262-264.

<sup>(4)</sup> Bovistove, a reconstrue surrevess surres Monangue de France (5) Cartier, a Revue numismatique, année 1640, p. 214-242.

<sup>(6) «</sup> Catalogue de la Collection Lecarpentier, » dressé par M. Rousseau, p. 6, Mss.

nom de cette ville. On lit, sur l'un et sur l'autre, Rorono c. (Nous reproduisons ici ces pièces curieuses) Mais l'un des deux donne le nom du monétaire qui l'a frappé: BERT(CHA)NNO (1). Il nous semble que ce nom de Bertchamnius, que l'on peut traduire par Berthram ou Berthrand, a



la plus grande analogie avec Bertehramnus, déjà cité par M. Cartier, d'Amboise (2). On est tenté de rapprocher ce même personnage mérovingien avec le leude qui possédait et habitait Cailly à la fin du vue siècle, lorsque saint Leufroi y fit son apparition (3).

Une dernière trace de ce seigneur monétaire du pays de Rouen est peut-être le triens que renferme le cabinet des médailles de notre Bibliothèque impériale. Au milieu de plusieurs tiers de sol frappès à Rouen, que nous n'avons pu copier, il nous a été du moins donné d'en voir un sur lequel on lit, autour d'un buste, Rotono, et autour d'une croix natée. Barrox (4).

ÉPOUE CALLOVINGIAN. — Enfin, nous arrivons à l'époque carlovingienne. Là, l'bâtel des monaissé de Rouen nous apporait non-seulement dans le fait, mais aussi dans le droit. Le célèbre édit de Pitres, qui pendant tant de siècles régla la matière monétaire dans l'Europe occidentale, indique Rouen comme un des ateliers monétaires que Charles-le-Chauve maintennit dans son empire par un essai de centralisation qui n'a pas résus. Ce détit, ou, si l'on veut, ce capitulaire, daté de 865, semble insimer pourtant que l'hôtel de Roues détit une dépendance ou une succursal de cetui de Quentious' cett de Quentious' cett de l'opendance une succursal de cetui de Quentious' cett de Quentious' cett de l'opendance une succursal de cetui de Quentious' cett de Quentious' cette de l'active de l'ac

M. de Frésille assure, d'après Leblanc, que les pièces carlovingiennes frappées à lloune et à Quentoix essuien pour symbole, un naire (6), sans doute pour indiquer que ces deux atéliers étaient dans des ports de mer, comme le proclamait si bien le diplôme de Dapobert le à l'abbaye de Saint-Denis. Toutefois, nous devons dire que de toutes les monnaies comues de la ville de Bouen, aucune, jusqu'à présent, n'a présenté le mystérieux maisire.

De la lignée carlovingienne, nous possédons des monnaies frappées à Romen par Charlemagne, Louis-le-Débonnaire et Charles-le-Chauve. Jusqu'à ce jour, toutes ces pièces sont en argent. Combrouse cite un denier de Charlemagne, portant le nom de

<sup>(</sup>I) Deville, . Revue de Rouen, » année 1847, p. 379.

<sup>(2)</sup> Cartier, a Revuo numismatique, a année 1840, p. 214-242.

<sup>(</sup>a) Control, a reveal, a Recucil des Historiens de France, a f. 111, p. 644, — a Acta sanct, ord. S. Benndict., a succ. 215, part. 1, p. 543.

<sup>(4) «</sup> Epigraphie de la Seine-Inférieure, » p. 34, et « Bulletin monumental., » t. xxi, p. 314-15.

<sup>(5) «</sup> Moneta fiat... in Quentowico ac Rotomago (que moneta ad Quentowicum ex antiquá consactualine pertinet).» Baluzo, « Capitalaire», « L. n. p. 178. — Dom Bouquet, « Recueil des Historiens de France, » t. vn. p. 657.

<sup>(6)</sup> De Fréville, « Mémoire sur le Commerce maritime de Rouen, » t. 1", p. 34.

Rotomany (1). La Bibliothèque de Rouen, plus houreuse, renferme, dans la collectiou Lecarpentier, un denier d'argent frappé à Rotomacyu et portant la Mégende impériale: CAROUNE MP. A'NO. (2). Le même Conhrouse donne, pour Louis-Le-Dèbonnaire, les trois versions suivantes : Rott-Mancys, — Rott-Itanovs, — vel Rotv-1-ovs (3). Nous savons d'ailleurs que le Musée de Boulogne posséde un denier de Louis-le-Dèbonnaire, sur lequel ont lit très visiblement: Rotomacys (4). Leblanc en reproduit encore doux autres du même souversin. Sur une pièce, on voit dans le champ: Roy I, Maxveys sur l'autre, on lit à l'exerque: Rotvaves (5). La collection Lecarpentier offre la devise impériale: L'DONGVEN RIN. 2 cortic des addices de Rotvavancy.

Des deniers de Louis-le-Débonnaire ont été trouvés à Rouen, dans la rue de l'Impératrice, en 1861 et en 1863 (6). Malbeurèusement, on ignore s'ils avaient été frappés dans cette ville.

Charles-le-Chauve est plus nombreux et plus varié que ses prédécesseurs. Voici les differentes légendes données par Conbrouse: ROTHACYS (TYI), — ROTHACYS CIVI (TYI) (TYILACYS CIVI (TYILA

Le Musée de Rouen possède un joit deuier d'argent de Charles-le-Chauve, qui a lo rare mérite d'avoir été trouvé, en 1837, dans cette même ville, où il avait été frappé mille ans auparavant. Autour d'un monogramme de Charles, on lit: Gravia dei raye, et au revers,



DENIERS CARLOVINGIENS (ROURY).

autour d'une croix pattée: † ROTYNACYS CIVIL Sur une autre pièce toute semblable, on lit ROTYNACYS CIVII; nous ignorons la provenance de cette deruière. Nous avons vu chez un marchand d'antiquités de Rouen (8) un denier d'argent au monogramme de Charles, sur lequel on lit. : GRATIA DI REX — ROTYNACYS CIVII.

En 1846, on trouva à Imhleville (canton de Tôtes), un groupe de soixante-cinq deniers oboles en argent, à l'effigie de Charles-le-Chauve, presque tous sortis des atcliers de

- (1) G. Conbrouse, « Catalogue raisouné des Monnaies nationales de France : Carlovingiens, » p. 36.
- (2) « Catalogue de la collection Locarpentior, « dressé par M. Rousseau.
  (3) G. Conbrouse, « Catalogue reisonné des Monnajos nationales de France : Carlovingieus., » p. 36.
- (4) \* Epigraphie de la Sesne-Inférieure, \* p. 34.
- (5) Leblanc, « Traité historique des Monnales de France, » p. 102, 133, nº 24.
- (6) Thaurin, « Journal de Rouen, » du 28 décembre 1863.
- (7) G. Conbrouse, + Catalogue raisonné des Monnaies nationales de France : Carlovingieus, + p. 36.
- (8) M. Billiard, rue Ganterie, 26.

Rouen. Il est probable que ceux que nous produisons ici proviennent de cette cachette, dont une partie est entrée dans notre musée.

Enfin, la collection légude à la ville de Rouem par M. Lecarpentier contient neut feniers ou oboles d'argent de Charles-le-Chauve. Sur toutes ces pièces, on lit d'un colé : Gratta p i rax, entourant le monogramme de Charles. Mais le nom de Rouen y est orthographie de trois manières différentes: une fois on lit Royuracys cruy; deux fois, Royuracys cruy, et six fois, Royaxos crux.

PÉRIODE NOMANDE. — Il est clair que, pendant la période ducale de la dynastie de Rollon, Rouce fui le grand bolle monétaire des Normands. On ne lui donne guére d'autre succursale que la ville de Bayeux (3). Un instant neus avions cru, d'après quelques auteurs du dernier siècle (3), que le bourg royal de L'allebonne (vicux regalis) avait aussi possède un hôtel des monnaies au trus élècle. On cropai avoir lu son nom sur un denier du Conquérant; mais cette préfention s'est évanouie à la lumière et à la critique des numisantes du Xux s'aible (3). Si nous regretations cette découverte pour l'honneur de notre pays, nous nous en réjouissons dans l'intérêt de la vérité, que nous cherchons.

Notre numismatque normande, baronale pendant un siècle et demi (de 912 à 1066), devint royale pendant les cent quarante années que notre province posséda l'Angleterre et se posséda elle-même (1066-1204).

Jusqu'à présent, on ne cite pas de monnaies de Bollon, qui pourtant a di en frapper. La plus ancienne monnaie normande connue est revendiquée pour Guillaume-Longue-Epée. M. de Longéprier l'a critiquée, et M. Deville accepte son jugement. On sent de quel poids est l'opinion de pareils horumes. On lit sur ce demier d'argent, qui se trouve à la Bhiloitôpéue jumépaite: WILLEUNS—N'EORONGEN (E).

Les autres monnaies, toujours en argent, sont des trois premiers Richard. On éprouve bien quelques difficultés à les classer chronologiquement; cependant, les habiles numismates de notre époque ne renoncent pas à cette tàche, devant laquelle reculaient leurs prédécesseurs.

C'est ainsi que M. Lecointre-Dupont n'hésite pas, d'après MM. Lelewel (5) et de Longpérier (6), à attribuer au duc Richard ler un denier que Tobiésen-Duby donnait à Richard-

<sup>(1)</sup> Le concile ou plutôt la diéte tenne à Lillebonne, en 1080, sous la primauté d'honneur du Conquérant, ne parle que de deux maisons monétaires de Rouen et de Bayeux. « Monetarias domos Rothomagennes et Bajocesses.» Martenne, « Thesaures Anccédorum», » 1 ny, col. 119.

<sup>(2)</sup> Tobiésen-Duby, « Traité des Monnaies des Barons, » t. r", p. 182, pl. lxxx, fig. 6. — Ducarol, « Anglo-Norman antiquities, »

<sup>(3)</sup> M. Lecointre-Dupont, de Poitiers, d'après M. de Longpérier, de Paris. Voyaz « Lettres sur l'Histoire monétaire de la Normandie, » p. 28-29.

<sup>(4)</sup> Deville, \* Revue do Rouen, \* année 1846, p. 359-64,

<sup>(5)</sup> Lelewel, . Numismatique du Moyon-Age, » t. 1", p. 147,

<sup>(6)</sup> De Longpérier, « Revuo numismatique, » année 1843, p. 60,

Cour-de-Lion (4). Cette pièce, qui se trouve à Paris, présente le temple carlovingien avec ces noms : Richardys — Rotomacys (2).

En 1842, M. Deville acheta, pour le Musée de Rouen, un denier d'argent qui venait d'être trouvé à Sotteville-lès-Rouen. Il ne balance pas à l'attribuer à notre Richard Ir (3).

M. Lecointre-Dupont réclame pour Richard II une monnaie d'argent qui se trouve à Saint-Péterabupe et sur laquelle on lit d'un cédè l'Enance Macues (Marchio); de l'autre: Roroxa Roxans, et dans le champ: Ers.; comme vil y avait: Sanctus Romanus Episcopus (4). Nous trouvons un plus grand intérêt à citer un desirer d'argent que le Musée de Rouen possède depuis 1845 et qui provient de Lilléhome. M. Deville attribue & Richard II cette pièce, sur laquelle on lit d'un côté: Richardus (Comes) et de l'autre: Roroxe. Curvas (2).

On donne encore à nos dues lichard, sans désignation de numéro, les pièces suivantes: un denier possééé par M. de Sauley, dont l'analogue a déjà été édité par de Boze et Tobiésen-Duby: Huxanys — Douccon; un autre denier déposé au cabiest des médailles de Paris Ruanors — Pooracco (6); enfin, les deux pièces données, par Tobiésen-Duby, comme des trois premiers Richard: Ruchanys — oroxocarres et Ruchanys — 2000000; 7).

Deux savants distingués, MM. Deville et Lecointre-Dupont n'hésitent pas à donner à Robert le-père du Conquérant, la monnaie normande qui porte le nom de saint Romain. Cette pièce baronale, qui semble plutôt appartenir à un évique qu'à un duc, présente d'un côdé une croix archiépiscopale et Sc. Rosans. (Sanctus Romanus); de l'autre, un portail d'églies avec la Ropane : Roronso (8).

Nous sommes en plein xi siècle, et il nous tarde de parter du Conquérant. Des nonnaies de Guillaume, sortie des ateliers de flouen, nous sont signaldes par Duzert], fobiésen-Duby et M. Lecointre-Dupont. Ducard en donne deux qui se trouvaient alors en Angleterre: WIERMYS — ROTOMARIE (9). Toblésen-Duby en donne une possédée par M. de Boue et qui porte les légendes : VILLEMYS — ROTOMARIE (1). M. Lecointre-Dupont en cite une seule tirée de notre cabinet des médailles; elle porte : WILLEMYS — ROTOMOSE (1).

<sup>(1)</sup> Tobiésen-Duby, « Traité des Monnaies des Barons, » t. rª, p. 169-83, pl. LXIX, fig. 1, 2, 3, 4, 5.

<sup>(2)</sup> Lecointre-Dupont, « Lettres sur l'Histoire monétaire de la Normandie, » p. 23, pl. i, fig. 1<sup>n</sup>.
(3) Deville, « Procés-verbanx de la Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure, » p. 322-331.

<sup>(4)</sup> Lecointre-Dupont, « Lettres sur l'Histoire monétaire de la Normandie, » p. 24, pl. 1, fig. 2.
(5) Deville, « Revue de Houen, » année 1847, p. 279.

<sup>(6)</sup> Lecointre-Dupont, « Lettres sur l'Histoire monétaire de la Normandie, » p. 25, pl. 1, fig. 4, 5, 6.

<sup>(7)</sup> Tobiésen-Duby, «Traité des Monnaies des Barquas, » t. 1", p. 180-83, pl. xxx, fig. 1, 2, 3, 4, 7, 10 et 11.

(8) Lecointre-Dupont, « Lettres sur l'Histoire monétaire de la Normandie, » p. 21, pl. 1, fig. 3. — Deville,

Revue de Rouen, » sunée 1846, p. 359-64.
 (9) Ducarel, « Anglo-Norman antiquities, » pl. 11, fig. l et 2.

<sup>(9)</sup> Dobaret, « Ampier-torman antiquatees, » p. 111, ng. 1 et 2. (10) Toblésen-Duby, « Traité des Monnaies des Barons, » t. 17, p. 183, pl. 121x, fig. 7, 8 et 9. (11) Lecoiatre-Dupont, « Lettres sur l'Eistoire monétaire de la Normandie, » p. 24-25, pl. 1, fig.

Les découvertes de monnaies normandes sont rares à Rouen comme partout ailleurs. M. Thaurin en eite deux : l'une au Vieux-Marché en 1854, et l'autre au Lycée en 1850. Ces deux pièces d'argent appartenaient à la première moitié du xr siècle (1).

Il ne nous est pas possible de terminer ce travail sur le Rousen monétaire, sans citer une précieuse découverte de monnaies normandes, faite, vers 1847, Ans Penceiate de l'ancienne abbaye de Ssint-Lò. La pile de monnaies d'argent qui se montra alors fut recueille par M. Thomas, avocat et nunismate distingué de notre ville. Ce savant collecteur considérait ces pièces comme des premiers temps de la domination normande.

Il est probable que ces rares et curieuses pièces, qui du reste sont entrées dans notrecollection publique, ressemblient beauxou pu ux cinquant-de-ux deniers normands snépigraphiques et barbares que possède aujouri? bui la ville de flouce, dans la belle collection Lecapentier. Les monnaies rudimentaires de cette civilisation scandinare, d'où nous sommes issus, rappellent beaucoup les premiers essais numismatiques de la Gaule éllemème. Elles monnaies rudiment, liste mieux que ne pourraient nous le dire les historieus d'alors, à quel degré d'abaissement et d'oubli tout art était tombé parmi nous. A leur aspect, on comprend de suite quelle théche out accomplie nos premiers dues normands, quand ils ont fait reculer de cs oil la barbarie que leurs pères y avaient implantée. Un archéologue couronné dissi naquère aux représentants de l'industrie française qu'un fragment d'art, chappé à la main du temps, pouvait aisèment démontrer toute la civilisation d'une périole. Nous ferons à nos monnaies l'application de cette parole, qui équivant à dire que les arts ont frèves, et nous nous écrierous, en voyant les beaux travaux du xie et du xie siècle : Recolite quam magna Northamani fécre! -

## § VIII. - ROUEN HISTORIQUE ET CHRÉTIEN.

Sous ce litre, nous voulons réunir en un seul chaptire tout ce que nous savons du mouvement chrétée à Rouen, depuis le commencement de cette sainte région jusqu'au xr siècle. Malheureusement, sur ce sujet en général, et sur les temps anciens en particulier, Illistoire dit peu et les monuments encore moins. Nous nous efforcerons pourtant de faire marcher de pair les uns et les autres.

La cité des Vélocasses nous paraît avoir recu le christianisme au me siècle, très peu de temps avant de devenir la métropole de la seconde Lyonnaise. Saint Mellon est considéré à la fois comme son premier apôtre et son premier évêque, saint Nicaise n'ayant jamais pénétré dans cette ville, vers laquelle il se dirigeait.

Mellon, né à Cardiff, dans la Bretague, arriva à Rouen vers 260, envoyé par le pape Étienne le<sup>e</sup>. On ne sait presque rien de sa mission, et les actes de sa vie, écrits longtemps après sa mort, semblent plutôt un recueil de traditions que les faits critiqués d'une histoire

<sup>(1)</sup> Thaurin, . Journal de Rouen, . du 27 octobre 1859.

contemporaine. Ce qui résulte de plus clair de son apostolat, c'est que, pendant cinquante ans, il combatif lescriptiquement l'idultire. Il passe pour avoir détruit les temples les plus renommés, notamment coux de Diane et de Yenus, et celui de Rolt, la grande divinité topique de Romongue (f.). Il construitsi parmi nous le premier orationi erhétien, la do s'élève aujourd'hui l'églies Notre-Dame, sur un terrain que lui aurait concédé le Romain Precordius, un'il vant était ou sur sur les construits de l'autoni de la divinité de l'autoni de l'

Vers la fin de sa carrière, saint Mellon étant allé évangéliser la station antique de Grarianum, mourut dans ce pays idolàtique, le 22 octobre de l'an 311. Nous avons cru retrouver à Microuri la crypte circifetenne qui fut peut-être le premier asile de cette église naissante. Plus tard, le corys de saint Mellon fut levé de terre et rapporté à Rouen pour être clacé dans l'éties souterraine de Saint-Gervais cont nous parderons tout à l'heure.

Il paraltrait cependant que des germes du christianisme avaient été semés à Rouen, au temps de saint Penis de Paris, dont nous ne sauroins fort l'épisopat, mais qui doit être antérieur à celui de saint Mellon. Un ancien listorien racoute que, quand sainte Cloible fir testaurer, de 502 à 503, l'abbaje de Saînts-Aplice, qui semblait soir été un de ces monastères fondés par saint Victice, dont parle saint Paulin de Nole, on trouva, dans les fondations même de l'autel, une inscription attestant qu'il avait été consacré par le bienbeureux Denis de Paris (3). Ce même monastère devint plus tard la grande abbaye de Saint-Ouen.

Vers 312, saint Avitien ou saint Avidien succéda à saint Mellon et paraît avoir occupé le siége peudant dix années. A la prière de Constantin-le-Grand, il se rendit à Arles, en 314, avec son diacre Nicétius, afin d'assister à ce premier grand concile des Gaules et de l'Occident. Il souscrivit les actes de cette auguste assemblée (4). Après sa mort, il flut inhumé

<sup>(1)</sup> Teeth monds a part du l'indio et du temple de Bub que les uns fond dérirer par sent Meline, d'autres per siant Bentin, Sus provinci douver de month détermants, nos proches pour le promier, Cost et déla juiqu'à indisper le pièce du temple de ce dieu galle-roman. On désigne eclisarement le terrait occopé, au morpode, par l'aprile de lishabe, de la più-la. Ce point, en elle, en convert de définit soutpez due heur importance of d'aus grands producter. Parrai cest qui tomont i pour cette tradition, none ricevant i M. Res-ricevant, Notice et cettain des momentaire de la Bibliothyles de les (et al., et al.,

<sup>(2)</sup> Servin, « Histoire de la ville de Rouen, » p. 45, 52. — Duplessis, » Description géogr. et hist., « t. 11, p. 23. — Rondeaux do Sétry. » Notices et extraits des manuscrits de la Ribliothèque du Roi, t. 11, p. 591.

<sup>(3)</sup> On III, en offici, dans me vis de minio Cicilido, Aertie par un contrapporate et publido par Mabilimo et de Kompuet, quira 265, leverge cette justice relian voluta reconstruire, dans un landourgi de Rosson, anne monantire déranti par la malmer des tamps, on irrava, dans les fondations de l'antel, une luxeription gravie van prierra attentation per l'arctaire vanti de dodde sux desses spoices par saint Denis, de Paris. - Dem Boupert, « Recessi des filtrations des Giudies et de la Prince, » L. nt. p. 461. — Trigan, « Histolire ecclésiantique de Normandie, » c. v. v., p. 462.

<sup>(4) •</sup> Arltianus, episcopus : Nicetius, discenus, de Civitate Retémagensium. • Labbe et Cossart, • Sacro-Sanci. Concil., • t. 1", p. 14-29.

dans le cimetière public, d'où son eorps fut plus tard transféré dans la erypte de Saint-Gervais, qui montre encore son tombeau.

Nous avons peu à dire de ses successeurs : saint Sever (325-340); Eusèbe (340-365) qui, en 346, assista au concile de Cologne, dont il avait provoqué la réunion (1); Marcellin (365-385), et Pierre (385-393).

Mais une grande lumière se fait autour de l'épiscopat de saint Vietrice. Soldat d'abord, puis évêque, absolument comme saint Martin de Tours, son ami et son contemporain, ce grand pontife occupa le siège de Rouen pendant vingt-quatre ans, de 393 à 417, Lié d'amitié avec le thaumaturge des Gaules et avec saint Paulin de Nole, il eut le bonheur de se rencontrer avec ces deux grands hommes dans la métropole de Vienne, au pays des Allobroges (2). Il était connu de saint Ambroise qui, en 396, lui adressa une caisse contenant des reliques, notamment celles de saint Gervais (3) et de saint Protais, que l'illustre docteur avait découvertes lui-même et de ses propres mains, en 386 (4).

De l'épiscopat de saint Vietrice, il nous reste de nombreux vestiges dans l'Histoire et dans les monuments. Le 15 février 404, le pape Innocent Ier lui adressa une décrétale qui figure en tête des actes de l'église de Rouen (5). Saint Paulin lui envoya deux lettres, la xviii et la xxxviiie de sa collection (6). Là, nous trouvons sur notre métropole des détails précieux pour ces temps reculés. On peut dire que c'est bien la Genèse chrétienne de Rouen. Victrice avait envoyé à l'évêque de Nole, par le diaere Paschase et le catéchumène Ursou, une première lettre que nous n'avons plus. Paulin, à son tour, lui adressa la sienne, en 399, par le prêtre Candidianus, qui, de Rome, était allé à Nole et repartait pour Rouen.

Dans ce monument épistolaire des temps héroïques de l'église chrétienne, Paulin loue Victrice d'avoir fait de Rouen une Jérusalem nouvelle par les temples qu'il a élevés, par les monastères qu'il a fondés, par les chœurs qu'il a organisés. C'est tout un nouveau monde que sa parole a fait sortir du sol sauvage et reculé des Gaules. « Grâce à vous, lui dit-il, le nom de Rouen, à peine connu jusqu'alors des chrétientés du voisinage, est parvenu jusqu'à nous et est cité avec respect dans les régions les plus éloignées (7). La seconde lettre, datée de l'an 404, nous apprend que saint Victrice avait fait à son

(1) « Eusebio, eniscopo Rothomagensium... consentiente et mandante. » Labbe et Cosaart. t. n. p. 6-15.

<sup>(2)</sup> a Meminisse enim credo dagnaris, quia sanctitatem tuanu olim Viennas apud bestum patrem nostrum Mar-

tinum viderim. . Delorme, . Description du Musée de Vienne (Isère), . p. 272. (3) D'après un inventaire du xv. siècle, cité par le « Flambeau astronomique, « de 1725, l'église Saint-Gervais de Rouen possédait encore de sou patrou « un petit es du chef avec sans caillé enfermé dans un petit coffret de cristal. » Thioury, « Saint-Gervais de Rouen, » p. 7.

<sup>(4) +</sup> Sancti Ambrosil, opera, + epist. xxxxv, p. 885, édit. de 1549, et t. zz, col. 874, epist. xxxz, ad sororem suam, édit. des Bénédict., 1690. - Liequet, « Recherches sur l'Histoire de Rouen, » p. 17-18. - Thieury, « Saint-Gervais de Rouen, . p. 1-7.

<sup>(5)</sup> Voir les « S. Rot. E. Concilia, » de Pommeraye, p. 2 à 6, in-4". — Id., « Histoire des Arch. de Rouen, » p. 50. - Bessin, . Concilia Rotomag. provincise, . p. 3-6.

<sup>(6) \*</sup> Sancti Paulini, opera, \* p. 98-105, 226-230.

<sup>(7)</sup> a Sancti Paulini, opera, a p. 101-102, in-4\*, Parisiis, 1685. - Licquet, a Racherches sur Rouen, p. 15-16.

tour le pélerinage des Saints-Apôtres, mais que de Rome il n'avait pu se rendre à Nole, ce que lui reproche affectueusement son ami (1).

Cependant, si nous avons perdu les lettres de siant Vietrice, nous avons de 1sti un tratif de la Gibrie des Saista (E bauds Sancterum) (2). Ces saiste sitenia strutout cœus dent siant Ambroise lui avait envoje les reliques (3). C'est la qu'il nous reconte buis-même la construction de l'orazioire et du mortgraine des saints Gervaise et Potasi, qui furent son œuvre. Dans un enthousisme chrétien, dont nous n'avons plus d'exemple qu'ux un siècle, Vietrier ne se contente pas de prekter et de quèter pour la construction du saint déficie : il met lui-même la main à l'œuvre. De ses doigts sarcés il roude des rochers et il change des pierres sur ses équales winfrable; il arrose de ses seuurs les odt et les assisse du temple : - Jurat mamibus volvere et grandia humeris saxa portare. Sudorem memm terra libita, tindina sangulame biberet (4): -

Nous crayons avoir revu, en 1846, les fondements et une partie des assistes de l'église elévele par saint Vietriec. Ce list lorsque l'on elévera, au portail actuel, l'extrémille occidentale du bas-cédé sul de l'église Saint-Gerais; on renzontra alors des murs romains construits en petit appareil et chaînés de briques rouges. Comme pour mieux répondre à leur destination et pour symboliser leur usage, ees fondations reposient sur des cercueils de pêtrer, entassée et accumulés dans les old. M. Deville et moi n'avons pas hésité diors à regarder ees constructions, entièrement romaines, comme pouvant appartenir à l'eglise bleig par saint l'étrée (5).

Je suis également disposé à attribuer à ce grand saint la cripte de Saint-Gervais, le plus a noien moument chrétien de Rouser et du diocèse, produblement nême de la Normandie. Cette crypte, longue de 11 mitres 40, lurge de 5 mètres 25, et haute de 5 mètres 30, fut construite en un peit appearel qui, en grande partie, disparut la moyen-age. Des briques romaines sont entrées dans sa construction. La volte est un bercoau et le chevet se termine en abside circulaire. A droite et à gauche du presèpterium sont des ouvertures carrées, espekes d'armoires ou ascenier qui se voient dans tous les martyrisme. A l'entrée, et comme les gardiens de cette maison de martyrs, sont les tombeaux de saint Mellon et de saint Avitien, premiers évêques de Rouce, trassporéts ict et déposés sous des arcosolis de forme essentiellement romaine. On pénétrait autreiosi dans cette crypte par un possage voitée en tud uiveair du chourr. Cette entrée a dé bouchée et déourmée en 1600.

<sup>(1), «</sup> Qui ad Urbem per tanta terra spatia pervenera», » opist. xxxviit, p. 226.

<sup>(2)</sup> Liabbi Lebent, a Recenti de divera Enris pour servir d'échirriessenses à l'Histoire de France, c. u. p., zur, lin-12, Paris, 1738. — O Biscouré de sinté Viction de la brauga de sinta, -in-12, auxerre, 1708, randaction par l'abbé Morel. — Liquet, a Recherches sur l'Histoire de Rosen, » p. 17-18. — Thionry, « Saint-Germais de Rosen, » p. 60.

<sup>(3)</sup> Ils étaient au nombre de quatorre, tous extraits de l'église de Milan.

<sup>(4) .</sup> De Laude Sanctorum, » c. xn, p. xn, édit. de Lebeuf.

<sup>(5) •</sup> Revue de Rouen, • année 1846, 1" sem., p. 239. — « La Normandie souterr., « 1" édit., p. 37; 2" édit., p. 45.

Jusqu'à plus ample informé, je suis disposé à attribuer à saint Victrice ou à son temps cette confession, dont la bienveillance de M. Thieury me permet de donner le plan géométrique et une vue intérieure qui a tous les caractères de cette époque.



Je n'hésite pas non plus à rapporter au siècle de saint Victrice, et à l'art romain des derniers temps, les trois chapiteaux de pierre qui décorent l'abside extérieure de l'église.

Ces chapiteaux, qui ne sont plus à leur place, proviennent évidemment d'un édifice plus ancien que l'église actuelle. L'un d'eux est corinthien, D, l'autre représente des fleurs, F, le troisième figure des aigles, G. Par la matière et par la forme, ils appartiennent évidem-



CHAPITEAUX BOMAINS DE L'ABSIDE DE SAINT-GERVAIS DE ROUEN.

ment à l'art gallo-romain, comme ceux de Duclair, de Lillebonne et du Musée de Rouen (1). Quant à l'abside pentagone et aux colonnes rondes qui en décorent les angles, je ne puis leur assigner aucune date; mais, au premier coup d'œil, on est tenté de croire qu'elle est le reste d'une construction circulaire.

Retournons maintenant à saint Victrice et aux évêques de Rouen.

Le zèle de notre pontife était si grand, que sa vaste province l'onnaise ne lui suffisait pas. Il porta l'Évangile chez les Gaulois les plus reculés et les plus sauvages, les Morins et les Nerviens, qui le considèrent comme un de leurs apôtres (2). Sa renommée de savoir et de vertu était si haute, que les évêques de la Grande-Bretagne l'appelèrent dans leur lie

<sup>(</sup>I) Jul déjà dévoloppé estie idée dans une note, publiée en 1859, dans l'ouvrage de M. J. Thieury, initiulé: 
- Saint-Gervais de Rouse: église el persinse, » p. 11-tà, note qui s été reproduite la méme soné-é dans la « Revue de l'Art chrétien, « (l. m. p. 21-34) et tirée à part, à Dieppe ol à Amions, à cinquante exemplaires.

<sup>(2)</sup> Après aver loné saini l'étérios d'avoir quitté la milies terrestre pour la milles celeste, saini Paulin lo remercie d'aveir érangélisé les Morios et les Nerrions, a terra Morinorum situ extrema, » et d'avoir fait des missions », si nermolissimo Nerviei (littpis tractu. » Pommergre et Godin. », S. R. C. Godin. s. P. R. E. C. Godin. s. P. R. E.

pour y trancher une difficulté qui divisait l'épiscopat romano-breton (1), à la veille d'être envahi par les hordes saxonnes d'Hencist et de Horsa, d'Ella et de Cissa.

Pendant le reste du v \* siècle, l'histoire de l'église de Bouon ne se compose gaire que du nom de sir évéques: siait Innoceat (417-420), ¿Usester (426-442), Crescence (402-483), et asint Godard (488-255). Nous savons qu'en 441, Germain (451-402), Crescence (402-488), et asint Godard (488-255). Nous savons qu'en 441, Germain signa les actes du permière concile de Tours, en qualité d'évêque intérpositian de Bouen (2), et qu'en 511 saint Godard souscrivit eva du premièr concile d'Orielans (3), convoqué per Cloris, an hapêtine duque il navita sissié (4).

Personne n'ignore que ee dernier fut inhumé dans une église des faubourgs (ecclesia subur hana), alors appelée l'église de Sainte-Marie, et qui plus tard porta son nom (5). Un des actes les plus remarquables de son pontifient fut l'ordination et la consécration de saint Lô, êtu évêque de Coutances dès l'âge de douze ans (6).

Au Yr sicle, de grands événements politico-ecelésiastiques attir/rent sur l'église de Rouen una tattenion générale, ravivé de nos jours par de palpitants réiss inérviniques. Nous voulous parler du grand drame de Prétentat avait été précéde par saint Flavius ou Fruehaut et l'épiscopat mérviniquen. Prétentat avait été précéde par saint Flavius ou Falbeut, qui assista successivement à trois enchies d'ôrdens, tenus en 533 (7), (538 (8) et 591 (9). Nous pensons qu'à l'exemple de saint Godard, il combattit énergiquement l'folkhirte et proquega les dristianteus. Nous regardons comme une preuve des on sété à haptiser les infaldèes, la fautaine de Saint-Fillred, qui existe encore dans un faubourg de Rouen (10). Cétait saus doute un de cos deruiers boulearards oil le gaganisme s'était retranché avec le culte des eaux et des fontaines et dont notre pieux évêque aura fait un bapatistère.

Ce fut évidemment sous le long épiscopat de saint Filleul, qui fut aussi trésorier de

Lioquet, « Recherches sur l'Histoire de Rouen, » p. 17. — « Nam quod ad Britannas profectus sum, quod ibs moratus sum, » dit-il, lui-même, dans son Traité » De Laude Sanctorum, » c. 1; Lebeuf, t. n. p. xv.

<sup>(2) \*</sup> Germanus, episcopus Rothomagensis civitatis, interfui et subscripsi. \* Lable et Cossert, \* Sucro-Sancta Concil., \* L. 17, p. 1653.

<sup>(3) «</sup> Gildarodes, aplacopus eccissia: Roisesagensis metrop., subscripsi. » Labbe et Cossart, « Sa ro-Sancts Cossilia, » L. rv, p. 1409. — Dom Bouquet, « Rocavil des Historieus des Gaules et de la Franco, « L. rv, p. 102. Licquet, « Recherches sur l'Historie de Rosares, » p. 23-25.

<sup>(4)</sup> Pommeraya, « Histoire des Archevêques de Roueu, » p. 85.

 <sup>(3)</sup> Licquot, \* Recherches sur l'Histoire de Rouen, \* p. 25. ... \* Normannim nova Chronica, \* p. 1 et 2. ... Boll.,
 Acta Sanctor..., \* mens. junii, t. rr, p. 68. ... Thiomy, \* Armoral des Archeviques de Rouen, \* nº 14. ... Pérmax,

Dictionanire dos Rues de Rouen, » p. 275.
 (6) » Normanules nova Chrendon, » p. 1. — Fallue, » Histoire de l'Eglise métropolitaine de Rouen, » 1. 1°, p. 41.
 — Pommeraya, « Histoire des Archevèques de Rouen, » p. 56.

 <sup>(7) \*</sup> Flavius, episcopus Bothomagonsis, subscripsi. \* Labbe et Cossart, \* Sacro-Sancta Concilia, \* t. iv., p. 1783.
 (8) \* Flavius, episcopus acclesia: Rothomagonsis, subscripsi. \* Ibid., t. v., p. 503.

 <sup>(8)</sup> a Flavius, episcopus acciesios Rothomagensis, subscripsi. » Ibid., t. v. p. 363.
 (9) a Flavius, in Christi nomine Rothomagensis ecciesios episcopus, consensi et subscripsi. » Ibid., t. v. p. 388.

<sup>(10)</sup> La rue Saint-Filleul, dans le fantourg Cauchoise et l'ancieune rue de Restine. Pérans, a Dictionneure indicateur des Rues et Places de Bonen, p. xxx et 91. — Thieury, « Saint-Gervais de Ronen, « p. 90-92.

Clotaire Ier, de 524 à 530, que sainte Clotilde fonda ou releva, dans un faubourg de Rouen, le monastère des Saints-Apôtres, qui devint plus tard l'abbaye de Saint-Duen. C'est alors, suivant un auteur contemporain, que l'on aurait trouré, dans les fondations du vieil oratoire, une inscription attestant une dédicace déjà faite par saint Denis de Paris (1).

Entre saint Filleut et saint Prétentat, plusieurs placent saint Evode ou Yved (342-550), que quelques-unis mettent au vr siècle, entre saint Imocent et saint Sylvestre (2). L'épiscopat d'Evode n'a laissé d'autres sourceirsi que cedui de son zêle à combattre le paganisme, cette grande plaie des temps barbares. C'est pendant une de ses courses apostoliques coutre l'idolatrie qu'il est mort aux Andelse, le 8 ordoire 550, d'oi îl fat rayorêt à Roues.

Prétextat paraît avoir occupé longtemps la chaire de Rouen, de 550 à 586 selon les uns, de 542 à 586 selon les autres. Quoi qu'il en soit, il est resél le hêros d'un drame sanglant qui jette un reflet de terreur sur la tille des temps mérovingiens.

Parrain de Mérovée, le fils de Chilpérie IV, roi de Soissons, il maria solemnélment dans sa cathéferlae, en 576, son jume fileul avec le cièlere Brunchaut, cribé à Bouca et digireure d'un roi austrasien. Chilpérie, furiens, accourt à Bousen pour saisir les deux époux qui, recourant au droit d'assile, ex religient dans la basilique de Saint-Martin, constriuir en bois sur les murs mêmes de la ville : I Buillous Soncii Mertini, que super mura Critatis l'impire tabults fabricate est . di di Grécqui de Tours.

Gité devant ses pairs les évêques de France, réunis à Paris en 977, Prétexta ne put se disculper complétement, et il fat evoyé en exil à Jersey, od il rests jusqu'à la mort de Chilpéric. L'amée même de son décès, en 584, ce roi avait tenu et présidé à Rouen une diéte ou assemblée périerle (37, Revenu triemphant dans a sville épiscopale, Prétextat en sortit en 585 pour se rendre au deuxième concelle de Mêzon (47), comme il avait assisté au troisième concelle de Paris en 557 (5) et au deuxième de Tours en 567 (5).

A son retour de Bourgogne, il eut à endurer les assauts de Frédégonde, cette terrible exilée du Vaudreuil, qui vint exprès à Rouen pour lui faire une scène. N'ayant pu abattre

<sup>(1)</sup> Dans two for de status Cottale, évrite au vrisiche, publice par Malibio et reproduct par dem Bouget, ou il à l'année Ny, que cette raise : Perspeccie à juis l'année Ny. que cette raise : Perspeccie à juis l'année Ny. que cette raise : Perspeccie à juis l'année des l'année majoritaliste monaterium que lo radarchie Retonagenia civitate, perçà morse que des urbs, tempore best Dires; si colicitatum noise a doctem appositio per dedictatum insonie doubecim apposition; de l'ainchrame septenteis; set est des petros perspectives que cett in finalmentale altaris reposits, veriptum rest. Ils étatus algragait ton coel·teram engrepationem Cerironum Dos erreteisum, a Recquié del Batterieu de Gentlemes ét de l'Armos, c'u. Ils., 201.

<sup>(3)</sup> Lecoiste, \* Annal. Evrice. Pracoce., \* t. \*\*\*, p. 680... - Gallin Christiana, \* t. 11, p. 9... Licquet, \* Recherches ur Histoire de Rossen, \* p. 23... - Farin, \* Histoire de Rossen, \* 3" partie, p. 131, io-1... - L'abbé Malais, \* Calendrier normand, \* p. 65.

<sup>(3)</sup> Dom Bouquet, « Recueil des Historiens, » L. rv., p. 625. — Bessin, « Concilia Rotomag. prev., » p. 7. — Liequet, « Recherches sur l'Histoire da Rouse, » p. 30. — Gregor. Turon, « Hist. Fester. »

<sup>(4)</sup> Là saint Prétextat récita les prières et signa ainsi les actes : « Pra-textatus, epotopus occlesin Rothonnageosis, subscripsi, » Labbe al Cossart, « Socro-Suneta Concilia, » t. v., p. 987.

<sup>(5) •</sup> Pratextatas, la Christi nomine epic. occies. Rolliomag. conseoni et sobscripai. • Ibid., t. v., aono 557.
(6) Pratextatas, etsi peccator, in Christi nomine epic. occies. Rolliomag., socundum patrum Instituta relegi consensi at subscripsi, die zu kalendas decembrie, Turonas. • Ibid., t. v., p. 555.

son courage, elle se concerta avec Mélance, l'évêque intrus de Bouen et l'enanemi juré de Prétextat. Elle offirit alors deux cents sous d'or à l'uin de sec seclaves pour la déliver de son ennemi. Le mailleureux sieaire ne se montra que trop docile, et le jour de Pâques de l'an 569, pendant que l'évêque entonnait dans sa cathèdrale une antienne de l'office du maint, il le perça au cour avec un de ces grands couteaux de freque nous rend partout la ceinture des Francs: « Homicida qui, extracto balthei cultro, sub accello «piscopum percussit (1).»

Du reste, l'intrus Mélance paraît avoir occupé légitimement un siège récemment teint du sang d'un martyr, car l'histoire de l'Egise d'Angleterre a conservé le souvenir d'une lettre que lui avait adressée, en 601, le grand pape saint Grégoire pour lui recommander les missionnaires de la Grande-Bretagne (2).

N'oublions pas de dire que pendant cet épiscopat, demeuré célèbre dans l'histoire de France comme dans celle de l'Église, Rouen, alors gouverné par un comte (3), reçut la visite de deux rois mérovingiens, de Sigebert, d'Austrasie, en 575, et de Chilpéric, de Soissons (4).

Le vur siche, l'Age d'or de l'Eglise de France, est aussi la grande aurôcio de l'Eglise de Rouen. Cest alors qu'elle it appareitte sur son siège tois grands houmnes et trois grands saints, Romain, Dalon et Anschert. Romain, le plus pieux de tous nos pontifes, lotta deregiquement contre l'idolàtric, et parait en être demeuré vainqueur, puisqu'il tralue derrière lui un dragon enchaîné comme trophée de sa victoire (5). Ce ne fut pas seulement chez les Calétes reculés (6), mais aussi au soin même de sa métropole, qu'il détruisit les temples et autres leux siblitriques. Cest à lui que fon doit la fermeture et peut-étre la destruction des autels consacrés à Vénus (7), à Apollon et à Mercure, dont le sol nous rend les images. Son luis beau triombe fut la démôtition du randa ambiblibêter romain

<sup>(1)</sup> Gregor Toron, « Hist. Franc., » tib. vu, c. 3.— Dom Bouquet, « Recuest des Historems des Gaules, » t. n. p. 750-77, 233, 33, 991 t. u. p. p. 72, 37, 77.8. ~ e. Les germs Carcolipse de Saist-Deuts, « ibéd., t. u. p. 215, 211. ~ Le Pêre Bătius prétend que saint Prétentat, de Rouen, ansiste au climquième concile d'Orléans, en 340. « Secro-Sante Goordies, » t. v. p. p. 51.

<sup>(2)</sup> L'abbé Mulais, « Calendrier normand, » p. 57,

 <sup>(3) «</sup> Comitem Rothemagensem, » dit Grégoire de Tours, apud Bonquet, t. 11, p. 282. — Chéruol, « Hist. de Rouen, »
 L. 1", p. 13.

<sup>(4)</sup> Gregor. Turon., lib. tv, c. 52, apud dom Bouquet, « Recuei) des Hist, des Gaules et de la France, » t. 11, p. 230.

p. 19/.
(3) Ce drugon symbolique, que le moyen-âge reconnaissant a donné aux conquérants chrétiens, est connu à Rouse sous la nom gargouille. On en trouve d'analogues aux pinds de saint Wasat d'Arras, de saint Marcel de Paris, de saint Arnould de Mête, 60c.

<sup>(6) «</sup> Maxime apud ultimos Caletes, » dit la légende de l'ancien bréviaire de Rouen.

<sup>(</sup>f) Une tradition, consigned par pinsiours autours, prétend qu'un templo de Yéaus a cuissé sur l'emplacement occupé pius lard par l'abbayo Saint-Amand. Une entre tradition affirme également qu'avant ce monsséér, divers en 1000, par Goussila et Emmiting, le cissait une établissement monscilape contrait par Clorist I de dont l'étable aurait été comacré par Saint-Amand. (Monisilius ibbdem Des docervientibus). Il. Langiois, « Revue de Rousen, « année 1833, t. m. p. 345.

qui dans la guerre avait servi de Castrum pour la défense, dans la paix avait été témoin des jeux de la scène, et qui n'était plus alors que le repaire des superstitions et le réceptacle des plus grossiers plaisirs.

Ce colossal débris de la puissance et de la religion romaines, assez bien décrit dans les manuscris du moyen-age, est invariablement placé par eux dans un fluolourg et au nord de la Gilé: « Justà urbem ipama a septentionali latere, « penès urbis menia, « penès murorum Civitatis confinia. Il était construit en pierre de taille, renfermait dans son enceinte un temple de Vênus, et, dans les parties basses de l'édifice, des fermices et des lapanars : « Lapideo opere constructa in modum amplitheatri nuralis mediena altitude, in qui aubterraneum speleum angustum iter introuneutbus prebeba : » Domas illa subterranea latebrosis fornicibus cingebatur. Hanc domicilium Veneris propter soctantium usus appellabant. Verum desuper intra amblum muri exterioris spatioa patèbat area, in cujus medio fanum artifici opere constructum eminebat, in quo ara editiori loco stabat et desuper titulus Veneris. »

Nous en répétons la description en vers latins :

 Est ibi nam castrum murali robore firmum, lu quo feedarum domus atra latet meretricum, Fornicibus variis cacis obstrusa latebris.

Illic obsceni rivales, seu parasiti. Vel quos impuri juvat ingluvies Epicuri Sorde lupanari semper sitiunt maculari. In medio castri patet area more theatri, Quo fauum Veneris titulus spurcæ mulieris (t). >

 Estat à prisco tempore enorme adificium templumque quod constat in veneratione profance Veneris. Est autem ibi et lupanar in quo meretricum deget phalanga non modica, inlecebrosam adprimé exercentes vitam.

Ge thétre, ou peut-être cet amplithétre, était situé au nord de la ville, sous les nurs de la Cité. Ce destait être quelque chose comme le grand thétre circulaire de Tours, qui était enchâses dans l'enceinte même des murs, dont il rompeit la ligne. Ce temple des plasiris devenait au besoin un Capitole pour la défense. Cette circonstance nous avait fait penser d'abord que le thétre de Nouen aurait bien put être placé dans le voisinage de la place des Carmes et de l'églies Saint-Lô, la do tant et de si épaises murailles ont été rencontress deuis soixante aus. Cétait d'ailleurs vers ce nuarier que saint Romain avait foit

sa demeure (4), et c'est là qu'il trouva son tombeau, dans la crypte de Sainte-Marie, qui possédait déià le cercueil de saint Godard.

Mais des observations nouvelles nous font penser que le temple-cotysée détruit par saint llomain devait vier dans le quartier Bouvreuil, entre la rese du Cordire et la ree Morant amais préférablement près de cette dermière. Nous no serions mullement surpris qu'il est cocupé l'empherent qu'i éveit, et 2905, le châtes de Philippe-August. Le nombre et l'importance des murailles antiques rencontrées deslans et autour de la maison des Dames-Ursalines, nous font grandement benecher de ce côds.

Saint Ouen, fils et frère de saints (2), béri des son enfance par le grand saint Colomban (3), nous a lissé de son passage de curieux documents dans as 3'te du hienheureux Eloi, de Noyon, qui est toute une peinture de l'époque. On voit dans ce livre quels auteurs on lisait à l'ouen, quelles habitudes paiennes so perpétazient au sein des classes populaires. Les nons de Neptune, de Pluton, de Diane, de Minerce et des Geines, édatent lois d'être oubliés par les populations grossières de nos compagnes. Ces sermons de l'évêque missionanier sont le mirier d'une époque de transition oi le christianiste édat au laut de la société et le pagmisme au bas. Ces doux hommes illustres maintenant unis dans le cicl et sur nos autes, étaient étroitement liés sur la terre. Elus évêques en même temps, tous deux furent sexrés à Rouen le 2'l mai 640, et probablement dans la même église (5). Il n'est pas impossible que le nom de saint Eloi, laissé à l'une de nos anciennes églises, no soit un Minoignage de ce grand ééchement.

Après saint Victrice, saint Ouen passe pour le plus lettré de nos évêques. Il assista au premier concile de Chialon-sur-Saône en 656 (5), et i tint lui-même une assemblée dans la ville de Rouen. D'après les PP. Labbe et Cossart, il aurait déjà assisté, comme évêque de Rouen, au concile de Clichy, dès 633 (6), et à celui de Paris, en 638 (7).

Ministre de Dagobert I<sup>er</sup>, comme saint Romain l'avait été de Clotaire II, il no fut peutêtre pas étranger à la réalaction du diplôme du premier de ces rois, qui donna à l'abbaye de Saint-Denis les droits que le fise prélevait au port de Rouen sur les vins, la garance et le mid, les grandes marchandises de l'époque (8).

<sup>(1) «</sup> L'Aded de asint Romotin était via-à-via le bout (de t'église) au combant du cimptière Sajot-Godard. On voit même les armes de sa famillé à un pipson, semblaides à oriele qui cintaisent encore il o'y a pas longtemps dans le Vexin. - Rondeux do Sétry (ec 1781). « Noitees el Extraits, » 1. m., p. 593.
(2) L'adebé Matini, « Godenlivire normand., p. p. 504.

<sup>(3)</sup> L'abbé Malais, « Calendrier normand, » p. 76.

<sup>(4)</sup> L'abbé Malais, « Calendrier normand, » p. 29, 36, 78.

<sup>(5) «</sup> Audoéaux, episcopus ecclerie: Rothomageosis, his constitutionibus subscripsi, « Labbe et Cossart, « Sacro-Sancta Concitta, » t. vv. p. 392.

<sup>(6) «</sup> Dado, opiscopus Rothomagensis ecclesiae, cons. et subscripsi. » « Sacro-Sancta Concilia , » I. v, p. 1855.

<sup>(7) «</sup> Dado obtulit. » Id., Ibid., t. v, p. 1856.

<sup>(8)</sup> Dom Bouquet, « Recueil des Ilistoriens des Gaules, » t. rv., p. 627. — De Fréville, » Mémoire sur le commerce maritime de Rouen, » t. rv., p. 26.

Décédé à Clichy, près Paris, le pontifi-chancelier fut ramené à Rouen et inhumé dans l'abbaye de Saint-Pierre et de Saint-Paul, qu'il avait restaurée et qui prit son nom au xe siècle. De toutels se créations du vur siècle, colée qui a de plus dure et qui a dod Rouen de son plus riche monument, c'est bien la fondation bénédictine qui perpétue parmi nous le nom de saint Ouen. Du reste, plus de quatre-vingt-dir églises paroissiales de la Normandie conservent aussi le nom de ce grand pontifet (1).

Trompé par Elzoin, l'évêque-ministre ît enfermer, ea 674, dans la prison ovisine de la Poterne, saint Philbert, abbé de Jamilges, dont l'innocence fut bientol reconnue. Aussi, plus tard, oc eachet deviat-il un oratoire dédié au patriarche des bonds de la Seine l'hôte des moines de Jamilges. On y montre encore un reste de la Gaule mérovincienne (2).

Ansbort, moine et abbé de Fontenelle, gouverna l'Egièse de Rouen de 683 à 695. Réunisant des artistes habiles, il it faire à saint Ouen une magnifique châses, le 5 mi 686. Il soulagea la famine de son diocèse, ouvrit le troisième concile de Rouen en 683 ou en 693 (3), et mourut exilé à Aumont, dans le Hainaut, d'où il fut triomphalement rapport à Fontenelle par le conservat de l'ancentral de l'accept de l'acce

Ne terminons pas ce qui regarde le vus sicle sans mentionner la visite que firent la Rouen, en 600, deux houmes modestes alors d'earnt le monde, mais depuis gragas devant Dieu et devant les hommes. Nous voulons parler de saint Safais et de saint Lettroit, oes deux civilisateurs de nos contrés, alors savuages, et dont les noms doivent être écrits en lettres d'or dans nos oœurs comme ils le sont dans le cell (4).

Le vur siècle est une époque de décadence et de mutisme. Distoire nous fait à poine comaître les nons barbares de nos archeèrques, cur, à partir de cette époque, le titre d'évêque cesse à pou près complètement et celui d'archevêque s'établit régulièrement. Nous n'avons guêre que les noms de Grippon (662-715), de Roland (713-722), des saint Hitgues, de Jumièges, comis de Pepin (722-739), et de Radbert (730-742). Le passage des saints nous console de ce silence. En 722, saint Guilbaud (Willbaldus) s'approcha de Rouen et camps sur la Seine aux environs de cete viul (6). Il de latt accompagné de saint fichardy.

<sup>(1)</sup> L'abbé Malais, « Calendrier normand, » p. 76.

<sup>(2) «</sup> Histoire de l'abbaye royale de Saint-Pierre de Jumiéges, « Mes., p. 24-27. — Cet encien hôtel de Jomiéges forme abjourd'hui la maison n° 26 de la rue de la Poterne. On y voit un reste de mur antique.

To En 60, dayset data misseria, a Parismi, + Lim, p. 618.— Licquet, Becherches sur l'Illative de Bousn, » p. 44, 54, 46.— Broff, dayset dom Bouquet, e Beccuii, + Lim, p. 618.— Licquet, Becherches sur l'Illative de Bousn, » p. 44, 54, 46.— Broff, dayset Labbe et Cossari, - Sacra-Sancia Concilia, » t. 11, p. 119-42.— Broff, of Bournery et Berlin, qui assureul qu'il sy fravour, qu'aim réspons et quate abbét; e S. R. C. Concilia ac décreta, p. 18-19.— Bessia, « Concilia Rotum, provinc., » p. 18-12.— Buist Ambérti souserit einsi : « Ambértius, archipicipous, au Macherjai. »

<sup>(4)</sup> Chéruel, « Histoire de Rouen pendant l'époque communale, « L. 1", p. xxxxx.

<sup>(5)</sup> De Préville, « Mémoire sur le commerce maritime de Rouen, » L r<sup>a</sup>, p. 29-30. — Ducange, « Glossarium » verbe « mercimonium. »

son père, et de saint Winebaud, son frère. Lui-même avait été le compagnon de l'apêtre des Germains (1).

Grimon, nommé par Chagles-Marté, fut institué et reçut le pallium des mains de saint Boniface, légat du pape Zacharie, pour la Gaule et la Germanie (2), Riedfory, étue en 784, gouyerna si mal son Eglise, qu'il fut déposé en 753, pour faire place à saint Reuny, fière de Pepin-le-Beré ot onche de Charlemagne (3). Nous sonsos que celtui-ci envoya à Rome des moines de Roues pour y puiser le chant romain, celui des Gaules étant devenu un chaos. Une lettre du pare Paul le \*A Pepin-le-Berf ous réviée ce curieux édital (§4).

Remy fur remphaé par Bugues (762-769), fils naturel de Charles-Martel ou de Pepin. Ce dut sous lui que Pepin-le-Bret vint A Rouen pour y celébrer le Paques de 786(5), Magenard ou Méand, fils naturel de Charlemagne, fut un de ses missi dominici (6). En 779, il reçut dans sa métropole son illustre père, qui jarcourait alors les villes et les cités de son royame (7). Le concile de Francéric, teue na 794, le charque, en sa qualité - d'évenue métropolitain, . de la délicate mission de remplacer Gerbod, qui avait usurpé le siége d'Evreux (8).

Vers Ian 800, il fut remplacé dans ses fonctions de pontife par Willibert, qui, des 785, remplissait dight celles de nieusa dominieus (9). Willibert, gouverneur de Louis-le-Débonaire et nistitué son tuteur par le testament de Charlemagne, reçuit ce grand monarque à Rouen, en 800, lorsqu'il parcountil les riraques de l'Océant des Beuves, monaches gar generales de l'accession de l'accession de la celle de l'accession de l'ac

Le 1x siccle, cet âge de troubles et d'agistions par excellence, s'inaugure pour nous par un legs de Charlemagne. Dans le testament de cet empereur, rédigé en 811, l'Egiése de Rouen figure parmi les vingt-deux métropoles de son empire, qui eurent part à ses libéralités (12). En 818, Louis-le-Débonnaire vint à Rouen visiter l'archevique Wilhiert, qui avait dés on tuteur et son gouverneur (31). Il est orchable une ce fut ce amber ponifie qui int la dés on tuteur et son gouverneur (31). Il est orchable une ce fut ce amber ponifie qui int la fair de la comme de

<sup>(1)</sup> L'abbé Malais, « Calendrier normand, » p. 43, 81.

<sup>(2)</sup> Dom Bouquet, « Recueil des Historiens des Gaules et de le France, » t. rv, p. 98. — Chéroel, « Histoire de Honen, » t. r", p. xxx.

 <sup>(3)</sup> M., ibid., t. v., p. 384.
 (4) Bessin, « Concilia Rot. provinciae, « p. 14.

<sup>(5)</sup> Dom Bouquet, « Recueil des Historiens des Gaules et de la France, » t. v. p. 8, 18, 36, 200.

<sup>(6)</sup> Id., ibid., t. v, p. 142 ou 742.

<sup>(7)</sup> Id., ibid., t. v, p. 142.

<sup>(8) «</sup> Magenardo , metropolitano epircopo. » Labbe et Cossart, « Sacro-Sancta Concilia, » I. vn. p. 1967.
(9) « Willibertus , Rotomagensis archiepiscopus , missus dominicus. » Dom Bonquet , « Recueil des Historiens

<sup>(2) \*</sup> William Residence of the Infrance, v. 1. vi., p. 99-91. — Baluze, « Capitul. Reg. France, » t. vi., p. 3, 78. — Lioquet, « Recherches sur l'Histoire de Rouen, « p. 49-50.

<sup>(10)</sup> Dom Bouquet, + Recuell des Historiens des Gaules, » t. v, p. 52, 214, 349.

<sup>(11)</sup> Chéruel , « Histoire de Rouen pendant l'époque communale , » t. 1", p. xxxi.

<sup>(12)</sup> Dom Bouquet, « Becueil des Historiens des Gaules, » t. v, p. 102, 370, 372, 379.

<sup>(13)</sup> Id., ibid., t. v, p. 143, 178.

Rouen le synode général, dont lémente nois restent et que nos historiens placent au temps de Louis-le-Débonnier (1). Ce fit probabbement til aussi qui reut Bêra, comte de Barcelone, envoyé à Rouen comme prisomeir de guerre (2). En 824, l'empereur revient une soconde fois à Rouen comme prisomeir de guerre (2). En 824, l'empereur revient une soconde fois à Rouen et y reçoit le stairanche Grado, ambassaleur de Michel, empreur de Constantinople. Pendant les conférence qui eurent lieu dans cette ville, on traita du culte des saints et de since.

Si Willhert était dérous à Louis-le-Dèbonnaire, Ragnoard, son successeur, ne le fut pas moins. Après avoir siégé au sixième concile de Paris, en 850 (4), et à celui de Worms, en 833 (5), nous voyons ce pontile, à la dète générale de Thiorville? (Theodoins villa), rébabilière et restaurer l'infortunt Louis-le-Pienx, que le fouçueux Abbon, de Réims, avait fait déposer par la factieuse assemblée de Compiègne (6), Ragnoard, estimé des grands hommes de son temps, figure pour dix livres sur le célèbre testament d'Anségise, abbé de Fostenelle (7).

Après le vénérable Gombaud, conseiller et ami du roi Louis, nous voyons Paul ler, un des missi dominici, assister au second concile de Soissons, en 853 (8). Mais il nous faut revenir un moment sur nos pas.

En 840, Charles-le-Chauve, poursuivant Lothaire, son anthieux frère, qui avait înticouper les ponts de la Seine, trouva moyen de franchir le fleuvo sur vingt-huit navires de commerce, réunis aux environs de la ville (9). Ce fut vers cette époque (875) que ce même roi donna aux moines de Saint-Ouen, pour le luminaire de leur église, la moité du revenu du port de Rouen (10).

Le 14 mai 841 apparaissent les Normands, conduits par Ogier-le-Danois, qui pillent et brûlent la ville, après avoir égorgé les prêtres et les habitants (11). Heureusement qu'avant

- Dom Pemmeraye, a S. R. E. Concilia ac syn., s p. 33-37, Dom Bessin, a Committa Rotomag. provinciae, s. 8-11.
- (2) Dom Bouquet, « Recueil, » t. vi, p. 145, 178. Chéruel, « Histoire de Rosen, » t. v., p. xxxxx.
  (3) Dom Bouquet, « Rocueil, » t. vi, p. 435. Chéruel, « Histoire de Rosen, t. r., p. xxxxx.
- (4) « Ragnoardus Rothomagensis. » Labbe of Cossart, r Sacro-Sancta Concilia, » t. vn, p. 1502-1668.
  (5) « Ego Ragnoardus, Rothomagensis episcopus, subscripsi. » Id., ibid., t. vn, p. 1681.
- (6) \* Ragnourdes, archiepiscopus. \* Ibid., t. vii, p. 4697.
- (7) Fallue, « Histoire de l'Eglise métropolitaine de Rouen, » t. 1<sup>10</sup>, p. 240. Thieury, « Armoriel, » n° 33.
- (8) « Paulus, Rothomagenala sanctar ecclesian archiepiscopus, relegi et subscripsi, « Labbe et Cossart, « Sacro-Sancta Goncilla, « t. viii, p. 91.
- (9) Dom Douquet, Recould des Historiens des Gaules, t. n., p. 19. Quoi qu'en ai di di M. Devillo dans ses s-Robertons un Finnice pont de Roues, de Présis analytic de L'Anche, same la Nija, 19. 64-29, none conservative M. Le Prevent (- Le Banana de Rou, t. 1..., p. 10) et M. Pallon (- Historie de l'Egline de Roues, t. 1..., p. 10) et M. Pallon (- Historie de l'Egline de Roues, t. 1..., p. 10) et 1170, que desso produédait un part de bon du l'Épope de résinségiense, result airrivé des Nermands ce mêmbre pont qui est montione par Richard II, en 1925, et par Gosselin, le vicontie, en 1925, « A ponte Archas suges en d'pointer critique.)
- (10) a Neustria pia, ap. 7. De Fréville, a Mémoiro sur le commerco maritime de Rouen, at. ra, p. 45-46.
   (11) Dom Bouquet, a Recueil des Historiens des Gaules, at. vm, p. 59, 68, 157, 372, 401. Lequet, a Recharches
- set, Histoire de Rouen, \* p. 67-66. Depping, « Histoire des Expéditions maritimes des Normands, » p. 70, édit. 1843.

En 875, le même pondie rouennais souscrit au concile de Scissons (8), et en 876, il assiste à celui de Troyes, teau contre le célèbre Hincimar, de Reims (9). A une autre époque, vers 868. Wênillon et Hincimar, réunis, avaient courageusement présenté à Louis de Germanie, les remoutrances de l'épiscopat, rassemblé au palais de Kiersy, sur sa conduite envers Charles-le-Chauve (10).

De 855 à 868, l'évêque Luitade éerivit à Wénilon à propos du dinere Wulfade (11).

Une nouvelle apparation de pirates, mais plus salutaire que toutes les précédentes, a leu en 876. Cette lès, c'est le Neweigien Bollon, le fattur maître de la cité et de la province, qui attache ses barques à la porte de la Roquette, près de l'églies Saint-Martin (19). On parte encore d'une dernière invasion de Panoies en juillet 885; mais sinte Rouen dut avoir moins à souffirir, car il était dévenu le quartier général des Normands. C'était la ville la plus scandianes de l'occident. Aussi, les auteurs contemporins l'appellent la ville des Danois par excellence (Rothum, Danocum urbem) (13). Nous touchons iei au début de leur empire et à un changement de maître.

Pour terminer l'esquisse de ce malheureux siècle, nous signalerons la présence de notre archevêque Jean au concile de Pontigny, en 876 (14), au moment même où le paien Rollon envahissait sa ville et son diocèse; ouis nous citerons un illustre exilé, saint Léon, de

<sup>(1)</sup> Dom Bouquet, « Recucil des Historiens des Geules, » t. vn, p. 271.

<sup>(2)</sup> Id., ibid., p. 731, 318. - Licquet, a Recherches, a p. 69.

<sup>(3)</sup> Id., ibid., p. 343. - Conduits per Sidroc et Godefroy.

<sup>(4)</sup> Dom Bouquet, « Bacueil, » L vin, p. 43. — Conduits per Sidroc et Bernon. — Licquet, « Recherchet, » p. 71.
(5) Dom Bouquet, « Recueil, » L vin, p. 27.

<sup>(6) «</sup> Wanilo, bumilis Botomagorum episcopus, sabscripsi. « Labbe et Cossart, « Sacro-Sencta Concilia, » t. vm. p. 135-760. — « Wenilo, Sancte metroposis ecclesia: Botomagenasis episcopus, sabscripsi. » 1d., ibid., p. 783-785. — Dem Bouquet, « Secueia, » t. vu. p. 657. — "Pommeraye, » S. R. E. Concilia, » p. 24-97.

<sup>(7)</sup> Dom Bouquet, . Recueil, . t. vu., p. 639,

<sup>(8) \*</sup> Wenilo , Rotomagensium archiepiscopus, subscripsi. \* Labbe et Cossard, t. 1x , p. 279.

<sup>(9)</sup> Dem Buuquet, « Recneil, « t. vii, p. 96, 214.
(10) Lettres d'Hinemar, dans Dom Bouquet, « Recueil des Historiens des Gaules, « t. vii, p. 519. — Labbe et Cossart, « Serro-Sancta Coosilia, » t. viii. p. 1503.

<sup>(11)</sup> Pommeraye, + S. R. E. Concilie, \* p. 22-23.

<sup>(12)</sup> Servin , a Histoire de la ville de Rousa , » t. r", p. 93-96. — Depping , « Histoire des Expéditions maritimes des Normands , » fib. m , c. 2, p. 268-70.

<sup>(13)</sup> Wil. Chind., spud Bouquet, . Recueil des Historiens, . t. vist, p. 216.

<sup>(14) «</sup> Joannes, Rothomagensis ecclesis: archiepiscopus, subscripsi. » Labbe et Cossart, » Sacro-Sancta Concil, » 1. ix, p. 289.

Carentan, archevêque de Rouen en 888 et en 889. Ce prélat, obligé de fuir son siége, se réfugia chèz les Basques pour leur porter l'Evangile, et il y retrouva la palme du martyre:

Le 3º siècle, comme le commencement du xr, est dans l'histoire de Rousen plus militaire que monastique. Le 3º siècle est rempli par cinq poutifse, dont deux ont laissé un nom: le premier est Francon qui, en 012, haptica Rollon sous le nom de Robert et qui, en 918, réintigré avec une pompe s'elemelle le corps de saint 0 und ann l'église des Saints-Apôtres qui bientôt hui emprunters son nom (1); le second est Robert de Normandie, qui findh la cultérile et baptiss siant Olave, le premier roi chrétien de la Norwige (2). Nous ne devons pas non plus oublier Witon qui, de concert avec l'archerèque Herré de Reins, travailla à la conversion de Normandie, les documents qui nous sont restès attestent es zèle commun (3). Ce fut aussi ce pontifie qui, vers l'an 900, fint à Rousen le cioquième concilei, dout les aetes sont parvenus insurà nous (6).

Fait assez etrange, le Cotentin fut si paçanisé par l'invasion scandinave, qu'en 914 l'évêque Théodorie apporta à Rouen le corps de saint Lô, et fixa dans cette ville son siège épisconal, qu'i y demeura insouren 1056 (5).

Mon sujet m'oblige à no mentionner qu'au pas de course le sanglant combat livré par Guillaume-Longue-Epée contre Riulf, contac du Cotentin, dans un champ qui a conservé le nom de pré de la Bataille (b). Jen dis autant de la bataille achameis que gagas, en 685, sous les murs mêmes de la Cidé, Richard-sans-Peur sur Othon, empreure d'Allemagné. Le lieu en est encerc conus aujourdhui sous le nom de Rousgemar CV. Inscrivons également au tableau de l'histoire politique l'arrivée de Harold, premier roi chrétien de Dansmark, se réfugiant à Rouse contre les embûches de Suñono, son fils, el a calprité dans nos murs du roi Louis d'Outre-Her, en 945 (9). Cet événement était la suite d'une intervention tentle dans un but semi-politique et semi-religieux.

En 943, après la mort de l'archevêque Gontard (10), et sous la minorité du premier des Richard, une nouvelle invasion scandinave et un mouvement paien s'étaient manifestés à Rouen et dans le pays de Gaux. Cette réaction était conduite par Turnod, grand seigne un

<sup>(</sup>i) Dom Bouquet, . Recueil des Historiens des Ganles, . t. 1x, p. 139.

<sup>(2)</sup> Dom Bouquet, \* Recuell des Historiens, \* t. x, p. 188, 213 at 368.
(3) Id., ibid., t. vm, p. 163.

<sup>(4)</sup> Pommereye, . S. R. E. Concilia, . p. 44-47.

<sup>(5)</sup> Périeux, « Dictionnaire indicateur des Rues et Places de Rouen, » p. 1xxvv, 1xxvv et 141. — L'abbé Melais, « Calendr. norm., » p. 62.

<sup>(6)</sup> Périeux, a Bictionnaire indicateur des Rues et Piaces de Rouen, » p. 126. — Servin, » Histoire de la ville de Rouen, » t. 1", p. 108-110.

<sup>(7)</sup> Dom Bouquet, « Recueil, » t. tx, p. 53. — Servin, « Histoire de la ville da Rouen, » t. 1", p. 133. — Périsux, « Dictionnaire indicateur des Rues et Places de Rouen, » p. axxv et 230.

 <sup>(8)</sup> Servin, . Histoire de la ville de Rouen. . t. r., p. 116.
 (9) Dom Bouquet, . Recouil, . t. vin, p. 168, 293, 326-21; t. ix, p. 12, 97. — Servin, . Histoire de la ville de Rouen, . t. r., p. 122, 193.

<sup>(10)</sup> Dom Bouquet, . Recueil, . t. 1x, p. 12,

normand, qui, un moment, força les jeunes ducs et les Rouennais eux-mêmes à sacrifier aux idoles (1).

Mais nons n'aurons garde d'oublier les lettres de Fulbert, de Chartres, adressées à notre archevique Robert (2); le quatrieme concile de Rouen, tenu par ce pontife (3), et les deux assemblées ouvertes à Frécamp en 900 (4) et en 1097 (5), et enfin l'arrivée à Rouen, en 900, du corps de saint Sever d'Avranches qui, s'arrêtant à Emendreville (6), imposs bientôt son nom à ce funbourer.

Nous enregistrerons, comme un fait honorable pour notro ville, les visites que firent deux rois seandinaves. Le premier est Harald ou Hériol, roi de Danemarck; le second est Lacman ou Laneina, roi de Suéde (7).

Mais nous regarderons comme plus précieux encore, par ses conséquences religieuses, le passage des trois visiteurs suivants:

La premier est Ethelred II, roi saxoe de l'Angleterre, le même qui, vers 979, avait cempté des droits de coutume les bateaus de Rousen qui portainet des marsouins au marché de Londres (8). Il arriva, en 1013, accompagné de ses deux fils, Alverède et Edouard (9). Il n'est pas impossible qu'Alverède ou plutôt Alfred ait donné son som à la cédèbre tour que possédait à la Potenter l'abbaye de Jamileges (10). Edouard-le-Confesseru; élevé en Normandie et normand par le ceux, adopta plus tard son neveu Guillaume, fils de Robert, et fit fainsi le principe de la conquête de l'Angleterre.

La même année était venu à Rouen, avec une oscadre victorieuse de la Bretagne, Olatis, Olat ou Olave, roi de Norwége, qui, pris de dégodt pour les idoles, et ayant goûté les instructions de Robert, fut baptisé par cet archeveque. Revenu en Norwége, il y implanta le christianisme et mourut martyr pour la foi (41).

 Dom Bouquet, « Recueil » (d'après Prodoard), p. 196-97. — Chéruel, « Histoire de la vitle de Rouen, » L. 1", p. xuvu. — Depping, « Histoire des Expéditions maritimes des Normands, » p. 308-309.

Pommeraye, \* S. R. E. Concilis, \* p. 64-65.
 Id., ibid., p. 61-62. — Bessin, \* Concilis Rot. prov. \*

(3) Id., ibid., p. 51-62. — Bessin, r Concilis Rot. prov. (4) Pommersye, a S. R. E. Concilin, p. 59-61.

(5) Id., ibid., p. 62-63.

(6) « Homentrudisvilla, Hemeltrudisvilla ou Hermeltrudzvilla. » Duplessis, « Description géographique et historique de la Hauto-Normandia, » t. 11, p. 20.

(8) Nove de la Mortulero, \* Hist. gon. des pecines, \* t. 1", p. 317.
(9) Dom Bouquet, \* Recueil des Historiens des Gaules et de la France, \* t. x, p. 187. — Périaux, \* Dictionnaire Indicatour des Russ et Places de Rouen, \* p. 236-27.

(16) Périaux, « Dictionnaire indicateur des Rues et Pisces de Rousn, » p. 206. — L'auteur dit que dans une cave de la rue de la Poterne ou voit ancore des vestiges de cette tour, qu saint Philibert swait été enfermé.

(11) Dom Bouquet, « Recuril des Historiens des Gaules et de la Francs, » t. z., p. 188. — Depping, « Histoire des Expéditions maritimes des Normanda, » p. 27, édit. 1813. D'après Depping, ce chef barbars se serait fait baptier trois fois à Londres, anx Seriagues et à Rouce.

Les derniers visiteurs, quoique plus modestes, durent excrer une grando influence monastique. Nous volonos parler des moies de l'Orient, et surtout da Sinai, qui, de 41060 à 1000, no censèrent de visiter Bouen, qu'ils appelaient « Civitas Normannerum nobilissima, » et nos dues, dont la svarient entendul ouer la piééé et la munificance (1). Le plus oélibère de tous ces émigrants fut saint Siméon, mort reclus à Trêves le 4rr juin 1055, et qui apport à 8 nouen les reliques de la grande martyre d'Alexandrie. Rachets par Gosselin, vicontue d'Arques et de Bouen, ces restes précieux furent déposés, en 1000, au monastère de la Trintié, dont le mont prit hieratik le nom de Sistant-Catherine (2).

#### CANTON DU GRAND-COURONNE

## LE GRAND-COURONNE.

EPOQUE ROMAINE. - On a signalé sur le Grand-Couronne des restes de voie antique.

EFOGE FRANCE.— En 1832, M. Finand de Bois-Hébert remit à la Commission des Antipuides, pour le Musée départemental récemment foolé, un stripe de proze, trouvé dans un cercueil do pierre découvert, en 1815, sur un terrain placé le long de la grande route et en face de l'éjac. Cette ségulture contenit de plus un fer de lance, ce qui nous la fait croire franque plutôt que romaine. Toutefos, des 1815, l'Académie de Rouen, saisée de cette découverte par M. de Bois-Hébert, son secrétaire, se précecupa du style antique. L'òpic fut dessiré par M. Marquis et analysée par M. Mistils, qui le troura composé de time et.de cuivre rouge. Beaucoup d'autres cercueils de pierre accompagnaient le sacophage qui contennail e style.

PÉRIODE NORMANDE. — Dans des actes normands du xiº siècle, Couronne est appelé

» Préc. anal. des Trav. de l'Acad. de Rouen, » an. 1815, p. 88. ; « Procès-verb. de la Com. dép. des Antiq., » 1. 1", p. 164. «Cartul, de l'Ab. de la Trinité du Mont-de-Rouen, » p. 422. Le Prevots, « Mém. de la Soc. des Ant. de Nor., » 1. xx, p. 20.

#### MOULINEAUX.

EPOQUE GAULOSSE.— Au mois de septembre 1855, le propriétaire du château de Robert-le-Diable, faisant combler les énormes fossés de la vieille forteresse normande, rencontra un cimetètre gaulois que je crois contemporain de César et de Jésus-Christ.

<sup>(</sup>i) Dom Bouquet, « Recueil des Historiens des Gaules et de la France, » p. 10. — « Normannim Nova Chrenica, » p. 3 et 4.

<sup>(2)</sup> Id., ibid., p. 372. — Périaux, « Dictionnaire indicateur des Rues et Places de Rosen, » p. 43. — L'abbé Malais, « Calendr. norm., » p. 37.

C'est dire qu'il va d'Yainville à Saint-Paul ou au Taillis. En 1802, en traçant la route départementale nº 10, du Lendin à Duchir, on a coupé une partie de cet ancien fossé. l'ai remarqué dans la tranchée une masse de terre noire, cendrée et charbonnée. Précédemment, ou avait trouvé dans ce fossé une lache en fer.

M. Fallue cite des ossements et des vases trouvés auprès de l'église d'Yainville. Il nous est impossible de déterminer ce dénôt.

Faline, « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie. » L. IX. p. 282.

## JUMIÉGES.

Éroque cattoss. — Nous ne savons s'il faut attribuer à l'époque gauloise des fosses nombreuses que l'en voit dans le bois de Junifiges, surtout du côde du Mesnil. Il en est une que l'on nomme la Fasse-Pipust, dans laquelle on dit que sont cachées des cloches. Nous en dirons autant de ces excavations de la côte qui brorbent la presqu'el et que les habitants appellent des tross fumeux, à cause des vapeurs qui paraissent en sortir.

Nous ignorons également 51 faut faire remonter aux âges reculés les pratiques supertitieuses dont cette terre aboné. Nous sommes assez disposé à le faire. Cest ainsi que, pour nous, doit dater d'un tempe de grande ignorance et de grande simplieité la coutume de nouer les fièvres à des branches de genées. Par suite de cette croyance, nous trons remarqué dans le bois de Juniéges, sur la route qui conduit à Saint-Paul et à Duclair, dans le voisinage d'une chapelle consacrée à la Mère de Dies, une série de genêts dont les branches avaient léé nouées par des pélerins. Les arbres d'alentour renferment également dans leurs rameaux des images de saints, manière chrétienne de sanctifier des arbres jadis honorés d'un culte profance.

ÉPOQUE ROMAINE. — Vers 1837, un bûcheron, en abattant un ehène dans le bois de Jumièges, trouva un vase contenant des monnaies romaines en bronze, dont M. le curé offrit quelques-unes à M. Lepel-Cointet.

On nous a assuré que dans le bois de Jumísque il existe un camp. Nous n'avons pas vérifié le fait; mais ce que nous savons, c'est que, dans la Vie de saint Philhert, il est rapporté que ce saint abbé fonda son monastère dans un lieu où les anciens avaient établi un cestrum ou un camp: « libidem, castrum condiderant antiqui. » Par anciens, le ure siècle entendait bien certainement les Romains.

Proque Praxote. — § Iv. Le Non. — L'Époque franque est la grande épopée de Jumiéges. C'est la que son existence brille et que son nom apparait. Mabilion, dans ses Annales (L. 1<sup>st</sup>, p. 432), et dans les Actes des Saints de l'Ordre de Saint-Benolt (L. 11, p. 810-23), tous documents puisés à d'anciennes sources, l'appelle ε Gemeiteum, in page Rotomagensis. ) Bes triens et des deniers mérovingiens, frappés à l'unièges même por3 45

月桂

tent DEMEDICO, Mémorires de la Société des Antispaires de Normandie, 1. tx., p. 102-113; — Une donation de Charelse-Chauve 4 Féglies de Bouen porte Geministo. (Mémoires de la Société des Antispaires de Normandie, 1. tx., p. 18). — Dudon de Saint-Quentin, le premier historien normand, écrit Giacias et Gemejaus, (Dudo, De Mor. et Act. Norman, libn et un spad Duchesen, p. 75, 84 et 101. — Had Vales, Notitio Galilar., p. 241). — Guillaume Calcul, qui écrivait à Juniégea même, revient à Torthographe primitive, qui est Germateineu. (Wilshen, Calcul, Gemet, Hist., libn., 1, apud Duchesen, p. 219, 237, 295). — Enfin, Orderie Vital, le dernier de nos historiens nationaux, donné écalement Gemmetéum. (And Duchesen, p. 5607).

§ II. L'HISTORE ET LUS MONUNEXES. — D'après les Bénédictins cus-mèmes, la fondation de l'abbaye de Junifèges fut attribuée, par les écrivains du morende, d'abbret à Dagobert ler, en 638, puis à Clovis II et à sainte Bathille, en 654 et en 655, et enfin à Clotaire III., en 669. Nous nous prononcerons volonites pour 664 sect la majorité des uuteurs bénédictins, notamment avec les savants religieux qui, en 1762, rédigérent l'Ilintoire manuscrite de l'Abbaye roughe de Saint-Pierce de Junifèges, alpusile est arrivée jusqu'à nous. Ce fut sur les ruines d'un établissement romain, qu'à l'exemple de saint Colomban de Luxcuil et de saint Wandrégiaide de Fontenelle, saint Prüllert étabit sa sainte maison, sans doute afin de purifier une terre longtemps profanée par Fédolatrie.

A l'imitation des saints fondateurs de ce temps, il éleva trois églises : il dédia celle du milieu, à Nort-Dame; celle du mord, à saint Denie set saint Germair; celle du misi, à saint Pierre, avoc une chapelle consacrée à saint Martin (1). Il élova emuite une masse de bâtiments monsatiques of în or nemquait deux dorioris longs de 200 pieds et lurges de 50. Afin de parer aux nécessités d'un âge de barburie et de violence, où la force réginit en reine, il entoura l'ensemble de ses constructions d'une centure de muralles flanquées de petites tours carrées, à l'instar des cités et des forteresses romaines. (Monasterium monibus quadratis furtifissue cinetum).

La maison prospéra tellement, qu'on raconte que sous saint Alieadre, successeur de saint Philbert, or compta jusqu'à quinne cents religieux. Une pieuxe légende assure qu'il en périt quatre cent soixante-deux en trois jours ou en un seul seulement. Le premier cent succomba à l'heure de prime; le second, à l'heure de tieres; le troisième, à l'heure de sexte; le quatrième, à Heure de nonci; le reste, à l'heure de syères. Le mème chroniqueur ajoute qu'ils farent inhumés dans des eercueils de pierre, trait caractéristique du temps.

Après saint Aicadre ou saint Aicaire, les plus illustres abbés furent saint Thierry, saint

<sup>(1)</sup> Mabillon donne quatre églises ou oratoires à Jumièges; Adrien Valois, sans donte sur la foi d'auteurs anciens, lui en accorde cinq et quatre à Font-selle. Toutefois, sainte Austreberte n'en éleva que trois à Pavil I comme saint Comit à Beleins.

. Goutard, saint Eucher, évêque d'Orléans, et saint Hugues, archevêque de Rouen, qui mourut dans ce monastère le 9 avril 730. Les hôtes les plus célèbres furent saint Saëns et sainte Austreberte.

L'histoire nous a conservé mémoire de deux personnages illustres exilés à Jumièges. L'un fut saint Sturme, abbé de Fulde en Allemagne, en 759; l'autre fut Tassillon, due de Bavière, envoyé par Charlemagne en 794, avec Théodon, son fils. On prétend qu'ils y moururent et que leur double tombeau donna naissance à la fable des Énervés.

Dans le cours du xre siècle, Jumiéges fut pris, saccagé et brûlé par les Normands conduits par Ogier-le-Danois, par Hastings ou par Rollon. A partir d'Ogier, en 841, les visites et les incendies se succèdent en 851, 856, 862, 876 et 884. On raconte qu'en 876 Rollon y déposa un instant le corps de sainte Ermentrude ou Amaltrude. Cette grande demeure n'était plus qu'un monceau de ruines quand Guillaume Longue-Epée la releva, en 928, avec une piété extraordinaire.

De nos jours, on croit reconnaître encore une partie des constructions de cette époque. Quelques portions de l'église Saint-Pierre, notamment des chapiteaux, des colonnes, des arcades et des médaillons, reproduits récemment par M. de Caumont, sont estimés du xe siècle par quelques archéologues. Il en est même qui vont jusqu'à attribuer à la Restauration normande les deux grandes tours romanes du portail, les plus anciennes assurément de la Normandie; nous ne pouvons les suivre sur ce terrain.

Mais, parmi les monuments de l'existence mérovingienne ou carlovingienne de Jumiéges, nous ne devons pas oublier les monnaies d'or ou d'argent frappées à Jumiéges, avec le nom de saint Philbert. La Bibliotlièque impériale pos-



sède quelques-unes de ces monnaies, et nos plus célèbres numismates, tels que Bouteroue, Cartier, Conbrouse et de Longpérier, n'ont pas oublié de nous les faire connaître. Les deux pièces plus connues jusqu'à présent, comme sorties de TIERS DE SOL D'OR (JUMIEGES).

notre atelier gémétique, sont d'abord un tiers de sol d'or appartenant à M. Cartier, et présentant d'un côté: + GEMEDICO CAL. (Gemedicum Caletorum); de l'autre: + sco filber (Sancto Philiberto); - puis un denier d'argent, ayant eneore d'un côté un vase avec cette légende : GEM ... M., et, de l'autre, on lit autour d'une tête ceinte d'un diadème : GRIMBER. V M. (Grimbertus monetarius). M. Cartier cite une troisième monnaie portant d'un côté: + GEMELIACO, et, de l'autre: AVSONIVS MON. (Monetarius); et une quatrième, sur laquelle on lit : NECTARIVS M - GEMELIACO F.

§ III. TRADITIONS ET LÉGENDES. - Peu de terres sont plus légendaires que Jumièges. Cela se comprend : une presqu'île reculée et sauvage, devenue en un moment le centre d'un grand mouvement religieux et social, dut nécessairement conserver longtemps le souvenir des grands événements qui s'accomplirent autrefois dans son sein.

La plus ancienne de toutes ces tégendes est celle du Loup-Pert, dont la procession, la complainte et la criai vinient encorril y a quelques années, comme le Chéne-de-I dud dure encore aujourd'hui. Elle remontait probablement jusqu'au vur siècle, puisqu'elle se rattache aux origines mêmes du monastère. Il y est question, en effet, de saint Philière et de sainte Austreberte. On raconte que l'âme de Junifèges, qui portait les mesages à Paville, yandt téé dévoré par un loup auptés d'un chène encore connus sous le nom de chène à l'âme, l'assassin fut condamné par les saints à faire le service jusqu'à sa mort.

Nous ne savons si l'on doit attribuer à la même époque le feu de Saint-Jean qu'on allumait à Jumièges lors de la procession du Loup-Vert.

Nous avons dit un mot de saint Aicadree de sa vision, de la mort instantante et de l'inhumation de ses quatre cents religieux. Mais la légende la plus cébère est celle des Énervis et de leur tombeau. Une histoire étrange, dont l'origine ne remonte guère qu'au xur ou au xur siècle, comme les statues qui l'appuient, prétend que les deux fils de Clovis II et de Bathilde, supplicités par un énervement affreux, furent jetés à la Seine dans un esquit et abortèrent, mourants ou morts, à l'abbaye dotée par leur père. La, en leur qualité de fondateux, lis auraient été inhumés dans de hebrur de la grande églies, où des statues sépulcrales marquérent longtemps le lieu de leur repos. Mais, hélas l'ess images sont du xur s'ésle, commer l'aisoire elle-même.

117

Ce fait des Énervés ne tient pas devant la critique moderne. Mabillon l'avait déjà rejeté il y a deux siècles, et il avait eru reconnaître dans cette tradition l'histoire poétisée de Tassillon, duc de Bavière, et de Théodon, son fils, morts et inhumés à Jumiéges au temps de Charlemagne.

Ce n'est pas seulement le cycle mérovingien ou carlovingien qui possède des légendes à Junifiqes i 1800 normand n'en est pas déspourv. Le restauration du monastère n'est pamoins entourée de mystères que sa fondation. On raconte qu'en 928, Guillaume Lonque-Epée, étant le Anseer dans la ford te Junifiqes, renocutra deux vieux enhobites qui ressemblaient à des fantômes errant sur les ruines. Ce due déclaigna l'hospitalité qu'ils lui offrient; mais equèques instants après, apart manqué de prier sous la dent d'un sanglér, il vint lui-même demander une hospitalité chrétienne qui se termina par la reconstruction de l'abbare.

Au xº siècle, lorsque la presqu'île de Jumiéges était ravagée par les rats et les mulots, on invoqua saint Valentin, évêque de Terni, en Italie, qui poussa tous les mulots à la Seine. On inontre encore la route et l'abime où ces rongeurs allèrent se noyer. On appelle l'un le chemin et l'autre le trou des Iles.

PÉRIODE NORMANDE. — Nous aurions trop à dire, s'il nous fallait décrire ici la grande basilique gémétique construite par les Normands du x<sup>es</sup> sècle et consacrée par le bienheureux Maurille le 4e<sup>e</sup> juillet de l'an 1067. Cette abbatiale romane n'est phus qu'une l' par l'acception de l'annuel de l'an 1067. Cette abbatiale romane n'est phus qu'une l'acception de l'annuel de l que notre siècle salue avec le plus profond respect : nous en donnons ici une légère es-



quisse. Pour to description, nous renvoyons au moven-âge, auguel l'œuvre appartient, Cependant, nous crovons devoir une mention historique et monumentale à Robert Champart, vingt-huitième abbé. Ce moine de Jumièges, après avoir été évêque de Londres, archevêque de Cantorbéry et ministre d'Edouardle-Confesseur, revint mourir dans son aneien monastère en 1052. Inhumé dans le chœur de l'église qu'il avait bâtie, il a été retrouvé de

nos jours dans son cercucil de pierre qui trône encore au milieu des ruines. C'est une auge plus étroite aux pieds qu'à la tête, et qui présente, pour le chef, l'entaille carrée de cette époque.

Le même Robert, revenant mourir en Normandie, rapporta avec lui deux précieux manuscrits anglo-saxons, qu'il donna probablement à sa chère abbave de Jumiéges. L'un est un Missel, et l'autre un Bénédictionnaire ou Pontifical. Ce sont deux manuserits à miniatures, composés, de 980 à 990, dans l'abbaye de New-Minster, à Winchester, Le Missel fut fait pour le monastère de Sainte-Æthredryte, à Ely; le Bénédictionnaire fut composé pour Æthelgard, archevêque de Cantorbéry, et il renferme la formule du couronnement des rois anglo-saxons ; il a dû servir au sacre d'Edouard-le-Confesseur. Mais si le Missel est resté à Jumièges jusqu'à la révolution, le Bénédictionnaire en fut distrait de très bonne heure, peut-être même dés le xie siècle, car, au xir, il figure parmi les livres de la Cathédrale de Rouen. Réunis de nouveau par suite du grand eataelysme de 1789, ils enrichissent à présent la Bibliothèque publique de Rouen.

EPOQUE INCERTAINE, -- Je ne sais à quelle époque on peut attribuer le long terrassement qui isole de la terre ferme toute la presqu'île de Jumiéges. Ce retranchement se compose d'un creux et d'un rejet de terre, que le temps n'a pu combler ni abattre. Cette ligne fortifiée, qui va d'Yainville à Saint-Paul, est nommée dans le pays le fossé de Saint-Philbert. Est-ce un système de défense? est-ce une limite territoriale? C'est ce que nous pe saurions dire.

M. Deshayes, dans son Histoire de l'Abbaye de Jumièges (p. 220), assure que la terre éboulée recouvre des pierres taillées et des silex sous mortier. Il ajoute que de nombreux charbons indiquent que ce mur a été attaqué par le feu. De son côté, M. Fallue, dans ses

Camps de la Seine et de la Rive saxonique, dit que l'on a trouvé, dans ce vallum gémétique, des squelettes humains, des vases et une hache de fer.

Je suis également très peu renseigné sur l'attribution à donner à des crevasses que l'on rencontre çà et là dans le bois qui couvre la colline de Jumiéges. Le peuple appelle les unes des trous fumeux, et les autres des trous de fer. Quelques-unes sont entourées du prestige de cacher des trésors.

Enfin, il serait également malaisé de dater un bateau chargé de bois, que l'on a rencontré au hameau de Conihout, à 5 mètres de profondeur.

#### DIBLIOGRAPHIE

- Noël de la Morinière, « Essais sur la département de . Vita S. Filiberti, abb., . apud Mabillen, . Acta Sanct. ord. S. Benedict., . t. n, p. 816-825. la Seine-Inférieure, . t. n.p. 164-72.
- Mabillon, a Anmles erd. S. Benedict., a lib. rv, t. r\*\*, Nodier, etc., « Veyages pittor, et remant, dans l'anc. France : Haute-Norm., a t. 1", p. 39 à 53, at pl. 6 à 18p. 200, 400, 432-33, 469, 506, 520, 583. Will. Calc., Gemetic. men., a Hist. norm., a lib. 1, Fallue, « Mêm. de la Soc. des Antiq. de Norm., «
- c. v. et lib. n, p. 916-17,-apud Duchesne, Hist. norm. t. 1x, p. 195-98, 281, 262. script. antiq., a édit. de 1619. . Mem. de la Soc. des Antiq. de Norm., » t. 1x, p. 102-
  - Had. Vales., . Notitis Galliarum, . p. 224. 112; t. xi, p. 16 et 18. Neustria pia, p. 259-325. De Longpérier, « Annuaire hist, de la Sec. de l'Hist.
  - do France. . année 1841, p. 122, Duplessis, . Desc. géogr. et hist. de la Haute-Nerm., . G. Conbrouse, . Catalogue ruison, des Mon. nation.
  - de France, « mérovingiens, p. 79, pl. 26, fig. 8. « Hist. de l'ab. rey. de Saint-Pierre-de-Jumiéges, « Cartier, . Revue numismaticue, . année 1840, p. 214-42.
    - Deshayes, « Hist, de l'Abbaye royale de Jumiéges, « in-8" de 288 p. avec pl. et grav., Bauen, 1829. Canel, « Revue de l'Euro, » année 1836, p. 353-366.
    - A. Bosquet, . La Nerm. rom. et merveill., . p. 349-
    - Prère et Pottier, « Manuel du Bibliographe normand, . t. r", p. 91-92; t. n, p. 310-312. « Congrès archéol, de France; séances gén, ten, en
    - 1860, o p. 606-611.
      - L'abbé Prevost, « Vic et Miracles de saint Valantin, « in-18 de 28 p., Rouen, 1860.
- Id., « Essai sur les Énervés de Jumièges, « in-8° de 96 p. at grav., Reuen, 1838.

. Guilia Christiana, . t. x1, p. 185-301.

mes, in-follo, de 1762, chez M. Lepel-Cointot.

Leblanc, «Traité historique des Monunies de France,»

Tobiésen-Duby, « Traité des Monnales des Barons , «

II. Langiois, « Netice any le Tembeau des Énervés de

Jumièges', . in-8° de 46 p. et grav., Rouen, Baudry,

1825 et 1838, et « Bulletin de la Société d'Emul.,» année

t. 11, p. 255 266.

t. n. p. 242.

menétaires, pl. 1v. fig. 18.

112

# HARTEAUVILLE OU HEURTEAUVILLE ( SECTION DE JUMIÉGES ).

Le village de Heurteauville, placé sur la rive gauche de la Seine, est adossé à la forêt de Brotonne. C'est un ancien marais dépendant de Jumiéges, que le fleuve sépare du centre principal. Quoique profondément isolé, ce village a présenté des monuments d'une haute antiquité.

EPOQUE GAULOISE. - En 1830, on a trouvé dans la tourbe, à 3 mètres de profondeur, onze hachettes en bronze, dont quelques-unes furent offertes au Musée de Rouen. - En 1835, la même collection départementale reçut de M. Doucet, maire du Trait, plusieurs objets provenant de la Harelle de Heurteauville. Les pièces principales consistaient en une hache de bronze, en un vase de bronze de forme ronde, en un bout de lame d'épéc aussi en bronze, enfin en un javelot bien conservé et du même métal. Tous ces objets étaient profondément ensevelis dans l'alluvion.

ÉPOQUE ROMAINE. - Le Musée de Rouen possède également une plaque en plomb,

découverte à Heurteauville, et qui semble avoir affecté autrefois la forme d'un hausse-col. Cette pièce présente en relief trois poissons qui ressemblent à des dauphins. Ce type se rencontre parfois à l'époque franque; cependant, M. Deville a rangé cet objet dans une montre galloromaine (1).

 Procés-verbaux de la Commission départementale des Antiquités de la Scine-Inférieure, » p. 214 et 217.



OBJET EN PLOMB (SEURTEAUVILLE, 1833).

Fallue, « Mêm. de la Soc. des Ant. de Norm., t. x, p. 143. « Harelle de Harteauville, » in-8 de 54 p. Paris, Crapelet. 1845.

#### YVILLE.

Époque nouanse (?). — En 1833, M. E. Gaillard a recomun à Ville une enceinte fortiblée, qu'il appelle un camp romain. Pour se fonder dans cette attribution, le zélé archéologue cite une soisantaine de monnaies romaines trouvées sur cet emplacement et achetées par M. le marquis de Gasville, qui avait promis d'en offrir quelques-unes au Musée décartemental.

« Procés-verbaux de la Commission des Antiquités, » p. 218.

## ANNEVILLE-SUR-SEINE.

ÉPOQUE ROMANS. — Vers 1848, Jorque l'on exécuta le chemin de graude communication nº 45, de Duclair à Boung-Achard, on trouva, dans la traverse d'Anneulle, des substructions et des tuiles à rebords. En face de ces débris antiques, on voit, dans la prairie, un tertre qui aum certaine d'érlation. En 1800, en travaillant à ce tetre, on a rencontré, au milieu de tuiles et de débris antiques, une monnaie d'or de Trébonica Galle, qu'int exisumé 500 fr.

## MAUNY.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Gaillard mentionne une maison romaine au triège du Câtelier. Écoque Franque. — Vers 1851, le fermier de M. Decamps, au Val-des-Leux, trouva, en défrichant un coteau qui borde la Seine, une vingtaine de cercueils en pierre. Ces

<sup>(1)</sup> Ser un sercophago rumain frouté à Lambèse (Algérie), on roit aussi figurer deux poissons ou dauphin dans cette attitude, » Recherches sur Lambes, » par le cionon-libelamer, « lami les « Mem. do la Soc. des Allois d'an de Pance, » (x xx; p. 23, pt. 1, fg. 16. – Dru dauphins semblahles décorent le joil plateau d'argent trouvé à Lille-bone, » 18 octobre 1864.

cercueils contenaient des corps et probablement des objets d'art. Sur ce dernier point, on est réduit à des conjectures; mais on assure dans le pays que l'explorateur recueillit des objets précieux, parce que, d'il-on, il s'est enrichi.

ÉPOQUE INCERTAINE. — M. Gaillard mentionne d'anciens puits existant dans les forêts de Mauny et du Trait.

E. Gaillard, « Recherches archéologiques, » p. 5.

## CANTON DE PAVILLY.

#### PAVILLY.

ÉPOQUE GAULOISE. — M. l'abbé Jacquemet, curé de Limésy, possède deux hachettes de pierre trouvées sur Limésy en 1861. — Le Musée de Rouen renferme des monnaies en argent, en bronze et en poin, trouvées dans la même localité.

Éroque nomaire. — M. Deville a connu des monnaies du Haut et du Bas-Empire, provenant de Pavilly.

Des voies antiques durent traverser Pavilly, venant: les unes, de Rouen et se dirigeant vers Lillebonne et Fécamp; les autres, sortant de Duclair et s'avançant vers Saint-Saëns et Arques-Dieppe.

ÉPOUR PANOUR. — Vers 602 ou 604, saint Philibert, de Juniéges, fonda à Pavilly, appleé alors Paulieanne ou Paulicieuse, un monastère de femmes, sur un terrain cété par un ségneur franc nommé Amalbert. La fille de ce leude, nommée Aure ou Aurée, y fit profession vers 603 et y mourut plus tard en odeur de saintelé. La première abbese de cette mains de saint Omer, de Théroueume, gouvernait en pais le monastère de Port-le-Grand, sur les boris de la Somme. Comme toujours, die établis il à Pavilly trois égliess dont l'une fut étôdée à la Sainte-Vierpe, l'autre à saint Pierre et la troisième à saint Martin. La sainte abbeses mourut le 10 févier 700 ou 704 et fut inhumée dans l'églies sáint-Pierre. Son tombeau fut levé par saint flugues, archevêque de Rouen au vine siècle, un ange ayant appris que la pierre du cerculais de ététrioriat.

La seconde abbesse fut sainte Bénédicte, sous laquelle vécut sainte Julienne, l'une des vierges les plus célèbres de ce monastère.

Cette première abbaye ayant été détruite par les Normands du xe siècle, on en construisit une seconde, en 1090, pour quatre religieux bénédictins. Celle-ci dura jusqu'en 1717. Nous ignorons la véritable place où fut bâtie la maison de sainte Austreberte. L'église prieurale, qui porte son noun, est un curieux éditice roman qui doit dater de la fin du xre siècle. C'est la chapelle des anciens Bénédictins.

Une des preuves de l'importance mérovingienne de Pavilly, c'est le titre de doyenné qu'a toujours porté cette localité, placée dans le Grand-Archidiaconé de Rouen.

En 1850, l'établissement de conduits à gar fit découvrir, devant le portail de l'église paroissisale, trois cercualis de pierer que le visitai. Il étaient entiers, d'un seul moresu, et plus étroits aux pieds qu'à la tête; longs de 1 mêtre 72, ils mesuraisent 30 centimètres au bas et 55 au sommet; ils étaient percés d'un trou au fond et à la hauteur du genou. La pierre qui les composait renait de Vergéé ou de Saint-leu. Je les jueges du l'Épopue franque. L'un d'eux était placé sous les fondations de l'église, dont quelques parties remontent très haut J'avais remarquéla même particulait à Saint-Geraria de Rouse.

#### BIBLIOGRAPHIE.

| Mabillon, a Annales ord. S. Benedit. a t. 1", p. 469. | Duplessis, « Desc. géogr. et hist. de la Haute-Norm.,» |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                        |

- p. 949-955. Had. Vales., • Notitia Galliarum, • p. 441-42.
- « La Vie parfaicte et immaculée de saincte Austreherte,.» par la père Martin, p. 437.
  - « Neustria Pie, » p. 326-28.
  - « Gallia Christiana, » t. xz, p. 132.

- Histoire de l'abbaye royale de Saint-Pierre de Jumiéges, » p. 16-17, Mns. de 1762, chez M. Lepel-Cointot. L'abbé Malais, « Calendrier normand, » p. 13, 35, 53,
- 9, 66. • Revue de Roueu, • année 1850, p. 653.
- « Revue de la Normandie, » année 1863, p. 495.

23

# SAINTE-AUSTREBERTE.

Époque NGERTAINE. — Dans ce village, au-dessous de l'églies paroisside, il criste une fontaine vénérée qui porte le nom de Sainte-Austreberte, abbesse de Pavilly au vre sécle noy vient en pélerinage toute l'armée, mais surtout le lund de la Pentecéte. Ce jour-là on y allume un feu de joie. — Une tradition prétend que c'est là que sainte Austreberté et se religiesses l'avaient le linge des moines de Juméges.

## BUTOT.

ÉPOQUE ROMAINE. — Il a été trouvé à Butot une monnaie romaine en or. .

#### BEAUTOT.

ÉPOQUE INCERTAINE. - Par Beautot passe le chemin des Fées.

### SAINT-OUEN-DU-BREUIL.

ÉPOQUE INCERTAINE. — On m'a assuré que, dans le bois du Breuil, on voit des terrassements qui ressemblent à un ancien camp. PÉRIODE NORMANDE (\*) — Au côté nord de la nef de Saint-Ouen-du-Breuil, le fossoyeur a trouvé, en 1850, des cercueils de pierre. Un nouveau sarcophage a été vu en 1860. Il est possible que ces sépultures soient franques; mais nous les croyons plus vraisemblablement normandes des xr et xr sicèles.

## GUEUTTEVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE (?) — En terrassant dans le parc du château de Gueutteville, M. de Montaignac a rencontré une lampe en terre cuite qu'il croit romaine.

## FRÉVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. — En 1834, M. Duboe, maire de Fréville, signala à la Commission des Antiquités les auciens chemins de ce pays où il croyait reconnaître des voies romaines.

« Procés-verbaux de la Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure, » p. 201

## LIMÉSY.

Éroque cautoise. — M. l'abbé Jacquemet, euré de cette paroisse, possède une intéressante collection archéologique dans laquello en voit deux hachettes en silex trouvées à Limésy même : l'une, en 1859; l'autre, en 1861. Déjà en en avait trouvé deux autres dès 1852.

Mais la plus helle et. la plus célèbre découverte gauloise de Limésy eut lieu en 1820, dans un terrain comu depuis long temps sous le nom de Chanip-du-Trésor (1). Là, on découvrit un grand nombre de monnuies celiques en argent. Deux de ces pièces sont entrées au Musée de Bouns; mais trente-quatre ont été nebetées par M. A. Le Prevost, qui les a offertes à M. Lambert, de Bayeux. Ce dernier les a décrites dans son remarquable Essai sur la Nuntismatique gauloise dans l'Ouest de la France. Sur ces curieuses pièces, dont nous reproduisions plusieurs spécimens à la page 179, on lit les noms d'ATEXIA VLATOS,—de SOLMA; — de SOLMA; — de TOGNIK et de SALVA.

ÉPOQUE ROMAINE. — Il existe à Limésy la tradition d'une ancienne ville qui aurait porté le nom de Limoux ou Limouse. Une autre tradition, encore plus étrange, prétend que dans le Champ-dis-Trésor est caché le trésor de quatre rois.

<sup>(1)</sup> H existe un Champ-de-Triore prés le pont d'Onlify (Galvades). En 1845, on y a treuré un stairre gaulois au or (Lubarte, Melm. du Sec. des Antiqu é Norm., » 1. xv. p. 165.) — Aux envirsus de Venden, M. de Pétjay signale un Chemp-du-Triore qu'il croit un point ceitique. ( « Hist. archéol. du Vendômois, » p. 22.)



GAULOISES EN ARGENT (LIMÉSY, 1820)



Ce que nous pouvons assurer, c'est que le terrain labouré qui porte un nom aussi ambitieux est rempli de débris romains. Une fouille, pratiquée en 1863, nous y a révélé une muraille antique d'une grande épaisseur. Les travaux faits, vers 1848, pour la confection de

la route départementale nº 13. qui va de Barentin à Veules. ont montré dans ce champ des tuiles à rebords et des constructions en pierre tuffense.

Quand un sol antique est bien étudié, il produit toujours beaucoup pour la science. C'est ainsi que la terre de Limésy s'est montrée féconde par l'attention de ses habitants.

Les procès-verbaux de la Commission départementale des Antiquités nous apprennent qu'en 1823 M. Legrelle, de Limésy, fit connaître que quatorze monnaies d'argent avaient été trouvées dans sa commune, sur la propriété de M. Vincent Duclos. La Commission ne spécifie pas les pièces.

M. l'abbé Jacquemet, curé de Limésy, a recueilli dans sa paroisse plusieurs monnaies romaines, notamment une consulaire en argent, sur laquelle on lit : Q AVORAS | IA. Un denier de Trajan est entré au Musée départemental. - Vers 1860.

une meule à broyer en poudingue a été recueillie chez M. Ballue. EPOQUE FRANQUE. - Pendant le tracé de la route dont nous venons de parler, on trouva. dans la ferme de M Leclerc, plusieurs cercueils de pierre. Ils étaient à 50 centimètres du sol, orientés est et ouest. Ils contenaient des ossements humains et quelques objets de fer. La forme de dos-d'âne qu'affectait leur couvercle nous fait penser à l'époque franque.

Une tradition d'abbaye ou d'église transférée s'attache à cette terre; mais c'est là un accompagnement presque obligé des roines franques ou romaines.

PÉRIODE NORMANDE. — Au hameau de Brunville existe la tradition d'un vieux château.

Les terrassements en sont encore visibles

- Revue de la Normandie, « année 1863, p. 485,
   Procès-verboux de la Commission départementale des Antiquités de le Seine-Inférieure, » p. 68.
- Ed. Lambert, «Mémoires de la Société des Antiqualres de Normandie,"» t. xxxx, p. 252, pl. xx, fig. 9, 11, 23; pl. x, fig. 1, 12-17, 23-27; pl. xx, fig. 2, 4-7, 16.

#### BARENTIN.

Barentin est un point où les antiquités ne sont pas rares. Nous y connaissons deux cimetières ronnains à incinération; nous y avons comm des constructions antiques, et nous avons tout lieu d'y soupconner un cimetière franc.

ÉPOQUE DOMANIE.— Le premier cinstêter romain découvert à Barentin a été aperqu, en 1838, sur la côte même de l'églie, dans la direction de l'ouset. En firmit du caillou ets ouvriers rencontrèrent des vases de terre et de verre, des fibules en bronze et en argent et quelques autres objets. Le Musée de Romen flat saese heureux pour obbari quelques-unes de ces épases qui avaient été dispersées, mais dont M. Lalitael, maire du lieu, avait recueilli une portion. Dans les montres de notre collection départementale, pir avait revueilli une portion. Dans les montres de notre collection départementale, pir avait revueilli une dizaine d'objets provenant de en premier eimetêtre de Barcentin; ce sont trois vases de verre et six vases de terre et six vases de verres et all'elleone, à Pécamp et à Ejinais, près Mortenee. Encouragé par cette découverte, M. Deville tenta quelques fouilles sur la côte même de Péglie de Barentin. Nous sersons qu'elles ne fururel pas sans fruit; mais nous ne saurions donner aucun détail, notre confrère n'ayant pas publié le résultat de son extiloration.

Un second eimetière romain, beaucoup plus important, apparut en 4857. Du 5 janvier au 10 mai de cette année, M. Lame, avocat et propriétaire à Bondeville, fit défricher un bois connu sous le nom assex significatif de la Fortelle ou de la Forterelle (1). Ce bois est

<sup>(1)</sup> Non an avenue su junio e que niguido i e man de Fartella ou de Farteria; mais more ne arrione multicome, surpria quil 19 reinanda 110 de centra conseines fertification e polercoper. En attendant in moi de Friegone, non allons dire best ce que mas lectures non est forms de represedements sur ce mple. Nons serves quil Relliq. (Olice) Il reinion ma loss di la Farteriale (Fries, a Sursers Particle Salissingue par le centra de Camanout en Veria, », p. 175; — A Merienra, dons je mémo département, an los di la Farteriale, on a touvel des dibient remains. (Nalles, », desprains architologique de l'Olice, », p. 175; — A Bontierent, dessi per sur la companie de Verian remains. (Nalles, », d'Aprentie architologique de l'Olice, », p. 175; — A Bontierent, dessi per sur la companie de Verian remains. (Nalles, », d'Aprentie architologique de l'Olice, », p. 175; — A Bontierent, dessi per la companie de Verian and de Verian sur la companie de Verian architographic de l'Olice, » (175; — A Bontierent, dessi per la companie de Verian per la companie de l'architographic de l'Olice, » (175; — A Bontierent, d'accessive de Verian per l'architographic de l'architographic de l'Olice, » (175; — A Bontierent, d'accessive de l'architographic de l'Olice, » (175; — A Bontierent, d'accessive de l'architographic de l'Olice, » (175; — A Bontierent, d'accessive de l'architographic de l'Olice, » (175; — A Bontierent, d'accessive d'ac

situé dans un vallon solitaire, à deux kilomètres du bourg, dans la direction de Fresquiennes et de Pissy-Poville. Il est au bas de la côte du Câtillon et au bord du chemin de fer de Rouen au Havre. Chose étonnante! ce bois perdu est tout parsemé de buis, plantation que plusieurs personnes attribuent à l'époque romaine (1). Très longtemps les ouvriers n'ont cessé de rencontrer soit des constructions, soit des incinérations. Je n'estime pas à moins de plusieurs centaines le nombre des vases funéraires qu'ils ont rencontrés et détruits. De cette masse énorme d'objets céramiques, il n'est guère échappé que sept à huit vases de terre enfermés dans un dolium, que M. Lame a conservés chez lui et dont il m'a permis de prendre le dessin. (Je les reproduis ici). Parmi eux se trouvait un joli petit flacon de verre à deux anses en con de cigne.



COLPES EN TESAK ROLGE.

VASE BOWAIN-

(Eure), est un tieu dit la Grende-Fortelle. On sait ou'à Cocherel, on a tronvé des antiquités en 1685, « Notes et Mém. de M. Aug. Le Prevest, » t. 11, p. 269. - M. Darbois de Jubaiuville cite à Lasigny (Aube) une enceiute sutique el carrée qui porte le nom de la Forfelle. (« Répertoire archéologique de l'Aube, » p. 115). - Sur la route de Besuvais, dans la direction de Poutoise, M. Graves indique un point nommé la Ferfelle. (« Notice archéologique sur la département da l'Oise, « 2º édit., p. 209). - Dans l'église de Neufmontier (Seine-et-Marne), on voit l'épitaphe de Marie Lepicard, femme de Gratien Leprenier, seigneur de la Fortelle, en 1661. (« Bulletin du Comité de la Langue, de l'Histoire et des Arts de la France, et. IV. p. 72). - A la Ferfelle de Pierrefonde (Uise), on a trouvé une voie antique at des débris romains, (« Répertoire archéologique de l'Oise, » p. 115). - Enfin à Couvren, dans l'Aisne, on a défriché, en 1855, un bois nommé le Fortelle, où se trouvaient des retranchements. On y a déconvert des poteries à relief, des emphares et des tuites à reherds. (Pistte, « Bulletin de la Société académique de Laon, » t. x1, p. 292).

. (1) On considère généralement la présence de la vigne et du buis dans une taillis comme pu vestice de la civilisation romaine Beaucoup d'archéologues ayant iosisté sur cette remarque, neus avons cru devoir en faire l'observation à propos du bois de la Ferferelle dont le coteau funèbre est tout çouvert de buis sauvage. - En 1864, allust visiter les débris romains tronvés à Lillebonne, sous les bois de Folleville, lors du tracé de la route des bords de la Seine en 1863, j'al remarqué des haies de jardins et des clôtures de masures faites avec des buis à haute tige Arcri de cette découverte dans les journaux, muni de la permission du propriétaire et 'dune allocation de M. le Préfet, J'ai fouillé le bois de la Festreellé, du 9 au 23 juin 1858. J'ai défriché un terrain d'avviron 30 mètres de long sur 20 de large, et, dans cet espace, jui rencoutré, à la profondeur de 50 à 60 centimétres, deux cent quarante vases romains partaçée en quater-viigné buit groupes de sépultures. Malhereusement, presque tous ces objets étainet brisés par les racines des arbres : le Musée de Rouen n'en a guère recueilli one vinet à viant-étine quietes.

Dans ce mobilior funèbre se trouvaient des urmes contenant des os brûlés entourés de vases aux libations. Les urmes étaient de topte forme. Il y en avait de très belles en verre dont quedques-unes affectaient la forme de plateau. (Nous les reproduisons ici). Le genre





PLATEAUX ROMAINS PUNERAIRES (BARENTEN, 1858).

dominant était l'olla rustique ou pot-en-feu en terre grise si commun dans le pays de Caux. Le dolium renfermant des urnes et autres vases funèbres ont été plus fréquents qu'ailleurs, car nous n'en avons pas compté moins de treize, tant entiers que fracturés.

Les sépultures de la Forterelle m'ont paru former deux catégories : les sépultures simples et les sépultures de marque. Les premières ne se composaient guère que de deux ou

possible aus cellulor. Nulle part en Normandin, ju fixini va provileg done. Le bois qui surmanole la rouse est tout requisi de lois qui qui continuitational. De la mass es Activo historipos et atrobiologore un dispetamente de digitatione de l'Elero, e. M. A. Le Provost de que dont la fort de Brumment-le-Rouge les liètres de se teuvere des délicit romains autre bre reconstantique par le bais qui qui rebussel, e l'accessi de la solicité d'Agric lour, les, de Elero, e. Le de la solicité d'Agric le de de Bournoui, que à trouvé, que l'Alb, des raines rounne la contra de la loise de la faction de l'agric que et de la Bournoui, que à trouvé, que l'Alb, des raines rounne la modifique de la loise de la faction de l'agric que et de la loise, de l'Elero, - samefre de juliet 1189, — Dans son » Mémoire sur les Chipps de la Steine et de la litre ausaniment, e. M. Pulle, poutre de la mote de public 1189, — Dans son » Mémoire sur les Chipps de la Steine et de la litre ausaniment, e. M. Pulle, poutre de la mote de public 1189, — Dans son » Mémoire sur les Chipps de la Steine et de la litre ausaniment, e. M. Pulle, poutre de la mote pour per Steine-Wandelle, ausanem qu'elle est taute converte de lois (.- Mem. de la Soc. des Auste, 60 Nerra, » L. E., p. 725, — M. de Comment de la contra de la contra d'autre de la contra d'autre de la commentaire de l'appet de la réfine de la mote contra d'autre de la contra d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre de la contra d'autre d'au

trois vases, une urne, une cruche et un petit vase; les secondes formaient un groupe de quatre ou einq vases protégés par un dolium, du bois, de la tuile ou des siles.

Les vases aux offrandes et aux libations, dont nous reproduisons ici quelques-uns, étaient généralement élégants. Une coupe rouge nous a donné le nom du potier LIBERIN. Des urnes de verres nous ont montré au fond, au milieu des cercles concentriques un M et une +.



URBES ET PLACONS DE VERRE (BARENTIN, 1858).

Les objets métalliques n'ont pas fait défaut à Barentin. Les plus nombreux étaient les clous en fer provenant des caisses de bois qui renfermaient les urnes et le mobilier funèbre. Quelques clous avaient fait partie du bâtis sur lequel on avait brûlé le corps. Ceuxlà étaient dans les urnes, tandis que les autres étaient autour.

J'ài fgalament recueilli à côté d'une urne une fibule de bronze reconverte d'émail, un anneau de cuivre propre au doigt d'un jeune seigt, une petite clechette en fer placée au fond d'in vase de terre et sous une urne de verre (on attribue généralement ces clochettes de Set troupeaux). De fond d'une urne, j'ai aussi estrait deux grands bronzes, l'un fruste et l'aitre d'Antonio-le-Pieux, et deux beaux miroirs en bronze étamé : l'un était carré et l'autre circulier.

Le cimetière de la Forterelle est une mine riche et féconde que des circonstances facheuses ne nous ont pas permis d'explorer dans son entier. Nous savons que M. Lemarié, avocat de Rouen, qui a été patorisé à continuer les fouilles, a encore rencontré dans ce bois bon nombre de vases romains dont il n'a pu sauver que quelques échantillons en terre et en verre. En 1803, nous avons remarqué dans sa petite collection quelques anneaux de bronze et deux statuettes en terre blanche malheureusement brisées per les ouvriers. L'une est une Latone assise, et l'autre une Vénus Anadyomène.

Nous sommes tenté d'attribuer à l'époque romaine, et peut-être à ce cimetière isolé, les hameaux du Grand et du Petit-Câtillon, placés au-dessus du bois de la Forterelle.

Ces deux cimetières, si importants qu'îls soient, ne sont pas les seuls témoins du Barentin des Gallo-Romains. En 1803, lors de la rectification de la côte qui conduit vers Rouen, les ouvriers ont trouvé de beaux murs en tuf entourés de tuiles à rebords rouges et blanches.

ÉPOQUE FRANQUE.—Sous le viaduc et à la côte qui avoisine la chapelle de Saint-Hellier, on a trouté, vers 1847, plusieurs sépultures franques. De tout leur mobilier, il n'a été recueilli qu'un beau scramasaxe qui m'a été remis, en 1858, par M. Neveu, propriétaire du terrain.

PERIODE NORMANDE. — Dans une charte de Richard II, délivrée à l'abbaye de Fécamp en 1006, ce duc donne au monastère: « Ecclesiam Barentini ville... sitam in territorio Rotomagensi. »

- Le Prevest, Mêm. de le Soc. des Ant. de Norm , •
- Proces-verbaux de la Comm. des Astiq., p. 290-61. Heville, • Cat. du Musée dép. d'Ant., • année 1815, p. 28.
- La Normandie souterr., \* 1<sup>re</sup> édit., p. 135; 2º édit.,
   p. 154.
- dournal de Fécamp, « du 16 mai 1857.
   Journal de Reuen, » des 13 et 18 juillet 1858.

#### CANTON DE MAROMME.

## MAROMME.

EPOQUE ROMAINE. — La voie romaine de Rouen à Lillebonne traversait Maromme dans sa largeur, depuis la côte de Saint-Aignan jusqu'à celle de la Mayne conduisant à La Vaupalière.

De Glanville, « Promenade archéologique de Rouen | L'abbé Cochet, « Mémoires de la Société des Antiquaires de Norm., » t. xxv, p. 151, et t. xxv, p. 325.

## CANTELEU.

EPOQUE ROMAINE.— Au sommet de la colline boisée qui domine Bapeaume et Déville, dans un taillis voisin d'une ferme appartenant à M. H. Barbet, de Rouen, M. de Glanville a pratiqué, en 1833, une fouille archéclogique. Sur une butte couverte de halliers, il a trouvé une construction carrée mesurant 10 mètres sur chaque face. Les murs, épais de 1 mètre 60 centimètres, étaient en silex et avaient été recouverts de crépis coloriés. Dans l'intérieur de ce petit monument, que l'on est porté à supposer romain, M. de Glanville a recueilli deux momaies en argent de Maximien et de Constantin.

ÉPOQUE FRANQUE. — Tout semble indiquer que ce petit édifice a servi de sépulture à l'époque franque, car il a été trouvé dans son enceinte deux crânes accompagnés d'ossements bouleversés. Parmi ces débris humains se trouvait un pot noir évidemment mérovingien.

En 1883, sur le versant de la Seine et dans la propriété de M. Prat, en fondant un mur et en d'ablissant un chemin d'accès, des ouvierrs aperçurent plusièures crecueils de pierre dont ils laissèrent au moins deux sans les visiter. Ils assurent que celui qu'ils vidèrent ne contamit que des ossements humains encoren place. Ce sarcophage, long de 1 mètre 80 à l'inférieur, est large de 68 centimètres à la têle et de 30 aux pieds. Le couverde a la forme d'un toit. Tout annone un exerceir finne.

#### DÉVILLE

ÉPOGET FIANQUE. — En 1853 ou en 1844, lors des tranchées creusées pour le chemin de fer du Havre, on trouva, sur une des collines de Déville, un cerculei de pierre long de 1 mètre 75 et dont le couvercle était en dos-d'âne. Ce sarcophage contenait un squelette. La forme du couvercle nous engage à l'attribuer à l'époque franque.

Nous arhésitons pas à reporter à la mème période le vivier, en partie desséché aujourd'uis, qui porte le nom de mere de Soint-Romain, On dit que les gernouilles ne peuvent y vivre. Cette mare était dans l'enceinte même du manoir de nos archevêques, manoir qui doit remonter aux temps méroingiens, peut-être même aux temps gallo-romais. Ce qui provue la haute antiquité de cette propriété pontificaté, aliénée seulement à la Révolution de 4789, c'est que le taillis qui la surmonte se nomme encore le Bois-l'Érêpique. Il est évident que ce bossquet a pris son nom à l'époque où nos métropolitains ne portaient que le titre d'évêque, c'est-à-dire avant le vire siècle.

Il esiste encore à Déville une eau merveilleuse connue sous le nom de fontaine de Saint-Simdon. Cette source est l'occasion d'un pélerinage très fréquenté. Nous sommes porté à supposer que le nom de Saint-Simdon lui vient du célèbre solitaire de ce nom qui, au xr siècle, apporta, du Sinai à Rouen, les reliques de la grande sainte Catherine d'Alexandrie. Mais, si ce vocable appartient à l'époque normande, il est probable que la véderfation de la source remonte plus haut.

## LE MONT-AUX-MALADES (SECTION DU MONT-SAINT-AIGNAN).

ÉPOQUE GAULOISE. — En 1861, deux hachettes en silex ont été recueillies au hameau du Bosc : elles sont entrées au Musée de Rouen.

Époque ROMAINE. — La voie antique qui allait de Retomegue (Rouen) à Iuliobona (Lillebonne) et à Cerzotisiume (Harleur) traversait le plateau et le village du Mort-aux-Malades, Dans les actes du xur siècle relatifs au prieuré et à la léproserie de Saint-Thomas-le-Marty, la route est appedée le Chemin du Rui , Quenin le Ruy (1928). Cheminum Regit et Komisum domini Regis (1928). Des monnaies romaines du Haut et du Bas-Empire ont été recueillies au Mont-aux-Malade.

M. Thaurin assure qu'en fouillant au Mont-aux-Malades, on a trouvé, sur divers points et à diverses reprises, des restes de construction, des tuiles à rebords et des monnaies de honza d'Adrien et des Antonins.

De Gianville, « Promenade archéologique de Rouen à Fécamp, » p. 313-346. 1. zv., p. 150, et. x zv., p. 250. 1. zv., p. 150, et. x zv., p. 250. 1. zv., p. 150, et. x zv., p. 250.

## BONDEVILLE.

ÉPOQUE GAULOISE. — Vers 1850, il a été recueilli à Bondeville une hachette de pierre que conserve M. de Girancourt, conseiller général de Blangy.

#### HOUPPEVILLE.

ÉPOQUE INCERTAINE. — En mars 1832, M. Arsène Maille écrivit à la Commission des Antiquités une lettre relative à des tombeaux trouvés dans la forêt Verte. Comme nous pensons que la forêt Verte dépend d'Houppeville, nous classons ici ce renseignement fort incomplet.

Dans cette même forêt Verte, on trouve çà et là des puits et des restes de murailles. On en connaît notamment au lieu dit la Barette. Il y aussi des puits, des vieux murs et des terrassements au triége de la Grosse-Butte. On croit volontiers que ce sont les restes d'un vieux château.

« Procès-verbeux de la Commission départementale des Antiquités, » p. 44.

#### LA VAUPALIÈRE.

ÉPOQUE ROMAINE. — La Vaupalière était traversée par la voie romaine qui allait de Rouen à Lillebonne et à Harfleur.

ÉPOQUE FRANQUE. — Nous sommes assez disposé à voir le village de La Vaupalière dans le Paldriacus du vue siècle, où s'arrêtèrent, en revenant du Hainaut à Fontenelle,

les restes mortels de saint Amslert, évêque de Rouen: v Vencrunt în Rotomagense territorium in locum qui dictur Padrieacas... distant se cenobie Fontandensi millius vrain via publică et dilapidată que... Rotomagensem deducit ad urbem. v Lă, les reliques guérireut une femme possédée du démon, et, comme elles ne voulaient pas quitter Pendroti, Berthald et Radamaste, segieuers du lieu, se firent moines de Fontendle et y portêrent leurs biens. En souvenir de ces prodiges, on éleva une croix sur le bord du chemiñ.

Boll, « Acta Sanct., » mens. februar., t. n, p. 356. L'abbé Belley, « Mém. de l'Acad. des Inscript. et Belles-Lettres., » t. MIX. p. 635. Le Prevest, «Mêm. de le Soc. des Ant. de Nor., «t. xz., p. 17. L'abbé Gochet, «Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm.,» t. xrv, p. 150, et t. xxvv, p. 325.

## ROUMARE.

Éroque gauloise. — Le Bulletin monumental nous apprend qu'en 1845 on trouva, dans la forêt de Roumare, un dépôt de ces hàchettes en bronze qui sont communément attribuées aux Gaulois. Analysées par M Girardin, de Rouen, elles ont présenté 78 parties de cuivre sur 90 d'étain et 9 de zinc ou plomb.

ÉPOQUE ROMAINE. — Le Musée de Rouen possède une statuette de Mercure en terre cuite venant de la forêt de Roumare.

ÉPOGET PALNQUE. — Il est vraisemblable que le nom de cette localité, comme celui de la forêt, a dé emprunté au assigueur finane Bontames ou Rothemers, qui viviai su vue siècle et qui possédnit Fontenelle au temps où Wandrégisile vint de Luxcuil fonder, dans nos contrices, sa célèbre colonie bénédictine. Ce qui me paratt appuyer cette conjecture, c'est que ce s'eu portait, au xv siècle, le nom de Rottmensis surar et de Rottmensis paque. M. Le Pervost inclinait également à voir dans le nom de Rottmersu le radical de Roumare.

PERIODE NORMANDE, — Nous no devons pas dissimuler que Dumoulin et quelques autres cancer prétendent que Roumare vient de Rollon. Nous laissons le lecteur libre de choisir, mais nous ne pouvons nous emplecher de placer, au nom de cette commune, un fait cébbre dans l'històrie de la Normandin. Ce fut, dif-on, à un châne de la forêt de Roumare que Rollon suspendit des bracelets et des chaînes d'or auxquels n'oss toucher aucun de ces Normands renommés pour leur esprit de brigandage et de piraterie.

A. Le Prevost, «Mém. de le Soc. des Antiq. de Norm.,» t. x1, p. 26 et 27. Dumoulin, « Hist. gén. de la Normandie, » p. 29. Girardin, « Bulletin monumental, » 1. xx, p. 187.

# SAINT-THOMAS-LA-CHAUSSÉE (SECTION DE ROUMARE).

ÉPOQUE ROMAINE. - Au XIIIe siècle, cette localité s'appelait La Chauchée et Calcia. Il

est évident, dit avec raison l'abbé Belley, que le nom et le surnom de cette paroisse provenaient de l'agger publicus du chemin romain.

L'abbé Belley, « Mém. de l'Acad. des Inscript. et Belles-Lettres, » t. xix, p. 635. A. Le Prevest. » Mém. de la Soc. des Antiq. de

Norm., . t. x1, p. 17.

De Glanville, « Promonado archéologique de Rouen è Fécamp, » p. 33. L'ahbé Cochet, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » L. xxv. p. 150-51, «t. L. xxv. p. 235.

#### PISSY-POVILLE.

PÉRIODE NORMANDE. — En 1006, l'église de Pissy est appelée « Ecclesiam de Piscei. »

A. Le Prevost, « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » L. XI, P., 19.

## POVILLE (SECTION DE PISSY-POVILLE).

Éroque ROMANE. — Il est évident qu'à Poville il y est autrefois une villa romaine d'une grande importane. Elle était placé derrière l'ancien presbytère qui, depuis la Rèvolution, est devenu une ferme. Dans le champ labouré, la charme rencentre des murs que l'on détruit de temps à autre. Parmi les débris qui en oit été extraits, ; Jià reconnu des tuls de petit appareil, des tules à rèbords et des plaques de ciment rouge d'une grande épaisseur. On m'a assuré que l'on trouvait également des poteries et des monnaies de bronze.

Dès 1837, M. Deville avait connu à Poville des fragments de tuiles et de briques romaines, des meules et des poteries antiques. Il m'a parté de vases extraits du sol à la profondeur d'un mètre. Il exprobable qu'ils proviennent d'incinération.

#### CANTON DE CLÉRES.

## CLÈRES.

ÉPOQUE GAULOISE. — M. Deville nous signale une hachette en silex, trouvée, en 1831, à Clères ou aux environs.

ÉPOQUE ROMAINE. — Malheureusement, il ne spécifie pas mieux le lieu de provenance d'une meule à broyer, de figurines en terre cuite et de monnaies romaines en argent et en bronze. ÉPOQUE FRANQUE. — En 1838, M. Gésar Marette priait la Commission des Antiquités de faire pratiquer des fouilles à Clères, à la côte du Gibet, où avaient été trouvés des occusils.

## FONTAINE-LE-BOURG.

ÉPOQUE ROMAINE. — Un article de M. César Marette, inséré dans le Journal de Rouen, du 17 juin 1883, parle de débris romains trouvés à Footaine-le-Bourg, et d'une vois antique qui allait de Rouen à Arques. — Il serait difficile de classer les tombeaux en pierre calciarie dont prise M. César Marette. — Ce que nous aveaus d'autre part, c'est que le Marée de Rouen possède une meule à broyer en poudingue, trouvée à Fontaine-le-Bourz.

ÉPOQUE FRANQUE FROBRILEMENT (?) — Vers 1855, on transféra le cimetière communal à la côte que longe la route départementale nº 33, qui va d'Isneauville à Bellencombre. En creusant une fosse, on y découvrit un corps avec un couteau et deux quinaires d'argent. Ces monnaies ont été remises à M. Delamare-Deboutteville.

PERIODE NORMANDE. — L'église et la baronie de Fontaine furent toujours possédées par l'abbaye de Fécamp. Au xi siècle Fontaine s'appelait Wast. Une charte de Richard III, dit: « Ecclesiam Sanctæ Mariæ quæ dicitur Wastus. » De ce nom il reste encore le hameau de la Wastine.

Dans la vallée arrosée par la Cailly, on montre les restes d'un vieux château normand qui fut le siége d'une baronie relevant de l'abbaye de Fécamp.

L'église de Fontaine renferme, dans son abside circulaire, des colonnes de pierre dont les curieux chapiteaux appartiennent au style roman primitif.

ÉPOQUE INCERTAINE. — On m'a assuré que lorsque l'on a creusé dans le cimetière les fondations des chapelles neuves, on trouvé des frises de colonnes et des mossaïques.

## CLAVILLE-MOTTEVILLE.

ÉPOQUE GAULOISE. — Vers 1830, M. César Marette trouva à Claville une hachette en silex qu'il offrit au Musée de Rouen.

Procès-verbaux de la Commission départementale des Antiquités, » p. 162.

# GOUVILLE (SECTION DE CLAVILLE-MOTTEVILLE).

Époque Franque. — Au printemps de 1861, M. A. de Germiny, receveur général de la Seine-Inférieure, faisait labourer un champ inculte situé au-dessus de l'église démolie de Gouville, et sur le penchant d'une colline appelée la Céte-nux-Petrez. A 25 centimètres du sol, la charre rencontra deux cercuisids pierre rangés côle à côte, pois un troisième placé en pointe à 70 centimètres de la surface; tous trois étaient entiers, d'un seul morceau, et fermés avec des couverdes testifennes. Plus étroits au prieds qu'à la tête, ils présentent au fond un trou percè avec intention. Ces surcophages, épais de 6 centimètres (en 18 parters de long sur 37 centimètres de profondour, 35 centimètres de largeur aux pieds cf 73 à la tête. Charun d'eux contensit trois corps, dont deux étaient orientées est de coast comme les auges elles-mêmes, tandis que le troisième était chans le sens opposé. Chacune des auges contensit un pot en terre noire décord d'ernements à l'estampille.

Les seuls objets recueillis avec ces vases sont six perles d'ambre, deux perles en pâte de verre, et un anneau de bronze auquel sont attachées deux chaincttes de cuivre longues de 12 et 15 centimètres ehacune. (Nous reproduisons ici la ehainette et l'un des vases de Gouville).



ARREAU ST CHAINETTE DE CUVRE. -- (COUVILLE, 1861). -- VASE DE TERRE.

Nous attribuons ces sépultures à l'époque franque, et nous en avons longuement déduit les motifs dans une Note publiée, en 1863, par la Rerue de la Normandie. Nous y renvoyons le lecteur.

« Revue de la Normandie, » 1" anuée, p. 5-18.

« Note sur trois Cercaells de pierre trouvée à Gonde de 16 p., Bossa, Cagniard, 1882.

## LES AUTIDIEUX-RATIÉVILLE.

EPOQUE FRANQUE. — Vers 1857, un propriétaire du hameau de Cressieusemare, défrichant la côte des Fredenux qui fait face à l'église des Authieux, trouva, à peu de profondeur du sol, quatre cercueils en pierre de Saint-Leu, qui contenaient chacun deux corps. Ces sarcophages, longs de 1 mètre 90 et larges de 35 à 70 centimètres, possédaient un trou au fond. Leur couvercle avait la forme d'un toit.

A la même époque, dans un champ labouré de Cressieusemare, la charrue rencontra encore trois ou quatre cercueils semblables et dans les mêmes conditions.

## LA HOUSSAYE-BÉRENGER.

ÉPOQUE ROMAINE (?). — Les bois voisins de La Houssaye renferment des puits, des mares, des meules à brover et divers obiets d'antiquité.

César Marette, « Le Camp de la Bouteillerie, » p. 13. [ « Les Églises de l'arrond. de Dieppe, » t. 11, p. 516.

## LE VAL-MARTIN (SECTION DU BOCASSE).

Éroque Romaine. — Il a été recueilli au Val-Martin une monnaie de Romulus, fils de Maxence. — M. C. Marette, de Clères, parle d'un chemin ferré qu'il a connu au Val-Martin, et d'un chemin des Fées dont il a entendu parler. (C. Marette, le Val-Martin-sur-Clères : Recherches sur cette ancienne commune, in-89 de 8 p., Rouen, Périaux, 1838).

## ANCEAUMEVILLE.

ÉPOQUE FIANQUE. — Anneaumeville, nommé à la période normande « Anselmivilla , a domné, en 1854, deux cercusités de pierre placés sur la colline, au bord de la tranchée du chemin de fer de Dieppe. Averti de cette découverte, j'ai visité ces sarcophages en pierre de Saint-Lour et fait transporter l'un d'eux au Musée de Rouen. Ils ne contensient que des ossements; mais, autour d'eux, j'ai recomm des débris de vasce et des objets en fer et en bronne. Le les attribue à la ériode catrònismeme.

• Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., • t. x1, p. 19.

• La Normandie souterraine, • 1° édition, p. 241;
• Revue de Ronen, • année 1851, p. 191-92.

2° édition, p. 429.

#### MONT-CAUVAIRE.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Gésar Marette a donné au Musée de Rouen un fragment de meule à broyer, trouvé au Mont-Cauvaire, vers 1830. Le Musée de Rouen possède aussi une monnaie de Néron provenant du même village.

Eroour ransour. — En 1846. M. Foret de Neuville, propriétaire à Rouen, fit pratique, à la côte du Tot, quelques fouilles dans une terre inculte, et il y découvrit tout un cimetière franc Plusieurs cercoeils de pierre apparurent à la surface; d'autres sépultures se montrèvent sans creuell. M. Foret rassembla toute une petite collection qui passa plus tard entre les mains de M. C. Caumont, de Junigées. Elle fait aipourthui partie du Musée gémétique fondé par M. Cointet. Voici l'inventaire des objets que nous y avons vus en 840; i douze vasse ne terre noire ou blanche, trois scramassase longs de 55 à 45 centimètres, sept couteaux de for, huit boucles de ceinturon en fer, trois boucles de ceinturon en horouc et frois agrafas avec plaques ciseldes, deux ornements de ceinturon découpés à jour, deux fibules de bronze, une terminaison de ceinturon, et enfin des perles de verre et de 181 de verre pour collère et bracelet.

EPOQUE INCERTAINE. — À la côte dite des Châteaux, située en face de la petite église du Tot, on trouve une enceinte fossoyée, de forme oblongue, que les gens du pays croient un camp romain. On lui donne communément le nom de Châtel ou de Câtel.

« Procès-verhaux de la Commis, des Antiq-, » p. 162. César Marette, «Lo Campdeta Bouteillerie,», p. 16219. | 2º édition, p. 423.

#### MONVILLE.

Depuis cinquante ans, Monville a présenté sur plusieurs points des monuments antiques de toutes les époques. Mais ces différentes découvertes ayant en lieu par hasard et sans le concours de la science, il devient assez difficile de leur donner une attribution quelque peu certaine.

Éroque ROMAINE. — En 1822, la Commission des Antiquités reçut de M. le baron de Monville une lettre qui l'informait qu'à Monville on avait trouvé, en 1817, des médailles



rouaines, des tessons de poterie rouge, des fragments de marbre et un sea en eniver rouge contenant des os brûlés et des anneaux de cuivre et de silex. Fort heureusement, ce vase de métal a été conservé et est parsenn juequ'à nous. Nous Tavons retrouvé, en 1863, dans le cabinet de M. Joan Rondeaux, à Saint-Etienne. Notre honorable confrére a bien voulue nous en commaniquer un dessin que nous reproduisons. Ce vase étrange a d0 posséder deux oreillons et une aise, comme un secan à l'eau béhité. Des

VASE DE CUIVRE (NONVILLE, 1817).

vases semblables ont été trouvés en Allemagne.

ÉPOQUE FRANQUE. — En 1822, M. le baron de Monville signalait également à la Commission des Antiquités la découverte de plusieurs tombeaux d'une seule pièce, dont un contenaît trois corps.

M. Dubue, médeciu à Monville, m'a assuré que vers 1838, à la côte du Bosguerard, on avant tronvé, à deux reprises différentes, des cercueils de pierre. La première fois, ce fut dans un bois; la seconde, au bord de la vieille route du Bosguerate.

L'ancien cimetière qui entoure l'église de Monville était un lieu de sépulture des l'époque franque. En 1858, lorsqu'on creusa les fondations de la nouvelle nef, on trouva plusieurs cercueils en pierre de Vergelé ou de Saint-Leu. Ces sarcophages,

- - - Corrected

orientés est et ouest, étaient plus étroits aux pieds qu'à la tête. Quelques-uns conte-



vase an terre noise (nonviels, 1838).

- Proofs-verbaux de la Commissa des Antiq., » p. 47.

- La Normandie souterr., » 1<sup>re</sup> édit., p. 136, 309, 381;

naient des vases en terre noire ou rougeatre, que j'ai facilement reconnus pour appartenir aux temps mérovingiens. ( Nous reproduisons ici un de ces vases.) Outre ces vases, on a recueili des boucles en fer et en bronze, des haches, des sabres et des couteaux en fer.

A la côte de Cardonville, sur le versant de la Cailly, M. Feret de Neuville a trouvé, vers 1846, des cercueils de pierre et des ornements mérovingiens.

Bulletin monumental, • 1. xxvz, p. 808.
Thurrin, • Journal de Bouen, • du 4 juillet 1850 et du 15 juillet 1860.



Époque Romaine. — A la côte des Alleurs, on a trouvé, dans le premier tiers de ce siècle, une pierre gravée antique, sur laquelle on lisait: mar, vic.. (Marti Victori).

Au lieu dit le Bout-de-la-Ville, on a recueilli, en 1846, un petit godet de verre irisé.

En 1847, la confection du chemin de fer de Dieppe fut Foccasion de la découvert d'un cinnétice antique. Ce champ de reposdut servir à l'Époque romaine et à l'époque franque. Nous ne l'avons pas fouillé; mais nous recomnissons saiement est surpérioles dans les mounments qui es sont sortis. Ces moouments, entrés au Musée de Rocare, ont été de plus dessinés avec le plus grand soin pour les cartons de la Commission des Antiquités. Vaici, dans cet inventaire, ce que nous réchamons pour les Romains : d'abord, l'anse de fer d'une coffert, un s'éllet en os, un barillet de verre marqué rao, un autre marqué raoxx. s. c., une une de verre pomiforme, un suc earré en verre, des monnaies de bronze d'Adrica et de Maximien, et enfin une épée polyeé dans son fourreau de fer. (Nous la reprodusions fic.)

ÉPOQUE FRANQUE. — Nous devons attribuer à la période franque la partie la plus riche de ce cimetière. Ces épaves consistaient surtout en douze cercueils en pierre de Saint-Leu, dont les pieds



2° 6tht., p. 155, 428, 429.

étaient tournés vers le sud-est. Chacun d'eux contenait un et quelquesois deux squelettes. Ces cercueils renfermaient des vases de terre placés aux pieds, une coupe de verre, une hache, deux sabres, trois lances, des couteaux, des boueles et des plaques de ceinturon en fer. Ces dernières étaient d'amassuinées. Il y avait aussi des boueles et des fibules en bronze.

Nous regrettons beaucoup de n'avoir pu faire graver le petit Musée d'Eslettes, si soigneusement recueilli et si habilement dessiné par M. Deville.

Deville, « Revue de Rouen, » année 1847, p. 770. « Le Tombeau de Childéric I\*\*, » p. 77-78. «La Norm. sout.,» 1 ° édit., p. 33-36; 2 ° édit., p. 48-44. « Sépultures gaul., rom., franq. et norm., » p. 467.

#### BOSGUERARD-SAINT-ADRIEN.

ÉPOQUE ROMAINE. — Au hameau du Capsart ou Campsart, au lieu dit le Camineau, on a trouvé, dans des défrichements pratiqués en 1854, une quantité de tuiles à rebords. On m'a parté aussi de terrassements existant au même endroit.

Le Musée de Neufchâtel possède une jolie clef en bronze venant du Bosguerard. Nous ne saurions dire si elle est romaine ou franque; mais elle est assurément fort ancienne.

### YQUEBEUF.

ÉPOQUE GAULOISE. — Dans une note qu'il a bien voulu me laisser, M. Deville assure qu'on a trouvé à Yquebeuf des monnaies gauloises.

Époque romaine. — Le même antiquaire affirme qu'on y a également rencontré un bracelet en or et des monnaies d'or d'Adrien.

### CAILLY.

C'est un point antique que Cailly, une véritable station romaine, surtout si nous y retions le village de Saint-André, son annexe et sa dépendance naturelles. Dans l'antiquié, ces deux localidés n'en firent certainement qu'une seule, et cette ancienne mension n'eut pas moins de développement que les autres stations gallo-romaines de nos contrées. Du reste, aquiord'hui même, clez les archéologues et dans les resseigements qu'on obtient, la conflusion est constante et perpétuelle. Aussi, nous n'hésitons pas à dire au lecteur qu'il doit lire les deux articles de Saint-André et de Cailly, parce qu'ils se complètent l'un par l'autre.

ÉPOQUE GAULOISE. — En 1821, un groupe de monnaies gauloises fut trouvé à Cailly. Huit d'entre elles, étant arrivées dans les mains de M. Lambert, de Bayeux, ont été reproduites et interprétées par lui. — A la page suivante, nous en reproduisons cinq qui portent le nom de TOGRAY. En 1836, le Musée de Rouen fit l'acquisition de deux pièces gauloises sorties de Cailly. L'une était en potin et l'autre en bronze. En 1838, il reçut encore sept monnaies de bronze, dont cinq représentaient des sancliers.

ÉPOQUE ROMAINE. — Ce qui a surtout attiré l'attention publique sur Cailly, ce fut une découverte faite en octobre 1821, et qui fut racontée et décrite par M. Lévy dans une séance publique de la



MONNAMES GAYLOGIES (CARLLY BY LIMESY, 1890-21).

Société d'Emulation, en 1892, et insérée dans les Bulletins de cette Compagnie. On avait trouvé à Cailly 27 monnaies romaines en or, toutes du Haut-Empire et fleur de coin. Le célèbre Mionnet, à qui elles furent remises, estima, comme les plus intéressantes, un

Vespasien, un Ælius César et un Commode dont le revers était rare. Les autres pièces étaient aux effigies de Domitien, d'Antonin-le-Pieux, de Lucius Verus, de Marc-Aurèle et de Faustine la mère. Quinze d'entre elles ont été gravées par les soins de la Société d'Emulation.

Le même terrain avait donné plusieurs médailles frustes en bronze et de divers modules. Elles étaient d'Auguste, de Nerva, d'Adrien et de plusieurs autres empereurs du second siècle. Avec ces monnaies se trouvait un collier d'or, long de dix pouces et deux lignes, composé de 36 amandes d'or bombées sur le devant, tandis que sur les parties plates passaient des agrases qui enchâssaient ce joyau. - Nous reproduisons ici cet objet précieux que nous croyons égaré. - A côté de cet écrin étaient un fragment de vase rouge à reliefs, une figurine de cheval en terre blanche, absolument semblable à celles que l'on a trouvées à Caudebec-lès-Elbeuf et à Toulon-sur-Allier. On a recueilli également un morceau d'os carré, orné de cercles concentriques, et un petit vase de bronze de forme quadrangulaire, porté par quatre pieds inuitant des pattes de lion. - Eufin, un dernier objet plus curieux encore que les précédents accompagnait ce groupe précieux. Nous voulons parler d'une balance ou romaine en bronze longue de 20 centimètres, composée d'un tube creux foré par un bout, tandis que de l'autre est un anneau dans lequel passe un double crochet. Deux crochets sont soudés sur le levier: l'un pour porter le poids de la balance, l'autre pour le soulever.

SOUTH DESIGNATION OF THE STATE OF THE STATE



BALANCE ROMAINS EN BRONZE (CAILLY, 1821).

Cette romaine, dans son tube actuel, possède vingt-deux marques, et pouvait peser des obiets de vingt-deux onces. Une queue s'y adaptait nour compléter le système (1). - Nous donnons ici cette pièce au quart de sa grandeur.

La découverte que nous venons de raconter est la plus brillante de toutes et celle qui cut le plus de retentissement; mais, vers 1858, en traçant le chemin de grande communication nº 44, qui va de Pavilly à Cailly, on trouva, dans la direction de Saint-Germain, un cimetière à incinération des trois premiers siècles. Cette rencontre cut lieu à la sortie même du bourg, dans une tranchée profonde pra-

tiquée à travers un verger. Malheureusement, personne ne présida à l'extraction ni à la conservation des vases. Chacun en prit ce qu'il voulut. En 1861, nous avons racheté à Cailly, soit au cantonnier, soit à des brocanteurs, de six à huit vases provenant de ce cimetière. Ce sont des urnes grises pour les os brûlés et de petits pots pour les libations et les offrandes.

Quant aux monnaies antiques, elles sont si nombreuses à Cailly et à Saint-André qu'on en trouve chaque année et que tout le monde en possède.

Outre les constructions nombreuses que l'on rencontre à chaque pas, nous devons signaler d'une manière particulière le tertre encore couvert de ruines et qui servait de château au moyen-âge. Ce tertre s'appelle le Capitole, nom particulier et très significatif.

(1) Cette romaine n'est pas la seule qui ait été trouvée dans le département. Une s'est montrée, en 1862, dans le rue de l'Impératrice pendant les grands travaux de Romen. Elle a été recueillin par M. Thaurin; elle était entre ls rue de la Grasse-Harloge at le Marché-Neuf, avec des monnains romaines. En mai 1863 nous en avans rencontré une troisième dans un édifice

antique situé à Archelles, près Arunes, Cette dernière, qui a été minutiqueement et savamment décrite par M. Pottler, bibliothécaire de Rouen, dans la « Revue de la Normandie, « numéro de juin 1863,nst beaucoup plus belle et plus complète que la balance de Cailly. Du reste, nous mettons le lecteur à même de inger et da comparer, puisque nous reproduisons ici la romaine d'Archelles. - Deux au trois balances de ce genre, égulement en bronze, existent aussi au Musée de Rouen; mais nous ignorues le lieg de leur provenance : nous croyons misse misseums. n'a été trouvée dans ce dépar-



EDMAINE EN BRONZE TROUVÉE À ARCHIELES, PARS ARQUES, EN 1831.

Nous rappellerons pour mémoire qu'à l'époque romaine beaucoup de cités avaient donné, par flatterie, à leur point principal, le nom de Capitole. On eite de ce nombre: Constantinople, Milan, Autun, Nimes, Besançon, Toulouse, Reims, Angers (1), Cologne, etc.

Des voies romaines traversaient et desservaient Cailly. L'une d'elles devait conduire à Rouen. Une seconde venait de Ritumaque (Radepont), et de là se rendait à Dieppe. Nous l'avons retracée en tête de cet ouvrage.

ÉPOQUE FRANQUE. - Ce qui prouve l'importance du bourg de Cailly aux temps mérovingiens, c'est qu'il était un des huit doyennés du Grand-Archidiaeoné dont Rouen était le ehef-lieu. (Decanatus de Calliaco).

Outre ce titre, nous possédons un document plus précieux eneore. Nous savons qu'à la fin du vire siècle ou au commencement du vire, Cailly fut visité par saint Leufroy, qui devint plus tard le fondateur du monastère de la Croix au diocèse d'Evreux. Ce bienheureux disciple de saint Saëns, avant quitté le monastère de Varenne (Varinna) que nous placons à Saint-Saëns ou à Montérollier, cherchait à gagner la ville de Rouen. Chemin faisant, il passa par Cailly et y séjourna quelque temps chez un homme de Dieu, appelé Bertran: • Egressus petivit locum qui dicitur Calliacus ubi Dei hominem Bertramnum invenit. . - On peut consulter, à ce sujet, la Vie de saint Leufroy, par un auteur du 1xe siècle, éditée par Mabillon et par dom Bouquet.

Nous sommes assez disposé à attribuer au bourg de Cailly un triens mérovingien dont M. Cartier nous donne ainsi la légende : COLLENO-COLLIACO VICO.

ÉPOQUE INCERTAINE. - A la côte du Floquet, on a trouvé des monnaies d'argent dont on n'a pu me donner la date. On parle à Cailly d'un souterrain nommé la Care-au-Diable; on assure qu'il a 1 kilomètre de longueur et qu'il va jusqu'au Bois-Blanc.

Outre le château de Cailly bâti sur un tertre élevé dont nous venons de parler, on m'a entretenu aussi d'un autre castel de prairie du eoté de Saint-Germain. La motte est moins élevée, mais on y voit également des murs arasés.

- Ed. Lambert, « Essai sur la Numismatique gauloise Lévy. . Rolletla de la Société libre d'Équilation. . dans le Nord-Ouest de la France, » dens les « Mêm, de la enpée 1822, p. 35-51 at 2 pl. De Glanville, « Note aur quelques Médailles gauloises
- Sec. des Antiq. de Nerm., » t. x111, p. 252, pl. 12, fig. 20, 21, 25; pl. x, fig. 18-22. inédites, lue dans une séance de la Société française . . De Duranville, « Netice historique sur Cailly, » in-8" in-8" de 4 p. et pl., Rouco, 1846.

de 5 p., Rouen, Péren, 1848.

des Antiquités de la Seine-Inférieure, » p. 36, 39, 41.

Lévy, « Notice sur les Antiquités trouvées à Cailly

(Seine-Inf.), s in-8r de 20 p. et 2 pl., Romen, Bandry, 1822. · Revus Numismatique, » année 1840.

- Id., . Bulletin monumental, . t. zrv. p. 637-40. Id., « Revue de Roueu, » année 1845, p. 387-58. « Mêm. de la Société des Antiquaires de Normandie,»
- · Procés-verbaux de le Commission départemontale L XXIV. Dom Bouquet, « Recueil des Historieus des Gaules et
  - de la Prance, » t. m., p. 644. Mabillon , . Acta sanct. ord. S. Benedict., . t. m.,
- (1) Godard Paultrier, . Congrès archéol, de France, . t. xxvt, p. 32-33. Au vur' siècle, le Capitole était le palais des Comtes ou Consuls d'Angers. Au rx°, l'évêque en prit possession. Ce devint plus tard l'évêché. Les ancieus titres l'appellent « Capitolium sancti Maurici. » Voir aussi E. Breton, « Introduct à l'Hist. de France, » p. 163.

### SAINT-ANDRÉ-SUR-CAILLY.

Saint-André-sur-Cailly dut être anciennement une dépendance de Cailly, et il dut former avec ce bourg une station romaine d'une assez grande importance. Ce qui en prouve chaque jour la valeur, ce sont les découvertes faites, depuis soixante ans, soit à Cailly, soit à Saint-André. Nous allons essaver d'en donner un résumé.

Éroque Gauloise. — Nous rapportons naturellement à l'époque gauloise toutes les monnaies celtiques, et il en a été trouvé un certain nombre à Saint-André. M. Deville a recueilli pour le Musée une monnaie gauloise en bronze auciennement trouvée. Il en a également moissonné plusieurs en argent portant la légende bien connue: ATPUA-VIATOS.

Mais le dépôt principal paraît avoir été rencontré en 1888. Cette anné-sh 120 pièces gauloises sonts orisien de terre. Gériadement, elles étainte en brouze; une seule était en point. Certaince pièces de brouze pessient de 07 à 72 grammes, une atieignait 75, une autre 78. Analysées par M. Girardin, leur composition a été trouvée de 87, 5 de caivre sur 12,5 d'étain. Ces momaies, achetées en grande partie par M. de Glarville, de Rouen, ont été décrites par lui dans un ménoire spécial lu à la Société française d'Archéologie, réunie à Trouville le 5 septembre 1818. M. Lambert pense que ces monnaies, sur lesquelles on voyait des étes humaines, le cheval, le sanglier et le coq, appartensient aux Gallo-Belges. Une pourtant avait été frappée à Lisieux. Le savant numissante normand veint de publier 14 de ces pièces dans la seconde partie de son Essai sur la Numitmatique gauloise du Nox-Pouet de la France.

D'autres dépôts gaulois doivent avoir été rencontrés à Saint-André, car, en 4861, j'ai recueilli, chez un forgeron de Cailly, plusieurs pièces en potin provenant du même sol. En 1863, j'ai vu chez M. l'abbé Jacquemet, euré de Limésy, 40 pièces gauloises en potin provenant aussi de Saint-André; 36 d'entre elles offraient un sanglier.

Ce que je sais encore, c'est que, en 1850, le Musée de Rouen acheta 25 monnaies gauloises provenant de Saint-André-sur-Cailly.

EPOUTE NOMINE. — La grande rielussie de Ssint-André, c'est la domination romaine, qui paralt avoir établi ici une de ses florisantes stations. Les débris de ce grand établissement, ensevelis pendant douze à quime siècles, se font jour depuis cinquante ans. Les pensitives manifestations ont été observées au commencement de ce siècle par M. l'abbé Baston, elèther théologie de Rouse. En 1810, ce sannt chanoire listai à l'Académie de Rousen un mémoire sur les découvertes faites à Ssint-André-sur-Cailly, ville autrefois florisante, disaile les servicies de la Compagnie. M. l'abbé Baston avait trouré, sous quelques pouces de terre, un paré-mossique, puis il avait rencontré des cercueils de pierre et en avait ouvert quelques-uns. Dans ces sarcophages, il avait aperqu jusqu'à trois têtes réunies et de petits vases en terre grise. Nous croyens os cercueils plutôt francs que romains.

L'Académie terminait par un vœu adressé à M. le Préfet pour fouiller ees antiques monuments. Ce vœu fut sans doute entendu par M. le comte de Kergariou, préfet de 1815 à 1819, car, en 1817, M. Auguste Le Prevost lisait à la même Académie un second mémoire sur des fouilles qui furent presque immédiatement suspendues. M. Le Prevost parlait alors de Cailly comme d'une station et non plus simplement comme d'une villa romaine.

De cette fouille de 1817, pratiquée au hameau du Boulvet, Boulevey ou Boutlevé, il nous est resté, soit chez M. Jean Rondeaux, soit aux archives de la Commission des Antiquités, un plan de constructions antiques d'une haute importance. Au milieu de murs dont le développement sur une seule face n'était pas moindre de 200 mètres, on remarque un pavémosaïque grossièrement reproduit et dont nous donnons ici une légère esquisse.



En 1835, M. Gaillard entretint la Commission des Antiquités de plaques d'airain, couvertes d'inscriptions, qui auraient été trouvées à Saint-Andrésur-Cailly et vendues à un chaudronnier de Bouen. Information prise, il n'a pas été possible de s'assurer du fait.

M. Deville a recueilli pour le musée un certain nombre d'objets romains provenant de Saint-André. Il nous a eité notamment des cubes de mosaique, des tablettes en marbre blane et violet, un peson en bronze et une bulle en verre avec bande d'émail en spirale.

Après cela, on ne sera pas surpris d'apprendre que les monnaies antiques abondent sur un sol aussi romain. La principale découverte qui m'a été citée est celle de deniers d'argent qui étaient renfermés dans une tirelire en silex.

Cailly et Saint-André-sur-Cailly, étant deux localités riehes en monuments antiques, il ne serait peut-être pas trop téméraire de leur attribuer une découverte de monnaies romaines qui fut faite au commencement du siècle dernier. Nous connaissons ce fait par une lettre du R. P. de Grainville,

de la Compagnie de Jésus, insérée dans les Mémoires de Trévoux du mois de juillet 1714 (p. 1249-1268). Ce père y raconte que « l'on a déterré par hazard, à quelques lieues de



MOSAIQUE ROMAINE (SAINT-A SUR-CAILLY, 1817).



Rouen, un gros pot de fer où il y avoit près de six-vingts mares de médailles d'argent, toutes fort euricuses et quantité pleines de terre. Elles allaient de Septime Sévère à Postlume et à Gallien. • Le Père Jésuite donne ensuite une description des plus intéressantes.

M. de Duranville possede 12 monnaies romaines dont 10 en bronze et 2 en argent. Une pièce d'argent est de Marc-Aurèle, et l'autre de Claudius Álbinus. Les bronzes sont d'Antonin, de Faustine et de Marc-Aurèle.

En 1847, on trouva à Saint-André un lot de monnaies antiques bien conservées. La plupart d'arte elles furent acquises par M. Devillo pour le Musée départemental. Sur le nombre, 7 furent détachées pour être analysées par M. Girardin. Voici quelle était la composition du métal, d'après notre habite elmiste: une pièce d'Antionia Augusta était un véritable laiton, offirant 81 parties de euivre contre 19 de inne; l'Domitien présentait 89 de cuivre contre 9 d'étain et de plomb; l'Argin domait 85 de cuivre, 12 d'étain et 5 de plomb; Commode donnait 89 de cuivre, 70 d'étain et 1 de plomb; Cammode donnait 89 de cuivre, 70 d'étain et 1 de plomb; Cammode donnait 89 de cuivre, 10 d'étain et 1 de plomb; Cammode donnait 89 de cuivre, 8 d'étain et 3 de plomb; Cammode donnait 89 de cuivre, 8 d'étain et 3 de plomb.

Outre la tradition de ville détruite qui eniste à Sain-a-André, je ne dois pas onnettre le thétre antique que l'on reconnait ten de l'avenue un fondere, et qui déjà a été signalé par M. de Duranville à l'attention des archéologues. Ce tables de un nouveles et desained thétre, que nous avons vu et reconnu en 1863, est adossé au nouveles et desained nessurer 400 à 120 mètres de pourtour. L'ouverture, au midi, n'est pas moindre de 50 mètres.

Dans cette même manifestation, M. de Duranville nous apprend que des fouilles faites sur une butte, en 1842, ont amené la découverte de pavés blancs et de canaux en terre cuite.

M G. de Valory ayant continué ses fouilles jusqu'en 1848, M. de Glarville raconte qu'il trouv d'àbord deux basse de colonnes en pierre dont la hauteur totale devait être de 4 mètres 32 centimàtres. Elles formaient le péristje d'un édifice, car l'entre-colonnement était en pierre. Venuit ensuit une grande salle parée de dalles épaises de 4 centimètres et larges de 68; puis suivait une série de patis appartements dont les murs étaient peintes no rouge et ni bleau II ést renconté un hypicousate nexe son fourneau. Au milieu des tuiles et des potéries, on a recueilli un fragment d'inscription illisible. Sous le parage régnait un canal pour l'écoulement des eaux.

En décembre 1863, nous avons visité le résultat de cette exploration, pratiquée dans un bosquet du château de Saint-André. Nous avons encore trouvé le sol jonché de débris de colonnes, chapiteaux, fûts et bases. Des murs en petit appareil, chainés de briques romaines, se montraient aussi à la hauteur de plus de 2 mètres. Il y a dans les bosquets du château les restes d'une très importante construction romaine qui mériterait d'être explorée scientifiquement et avec méthode.

Dans notre inspection de décembre, notes avons appris avec douleur que, pendant Thiver des 1862, des ternsaises sans ouvrage avaient fouillé dans le champ de la Butte, situé au Boutlevé, le long de l'ancienne, ryute de Dieppe, et y avaient découvert un magnifique hypocauste parfaitement conserté. Bésteux de n'obtenir que des briques pour en faire du ciment, ils démoirent les murs, le pavage et les pillers. Les pillers étaient à 60 centimètres l'un de l'autre; le pavage, en pierre de liais, était à 70 centimètres du fond. Une couche de démolitions, épaisse de 55 centimètres, séparait le dallage du so arable, qui n'avair guère que 25 centimètres. Dans les déblais, lis trouvèrent des masses de tuyaux de challeur, dont méuleux-sus étaient encore accommanfés de crammons. des tuiles convexes.



PAYÉ ROMAIN EN MARBER (SAINT-ANDRÉ-SUR-CAILLY, 1864).

des tuiles à rebords, des écailles d'hultres, du charbon et autres débris. M. Tulle, instituteur à Saint-André, a bien voulu conserver une note et un dessin de ces découvertes. Nous ne saurions assez le remercier de cette attention.

En 1805, il a été recueilli, dans un labour de Saint-André, un pavé de marbre do 10 centimitres en carré, présentant, gravée en creux, une tête do Mercure bien caractérisée arec ses deux ailes et sou caducée. Ce caducée ressemble beaucoup à celui du Mercure en argent de Berthouville. Nous reproduisons ici ce pavé à moitié de sa cranaleur.

ÉPOQUE FRANQUE. — Quoique personne ne nous ait dénoncé positivement des monuments francs à Saint-André, cependant la critique scientifique nous porte à attribuer



CERCUEILS EN PIERRE (SAINT-ANI SUB-CAILLY, 1810-17)

à cette période les cercueils découverts, en 1810, par N. Tablé Baston, et dessinés ne 1817 par les soins de MM. Rondeaux et Le Prevost. M. Baston nous assure qu'ils contenzient tous un petit pot en terre grise, et que quedque-uns renfermaient plusieurs têtes. Ce sont là des traits caractéristiques de l'époque franque. Mais co qui est encore plus déterminant, c'est la forme de cesa auges plus étroites aux pieds qu'à la tête, l'irrêge latité de leur placement, et enfin leur présence flats

larité de leur placement, et cefin leur présence dans l'anclos et presque sur les ruines d'une rilla. Du reste, nous donnons ici le eroquis de ces tombeaux, et nous espérons que leur vue entraînera de notre côté le lecteur un peu exercé.

# BIBLIOGRAPHIE

L'abbé Baston, « Dissertation sur les Antiquités décenvertes dans la plaine de Saint-André-sur-Cailly, » Mss. dans les archives de l'Académie de Bouen.

Mss. dans les archives de l'Académie de Rouse.

1d., « Précis anal. des Trav. de l'Acad. de Rouen, «
année 1810, p. 87.

A. Le Prevost, « Neto sur les restes d'un Etablisse-

ment antique à Saint-André-sur-Cailly, « Man. dans les archives de l'Académie de Rouen. Id., « Précis anal. des Trav. de l'Acad. de Rouen. «

1d., « Précis anal. des Trav. de l'Acad. de Rouen, année 1818, p. 158-160.

Desnoyers, « Annusire des cinq départements de la Nermandies, » emice 1861, p. 559. Girardin, » Analyses de plusienrs produits d'art d'une

hante antiq., » p. 23-27, et » Précis analyt de l'Acad. de Rouen, » année 1852, p. 163-166. De Gjanville, » Notes sur quelques Médailles gau-

leises inédites lues dans une séance de la Société française, tenue à Trouville-sur-Mar la 5 septembre 1848, »

in-8° de 4 p. ct pl., Rouen, Péron, 1848. 1d. a Bulletin monumental, t. xrv, p 637-40.

 Procès-verhaux de la Commission départementale des Antiquités, » p. 222.

De Duranville, « Amphithéaire romain à Saint-Andrésur-Cailly, » dans la « Revue de Rouen, » année 1842,

2º sem., p. 114-116. • Revue de la Normandie, • 2º année, 1803, p. 494. E. Lambert, • Essai sur la Numismatique gauleise

E. Lambert, a Essai sur la Numismatique gauleire du Nord-Ouest de la France, aº partie dans les «Mém. de l'Acad. des Antilq. de Norm., « t. xxxx, p. 477, 492, 508, 509, 510, pl. rv, 15; v. 29-34; xn, 1, 2, 3, 4, etc. Le Prevesti, « Précis anal. des Trav. de l'Acad. de

Rouen, a année 1815, p. 89.

## QUINCAMPOIX.

ÉPOCUE ROMANE. — Au mois de janvier 1865, M. Lenoir, défrichant un taillis visein du lois de la Muette, trouva, au hameau de Crèveceur, une ineinération romaine du second siècle. Elle se composait d'un duime en terre cuite dont les débris jonchent encore le sol, et d'une belle urne eassée en verre verditer toute remplie d'os brûks. Cette urne, de la grandeur et de la forme de celles de Cauville et d'Yébleron, est marquée au fond d'un ornement en relief au centre duquel est la lettre D.

« Revue de la Normandie, » t. v. p. 316.

### CANTON DE BUCHY.

# LE VIEUX-MANOIB.

ÉPOQUE FRANQUE. — Nous ignorons si l'on trouve des antiquités au Vieux-Manoir; mais le nom de cette localité nous a fait penser malgré nous à un palais de nor sois carlovingiens, nommé Vétus-Donnes et l'éters-Donnes. Déjà ce nom avait, dès le xvint sècle, attiré l'attention de M. l'abbé Lebeuf, dans une discussion qu'il cut à ce sujet avec M. Clérot, de Rouen, discussion que nous allons andyers. Toutefois, si le palais actionvingien ne pouvait être mis au Vieux-Manoir, faute de débris connus et constatés, nous serions très disposé à le placer à Cailly ou plutôt à Saint-André-sur-Cailly, où les ruines abondent. Voir imatenant l'historique du royal momment cardovingien. Deux auteurs du re siele ont parlé du pelatiem de Vetera-Domus. Le premièr est losselp, précepture dé Louis-le-Dègue, dans le récit qu'il nous a laisée de la transitation des corps de saint Regnobert, de Bayeux, et de saint Zénon, son diaren. Il racont, à co propose, qu'en 846 le roi Charles-le-Chaure était à une vilta fiscale appelée Vetas-Domus: « Villa ques dictuar Vetera-Domuss (t). » Il s'y truuvait avec la reinn Hermentrade et le duc de Bretagne Herspoé, dont il recevait alors les hommages. Comme il y souffait d'un violent mal de dents, la reine frengape a invoquer les hienbeureux dont les réligieux passaient dans le voisinage. Le roi, leur ayant adressé son veux et ses offrandes, fut entibrement quéri. La reine alors envoya un voile d'étole préciseux pour couvrir la châsse des saints. Cest à la prière de Paul, archevèque de Rouen, dont il avait été le condisciple à Tours, que Joseph nous a laissée ce récit.

La seconde mention nous est donnée par llérie, moine d'Auscrre, qui avait été précepteur de Lothaire, fisé Louis-le-blébonaire. Cé étraine, reacontat les mirales opséts par les reliques et l'intercession du grand saint Germain, expose qu'aux environs de Bouen il existe une villa fiscale et royale, que les habitants appellent Vetur-Domus, à cause de son antiquité: « In pago Rothemageaus regius fiscus est quem incoles propter platifi antiquitatem Veterem-Domum nuncupant. » Près de là est une chapelle désitée au bienheureux Germain et cébére par plus d'un miracle: « Capella platico contigua Beati Germain famosa nomine, illustris et merità. « Un jour que le roi Charles-le-Chauve était venu dans ce platis avec tout sea cour pour y recovir les hommages de Herispoi, due des Brêtones, une fouté de pauvres et d'infirmes s'y rendit également. Au milieu du tumulte, une jeune fille muette entra dans la chapelle et y passa la unit. Dans son somment, le saint évèque lui apparut et la guérit de son infirmité. Ce miracle, connu du roi et de toute la cour, fit grand bruit dans la contrée.

Tels sont les textes, tels sont les faits que le rxe siècle nous a signalés; voyons ce qu'en ont fait les modernes.

Le premier qui mit la question à l'ordre du jour est l'abbé Lebeuf lui-même, dans un article inséré au Mercure de France du mois de mars 1733. A cette époque, le savant abbé tenait pour le Vieux-Manoir ou pour Cailly, près duquel se trouvait l'Eglise de Saint-Germain-sous-Cailly.

M. Clérot, de Rouen, répondit à cet appel au mois de juillet suivant, et, dans son article, il tenait pour le Vieux-Rouen, sur la Bresle, à huit kilomètres d'Aumale.

Au mois d'octobre de la même année, l'abbé Lebeuf développait de nouveau son opinion en faveur de Cailly on du Vieux-Manoir.

Les choses en restèrent là dans le Mercure.

Mais la cause fut reprise plus tard devant l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

<sup>(1) \*</sup> Veteres-Domos, » dit la version survie per Dom Bouquet, « Recueil des Historiens, » t. vn., p. 366.

Introduire dans ce sanctuaire de la science, la question changes de face. Devant tes pairs, l'abbé Lebeuf abandonna completement Cailly et les environs: il se tourna vers Tourville, village du Roumois, à 6 lieues (28 kilomètres) de Rouen et 4 à lieues de Saint-Victor-del'Epine, dont l'église est dédiée à saint Germain d'Auxerre. Ce qui fait incliner ainsi le savant abbé, c'est qu'i pense que le roi était alors prés de Lisieux ou de son discèsse.

On comprend qu'en présence d'une pareille volte-face nous abandonnions nos auteurs, nous contentant at faire des vœux pour le Yieux-Manoir, ou, mieux encore, pour Cailly et surtout Saint-André, qui nous paraissent réunit toutes les conditions nécessaires pour une rilla antique et un pateitsen franc. Comme nous l'avons dit, près de Cailly se trouve l'ancienne paroise de Saint-Germain, doul l'édies a disparar de nois journel.

En 1865, nous avons visité le vieux manoir où l'on nous a signalé près l'église une vaste place communale dite le *Parquet*. Cette place, qui semble avoir succédé à un ancien château, est tout ce qu'il y a de remarquable.

Dans l'impuissance où nous sommes de nous prononcer, nous nous contentons de donner l'histoire et la bibliographie de la guestion.

#### BIBLIOGRAPHIE.

L'abbé Lebeuf, « Remarques sur quelques endroits de la 9º lettre du voyage da Normandie, » dans le «Mercure de France, » de mars 1733, p. 451-52.

Id., a Etrait d'une lettre écrite d'Auserte à l'occasion de Conjecture de M. Clérol, a concet an Parlement de Conjecture de M. Clérol, a concet an Parlement de Rouse, sur l'ancien paisis roya appeté Veter-Domma, insérécionaine à évorce, de Prance, de pallet 1732, p. 2136-2146.

Clérol, «Conjecture sur le lieu de désignaire de la chient de la concette de l'acceptant de la confession de la confession de la concette de Prance, e de cuitie 1733, p. 1724-183.

France: Vatus-Domus of Bonogrium, a dans los « Mém. de l'Acad. des Inscript. et Belles-Lettres, » t. xxv.p. 123., Dom Bouquet, » Recueil des Historiens des Gaules et de la Franca, » t. vn. p. 355, 356. Labbe, «Novo Bibliotheco manuscriptor, etc., » t. 1".

Labbe, «Novæ Bibliothecæ manuscriptor, etc.,» t. 1", p. 548-49. A. Le Prevost, « Mémoires de la Société des Anti-

« Sur la situation de deux anciens Palais des rois de

quaires da Normandie, t. xz, p. 17.

Héric, Apud Bolland., « Acta Sanc., » mens jul.,
t. yz. p. 267.

#### BOSC-ÉDELINE.

Éroque cautosis. — M. Guilmeth assure que, vers 1820, un cultivateur du Bose-Édeline trouva, en labourant, un silec crease ét taillé en forme de tircilre: cette pierre creuse contensit plus de quarante médailles gauloises en or, coulées en forme de boutons et représentant des croissants et des têtes de cheval. M. Thierry, ancien magistrat à Rouen, a conservé cette préciouse turierie jusqu'en 4834.

C'est pour cela, sans doute, que M. Lambert, dans son Second Essai sur la Numismatique gauloise du Nord-Ouest de la France, assure qu'un statère d'or a été trouvé au Bosc-Edeline.

Guitmeth, «Desc. géogr., hist., stat., etc., » t. m., p. 122. de la France, » dans les « Mém. da la Soc. des Autiq. E. Lambert, « Essai sur la Numismet. du Nord-Ouest de Norm., » t. xx1, p. 325.

### BOSC-BORDEL

ÉPOQUE ROMAINE. — Lors de la confection du chemin de grande communication nº 7, de Buchy à Sénarpont, on a trouvé, dans la traverse du hameau d'Esquinemare, des poleries grises et des tules à rebords.

#### PIERBEVAL.

PÉRIODE NORMANDE. — Dans une de ses chartes, le duc Robert mentionne ce village comme uno des propriétés de l'église de Rouen, et il lui donne le nom de « Petræ Vallis. »

A. Le Prevest, « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. 22, p. 19.

#### ERNEMONT-SUR-BUCHY.

PÉRIODE NORMANDE.— Áu xiº siècle, Ernemont est mentionné sous le nom d' · Ernoldi Mons, · comme propriété de la Cathédrale de Rouen.

A. Le Prevost, « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandio, « t. xt, p. 19.

### MORGNY-LA-POMMERAYE.

ÉPOQUE FRANÇE. — Vers 1850, M. de Morgry fit déficher un taillis voisin du château de Mondétour, dans un lieu nommel fo Léte-nar-Mort. Pendant le défichement, on découvit un grand nombre de cercueis de pierre, dans lesquels se trouvaient, avec des corps, un certain nombre d'objet en terre cuite et en vere. Les ouvriers bristèrent plusieurs de ces cercueils, et, par un respect malentendu pour les morts, on enterra de nouveau tout ce que contensient ces sépultures, probablement franques.

## SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY.

EPOQUE INCENTAINE. — A la naissance d'un vallon, on remarque des terrassements considérables qui out une forme circulaire. Ce sont des retranchements élevés et accompagnés de fossés profonds. La hauteur de la fortification peut être 10 à 19 mères. La forme de la forteresse est circulaire. Un corps avancé se remarque au côté du midi. Dans le pays, on nomme ce terrassement important le Grand-Bel ou le Châterau-ta-Bel. Ceda peut provenir d'un ancien château aussi bien que d'un petit camp. Impossible de le dater. On m'assure qu'on y a trouvé des briques romaines.

#### BERETS.

EPOQUE FRANÇEE. — Il y a quelques années, lorsque l'on reconstruissit une partie de l'église de Richets, dont le portail est roman du xe siècle, on a trouvé deux cervueils de pierre dont l'un, sans ossements, conéenit un couteau et une boude de ceinturen; l'autre renfermait deux jeunes sujets de treize à quatorze ans, accompagnés de perles et de deux vases noir.

Au mois d'octobre 1865, le sieur E. Duvivier, labourant un champ appartenant à M. d'Arboral, trouva avec sa charrue quatre cereueiis de pierre : l'un d'eux est en pierre de Saint-Lou, et les trois autres en pierre du pays. Dans ce nombre, deux appartiennent at des enfants. Un ou deux seulement contenaient des ossements; mais des restes humains eissient dans le sol d'alentour.

ÉPOQUE INCERTAINE. — A peu de distance du village de Rebets , on voit une enceinte circulaire entourée de retranchements.

### SAINT-MARTIN-DU-PLESSIS (SECTION D'ÉTOUTTEVILLE-SUR-BUCHY).

ÉPOQUE INCERTAINE. — On m'a signalé sur le territoire de cette aneienne paroisso un terrassement circulaire initant le Château-du-Bel, qui est rue Sainte-Croix. On l'appelle, à cause de cela, le Petit-Ibel.

#### HÉBONCHELLES.

ÉPOQUE PRANQUE. — Sur le bord du chemin de grande communication nº 40, de Buely à Miscouil, on a trouvé, en 1865, un ancien elimetière sur la propriété de M. Bridou. Au Miscou des sept têtes qui y ont été comptées, on a recueilli une fibule franque en cuivre imitant une double croix; elle est chez M. de Sauley, à Paris.

### CANTON DE DARNÉTAL.

### DARNÉTAL

Éroque GAULOISE. — Peut-être pourrons-nous revendiquer pour l'époque gauloise le lieu dit la Tablo-de-Pierra, que l'on montre au-dessus de la côte de Saint-Jacques. M. Lesguillez, qui nous fait connaître ce détail, dit que cette table servit longtemps à l'époque féodale pour y tenir plaid, hommages et justice. - CARREST - A

ÉPOQUE ROMAINE. — La voie antique qui conduisait de Rouen à Paris traversait une partie du territoire de Darnétal, avant de gravir la côte du Mont-Main. — Sur le bord de cette voie, un cultivateur nommé Dauphin a trouvé, en juillet 4805, un cercueil de plomb long de f. mêtre 80 et contenant un squelette humain bien conservé. Je suis porté à penser que ce sarcorbage placé à 2 mêtres 50 du sol était romain du Bas-Emmai on partie par le de la mêtre 50 du sol était romain du Bas-Emmai on partie par le de la mêtre 50 du sol était romain du Bas-Emmai on partie par le de la mêtre de la m

ÉPOQUE FRANQUE. — La paroisse de Long-Paon existait sous les rois carlovingiens, car nous voyons Charles-le-Chauve donner ou confirmer à l'église de Rouen « Longum Pedanum. » Au temps de Rollon, on l'appelle « Longa Petentis villa. »

Pétiode Robianos. Dels le commencement de la période normande, cette églies de Long-Paon fuit le thétaire d'un évément religieux qui fig grand bruit. Le 4 fe ferire et RI, lorsque l'on rapportait solennellement de Condé-sur-Noireau les reliques de saint Ouen, dans l'abbaye qu'il avait fondée à Rouen, elles s'arrètérent tout à coup à Long-Paon (Longum Penamun), d'où elles ne purent être enlevée que par une procession solennelle venue de Rouen et présidée par l'archevêque Francon et Rollon, premier duc de Normandie.

C'est encore à l'époque normande que nous sommes tenté de rapporter la butte du Roule, ainsi que la care et le château du Roule, restes antiques que l'on voit sur la côte du Roule, à l'entrée du bois de ce nom. Le peuple, séduit sans doute par l'analogie de l'ancellation, dit que ce sont les ruines d'un château bâti var Rollon.

Du reste, le règne de Rollon fut marqué à Darnétal par un de ces actes de haute justice qui ont fait son renom dans Distoire. Dusfon de Saint-Quenfin et Guillaume de Juniéges racontent qu'un paysan de Long-Paon J. Longa Petenlais tilla, ayant simulé, avec sa femme, un voi de fers de charrue, ils furent immédiatement pendus par ordre du duc qui avait découvert la fraude. C'est par erreur que Wace, et après lui Dumoulin et la Chronique de Martin Lemécisier, ubacent ce fait à Longueuille, pets Dieppe.

#### BIBLIOGRAPHIE

- Farin , « Normandie chrestieuus , » p. 595-98.

  A. Le Prevost, » Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., »

  e. xx, p. 232, apud Duchesne.
- x, p. 18.
   Robert Wace, « le Roman de Rou, » p. 99-101; Note
   de M. Le Prevest.
   jude per la viète de Darretal, » p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Darretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, » Daretal, a p. 11, 80, 91, 119-123, jude per la viète de Darretal, »
- Dudon, \* Do Mor. et Act. normann., \* p. 85, apud

  Ducheme.

  gieux, \* p.7 et 8.

#### LE BOIS-GUILLAUME.

ÉPOQUE ROMAINE. — Dans le quartier nouvellement hâti et nommé la Californie, on a trouvé, vers 1850, des monnaies d'or et d'argent à l'effigie des Antonins.

Thaurin . « Journa) de Rouen . » du 12 décembre 1861.

### PRÉAUX.

Éroque ROMAINE (?) — A Préaux est le hameau du Bout-de-la-Ville, où Γon rencontre, en labourant, beaucoup de débris.

PÉRIODE NORMANDE (?) — Sur Préaux se trouvent encore les restes imposants d'un vieux château.

#### FONTAINE-SOUS-PRÉAUX

ÉPOQUE ROMAINE. - En 1838, on trouva à Fontaine une monnaie de bronze d'Auguste.

### SAINT-DENIS-LE-THIBOULT.

Éroque ROMAINE. - En 1835, M. Louis Quesnel, de Rouen, trouva, dans une de ses

prairies de Saint-Denis, un beau dolium en terre cuite placé à 2 mètres de profondeur. L'ouverture de ce dolium avait été agrandie carrément, puis bouchée avec du ciment. Il contenait une urne carrée en verre, haute de 32 centimètres, semblable à celles de Canville, d'Yébleron et d'Elbeuf. Cette urne renfermait les os brûlés d'un adulte: un de ces os était transpercé avec un clou. Ce fer, resté adhérent, semblait indiquer que le défunt avait été cloué sur un bâtis avant d'être mis sur le bûcher. Le dolium et l'urne, déposés au Musée départemental, ont été deux fois reproduits par la gravure; nous les reproduisons une troisième.



SAINT-DENIS-LE-TEIROULT, 1835).

A peu de distance de ce dépôt, les ouvriers ont encore rencontré une autre urne en verre qu'ils ont brisée. Elle était semblable à la première; mais rien ne la protégeait. Ces deux découvertes nous paraissent prouver qu'il y avait là un cimetière antique. Du reste, la tradition s'en est conservée dans le pays.

PÉRIODE NORMANDE. — C'est probablement à la période normande qu'il faut attribuer le tertre et les restes du château de Saint-Denis-le-Thiboult, que l'on aperçoit sur le penchant de la colline qui fait face à l'église. Du reste, il y avait à Saint-Penis deux châteaux ou un château en deux portions. Dans la vallée sont de grands murs qui me paraissent du xure siècle, et sur le penchant de la colline est une motte de 250 jeiels de circonférence. Au milleu est un puits maçonné appelé le puits de la Motte. En face, de l'autre coté de la rivière, est une tour en ruine appelé na Bausaure.

M. Quesnel, de Rouen, qui possède le château renouvelé de Saint-Denis, y a trouvé, en 1830, des tombeaux en pierre dans son jardin potager.

En 1843, j'ai vu démolir une tour circulaire de 150 pieds de circonférence. On l'appelait les Malesaises on le Vaudichos.

#### BIRLINGB APRIL

| Deville, « Notice sur quelques Dolium antiques, »<br>p. 3, in-8 de 15 p. et pi., Rouen, 1842.                                                                                                | Deville, « Catalogue du Musée départemental des<br>Antiquités de Rouca, » année 1845.                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1d., « Précis analytique des Travaux de l'Académie<br>de Rouen, » année 1842, p. 383-36. 1d., « Mémoires de la Société des Antiquaires de<br>Normandie, » t. x. p. 673-78, et athas, pl. 1v. | <ul> <li>Procès-verbaux de la Commission des Antiquités de<br/>la Seine-Inférieure, » p. 34.</li> <li>La Normandie souterraine, » 1<sup>es</sup> édit., p. 136;</li> <li>2º édit., p. 154-53.</li> </ul> |

### SAINT-JACOUES-SUR-DARNÉTAL.

PÉRIODE NORMANDE. — Dans une charte délivrée vers 1060, le duc Guillaume appelle Saint-Jacques-sur-Darnétal: « Villam Sancti Jacobi... in territorio Rotomagensi. »

A. Le Prevost, « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » L xs, p. 21.

#### SAINT-MARTIN-DU-VIVIER.

PERIODE NORMANDE. — C'est sur Saint-Martin-du-Vivier que se trouve la source de la rivier de Robec, appelée « fluviolum Bodobech » dans une charte délivrée, en 1030, par Gosselin-le-Vicomte, pour l'abbaye de la Trinité du Mont-de-Rouen.

A. Le Prevest, « Mémeires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t, x1, p. 19,

#### ISNEAUVILLE

ÉPOQUE PRANQUE. — Vers 1835, il à été trouvé, au versant de la colline que surmonte l'églied d'Inseauville, il où d'Éther la nouvelle école, des tombeaux en pierre sur curses et ossements. D'après un vase en terre cuite entré au Musée de Rouen, M. Deville a jugi que ces sépultures papartanient aux temps harbrares. Suivant les documents que nous nous sommes procurés, il y avait cinq ou six cercueils de pierre renfermant des vases, des boucles et des sabres en fer.

M. Lesguilliez, de Darnétal, a bien voulu me communiquer le fait suivant, dont il a été témoin, et qui n'a probablement jamais été publié: « En août 1814, des ouvriers tiraient

du caillou sur le penchant d'une colline, à l'entrée d'un bois qui dépend du hameun de la Meutre et à peu de distance d'un chemin qui conduit vers Houppeville. Presqu'il leur de terre, lis rencontrèvent trois cereaciis de pierre, placés côté à côte. Deux d'entre cux furnest brisés, un seul resta intact. Leur granduer d'était différente. Le pennier, asser peix semblais appartenir à un enfant de douze ans; le second, de taille moyenne, devait être couli d'une femme, le troisième, le plus grand de tous, avait appartent à un homme, et même à un guerrier. On a , en effet, tiré de ce cercueil un sabre en fer très oxysé et doux pertis vares de terre. Cest deux vases, de la capacité d'un quart de litre, étaient l'un blanc et l'autre noir. » — Les cercueils, le sabre et les vases, me paraissent indiquer la répulture d'une famille françoue.

#### BY.

ÉPOQUE FRANÇUE. — On ne saurait douter de l'existence de cette localité à l'époque françue, puisque les plus anciens documents nous la montrent comme le siège de l'un des huit doyennés du Grand-Archidiaconé dont Rouse fetait le centre, (Decanatus de Rivo.)

### LE HÉRON.

EPOQUE INCERTAINE. — En 1832, M. de Stabenrath signala à la Commission des Antiquités l'existence d'une butte ou motte sur la commune du Héron.

· Procès-verbaux de la Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure, » p. 169.

CANTON DE BOOS.

#### B00S.

ÉPOQUE GATLOSE. — En 1863, on a trouvé dans le José de Ilous une hachette en silen. ÉPOQUE INCERTAINE. — M. Bultel, conseiller d'arrondissement, qui connait parfaitement le pays qu'il labite, m'à assuré que dans ce même bois de Boor il existe les resteu d'un ancien château-fort. La motte s'y voit encore ainsi que l'ancien puiss. Aux alentours, un clemin a conservé le nom de Céumis-de-Puit.

### FRANQUEVILLETTE (SECTION DE BOOS).

ÉPOGE NUMETAINE. — M. E. Gaillard assure qu'à Franque-rillette, près Boos, il existait des fossés limitant la forêt du Long-Boèl. Cette assertion est basée sur une information faite par le Parlement en 1633, dans laquelle on déclare que des fossée et tracce de fossée formaient autrédis la clôture des Rospes-Carrières, qui s'appelait anciennement forêt du Long-Boèl.

### GOUY.

ÉPOQUE INCERTAINE. — En 1890, M. F. de Sauley, aujourd'hui sénatueur, membre de l'Institut et président de la Commission topographique des Gaules, écrivait ce quit suit à la Commission des Antiquités: : Tout prês du petit village de Gouy se trouve un coteau dont le sommet offer un plateau de 67 acres environ. De plusieurs mombles qu'on y voyait autréfois, une seule subsiste aujourd'hui. C'est un grand carré de trente pas de diamètre entoure d'un petit fosse. A cent treute-i-ong sa de ce terfre, on voit une étération de six à sept pieds de haut et de cinquante pas de longueur, également défendue par un fosse. Sur toute la surface du plateau, on rencontre cè el îl de petites buttes longuez de six pieds et hautes de deux ou trois. La tradition du pays veut qu'il y ait eu un eampement en cet emorti. »

ÉPOQUE FRANQUE (?). — Sur le plateau du Plessis, on nous a dit qu'il avait été trouvé une hache et un angon eu fer.

M. Deville nous a parlé d'une enceinte earrée d'une superficie de  $6,\!000$  mêtres.

« Proofs-verb. de la Comm. dép. des Antiq., » p. 94. 1 E. Gaillard, « Recherches archéologiques, » p. 7,

#### VMARE

EPOQUE NCERTAIXE. — Sur les limites des communes d'Ymare et de Pitres, près d'un carrefour où passent plusieurs chemins, il existe une table de pierre poée sur deux autres placées à champ. On assure que ceux qui passent dessous guérissent de la liévre et de la morsure des chiens euragés. Cette table paraît moderne, mais elle peut en remplacer une plus ancienne.

### OUÉVREVILLE-LA-POTERIE.

ÉPOQUE FRANQUE. — Dans les mois de novembre et de décembre 1805, les ouvriers de la voirie, occupés à tracer le elemini de grande communication n° 13, de Frand-Couronne à Forges, rencontrèrent des sépultures anciennes dans un taillis nommé la Ventre de-Thémare. Des vases accompagnaient les squelettes. Quelques fragments de cette poterie nous ayant été communiqués, nous les varous jegés de la période françaie.

Les travaux de la route avant continué en 1864, on a reneontré , dans la seule traverse du chemin, au moins vingt corps, dont une douzaine présentaient aux pieds un vase de terre noire, dont nous reproduisons ici trois spécimens gravés par M. Brévière.

Le 19 mars 1864, une fouille avant été tentée par M. de Girancourt et par moi , nous avons trouvé deux corns couchés parallèlement à 70 centimètres, et orientés est et ouest-L'un d'eux ne possédait rien; mais l'autre, qui était jeune, nous a donné un vase noir,

placé aux pieds, et deux fibules de bronze, de forme ansée, posées sur la poitrine. Avec ces fibules se trouvait une chaînette de bronze, longue d'environ 12 centimètres, et que nous reproduisons iei. Déià, à Londinières et à Envermeu, nous avions trouvé des chaînettes; mais leur place ne nous est apparue nulle part plus clairement qu'à Quévreville. L'endroit où nous avons reneontré cette pièce nous engage à la rattaeher, dans notre dessin, aux deux fibules elles-mêmes, qu'elle était probablement destinée à relier. L'attache en fer, comme l'ardillon luimême, aura sans doute disparu.



(OLEVREVILLE, 1864).

Dans le eimetière burgonde de Charnay, M. Baudot a recueilli également des fibules ansées, encore liées entre elles par des chaînettes de cuivre. (Mémoires sur les Sépultures des Barbares de l'époque mérovingienne, découvertes en Bourgogne, dans les Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, t. v, p. 482-83, pl. xv, fig. 4, 2, 3.)

La forme des vases et des fibules nous fait eroire que ces sépultures appartiennent à la période carlovingienne.

Sur la colline qui fait face à la Vente-de-Thémarc, les ouvriers ont rencontré un autre squelette accompagné d'un grand bronze de Posthume.

### SAINT-PIERRE ET NOTRE-DAME-FRANQUEVILLE.

PÉRIODE NORMANDE. - Nous pensons qu'à la période normande ces deux villages ne formaient qu'une seule localité, dont l'église fut donnée par le duc Robert à Notre-Dame de Rouen. Elle est désignée alors sous le nom de « Villa Franchævillulæ vocatæ. »

A Le Prevest, « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. xr. p. 19.

#### BELBEUF.

Éroque Gauloise. — M. Bultel, maire de La Neuville, m'assure qu'il existe à Belbeuf une pierre druidique.

#### LE MESNIL-BAOUL.

ÉPOQUE ROMAINE. — La voie romaine allant de Rouen à Radepont passait par le Mesnil-Raoul. — Le Musée de Rouen a recueilli une cuiller romaine en bronze, trouvée au Mesnil-Raoul vers 1825.

· Procès-verbaux de la Commission des Antiq., » p. 211.

#### AMERICALLE-LA-MI-VOIE

ÉPOQUE ROMAINE. — Au lieu dit le Clos-Madame, il a été trouvé, en 1806, des objets de bronze et des monnaies romaines, dont plusieurs étaient en or.

Au commencement de 1802, à l'extrémité de l'avenue de M. de Neuvillette, on a recueilli, dans un trou recouvert d'une pierre, un lot de monnaies antiques pesant 2,500 grammes. Six de ces pièces, achetées par M. le curé du lieu, ont donné les noms d'Antonin-le-Pieux et des deux Faustine.

ÉPOUE FRANÇUE. — Sur le territoire de la Mi-Voie, on a reconnu, à diverses reprises, des sépultures antiques que più tout lieu de crivie franques. On en cite aux Rouges-Fouses et aux Mal-Franquer; mais les principales ont été rencontrées au Mont-Haguet. En 1846 et en 1859, on a trouvé deux ou trois cercueils de piètre plus étroits aux pieds qu'à la têch. Be contenaint des ossements et des objets de fr. On cite particulièrement un sabre et une épéc. D'autres sépultures sans cercueil, mais avec vases de terre et de vere. ont été extraités des flancs du Mont-Houset.

ÉPOQUE INCERTAINE. — On raconte que l'église fut d'abord commencée sur le Mont-Saint-Julien, mais que la nuit la maçonnerie se trouvait transportée sur le Mont-Saint-Remy, où elle est aujourd'hui.

A. Durand, «Journal de Rogen, » des 25 octobre 1859; 26 janvier, 22 Sévrier et 20 octobre 1860; 17 juillet 1861; 20 janvier et 24 février 1862.

#### MESNIL-ESNARD.

EPOQUE INCERTAINE. — En 1828, M. le maire du Mesnil-Esnard annonçait à la Commission des Antiquités qu'il avait trouvé, dans son jardin, un squelette, dont aucun objet ne déterminait la date.

On m'a montré aussi une petite statuette de bronze, que l'on dit provenir du Mesnil-Esnard.

Procès-verbaux de la Commission départementale des Antiquités, » p. 119.

#### BLOSSEVILLE-BON-SECOURS.

ÉPOQUE ROMAINE. -- Près de l'église de Blosseville-Bon-Secours, on a trouvé, en 1846, une quantité considérable de tuiles à rebords.

Dans le faubourg d'Eauplet, il a été recueilli, en 1836, une monnaie de Dioclétien.

Époque Tranvoge (†). — Dans la direction du nond-ouest de l'église de Bon-Secours, on voit, sur le bond de la colline qui regarde Rouen, un terrassement considérable, auquel le peuple donne le nom de Thirringe. Ce retranchement, accompagné d'un fossé profond, a été en grande partie détruit par la culture. Co qui subsisté encore est le reste d'un camp, à peu pris- entier il y a peu d'années, et qui est figuré complet sur d'anciens plans de Rouen. Comme nous l'avons dit, ec camp, ainsi que le quartier où il est situé, porte le non de Thirringe. Suivant les chroniques fabuleuses de la Normandie, le chitezu de Thirringe aurait été occupé, dès le vur siècle, par le terrible Robert-le-Diable, fils du duc Aubert.

PÉRIODE NORMANDE. — Gosselin, viconnte d'Arques et de Rouen, parlant du terrain acheté pour asseoir l'abbaye de la Trinité du Mont, depuis Sainte-Catherine, eite un Câtelier: « Ipsam partem de Castellario que nostre emptioni vicina est. »

- L'Histoire et Chronique de Normandie, « par Martin
  Le Marining, felin 2, varre, Add. de 1516 et 1588.
- Le Megissier, folio 2, verso, édit. de 1516 et 1588. « Revue de Rouen, » année 1846, 1<sup>ee</sup> sem., p. 322-23.
- Paliue, « Mém. de la Société des Antiq. de Norm., » t. rx, p. 185 et 201. A Bosquet, « La Norm. rom. et merv., » p. 1, 14, 24.

### LES AUTHIEUX-PORT-SAINT-OUEN

EPOQUE INCERTAINE. — Au hameau de Saint-Adrien, situé au bord de la Seine et à l'entrée d'un petit vallon, des terrassiers ont découvert dans le flanc de la colline une longue et large grotte qui ne compte pas moins de 2 à 300 mètres. Les parois de cette vaste caverne sont noireies sur plusieurs points.

D'après les chiffres qu'on lit sur la craie des murs, elle aurait été ouverte en 1810 et en 1758.

### SAINT-AUBIN-CELLOVILLE.

EPOQUE INCERTAINE. — En 1833, M. le maire de Saint-Aubin-Celloville signala à la Commission des Antiquités les restes d'un eamp existant sur sa commune.

Epoque romaine. — Des meules à broyer en poudingue ont été trouvées à Saint-Aubin. L'une d'elles est au Musée de Rouen.

<sup>«</sup> Procès-verbaux de la Commission des Antiquités, » p. 191.

#### SAINT-AUBIN-EPINAY.

ÉPOQUE GAULOISE. — En 1862, il m'a été remis une hachette en silex provenant de Saint-Aubin-Epinav.

EPOQUE ROMAINE OU FRANQUE. — Dans une terre appelée le Champ-du-Coffre, on a trouvé des cercueils de pierre avec des vases.

Je tiens de M. Lesguillier, l'historien de Darnétal, la note suivante, qu'il rédigea en 1889: « Il y a quelques années, on trouva, dans les bois de Saint-Aubin-la-Rivière, à peu de distance du chemin qui conduit à Saint-Jacques-sur-Darnétal, des tomboaux semblables à ceux d'Enseaville. » Nous engageons le lecteur à se reporter à l'article Inneuville.

A la fin de 1863, des ouvriers, établissant le chemin de grande communication nº 7, de Darnétal à Sénarpont, trouvèrent, à la côte de Saint-Aubin-la-Rivière, des sépultures que je crois franques. De toute leur découverte, ils n'ont conservé qu'un scramasaxe qui témoigne suffisamment de sa date et de sa provenance.

### LE MONT-MAIN.

EPOQUE GAULOISE. — M. André Durand m'assure avoir connu autrefois, dans les taillis du Mont-Main, une table de pierre qu'il croit druidique.

ÉPOQUE RONAINE. — La voie antique qui allait de Rouen à Paris passait par Darnétal et gagnait la plaine par la côte du Mont-Main.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Dans une cour sise au hameau de la Haute-Motte, il existe la trace d'un ancien château dont on retrouve parfois les murs. On reconnaît aujourd'hui la base d'une butte entourée de fossés formant vivier.

E. Gaillard, . Recherches archfologiques. . p. 4-5.

#### LA NEUVILLE-CHAMP-D'OISEL.

L'important village de la Neuville-Champ-O'tisel, assis sur les défrichements de la forêt du Long-Boel, se compose principalement d'une longue rue qui fut autrefois une voie antique allant de Rouen à Paris par Badepont et les Andelys, La surface de cette grande commune étudiée par son maire, M. Bultel, nous a fourni les renseignements suivants:

ÉPOQUE GAULOISE. — En 1863, M. Gaillard, adjoint de la commune, a recueilli une petite hache en silex au lieu dit le Brulin, près la forêt. En 1864, ce même propriétaire, faisant travailler près de sa maison sise au Clos-Chapitre, au bord d'une ancienne voie, a trouvé deux hachettes en silex très bien poies, l'une enfêre et l'autre cassée.

ÉPOQUE ROMAINE. — La présence d'une voie romaine est populaire à la Neuville. Le hameau de la Chaussée est là pour attester son passage que confirment les anciens titres, sous le nom do chemin du Roy. La stratification de la route antique composée de silex et de macheler a été aperçue au Clos-Chapitre et à 80 centimètres sous le sol, lorsque l'on construisait, en 1830, la route départementale n° 8, de Rouen aux Andelys. Cette voie venait de Rouen par Darnétal et Franqueville.

Des tulies à rebords et des murailles ont dé reconnues sur plusieurs points et dans des défrichements successifs. On m'en a cité près de la mare dité des Corps-Saints, aux trièges du Parquet et du Cla-Madame. Ce dernier point semble plus riche que les autres. Une tradition assure qu'il était fréquenté par les fées. Vers 1830, on y trouva une tirelire en silex remplié et pièces probablement antiques.

En 1864, M. Lanne, défriehant les bois du Parquet, a rencontré des carrés de murs auprès de trois anciennes mares.

A différentes reprises, M. Bultel a recueilli des monnaies romaines sur le territoire de la Neuville. La seule qu'il m'ait remise avait été recueillie, en 1865, dans un défriehement. C'était un moyen bronze de Constantin ou de ses fils.

ÉPOQUE FRANQUE. — En 1801, des ouvriers, défriehant un terrain appartenant à M. Avenel, de Rouen, trouvèrent des vases frames provenant d'inhumations de la période mérovingienne. Bien des poteries furent brisées, le reste fut emporté par les visiteurs. Un de ces vases se voit aujourd'hui à Rouen, chez M. Leclerc.

### CANTON D'ELBEUF.

#### ELBEUF.

La ville d'Elbeuf, qui fait aujeurd'hui partie du même départament et du même diockes, appartenais autrefois à deux pays et à deux éréchés différents. La paroissa de Saint-Eitenne était du diocèse de Rouen et du pays des Vélocasses; la paroisse de Saint-Jean, au contraire, rélevait de l'évéche d'Evreux et des Auleuques-Elarovipues. L'église et la paroisse de Saint-Jean sont une création eedésiastique du moyen-dee. Nous pensons qu'aux temps antiques son territoires fit partie de la ville romaine d'Uppage, à l'apuelle a succédè le Caudebec des Normands. Saint-Jean fut done aux temps chrétiens un démembrement de Caudebec.

Le lecteur comprendra qu'en pareil cas il devient malaisé de détacher complètement Elbeuf de Caudebec. Nous le ferons pour nous conformer à la géographie et à la topographie modernes. Mais cette distinction, difficile au point de vue areliéclogique, entrainera nécessairement un peu de confusion dans les termes et dans l'indication des découvertes. Cependant, autant que faire se pourra, nous rendrons à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que nous tàcherons de bien préciser l'état des lieux et des mouuments.

Éroque cartaiste. — Notre Musée départemental d'antiquités possède dans ses montres deux médailles gauloises provenant l'Elleuf. L'une est en or et a été achetée en 1846; l'autre, en argent, a été acquise en 1843. Cette dernière présente d'un côté un sangier sous une léte d'homme.

En 1864, j'à vu che z M. Gosselin, pharmacien, me hache en silex recueillier met et l'Inspire. Évoque noussus. — Quelques auturs, n'ayant e faqu qu'au dissance des l'intérnires, ont essay' de place à Bibeut la station romaine d'Uguate ou Ugyate, qui se trouvait à vun milles de Romagus (Rouen). Be ce nombre est le Becueit des Historiens des Gautes, publié au siècle dermier, et, de nos jours, sont MM. Licquet et Emnanuel Gaillard. Mais ils se contentaient de poser une question, que nous croyons aujourd'hui tranchée, en feweur de Caudelee. Du reste, la civilisation romaine n'a pas dés ans laiser beaucoup de traces sur le territoire d'Elbeuf, surtout dans la paroisse Saint-lean, faubourg d'une antique station. Ce quartier éest ressentid ucentre qu'il avosinait.

D'abord, la voie romaine qui de Rouen conduisait à Paris, par Mediolanum (Evreux) et Uggate (Caudebec), traversait Elbeuf avant de pénétrer dans cette dernière ville. D'autres routes secondaires devaient également en sillonner le sol.

On comprend dès lors qu'il n'est pas surprenant de trouver sur leur parcours des restes de sépultures.

C'est ainsi que M. Guilmeth assure qu'aux abords de la rue Royale, sur la propriété d'un



URNE DE VERRE (REDELY, 1839).

boulanger, on a trouvé une balle urne carrée en verre, toute emplie d'as folles. Non loin de li chient des monaies romaines. Nous savons également qu'en 1838 et en 1839, M. Join-Lambert, faissant creuser ne cave danc cette même rue Royale. Touve un graud nombre d'objets antiques dont il n'est guére resté aujourd'hui qu'un col de delium aves de deux anses, et une belle unre carrée en verre bleu, encore remplie d'os brildss. Cette pièce, haute de 33 continettres et large de 15, est munie d'une anne rayée. Au moment de sa découverte, elle était fermée avec une tuile à rebôrds. Aujourc'hui, elle et devenue la propriété de M. Jan Roudeaux, qui nous a permis de la reproduire. Le même M. Rondeaux posside encore une meule à broyer en positique provenant d'Elbeuf.

En 1823, trois monnaies de Dioclétien ayant été trouvées à Elbeuf, le maire de cette ville les envoya à la Commission des Antiquités. Une pièce était en argent; les deux autres, en bronze. En 1864, des ouvriers, creusant un puits, rencontrèrent un bel aureus de Nerva-Trajan, qu'ils vendirent à M. Aug. Poussin.

gano resultent a m. Aug. I oussin.

Froque Françue. — La côte occidentale d'Elbeuf porte le nom de Saint-Haux, Saint-Haux et Os Sint-Haux et Ca nom lui vient d'une ancienne chapelle placée jairs us ron sommet, presque à l'endroit où l'on voit aujourd'hui un grand ealvaire de fonte. Vers 1820, on défonça l'enceinte de cette chapelle, à présent complètement disparue, et l'on trouva douze cerveils de pierre, contenant tous des ossements humains. Quelques-uns des squelettes ont donné des couteaux de 15 à 20 centimètres, un sabre long de 46 centimètres et large de 4, un vasce de terre et des chaîntettes de cuivre de plusieurs dimensions.

Lorsque l'on défricha le terrain qui entoure la chapelle, on rencontra environ cinquante sarcophages de pierre avec des squelettes, des vases, des boucles, des agrafes, des sabres et autres armes. On assure que dans l'une vases on a recueilli une monnaie rengine en agrent et un progre d'Antonia-Dieux

PÉRIODE NORMANDE. — Au temps des dues de Normandie, Elbeuf commençait à prendre son nom moderne. Aussi, dans une charte de l'abbaye de Saint-Taurin d'Evreux, délivrée par Richard let et eonfirmée par Richard-Court-de-Lion, on lit: « In Ebroicensi pago ecclesias de Wellehou. »

- BIRLIOGRAPHIK.

  A. Le Prevest, \* Mém. de la Soc. des Antin, de Norm., \* 1 ... 86
- t. zi, p. 29.

  « Procés-verbaux de la Commission départ. des Antiq. de la Seine-Inférieure, » p. 41-42, 69.
- Ballin, . Notice sur la ville d'Elbeuf, . p. 5, in-8° de 22 p., Rouen, 1834.
- Id., « Revue de Rouen, » année 1834, p. 102-112, 140.
  « La Normandie souterraine , » 1<sup>es</sup> édit., p. 137-38, 343 44; 2<sup>e</sup> édit., p. 156 et 432.
- Sépultures gaul., rom., franq. et norm., « p. 95-160.
   Guilmeth, « Hist. de la ville et du canton d'Elbeuf,»
- Guilmeth, a Hist. de la ville et du canton d'Elbeuf, » In-8° de 684 p., Rouen, Berdalle, 1840. Petit, « Histoire de la ville d'Elbeuf, de Caudebec,
- d'Orival, de Saint-Aubin et des autres communes du canton, = in-8° de 288 p. avec carte et gravures, Elbeuf, Levasseur, 1858.
- Parfait Maille, . Recherches sur Elbeuf, a 3 volin-18, Elbeuf, Levasseur, 1850-63.

### CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF.

Nous touchous ici à une ville ou plutôt à une station romaine qui a les homenurs d'une mention antique, et dont le nom figure dans l'Hindraire d'Antonin. Cetti ville, c'éte Uggede, que de meilleures versions écrivent l'Eggede, et qui, hacée sur la route de Rouen à Paris, par Evreux, se trouvait située à vut milles de Rotomegus et à xv milles de Melo-laman. On a longtemps diseuté sur l'emplacement d'Uggede. Jusqu'à ess dernières années, on le mettait généralement au Pont-de-l'Arche. Dans une dissertation spéciale que nous avons écrite sur ce sujet en 1850, nous avons cret devir, après discussion appréondie des diverses opinions, placer Uggede à Caudeboc-lès-Elbeuf, et nous ly maintenons encore aujourd'hui, appès une nouvelle espérientée de dix années.

Le motif principal sur lequel s'appuie notre opinion, ce sont les découvertes de toute sorte faites sur le territoire de Caudebee et qui se continuent encore chaque jour. Nous les avons développées en détail dans nos Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes. Nous allons les exposer sommairement ici.

ÉPOQUE GAULOISE.—Le sol de Caudebec a donné, à diverses reprises, des monuments

gaulois mélés aux débris romains. En 1846, co fut une monnaie gaulois en or quischeta le blusée de Rouxon. Dustres monnaies celliques en Prouze ont été renoucte a divernes contrates à divernes de poques. M. Lambert en cite de brouze portant le nom. Lezorieitis, co qui indique la cité de pous portant le nom. Lezorieitis, co qui indique la cité des Lexoviens. Nous avons également comus des hachets en selles, contres du sol de Caudent consule la poterie qui a tous les caractères céliques. Enfin, M. Guilmoth cité de la hachets de le houxe.

En 1863, il a été recueilli une monnaie de bronze bien connue sous le nom de Germonu Indutillii, attribuée à Indociomar, chef des Trévires. Nous parlerons plus loin des poteries gauloises.

ÉPOQUE ROMAINE. - Mais ce sont les restes romains que l'on trouve à chaque pas dans Caudebec. « Personne n'ignore, écrivait en 1776 M. Dupont, d'Elbeuf, qu'à plus de mille toises à la ronde, autour de l'église de Caudebec, on ne sauroit labourer ou fouiller un peu avant dans la terre sans y rencontrer des fondements de maisons ou de bâtiments. » Cette assertion du xvIII\* siècle est constamment vérifiée par le xIXe. Chacun sait avec quelle prodigieuse activité on construit dans la ruche elbeuvienne. Le seul bourg de Caudebec voit s'élever de quatre-vingts à cent maisons chaque année. En bien , dans toutes ces constructions, on ne cesse de rencontrer des murs, des puits, des monnaies, des tuiles, des poteries, des meules, des ossements, du charbon, de la terre noire, en un mot tout le limon de l'humanité. Les quartiers de Caudebec où les découvertes antiques abondent sont d'abord les environs de l'église, puis la Vignette, la Mare-aux-Baufs, le Bout-du-Gard et le Bout-de-la-Ville. Cela forme une étendue de plus de 1,000 mètres d'un côté et de l'autre de l'Eglise. Depuis tantôt cent ans, les trouvailles n'ont pas cessé sur cette terre privilégiée. Il n'est personne ici qui ne possède une vieille monnaie ou un fragment de poterie. Les meules à broyer y sont si communes, que les trameuses s'en servent pour appuver leurs tournettes.

M. Golimeth, qui a passé quelque temps à Elbeuf pour y écrire l'histoire de cette ville et de son canino, politié par lui en 1840, s'est livré à une enquête sur les découvrates journalières de Caudelbec. Il a enregistré dans son livre la trouvaille d'épingles à chèveux et de flûtes en o.j. és shyles, de paques et d'anneaux en bronns; de statuches en terre cuite de Latone et de Vémus; d'un Mercure, d'une Minerve et d'un Mars en bronne; de vatuches et de toutes conleurs et de toutes formes, de millières de toutes colleurs et de toutes formes, de millières de toutes et de voires formes, de millières de toutes et de voires formes, de millières de toutes et de poteries. Effin, il énumère une série de cent soixante-dix-ept monnaies romaines qui ont pausé sons ses vuites.

Dans les archives et les cartons de la Commission des Antiquides, M. Deville a conservé le souvenir d'une belle découverte faite en 1844. Elle était placée dans la rue Le Ricke, à 300 mètres de l'église. Elle consistait en un beau bassin maçonné et cimenté, long de mêtres 60 et large de 5 mètres 90. Au mid étaient deux puits en maçonnerie, et au nord un seul. Autour de la, rayonnaient des murs dans bus les sons. Cette fouille révêta.

- Donton D. Could

outre les substructions, des monnaies du Haut et du Bas-Empire, des tuiles et des briques, des vases en terre poirc et en terre rouge ; plusieurs présentaient des marques de potier.

En 1846, il a été tronvé à Caudebec, dans un vase de terre de couleur ardoise, un dépôt de liuit mille cent monnaies de billon pesant trente grammes. Six mille liuit cents étaient de Posthume; le reste était de Gallien, de Gordien III, des Philippe, de Trajan-Dèce et de Claude-le-Gothique. L'enfouissement devait 'dater du 111° siècle. La valeur vénale du dépôt était de 1,300 fr. Une Cornelia Supera a été achetée 500 fr. pour le Musée de Rouen.

Mais c'est à Louviers, chez M. Lalun, architecte, que se trouve le Musée d'Uagate. Pendant quatre années, de 1840 à 1844, cet amateur n'a cessé de collection ner une foule de choses précienses qui, sans lui, auraient été perdues. Nous avons remarqué dans cette collection six menles à broyer en poudingue, trois hipposandales en fer, POTERIR RECOR A RELIEFS



soixante morceaux de poterie,

dont plusieurs sont à reliefs (nous en donnons un fragment marqué à l'Hercule et au nom de CINNAMI); une plaque en bronze présentant en relief une figure de femme, que

nous reproduisons ici, et un beau seau de bronze recueilli an fond d'un puits. (Nous reproduisons ici, au quart de sa grandeur, cette jolie pièce, hante de 65 centimètres et large de 44 à son ouverture.)

Mais le morceau le plus important du cabinet de M. Lalun, c'est un fragment d'ins-

FRACM. D'INSCRIPTION ROMAINE (CAUDEBEC!

cription en marbre trouvée en 1840 et qui porte le nom de l'empereur Hadrien. - Une autre inscription sur pierreaétérecueillie par M. Concorde (nous la donnous

ci, mais sans pou-



SEAU ROMAIN EN BRONKE (CAUDEREC, 1844).



voir lui trouver aucun sens). M. Concorde possède également des vases et autres objets antiques provenant de Caudebec.

En debors de ces diverses collections et du Musée de Rouen, qui a donne l'hospitalt à différent débris rouains, nous devons citer la collection de M. Gustave Grandin, d'Ellent. Indépendamment des tuiles, des meules et des vases antiques, on y remarque une statuette de bronze, que M. Grandin dit provenir de Candebee. Elle représent une esclave nue, assies à terre et travaillant des tissus de toile "ou de laime. Ce serait assurément le plus ancien monument de

l'industrie textile de ce pays.

Parmi les personnes qui ont collectionne des détris d'Uggete, nous devans citer M. Gosselin, pharmacien à Caudebec. C'est dans la Fosse-sux-Moules qu'il a fait ses meilleurres comptêtes. Nous citerons dans le nombre une helle terrine en terre biancle portant le nous de canactius et un beau vaix en terre brune qui, sur sa panse, présente au pointillé blane (cio)tat. De cette Fosse-art-Moulez, qui înt probablement le dépôt des détritus d'Uggete, il est sorti depuis phusicurs années des masses d'ossements d'animaux, d'huttres et de moules, mélangés à des morcaux de vases sans nombre et de toute couleur, à des restes de fer et de bronze, à des tuiles et à mille débris de tout course.

Le Musée d'Élbeuf y a recueilli deux objets curieux, une lampe en terre cuite et un camée ou pierre rouge antique sur laquelle est gravé un Mercure.

Dans ses notes, M. Deville m'a signalé l'existence de grandes pierres aperçues rue de l'Église, en 1845, un vase de bronze très élégant, recueilli la même année, et des monnaies en argent de Marc-Aurèle, de Gallien et de Constantin-le-Grand.

Mais la plus importante découverte de Caudebec est bien celle qui a es lieu dans la vue Rerel, lond e la construcción d'une misson particulière. En mai 1861, M. Berrier, creusant les fondations de sa cave, remontra un édifice antique, que M. le maire de Caudebec me pria de venir explorer. Pendant quatre jours, je fouillai ce monment souterrain, qui me parut un édicule sacré, une cella ou un laraire public ou orivé.

L'édifice, construit en moellon de petit appareil chaîné de briques sur un côté seulement, présente une saile carrée de 5 mètres 25 de long sur 4 mètres 50 de large. Les murs, dans beaucoup d'endroits, ont encore 2 mètres et 2 mètres 50 de hauteur. Le fond de la salle est à 3 mètres 50 au-dessous du sol, qui s'est peu relevé, d'où nous devons conclure que l'appartement a 6té construit à moitié enseveli. (Nous donnons ici le plan de Plan

l'édifice).

On y pénétrait de deux manières: à l'angle du sud-est, par un escalier dont il reste quelques marches; à l'angle du nord-ouest, par un couloir ou souterrain voûté, large de 1 mètre 20 et profond de 1 mètre 55. La, le passage formait un angle pour se diriger vers le nord, où sa trace disarrait.

A l'entrée de ce couloir se trouvait une porte large de 50 enuilmètres, entièrement garaie de fer. Nous avons retrouvé, au pied du passage, un gond, une serrure, un verrou, une poignée, une cé et une garaiture de lames de fer, soigneusement décorée, comme la ferronneire d'Épinay, que for out au Musée de Neuchâtel et que nous reproduisons dans cet ouvrage.



Ce que l'on vojuti de plus remarquable dans cet édifice, c'étaient onze niches hautes de 72 centimètres, larges et profondes de 54. Il y en avait trois à l'ouest, quatre au nord et quatre à l'est. Nous cropons que ces niches out contenu des statues de pierre: nous avons encore retrouve le fragment de l'une d'élles dans les déblais. Dans cette joile saile, nous avons reconnu en place quatre-bases de colonnes ou plataeres carrés, dont deux étaient placées contre le mur et doix au milieu. Nous ervopns ces pierres des colonnes, à moins que ce ne soient des supports d'autes disparus.

Le pavage subsistait encore en partie seulement. Il se composait d'un blocage de moellon de 25 à 30 contimètres d'épaisseur. Il est probable qu'il avait reçu un pavé plus soigné qui aura disparu.

Ce bel appartement avait été recouvert de peintures dont nous avons retrouvé les morceaux. La décoration se composait d'un fond rouge sur lequel régnaient des bandes blanches, vertes et bleues. Ces peintures étaient appliquées sur des mortiers de bauge.

Le toit de l'édifice se composait de tuiles à rebords et de tuiles faltières, qui remplissaient l'intérieur. Un feu violent avait tout dévoré: sur le pavage de la salle régnait une couche de cendres et de charbons.

Dans la masse des déblais qui sont sortis de ce monument, j'ai reconnu une hache et

des clous en fer, un peson en terre cuite, des meules à lroyer, des fragments de verre, des vases en terre noire et en terre rouge (nn de ces derniers a douné la marque: OF MASCIT...), et quatre bronzes, dont un grand et trois petits, sur lesqués on lit les nomes d'Antonin-le-Pieux et de Gordien III. (Nons donnous iri les dessins de plusieurs objets sortis des foulités de la rue Revel.)

#### PRAGMENT D'UNE STATUETTE DE PIERRE.



POIGNÉE LT TROU DE SIBRURE EN PE



PROVENANT D'UNE PORTE ROMAINE.



CLE, MACHE BY COUPLEY IN PER (EDIFICE ROWAIN DE CAUDERNC).

Je termine en disant que ce bel édifice, d'un caractère particulier, me semble devoir être un de ces édicules sacrés, pareils à ceux que M. Grignon a déterrés dans la station romaine qu'il a exhumée, par ordre du roi, de 4772 à 1774. (Bulletin des fonilles faites, par ordre du Roi, d'une ville romaine, sur la petite montagne du Châtelet, entre Saint-Dizier et Joinville, en Champagne, découverte en 1772, p. vet vi, et Second Bulletin, etc., p. ca et cit, in-8°, 1774 et 1775).

Un mois à peine après la découverte de l'édifice romain de la rue Revel , un tisserand trouvait à quépties mêtres de la , dans la rue Mfrel, un iensetière quotois du  $\theta$  "siècle de l'êre chrétienne. Sur un espace de 4 à 5 mètres en tout sens, il a curconatr à 60 centimetres de profondeur une douzaine d'urnes en terre grossère et en forme de por à  $\theta$ -cur. Cétait le type et la terre des urnes du Yaudreuil, des Bamps et de Moulineaux. Ces urnes contenient des os l'ordès, quelques-mes ent donné de sur mirriers en brouze étamé, des fibules en brouze, une fole en terre bleue, une petite bache en fer et des momaies romaines. La plupart de ces vases sont entres dans la collection archéologique d'Elbeut du l'ord l'or pourra les visiter. Nous avons décrit cette découverte dans la  $\epsilon$  Revue de la Normandie,  $\delta$  1,  $\tau$  1, 838-238.

Outre la voie autique de Rousen à Erreux, qui traversait Uggate et dont nous avous traité à la page 52 de cet ouvrage, on accorde encore à cette station romaine des voies secondaires conduisant à Condule (Condé-sur-Hon), à Breziodarums (Brionne ou Pont-Audemer), à Lotum (Caudebee), à Arregenus (Vieux) et à Gess-rouseque (Beauxils).

Le point central, où les antiques chemins d'Uggate bifurquaient, est devenu l'égies de Notre-Dame de Caudéec. Les grands nurs que l'on trouve dans le inmétière at autour de l'égiès de Caudébec nous font supposer volontiers que, suivant une coutume paienne, ail la se trouvait la un temple dédié à Duptier ou à Mercure, le dieu des chemins, temple auquel aurait succédé l'égiès chrétienne. Cette succession n'est pas sans autécédents dans les Gaules, coume dans tout l'empire romain.

Tout fait supposer qui Uggate, ravagée une première fois par les Saxons en 283, aura été emitièrement détruite sons Gratien, en 383. La première raison que l'on donne de ecci, c'est que les monnaies de cet empereur sont les dérnières que l'on ait découvertes dans ce sol, si éminemment numismatique; la seconde, c'est que son nom ne figure plus sur la Table de Peutinger, d'ressée sous le règne de Théodoss-le-Grand, vers l'an 392 de notre ère. Ce que l'on peut affirmer, c'est qu'Uggate, comme toutes les villes de la Gaule romaine, périt dans les flammes. Les cendres et les charbons trouvés partout sur ses débris, proclament bien haut cette vérité, à défaut de l'histoire.

M. Guilmeth, que nous ne eitons toujours qu'avec réserve, prétend que les demiers habitants d'Uggate furent érangélisés une première fois, vers 410, par saint Victive de Rouen, et une seconde fois, en 430, par saint Taurin d'Erreux. Nous lui laissons la responsabilité de cette assertion que rien ne dément, mais que rien n'appuie.

ÉPOQUE FRANÇE. — M. Ballin et M. Guilmeth pensent qu'après la conquête des Francs, le territoire occupé par Caudebec et par Elbeut prit le nonn de Brunnet ou de Bouleat. Ils assurent qu'au tr's siècle ce nom était encore porté par les deux localités industrielles, et ils leur appliquent la défense que fit aux moines un concile de cette époque des vétir de draya de Brunnet, comme trop luxueux.

Ce qui démontre mieux pour nous l'existence et même l'importance de Caudebce à l'époque franque, ce sou les nombreux tombeaux de pierre et de plâtre que l'en trouve depuis cinquante ans autour de l'église. A différentes reprises, on a découvert et extrait quelques-unes de ces augues de pierre, dont plusiaures se voient dans la cour du prestylère. Toutes les personnes du quartier déclarent en posséder dans leurs cours et dans leurs iardins.

En 1832, lorsque M. Santerre fit construire la maison de M. Zouin, médecin, il trouva cinq cercueils de pierre orientés est et ouest, et contenant encore des restes humains.

En septembre 1855, un conduit pratiqué pour l'installation du gaz, dans la rue de l'Églite. , fait viui sept ou huit de ces sarcophisses qui se touchaint presque tous. Bu n'étaient quêre qu'à 60 centimètres du sol, orientés les pieds à l'est et la tête à l'ouest. Leur louqueur totale était en mogenne de 2 mêtres 15 centimètres; leur largeur, de 52 centimètres; leur profondeur, de 27. Généralement, ils étaient en deux morceaux, comme le couvertes lui-tenême, qui était l'égèrement tectiforme.

Tous ces cercueils avaient été réoccupés au moyen-age. Un seul pourtant avait échappé; aussi, celui-là a-t-i lourni quelques objets inféressants et déterminants de la tade des inhumations. Nous reproduisons ici les principales pièces qui en ont été tirées, et qui se composiant d'une bouche carrée en bronze, d'un anneau du même métal orné de quatorse grains suillants au pourtour, de deux preies dont une en verre bleu et l'autre en pâte de verre, d'un cure-oreilles et d'un cure-dents en bronze, et enfin de deux fibules rondes en or et argent décorées de vertoriers rouges rehussées de paillois. Nous donnosi ici une de ces deux broches, parfaitement pareilles et entièrement identiques à celles de Parfondeval





La terre dans laquelle reposaient ces cercueils est noire et charbonnée, remplie de débris romains, tels que tuiles à rebords, médailles de bronze et poteries antiques. Il est évident que les conquérants ont reposé sur les restes des vaincus.

Je ne donte pas non plus que le quartier voisin des rues Alfred et de Louviers, au point où se trouve la fabrique de M. Pelletier-Samson, n'ait été la grande nécropole d'Uggate, non-seulement aux temps gaulois et romains, mais aussi à l'époque franque. Vers 1820, M. Goujard trouva, entre les deux rues, dix à douze cercueils en pierre et en plâtre. En 1838, M. Pelletier rencontra dans son enclos trois cercueils de plâtre, placés eôte à côte. En 1846, en construisant la fabrique, on apercut un squelette près duquel était un vase. Il me paraît clair qu'il y eut des inhumations franques dans la rue de Louviers. Dans la cour du sieur Saint-Amand, la maison est assise sur des morts. En 1861, on m'a remis trois seramasaxes trouvés dans des fondations. Ils sont aujourd'hui au Musée d'Elbeuf.

PÉRIODE NORMANDE. -- Au xº siècle, Richard ler, rétablissant l'abbaye de Saint-Taurin d'Evreux, lui donna les églises de Caudebec, alors

rangées dans l'Evrecin. « Ecclesias de Caldebec in Ebroïcensi pago, »

EPOQUE INCERTAINE. - Le 9 mars 4861, il a été trouvé à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, territoire nouvellement détaché de Caudebec, une marmite eu bronze à trois pieds et deux anses, dont nous reproduisons ici le dessin. Jusqu'à cette heure, nous ne pouvons dater ce vase, pas plus que ses pareils rencontrés à Lillebonne, aux Loges, à Vatteville, à Ancretteville, au Val-de-la-Have et à Tourvillela-Chapelle.



LES-ELBETY, 1561).

Il existe à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, assez près de l'église Saint-Louis, un hameau counu sous le nom de Bretèque. Il paraît que ce nom, comme celui de Deffends, indique toniours une fortification au moyen-âge (1).

<sup>(1)</sup> A Maillebois, près Chartres (Eure-et-Loir), est le hameau de la Bretesche, - Ducange dit à propos de Breteschia , Bretercher: . Castella lignea quibus castra et oppida moniebantur. . Annuaire d'Eure-et-Loir pour 1819. page 229.

#### BIBLIOGRAPHIE

D'Anville, « Notice de l'ancieune Caule, » p. 698-99. Dupont, . Notes manuscrites sur Etheuf, . 1774-1782 · Annales, » de M. Genu, curé de Caudebec, de 1710 à 1715, Man.

A. Le Prevest, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm.,» t. xr. p. 29. Lambert, « Mém. de la Soc. des Antis, de Norm., »

t. xxv. p. 517, pl. xv. fig. 5. Guilmeth, « Hist. de la ville et du canton d'Elbeuf, » in-8" de 684 p., Rouen, Berdalle, 1840.

« Retue de Reuca , » année 1845, 1" sem. , p. 321; année 1846, 2° sem., p. 370-71. Deville, « Note sur une découverte de Médailles rom., »

dans le « Précis anal. de l'Acad. de Rouen, » année 1847, p. 360-68. Id., «Catalogue du Musée départemental.» année 1845. p. 20-26.

L'abbé Cochet, « Le Nermandie souterraine, » I" édit.,

p. 137-38, 150; 2\* 6dit., p. 155-56, 181. . Sépultures gaul., rom., franq. et norm., . p. 95-121.

· Antiquités romaines et Tombesou france trouvis à Candebec-lês-Elbeuf, « dans le « Précis anal. de l'Acad. de Rouen, v année 1836, p. 209-395, avec gravures « Note sur des Marmites en bronze conservées dans

quelques collect. archéol., » p. 1-7. « Revue de l'Art chrétien, » L. VI. p. 127-32

- Note sur un édifice gallo-romain, présumé temple ou laraire découvert et expieré à Caudebec-les-Elbeut en mai 1864, . dans lo . Bulletin des Travaux de la Société Industrielle d'Elbeuf, a année 1864, p. 83-96,

avec gravures. « Revue de la Normandia, » t. v. p. 382-84

Miard, a Journal d'Elbouf, a du 30 arotembre 1855 Id., . Notes manuscrites sur Caudebec-lès-Elbeuf. . 1830-1860

Petit . . Histoire de la ville d'Elbeuf, de Caudebec , d'Orival, de Saint-Aubin et des autres communes du canten, . in-8° de 285 p., Elbeuf, Levasseur, 1858. P. Maille, « Recherches sur Elbeuf, « 3 vol. in-18, Elbenf, 1859-63.

### LA LONDE.

EPOQUE ROMAINE. - On trouve à La Londe des fragments de meules à broyer en poudingue. Le Musée de Rouen et M. l'abbé Jacquemet, de Limésy, en possèdent des échantillons. PÉRIODE NORMANDE. - L'église de La Londe renferme une abside circulaire du x1º siècle.

### ORIVAL.

EPOQUE ROMAINE. - Par Orival passait la voie romaine qui allait de Rouen à Paris. par Uggate (Caudebec-lès-Elbeuf).

EPOQUE FRANQUE. - J'ai appris en 1861 qu'au lieu dit le Roule-Hedwin, situé entre Orival et Oissel, on a trouvé dans la craie des sépultures sises au versant de la colline et au bord de la forêt de La Londe. Une d'elles a donné un seramasaxe.

En septembre 1862, le sieur Fontaine, de Tourville, pratiqua une fouille en eet endroit. Il trouva quatorze ou quinze squelettes enfouis dans des fosses de craie; il y avait



AGRAVE EN BRONZE CHELE (ORIVAL, 1862)

des hommes, des femmes et des enfants. Sur le nombre, deux fosses seulement ont donné des objets de Musée. C'étaient, outre un fragment de vase frane, un sabre en fer, long de 40 centimètres et possédant encore ses rainures, puis une belle agrafe en bronze ciselé et étamé. Cette plaque élégante, décorée d'un natté magnifique, est devenue la propriété de M. de Giraneourt, qui a bien voulu nous gratifier du dessin que nous reproduisons ici.

PÉRIODE NORMANDE. — C'est sur une des roches d'Orival qui bastionnent la Seine dans la direction d'Oissel, et à pen près en face de Cléon, que se trouvait le fameux château de Roche-Orival, aujourd'hui connu sous le nom de château Fouet.

Cette forteresse, commencée par Richard Geuv-de-Lion, l'ami des rochers et le romanesque fondateur du Chitean-Gallard, fut perfeccionne le stgrandie par Jean-Sans-Terre. Ce duc-roi y vint jusqu'à vingt-quatre fois en cinq ans, de 4199 à 1903. Nous connaissons trois on quatre chartes signées par lui à la Roche-Crivrial. Mais la dérnière année, quand it vit qu'il fallait désespérer de la Normandie, il démolit son œuvre pour l'empêcher de tombre entre les mains du vaispeeur.

La place el les racines du château subsistent encore. Cest un vrai nid d'aigle impranable et inaccessible de tous cédes, sun far une langue de terre vers la plaine. De ce cede, un fossé et une couprur profonde existent encore. Ces retranchements étaient déstinés à sistel a tichedle. Les épaisses murailles des tours et do dojine se reconnaissent encore à leur appareil de pièrre du xur siècle. Ce château avait de l'importance au siècle dernier. M. Rondeaux de Sérty nous en a lisais une homn déscription. Il portait déjà le nom de château Fouct. En 1620, un marquis de La Londe voulut en relever les murs; le Parlement de Rouen è yopposa. De temps à autre, ou trouve des débris au château Fouct. Vers 1846, M. Deville achetas, pour le Musée de Rouen, un fragment de vase en bronze provenant de ces ruines.

Rotuli Normannim in lurri Londinensi asservati,
 1. rr. p. 45 à 60, publiée en 1835 par M. Duffus-Hardy.
 L'abbé Cochel,
 Netlee hist. el descript. sur l'église de Moulineaux,
 1n.8-6 de S p., Rogen, 1845.

L'abbé Cochet, « Netice sur des Sépultures romaines du n° el du v° siècle, irouvées à Tourville-la-Rivière, » p. 5. Id., « Revue de Rouen, » année 1845, 2° sem., p. 161-69. Id., « Revue de Normandie, » année 1863, p. 245.

#### TOURVILLE-LA-RIVIÈRE.

EFOQUE NOMANE. — Depuis 1862, époque du percement du tunnel de Touville-la-Rivière, il a été trouvé dans cette localité un grand nombre d'antiquités gallo-romaines. Elles consistaient en vases de terre et de verre et en objets de métal, provenant tous, à ce qu'il m'a semblé, de sépultures antiques. On m'a signalé surtout, parmi les découvertes, un ou deux cercueils en plomb, rencontrés depois trois ans, et des dépôts de monaies de bronze, qui m'ont, paru remonter au III et au tre siècle de l'êre-chrétienne.

M. de Girancourt, conseiller général du canton de Blangy, ayant fait l'acquisition de la plus grande et de la plus belle partie de ces objets, obtint aussi du propriétaire, M. Grenet, de Rouen, la permission de fouiller le terrain d'où provenaient ces antiquités. Arec un désintéressement qu'on ne saurait assez louer, M. de Girancourt voulut bien associer le département aux fouilles qu'il se proposait de pratiquer et aux découvertes qu'il espérait faire.

M. le Préfet de la Seine-Inférieure ayant bien voulu m'accorder une allocation, j'ai pu

prendre à cette exploration une part active. Malheureuscement, le résultat matériel n'a répondu ni à nos efforts, ni à nos espérances, ni à nos sacrifices. Néanmoins, nous avons pu obtenir co résultat scientifique et géographique; que nous avons constaté à Tourvillela-Rivière l'existence d'un cimetière gallo-romain de la transition, c'est-à-dire du 1ve et du ve siécle de notre ère.

Ge cimelère est situé au versant d'une colline qui regande l'orient, entre Tourville et Sottrille-sous-lev-la, l'activait ol de chenini de fer de Bouen à Paris débouche du tunnel, dans la direction du Pont-de-l'Arche. Outre les travaux de la voie ferrée, l'exploitation d'une sabilère a encore contribué à montrer l'étendue de ce champ de sépultures. Il n'avait pas moins de 900 mètres de long sur 150 de large. Cest dans cet espace qu'ont porté nos sondages et nos fouilles pendant les mois de mai et de juin de l'année 1892.

Les sépultures consistaient surtout ici en des inhumations. Cependant, nous avons rencentré une urne remplie des os brells d'un adulte. Cette urne, en terre gries, avait la forme d'un pot-un-feu. Cétait l'elle rustique des Gallo-Romains, si commune dans le paydes Vôlocasses et des Calèles. Cette inientention avait cec de remarquable, qu'elle était dans les terrains supérieurs, et qu'au-dessous d'elle nous avons trouvé une inhumation romaine.

Ici, les inhumations consistèrent surtout dans des cercueils de beis d'une grande épaisseur : les planches ne denient pas avoir moins de 10 à 12 centimetres, si [en juge par les clous en fer destinés à les relier et à les consolider. Quelques-uns de ces cercueils fermient à l'aide de couplets en er dont nous sons recueils plusients spécimens. Il s'est également rencontré des anneaux en fer dont la destination n'est pas facile à Meterminer.

Outre les cercucils de bois, Jul aussi à signaler la présence de deux cercueils en plomb apparsus de 1860 d 14602. L'un d'eux pesait jasseplà cent hilogrammes. On remarquait à la lété du couvercle la figure d'une croix de Saint-André, gravée avec un instrument aign. Cette figure a été également observée à Rouen, en 1848, sur les cercueils de Quatre-Mares, et, en 1852, sur ceux du covernt d'Ernemont. A Angers, o de parcilles crois ont été reconnues en 1849, on les considère comme des signes chrétiens. Je n'oserais conclure aussi promptement.

Los corps renfermés dans ces cercueils de hois ou de plomb étaient accompagnés, aux pieds, à la tête et autour du corps, de vassem entrer et en verre, dont la majeure partie reproduissit des lagènes et des coupes à boire. Les coupes de verres étaient en quantité increyable : nous n'en avons pas compté moins de cinquante embères ou par fragments; très peu étaient intactes, presque acuren ne possédait un pied. Toutes étaient saturées au dedans et au dehors d'un tartre rougeâtre semblable à du sang caillé ou à de la lie de vin desséchbée. Les vases de terre se composaient de bols, de pots et de cruchons. La pâte était blanche, rouge, noire ou grise.

Une coupe de verre contenait une vingtaine de quinaires en bronze de Posthume et de Tétricus. La main d'un mort tenait encore un grand et un moyen bronze de Maximien. Les phalanges des doigts sont fortement verdies par l'oxyde. J'ai reconnu, parmi les monnaies, des Gallien, des Glaudel-é-Gothique et des Constantin-le-Jeune.

On nous a dit qu'un des cercueils de plomb contenait une mère et son enfant, et que l'enfant était accompagné d'un biberon en verre. On ajoute que près de ce cercueil étaient des masses de quinaires en bronze de Posthume et de Tétricus (1), et que ces pièces se trouvaient enfermées dans des boltes de métal.

Je ne terminerai pas la description de ce cimetière sans citer un curieux bracelet en verre noir, d'une seule pièce, que j'ăi recueilli moi-même au poignet d'un défunt, ou probablement d'une défunte. Ce même sujet portait au doigt un anneau de bronze.

Le bracelet de verre, surtout lorsqu'il est entier, est chose rare et curieuse; mais ce qui ne l'est pas moins pour moi, c'est un vase en fer haut de 13 centimètres et ayant la forme d'une lagène. C'est bien assurément le premier de cette espèce qui me tombe sous les veux, et le suppose volontiers que cet objet est rare pour tout le monde.

Grace à la bienveillauce de M. de Girancourt, je peux reproduire ici toute la série des vasc somains de Tourville que ce généreux gentilhomme a sauvegardés. J'y ajouterai quelques-uns de ceux que j'ai recueillis.



TANK SOMAINE IN TRABE GRISE.



YASE ROMAIN AN PER-

(DE) H. Langiès no conte que, se uno sepucies romain de las-longies, terces à Roues, en 1870 en e 1870, dans il se un de Roues, qu'est écolories desirales de l'actives à pour de chipamanis petities desirales de l'actives à pour de chipamanis petities de l'actives de l'actives



NAMES ROMAINS FY YERRE (THERVIELD - LA-RIVIERS, 1867).







VASES ROMAINS EN TERRE ROUGE (TOURVILLE-LA-RIVIÈRE, 1861).







BRACELET EN YERRE NOUR

Nº 1. Tourville-la-Rivière, - Nº 2. Rouen, Clos-Campules.

Époque Franque. — En 1857, à la côte de la Callonette, située au Col-de-Tourville, juste en face du cimelière romain, un cercueil de pierre fut brisé en labourant. Ce cercueil, dont j'ai ru les morceaux, ne contenait qu'un squelette. Ce sarcophage m'a paru appartenir à l'époque franque.

«Révue de la Normandie, » année 1863, p. 241-259. | v. siècle, trouvées à Tourville-la-Rivière, » in-8° de «Notice sur des Sépultures remaines du rv° et du | 19 p. et 31 grav.

Endless, Google

# ARRONDISSEMENT DE DIEPPE.

# CANTON DE DIEPPE.

# DIEPPE.

Eroque nostanx. — Comme ville, Dieppo ne date guère que du mojen-ŝge. C'est au xm sieche, aprèla te conquéte de l'Angleterre par les Normands, que son port prend un grand développement commercial et maritime; car la marine, le commerce et le transit son la véritable raison d'être de Dieppe. Ce passage des hommes et des choses, qui commence à Guillaume-le-Conquérant, prend un accroissement considérable sous le règne de Henri Il Plantacepa.

Le nom de Dieppe, qui lui vient de sa rivière (Depps, deep, profund), apparall pour la première fois av riéele, et pour la sconde aux ri, dans la charte de Gosselin, vionne d'Arques et de Rouen, donnée, en 1000, pour la fondation de l'abbaye de la Trinité-du-Mont, depuis sinite-Catherine-lè-Nouen. Les chroniqueurs dieppois fant tous ermontrel fondation de leur ville à Charlemagne, qui, avec l'existence, lui aurait donné le nom de Bertheirlle, en l'honneur de sa mêre ou de sa fille. Cependant cette assertion, qui ne so fait jour pour nous qu'au XVI° ou au XVII° siècle, est dénuée de preuves et de monuments contemporains.

Toutefois, comme séjour de l'homme, comme localité bâtie et habitée, Dieppe revendique une plus haute antiquité.

La période gauloise fait à peu près défaut un le sol; à moins que l'on ne rattache à cette civilitation une pierre due Pierre de benêure, qui parta voir existé au Pollet. La droite et la gauche de la baie sont gardées par deux monuments celtiques, le Cátelière de Yarengeville, qui passe pour être le tombeur du perit dégré de Cargantus, et la grande enceinte de la Cité de Limer, des ruines de laquelle un historien du moyen-age présend que Dieppe fut bûté : : Et ruinia Lymarum évistatis condité est Deppe. >

Mais, quittant le domaine des conjectures pour celui des monuments positifs, nous pouous montrer à Dieppe, de chaque côté de la vallée, deux points romains fort intéressants. Le premier est au fauboure de la Barre, station de l'ouest de la vallée. Le pied du mont de Caux est rempli de débris antiques, surtout au point encore appelé la Cour aux Eurer (1). Dès le siècle dernier, des découvertes de piliers et d'hypocausses furant faites en et endroit et ont déconsignées dans les chroniques locales et dans le Mercure de France de 1700. Ce dernier recardi inséra une note d'un habitant de bipeps, que nous soupconnons fort être M. Desmarquets, qui dévint plus tard l'historine de la cité. Un dessin accompagnait la description. Nous sommes heureux de le reproduire d'appès le Mercure Uni-mème.



D'après un dessin du temps.

Mais este en 1826 que fud découvert et exploré le cimetière remain de la earete de Caude-Côte. M. Feret, qui fouilla ce champ de repos pour M≈ la duchesse de Berry, a reconnu l'enceinte murfoe et a recueilli in certain nombre d'urnes et de vases aux offrandes qui, après avoir orné longtemps le chikeau de Rosuy, sont venus prendre place dans le Musée de Rosuen et à la Bibliothèque de Dieppe. Les monnaise de berona excompagnant es cinquante vases romains de Caude-Côte étaient un Marc-Aurèle et deux Faustines. Toutes trois furent trouvées au foud d'une urne.

Au faubourg de la Barre aboutissaient deux voies romaines: l'une venant de Rouen (Botomagus) et de Radepont (litiumagus), appelée aussi le chemin des Fées, ce qui lui donnerait presque une origine gaudiser; l'autre, venant du pays de Caux qu'élle traversit dans presque toute sa longueur, passait par deux de ses villes principales, Jutiobona (Lillebonne) et Grentinum (Granilles-Teinturière), ets cruedait d'accorinem (Boolonge) aut sputratifes).

Cette voie traversait la vallée de Dieppe, alors remplie par les eaux de trois rivières et de la mer, au moyen d'un gué dont le nom est resté longtemps attaché à la rue d' Ecosse, autrefois la rue rue des Gués ou des Wées (Vicum vadorum).

De l'autre côté de la vallée la voie rencontrait la station de l'Est ou du Pollet, dont les débris sont plus parlants que ceux du Port-d'Ouest. Malgré les érosions de la mor et des eaux terrestres, il reste encore le long de la Retenue une suite d'habitations romaines qui n'a guèro moins d'un kilomètre de longueur.

La trace des labitations est parfaitement marquée avec des murs, des tuiles à rebords, des poteries rouges, noires et grises, des monnaies de bronze, et surtout des débris d'hultres, de moules, de patelles et de poissons de toute espèce. Depuis 1820 que l'on observe ce dépôt antique, on n'a cessé d'y recueillir des débris de toute espèce; j'y ai

<sup>(1)</sup> Noss creyons qu'Eurers pent alguider Appocenates antiques. — A Brayères (Aisne), est la rue der Einvez, builet de la Soc. Acad de Leon, L. X. p. 22. — A Sociosan, la rue de l'Pridite-Einver est ur une channel remains toute rempile de débris sutiques. » Pallet, de la Soc. arch, hist. et scient, do Soissons », L Xv, p. 145. — A Bourgee, près de la rue de l'Étielf-Einver sont des satisquides remainse.

reconnu les marques des potiers roxT... et l'IX..., et Jui discretă, au lieu dit la Tour de H'restaten, une couche de déblais antiques qui n'u pas moissa été mêtres de préometure. Cette position romaine est comme des archéologues sous le nom de station de Bonne-Nouvelle. Elle était longée, dans toutes on étendone, par la viei qui, de Piepep, se rendait a Ceraromagns (Bearnais) par Envermen, Londinières, Epinay-Sainte-Beuve et la vallée de PEaulne.

Le cimetère de cette station ancienne était probablement au haut de la colline, sur le territoire actuel de la commune de Neuville-le-Pollet. Nous l'avons découvert et exploré en 1845; mais nous devous renvoyre le lecteur à l'article relatif à cette commune. Sur lescôtes qui entourent Dieppe, on a trouvé des monnaies d'argent de Domitien, de Posthume et d'Etrus-ille.

EFOQUE FILANQUE. — Un cimetière finne a 466 découvert au hanteau d'Épinux, anjourd'uni Saint-Fiere, en javoire 1843, loss de la condiction de la tranchée du chemin de fer qui borde chemin d'Arques. Cinquante squelettes environ out été reconsus. D'a constatb présence d'un excreuil en platre, de trois sirrophaspes en joire de Vergél et de cinq ou six vases en terre noire apant la forme de l'époque mérovingieme. Ces vases, qui sont aujourd'hui un Musée de Romen, out été dessinés dans la Rener de Romen et dans la Normandie nouterraine. Je crois ce cinestire plus carloringien que mérovingien. Je donne ici le dessin de doux vases et il mu és excreuis de sierrie.





VASES FRANCE DE SAINT-PIERRE-D'EPINAV (DIEPPE), 5E17.



CENCURIL DE PIERRE TROUVÉ A DISPPE EN 1847,

Je reproduis également deux des crânes francs d'Epinay, aujourd'hui déposés au Jardin des Plantes, dans le Musée anthropologique de Paris :





CRANES FRANCS DE SAINT-PIERRE-D'ÉPINAY (BIEPPE).

En face et dans la prairie est une butte en terre de forme carrée et haute de 5 à 6 mètres. On l'appelle la Butte des Salines ou la Butte de Saint-Pierre. A quelle époque remontet-elle? Nous l'innorons.

Le hameau d'Epinay, appelé Spinetum en 1282, possédait des salines au xive siècle. On les appelait les Marcs d'Espinoy.

#### BIBLIOGRAPHIE.

•Monumentsantiquestrouvés à Coteolo, près Dieppe, •
dans le « Mercure de France, » de juillet 1760, p. 103-110.
Fr. Pasumot, « Sur la découverte des urnes cinéraires de Coteolo, » dans le « Mercure de France, »
de février 1761, p. 100-101.

« Notice sur Dieppe, Arques et quelques monuments circonvoisins, « par P.-J. Feret, in-8», Paris, 1821. « Souscription pour la rocherche et la découverte des antiquités dans l'arrondissement de Dieppe, » par P.-J. Feret, in-8° de 18 pages, Rouse, 1826.

Société archéolog, de l'arrondissement de Dieppe, «
 par P.-J. Feret, in-8° de 32 pages, Rouen, 1828.
 d'Histoire de Dieppe, » par L. Vitet, iº édit., 2 vol. in-8°, 1833; 2° édit, 1 vol. in-12, Paris, Gosselin, 1844.
 a Promenades autour de Dieppe, » un vol. In-18.

Dieppe, 1838; 2º édit, en 1839, avec 6 nt.

 Notice sur lea fouilles de Neuville-te-Poilet, en 1855, par M. Fabbé Cochet, in-8° de 18 pages avec planche, Rouen, 1845.
 Sépultures anciennes trouvées à Seint-Pierre-

a Sépultures anciennes trouvées à Saint-Pierred'Epinsy, en 1847, e par M. l'abbé Cochet, in-8° de 18 pages et une planche, Rouen, 1847.
a La Normandie souterraine, » par M. l'abbé Cochet,

édition, page 61-73, 319-339; 2\* édition, page 71-75,
 403-416.
 Histoire des Bains de Disppe, » par P.-J. Feret,

in 8°, Dieppe, 1857.

« Catalogue de la Bibliothèque de Dieppe, rédigé en 1857. » p. 344-348, in-8°, Dieppe, 1857.

Guide du baigneur dans Dieppe et ses environs, »
 par M. l'abbé Cochet, p. 73-105, in-18, Dieppe 1860.

# NEUVILLE-LE-POLLET.

ÉPOQUE NOMANE. — Près de l'église de Neuville (1), dans les jardins appartenant à Mmc Levasseur et à M. Vincent Duad, maître macon, j'ai découvert, en 1845, un cimetière gollo-romain qui a été exploré de nouveau en 1846 et en 1850.

(J) Des villages da nom de Newville (Nora ville) se trourrest amprès des cisés antiques de Lyon et de Trayes. Nous cropses que dans ces deux dermitres localités se voient massi des restes remains. M. de Caumon's que reproduit (es bains de Newville, près Trayes, est disposé a attribuer la créction de cotte localité au ur siècle de notre dres. Bellettim moumenéait, à s. Luxu, p. 12 de 13. Ge cimetère à incinération, qui n'avait pas moins de 25 mètres de long sur 10 de large, devait remonter au u™ et au u™ siècle de notre ère. Il en est sorti plus de cinq cents vases en terre, en verre ou en brouze. Ces vases étaient partagés par groupes de sépultures dont quelques-unes en contensient jusqu'à quinze ou vingt. Le nombre de groupes n'était painférieur à solatante.

Outre les vases, j'ai recueilli des euillères en argent et en bronze, des bagues en euivre, une clochette, des clés et des ciseaux en fer, et enfin des monnaies de bronze de Marc-Aurèle, de Commode, d'Autoini, de Faustine et d'Adrien.

Sur des vases rouges, j'ai lu les noms des potiers verocandi, tocca, anticvi et clisianie; sur des barillets de verre, j'ai reconnu les marques des vertiers F. Fro, Fron, Fron, Froni, Froni, Froni, Freninana, S. C. et bacci's F.

J'ai donné la description et la reproduction des objets du cimetière de Neuville dans la Revue de Rouen, le Bulletin monumental, les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie et la Normandie souterraine. Les vases et autres objets qui sont sortis de ces fouilles ont été déposés à la Bibliothèque de Dieppe et au Musée départemental de Rouen.

De 1840 à 1850, il a été trouvé, dans la plaine qui sépare le village de Neuville du hameau de Puys, qui en dépend, un vase de bronze contenant environ trois cents monnaies romaines en billon qui appartenaient presque toutes aux Césars du Iru siècle.

#### DIBLIOCD ADMIC

- Notice sur les fouilles de Neuville-le-Pollet, en 1845, » par M. l'abbé Cochet, in-8° de 18 pages avec planche, Rouen, Péron, 1845.
- Planche, Rouen, Péron, 1845.
   La Normandie souterraine, » par M. l'abbé Cochet,

market days

- I'' édit., p. 61-73; 2° édit., p. 71-75, et pl. 11 et 111. « Bulletin monumental, » t. xt, p. 609-616 et planche.
- « Rerue de Rouen, » aunée 1845, 2° sem., p. 201-209 et planche, et p. 369. — 16., aunée 1859, p. 197. « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » L. XVIII, p. 126-133 et planche.
- Guide du Baigneur dans Dieppe et ses euvirons, » par M. l'abbé Cochet, p. 280-292, édit. de 1860.

# CANTON D'OFFRANVILLE.

### OFFRANVILLE.

Éroque Inerraine. — M. Guilmeth dit qu'il existe à Offranville une motte ou vigie. — Description géographique, historique, statistique et monum. des arrondiss., t. rv, p. 115.

# HAUTOT-SUR-MER.

ÉPOGET FRANÇET. — En 1813, J'ai vu estraire d'une masure appartenant au sieur Prunier, de Biepe, un cerusalle en pierre du pass, que l'on doit reporter à l'Époque franque, soit mérovingeinne, soit carbovingeinne. Cette sépulture était placée en debors de cours, du cédé de la mer. — on m'a signalle poès de l'Églies, sur la proprété d'un nommé Leroux, un terrain rempli de débris, de cerrucils et de sépultures. Ce fut un ancien cimetère.

PÉRIMOE PRANÇE OU NORMANDE. — Dans le bois de Hautot, placé entre le village et la vallée de la Scie, on voit des pans de mures nonce étacs, des terrassements considérables et des fossés non encore comblés. Ce sont les restes du vieux e hâteau de Hautot-sur-Mer, qui eut autrefois autorité sur les bouches de la Scie et même sur une portion de la ville de Diepçe. Les elvoniqueurs dieppois dient que ce deltacen fat dévé par Carlermagne. Il votube en ruine depuis des siècles, et dès 1583 le duc de Longueville, son propriétaire, en alandoma les pierres aux Miniuses de Dieppe.

# LE PETIT-APPEVILLE (SECTION DE HAUTOT).

Éroque nomme.— Au Petit-Apperille passe la voie romaine qui allait de Lillebonne à Bieppe; les silex se reconnaissent encore dans la Carée des Fontaines. En 1841, J'ai trouvé sur le bord de cette voie une meule à broyer en poudingue, aujourd'hui à la Bibliothèque de Dieppe.

# POURVILLE (SECTION DE HAUTOT).

Evoger BOMAISE. — PORUTIÈs, Poublierville ou Portville, situé au bord de la mer et à l'embouchure de la beis cit, fire son nome de l'ancire port du rivage. On y trouve beaucoup de tuiles romaines et des murailles antiques, surtout dans l'ancien presbytère. En 1846, une chate de recher a fait vieir sons la faitei deu nord, à la hauteur du corpo-de-garde, quatrevingts médailles d'er des Césars du 1ve et du v siècle. Je connais un Houorius qui provient de cette découverte. En 1869, nouvelle découverte de dirichuit momaise d'or de Valentinien le', de FI. Valens, de Théolose, d'Arcadius et Hlonorius. En avril 1862, Jai fait des fouilles 4 Deurièle, soit dans l'enceinte de l'anciente églies, coit un brod de la mer, au lieu dit le Jardin des Dousniers; partout Jai trouvé à l'amètre de profondeur une couche de terre noire épaisse de 60 centimétres contenant des tailes à récords, du charlon, des poteries et des médailles rouaines. Il s'y est rencontré même des vases samines à l'été.

ÉPOQUE FRANQUE. — Sur la côte de l'ouest, près du chemin qui conduit à Varengeville, est un champ situé sous le Pâtis de Saint-Thomas. Un éboulement de terrain a montré, vers 1829, cinq ou six cercueils en pierre de Vergelé contenant des squelettes, dont un possédait une épée. Un dece scercueils a été apporté à la Bibiolhèque de Dieppe. En 1802, j'ai fouillé ce même terrain et j'ai troved ées ossements lumains et une sépalure possédant encore une agrafe de ceinturon en fer avec plaque et contre-plaque. C'était évidemment un emistire franc.

# VARENGEVILLE-SUR-MER.

EPOQUE GACLOSE. — Sur la falsies la plus avancée de Varengeville s'élève une énorme butte en terre, dont la forme un peu allongée ressemble assez à un tertre de nos cimétières. Le peuple, qui symbolise tout, dit que c'est la tombe du petit doigt de Garganhos. Le nom que porte ce tertre antique est celui de Câtelier, nom que nous retrouvons à Veulettes, prés Cary, et sur plusieurs points de la Scinn. Comme à Voulettes, nous cropons que le Câtelier de Varengeville n'est que le débris d'un ancien camp tombé à la mer, et, dans les restes de ce fossé si élevé, nous pensons voir la trace d'un rempart en terre.

EPOQUE ROMAINE. — M. Deville me signale au Musée de Rouen, comme provenant de Varengeville, une meule à broyer en poudingue et une pièce d'argent des Antonins.

Pranous Nonaxone. — L'église de Varengerille, dédiée à saint Valery, est latie au bord de la falaise et à l'extrémité du village. Une tradition prétend que c'est le saint abbé de Leuconatis qui a voulu qu'elle fit placée là. Les habitants désiraient la voir ou milieu de la paroisse; mais ce que l'on construisait le jour était porté la nuit sur le rivage où elle est aujourd'hui.

La tradition du pays prétend aussi que l'église de Varengeville fut autrefois une abbaye et que les moines demeuraient autour 'd'elle. Le fait est que le cimetière est rempli de décombres et de fondations et que l'on y trouve des cercueils de pierre.

# SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER.

EPOQUE ROMAINE. — Sainte-Marquerite-sur-Mer ou sur-Saâne, anciennement appelée Caprimont ou Sainte-Marquerite-de-Caprimont, est un des points de la Seine-Inférieure, les plus riches en antiquités romaines. La villa est connue de tout le monde savant

Aperçue dès 1830 par la charrue du laboureur, elle a été signalée à l'attention de la Commission des antiquités et des archéologues, par M. Sollicoffre, de 1821 à 1825. Fouillée par M. Feret, de Dieppe, de 1840 à 1847, la ville de Sainte-Marquerine s'est montrée une des plus inféressantes du nord de la France. Elle présente dans sa partie centrale une galerie carrée soutenue par des colonnes circulaires. Autour de cette cour fermée règne une suite de galeries et d'appartements dont plusieurs étaient chauffie avec des hypocaussies et parvés en mosaïque. Un plan de la rilla a été publié par M. de Caumont, dans son Bulletin monumental (L. IX. p. 92-97). Nous le reproduisons ici.

Après l'habitation principale, on décourril les dépendances qui consistaient en des jardins dos de murs, en une fontaine avec son bassin carré et ses conduiss en bois, dans un éditre circulaire consacré à des bains, dans un bel el long portique paré et lambrissé en mosaïque qui put servir à la promesade et à la conversation, et enfin en un pétit temple carré te enfin en un pétit temple carré

promenade et à la eonversation, et enfin en un petit temple carré avec son enceinte murée.

Tout cela occupait une colline isolée appelée la Butte de Nolent,



PLAN DE LA VILLA ROMAINE DE SAINTE-MARGUERITE-SER-MER

se trouvait en vue de la mer et un fond d'une laie magnifique. — Sur le penchant de cette metre celline, dans un champ appelé le Roquelle, nous avous trouvé, en 1802, des restes de constructions et six colonnes alignées, au pied desquelles se trouvaient des urres brisées. Ces colonnes, qui n'étaient autres que des stèles funéraires, étaient en pierre, sauf une sexule qu'était en briques rondes revêtues des stue.

Dans le jardin de la rilla, on a trouvé en 1840 des sépultures franques ou saxonnes, où les squelettes étaient accompagnés de vases aux pieds, et, sur le corps, de sabres, de boucles, de couteaux, de fibules, de ciseaux, de bagues et de colliers en peries de verre.

Les objets provenant de ces sépultures, les marbres, les stues et autres débris produits par les fouilles de Sainte-Marquerite, sont déposés à la Bibliothèque de Dieppe, où se trouvent également quatre belles vues coloriées de la rilla, ainsi qu'un plan en relief de ces ruines curieuses. Le plan et les vues sont Tœuvre de M. Amédée Feret.

Sainte-Marquerite uous a montré encore beaucoup d'autres autiquités romaines. Nous citerons surtout une lelle urme en verre bleu, contenant des os brûlés, rencontrée près du château de M. de la Tour. Des masses de tuiles et de poteries se trouvent également sur l'espace d'un kilométre, depuis la Butte de Nolent jusqu'au corps-de-garde des douanes, et à l'ancienne lotterie.

EFOGLE FILAQUE. — Les Barbares, francs ou saxons, ont passé à Sainte-Marquerite et ont occupie les bouches de la Sadan. Nous rous déjà diri Parait tét froncé des tinces de leur séjour dans les sépultures armées du jardin de la villa. Uu autre dortoir s'est fait jour à la batterie même, au-dessous comme autour du corps-de-garde. Sous l'épaulement, qui est tombé à la mer, s'est rescoutré un cimelère franc-mérorique, découver et exploré par tombé à la mer, s'est rescoutré un cimelère franc-mérorique, découver et exploré par de l'autre de l'action de M. Sollicoffre, en 1892. On y vit alors des cercueils de pierre, des boucles, des fibules, des sabres, des conteaux et des médailles d'Antonin et de Lucille. Fouillé en 1840 par M. Feret, il bui donna divers débris et des cercueils en pierre de Vergelé, dont un a été apporté à Dieppe. Depuis ce moment, le cimetière a disparu tout entier. Je m'en suis assuré en 1862.

Nous domons ici le dessin des objets de bronze trouvés en 1840 dans les jardins de la villa. Ces pièces franques ou saxonnes, déposées aujourd'hui à la Bibliothèque de Dieppe, ont été éditées en Angleterre par les soins de notre ami M. Wylie, qui veut bien nous permettre de les reproduire:



#### BIBLIOGRAPHIE.

Dupicssis, « Description géographique et historique Vitel, « Histoire de Dieppe, » p. 432-442, édit, 1844. de la Hante-Normandie, « I. 1", p. 346-47, 388. De Caument, « Cours d'antiquités menumentales, »

de la Hanto-Normandie, » 1. 1", p. 3de-47, 388,

Procès-verbaux de la Commission des Antiquités de
la Scinc-Inférienre, » de 1821 à 1830. Mas.

P.-J. Feret, « Bulletin monumental, » t. 1x, p. 92-97

Nollicaffice, a Précia analytique des travaux de l'Académia de Rouen, a années 1821 et 1823.

A. La Percal a Naties aux d'éconces antimités dé.

A. La Percal à Naties aux d'éconces antimités dé.

A. Le Percost, « Netice sur diverses antiquités décourcretes dans le département de la Seine-Inférieure. à Résiste-Marguerite, etc., etans te Précis naiytique de l'Académies de Rosen, » année l'avent des Beises de Dieppe, « p. 60de l'Académies de Rosen, » année l'avent des Beises de Dieppe, « p. 60de l'Académies de Rosen, » année l'avent des Beises de Dieppe, « p. 60de l'Académies de Rosen, » année l'avent des Beises de Dieppe, « p. 60de l'Académies de Rosen, » année l'avent de Rosen, » anné

A. Lo Prevost, « Antiquités découvertes à Sainte-Marguerites aux Salae, « dans le « Précis » de 1824, p. 166-10.

L'abbé Cochet, « les Églises de l'arrondissement de Dioppe, « l. n. p. 57-64.

L'abbé Cochet, « les Églises de l'arrondissement de Dioppe, « l. n. p. 57-64.

L'abbé Cochet, « les Églises de l'arrondissement de Dioppe, « l. n. p. 57-64.

Gailion. Antiquités découvertes à Sainte-Margueritesur-Saine, près Dieppe (avec une note de M. A. Le Prevott), a Archives ann. de la Normandie, « "a unite "p. 121-132.

André Dorand, « Jeurnal de Rouen, » octobre 1860.

- Id., « Vigie de Dieppe, » du 23 octobre 1860.

# OUIBERVILLE-SUR-MER.

(1824), p. 166-69.

P.-J. Ferel, . Notice sur Dieppe, Arques, etc., . p. 2-5.

ÉPOQUE INCENTAINE. — Les habitants de Quiberville on Guiberville racontent que leurs pères voulurent construire l'égisée dans le fond, près de la Groude-More; mais ce que l'on bâtissait le jour était porté la muit près de la falaise, où est l'égise actuelle.

A Quiberville, on prétend que la ville était autrefois dans la terre des Huit-Acres.

# OUVILLE-LA-RIVIÈRE.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Feret m'a assuré avoir vu des antiquités romaines près du château d'Ouville et dans le bois qui entoure la chapelle ruinée de Sainte-Apolline. M. Deville m'a signalé à Ouville des tuiles à rebords et des médailles ormaines.

ÉPOQUE PRANQUE. — El avril 1854, des ouvriers occupés à planter des arbres à la côte du Beuzesal, hameau de Tous-les-Mesnils, commune d'Ouville, déconvrirent un cercueil en pierre de Vergelé, contenant les restes d'une jeune fille, ayant une perle en verre bleu, une fibule de brouze et des boucles d'orilles de cuivre avec pendants d'or. — Nous donnons ici un dessin du cercuici, de la perle et de la boucle d'orille.



CERCULH. EN PIERRE DE VERGELÉ (OUVILLE, 1851).





PERLE COTFLEE BY YERRE BLEY.

En juillet 1854, je fouilia autour du sarrophage et j\( f\) dévauvris un cimetière méronigien contenant environ c'ent fosses et autant de squettes visides ou intacts. Je receuilles dans cette fouille une hache en fer, des scramassee, des couteux et un grand nombre de boucles et d'agrafes en fer, toules damasquinies. Cette exploration a dét racentée et plusieurs des objets ont été reproduits dans mes Sépultures gaudoises, romaines, franques et normandes. — Pen donne sici une noveels édition.



PLOQUES BANASQUINEES SA ARGENT (OUTILLE, 1854).









(OCVILLE, 185

VASES FRANCS EN TERRE.



Le produit de la fouille est au Musée départemental de Rouen.

# BIBLIOGRAPHIE.

L'abbé Cochet, « les Egilluse de l'Arroudissement de l'Eubbé Cochet, « les Papillures gauloises, romaines françues de l'Arbé Cochet, « la Normandie souteraine, » 2° édit., L'abbé Cochet, « Guide du Baigneur, » édition 1860, p. 178-182

# LE BOURG-DUN.

ANTIQUITÉS NOMANES ET FRANCIES. — Ce dut étre toujours un point important que le Bourg-Dun, qui a pris son nom de sa rivière ou qui le lui a donné. Ce lieu est appelé Dunum au vure siècle, dans la Chronique de Foutenelle. Au temps des Francs, un monastère s'établit dans notre localité, et il est désigné sous le nom d'Evrard-Eglise : e Evrardi-Ecclesia ou Elvardi-Ecclesia. > Enfin, l'église elle-même est appelée : « Abbatia. > Le peuple a conservé à son vieux montier le nom dabbage.

Mais, avant d'aller plus loin, disons de suite que le Bourg-Dun dut être occupé dès l'époque romaine. En effet, nous avons possédé longtemps un aureus de Valentinien ler,

Digitized India

trouvé au Bourg-Dun vers 1844: il est entré dans la collection de M. le doyen de Fontaine-le-Dun. Enfin, en 1847, un autre berger a déterré avec sa houlette un vase antique contenant environ trois cents monnaies à l'effigie des Césars du III v siècle. (Rerne de Rouen, année 1848. p. 57.)

A propos des savantes discussions qui, au xvine siècle, eurent lieu dans le Mercure de France sur le mot Dunum, l'abbé Lebeuf dit qu'il a passé le Dun le 7 septembre 1717.

#### BIRLIOGRAPHIE.

- Chronicon Fontaneller, a c. vii.
   Gallia Christiana. a t. zi. n. 126.
- Gallia Christiana, » t. 11, p. 174.
   Le Provost, « Mémoire de la Société des Antiquaires
- de Normandie, t. xs, p. 7.

  Duplessis, Description géographique et historique
- de la Haute-Normandie, » t. 1", p. 331-363. Guilmeth , » Description géographique , historique , statistique et monumentale. » t. 1". p. 116-121.
- Vitet, « Histoire de Dieppe, » édit. 1814, p. 414-446.
   L'abbé Cochet, » les Eglises de l'arrondissement de Dieppe, » L. r°, p. 263-72.
- L'abbé Cochet, « la Normandio souterraine, » 1<sup>ee</sup> édit., p. 132; 2<sup>e</sup> édit., p. 150.
- L'abbé Cochet, « Guide de Baignour, » édition 1860, p. 186-174.

#### SAINT-AUBIN-SUB-SCIE.

ANTIQUITÉS ROMANISE ET PRANQUES.— Au bas de la côte de Saint-Aubin, rectifiée en 1846 pour la route impériale nº 27, de Rouen à Dieppe, an a trouvé un cimetière frant qui fut entièrement gaspillé par les terrassiers. Je sais qu'on y a renounté des vases de armes; mais je n'ai pa recueillir de ces épaves qu'unc épée en fer tout à fait mérovingienne.

A cette même côte, j'ai reconnu un four à chaux tout rempli de tuiles à rebords. Je le suppose de l'époque romaine ou mérovingienne.

Enfin, en 4853, an lieu dit le Hanselet, et toigiuus sur le bord de la vouteimpériale n° 27, on a trouvé un inemiète france ol jair recoma neud ou dis fosses contenant des vauss de terre placés aux picts des morts, puis des couteaux, des boucles et des plaques de ceinture on ne fre damasquiné, le scramassace d'un soldat, et, au cou d'une femme, un collère en perles de verre de cinquante-quatre grains, et une perle d'aimbre autour de la tête. J'ai retracé cette découverte dans un Armonnile souterraine.

LA BARONNIE DU JARDIN ET LA CRAPELLE DES VERTUS. — Sur cette commune se trouvait la baronnie du Jardin dont la forteresse estdémolie depuis longtemps. Les chroniqueurs dieppois la font remonter jusqu'à Charlemagne. En 1030, Renaud, vicontte d'Arques, donna cette baronnie à l'abbaye de Fécamp, qui la posséda jusqu'à la Révolution.

Les gens du pays appelaient ec hameau *le Gardin*; à présent, ils le nomment *les Vertus*. Ce dernier nom lui vient d'une chapelle dédiée à Notre-Dame des Vertus.

#### NIBLIOGRAPHIE.

L'abbé Cochet, « La Normandie souter», » 1º édit., statistique et monum des arrond., » L. m, p. 207-209.

L'abbé Cochet, « les Egites de l'arrondissement de Duplessis, » Description géographique et historique

Duplessis, » Description géographique et historique

Duplessis, « Description géographique et historique | Dioppe, « t. 11, p. 91-94. | Labbé Cochet, « Guide du Buignour, » édition 1860,

Guilmeth, \* Description géographique, historique, p. 185-88.

# MARTIGNY.

EFOGE FRANCE. — Martigers, en lâtin Martineisus, paraît dater de l'époque fraque, comme une dépendance du château d'Arques. Il a dû être donné à l'abbaye de Saint-Wandrille dès les temps mérovingiens. En tout cas, il lui fut restinte, en 4024, par le dout Richard II. Un hameau porte ici le nom de Saint-Wandrille, comme on voit à Gonnevilleles-Hameaux et Saint-Vasas-Diencodalle, la Étate de Saint-Wandrille.

Duplessis, \* Description géographique et historique de la Heute-Normandie, \* L. r.\*, p. 577.

L'abbé Cochet , \* les Eglises de l'arrondissement de Dieppe , \* t. r.\*, p. 118-20.

### ARQUES.

Arques est uu point archéologique fort intéressant. A toutes les époques, il eut une importance marquée, et il offre de plusieurs périodes des monuments que nous allons inventorier.

Texts: ratinistronispers. — En 1863, M. J. et M. Hardy, de Dispipe, ont recueili dans une tranchée de la Côte de Trenchet, et au milier d'un sol virege, un selle stallé qui a toute la physionomie des hachettes dites diluteirantes, d'Amiens et d'Abbeville. La coupe du terrain, palecé au troisième isrès de la colline, avait de pristiquée ven 1850 pour l'ouverture du chemin de grande communication nº 54, d'Ouville à Derchipry-Granicourt. Nous avons crut devoir enregistre cette découverte dans la Revue de la Normandie.

PÉRIDRE GALLO-ROMAINE. — La domination romaine paraît avoir préféré pour ses établissements le octeu d'Archelles à celui d'Arques. Cett au pied de la forté d'Arques, papelée au moyen-àge Haisi Archéravan, sur la pointe de colline qui porte le châtelet d'Archelles et la maledarie de Sainte-Erleinea, à peu de distance du lieu où fut livrée à lataille de 1589, que l'ou rencontre les débris romains les plus nombreux et les plus solennels.

Des 180,3 l'époque où l'on traça sur le coteau d'Archellets le chemin de grande communication ne 1, de Dieppe à Neudrâtel, on trous une couche épaisse de terre noire, véritable limon humain entièrement rempli de charbons, de cendres, d'ossements, de tulles à rebords, de tufs, de poteries antiques et de monnaies romaines en bronze de plusieurs époques.

M. Condor, l'agent-voyer qui conduisait les travaux, recueillit, pour la Bibliothéque de Dieppe, plusieurs objets anciens, entre autres un chandelier ou pied de lampe en bronze et une lance du même mêtal, tiréé de la rivière d'Arques.

En 4855, les découvertes furent plus considérables et plus abondantes. Le sieur Turle, maçon d'Arques, voulant construire à Archelles une petite maison, trouva un monument antique composé de grandes pierres de tuf et de Vergelé. Il s'en fit comme une carrière de pierre; il tirà de la terre assez de matériaux pour élever une maison. Toutes cos pierres étaient taillés, et plusieurs présentaient des moultres, des soudures de plonth, des agrafes de fer, et jusqu'à des feuilles d'aux imbriquées, décoration commune au temps de Contantin. Outre les pierres, le sieur Turle a trouvé une voie cailloutée de 3 mètres de largeur et une foule de débris en fer, en poterie, en tuites de toutes sortes et en monaises de brouze du litant et du Bas-Eupire. M. Lean, juge à Piepe, y a recueille des Postlumes et des Tetricus. M. Decille possédait, vennnt d'Archelles, des monaises d'Antonin, de Postume et de Maximin.

A diverses époques, M. Chapelle, menuisier d'Arques, a ramassé à Archelles des poteries à reliefs, des meules à broyer en poudingue et en lave d'Auvergne, et différents débris qu'il a donnés à la Bibliothèque de Dieppe.

Mais les plus belles découvertes ont été finies en 1863. Au printemps de cette année, nous avons exploré le verger de M. Turle, devenu la propriété de M. Charles Durand, de Dieppe. Là, nous avons reconum les restes d'un édifice qui nous paraît avoir été fort important. Son usage est encore indéterminé; cependant, nous ne serions pas surpris s'il avait en une destination religieuse. En tout es, il dut se composer de plasties et de colonnes norées, car nous en avons rencontré plusieurs trouçous dans les fouilles. La pierre de Saint-Leu joua un grand rôle dans l'appareil; plusieurs morceaux avaient encore conservé leurs seellements en plomb. Bes frontous sculpés durent décorer ce nonument.

Outre les tuiles à rebords, les étuves et les poteries sans nombre qu'ont données ces

fouilles, je dois signaler la présence de plus de soixante monnaies de brouze, semées dans le sol. Il s'y trouvait des Postlume, des Valérien et des Septime Sévère; mais la plupart étaient du Haut-Empire, notamment de l'empereur Trajan.

Je ne dois pas ometre la découverte d'un hameçon en bronze, bien conservé, et que je reproduis dans sa forme et grandeur naturelles. Béjà des hameçons de ce genre ont été trouvés par moi dans les villaz romaines des environs d'Etretat, et par M. Feret dans une métairie antique fouillée à Braquemont, près bieppe, en 1827. (Société archéologique de l'arron-

dissement de Dieppe, p. 15).

La pièce la plus importante qui soit sortie de cette exploration est une romaine en bronze, complète et bien conservée, avec ses poids, ses contrepoids et ses erechets.—
Nous reproduisons à la page suivante cette belle pièce, qui est entrée au Musée déparmental, et dout M. Pottier a donnée une excellente description dans la Revue de la Normandie (2º année, p. 553-357). C'est à lui également que nous devons le dessin qui a servi pour cette erravure.

(ARQUES, 1863).

Du côté d'Arques, on signale moins d'antiquités romaines. Cependant M. Chapelle a vu des masses de tuiles à rebords dans une prairie appartenant à M<sup>\*\*</sup> d'Évêquement et placée à l'entrée du bourg d'Arques. Quelques-uns aussi présument que le château d'Arques pourrait être assis sur un castrum romain. Le système est le même que chez les anciens; mais ce n'est pas là une démonstration d'origine. Vers 1840, on a trouvé au pied du château une monnaie de hronze de Posthume, et au-dessus on a recueilli une meule à broyer. Une voie romaine traverse le bourg d'Arques, et elle y est encore connue sous les



LOVAING EN BRONZE (ARQUES, 1863).

noms très significatifs de Chaussée et de rue de Rome. De quel côté se dirigeait-elle? Nous l'ignorons; cependant, nous peusous qu'elle allait d'une part à Beauvais, de l'autre, à Rouen et à Dieppe.

PÉRIODE FRANCE. - De la période franque, on ne connaît pour Arques qu'un tiers de sol d'or du vue ou du vue siècle, trouvé vers 1835 et déposé à la Bibliothèque de Dieppe. Pour les monuments écrits, on ne sait que le nom d'Arcas, cité en 751 dans un diplôme de Pépin, délivré à la grande abbave de Saint-Denis.

Période normande et anglo-normande (912-1203). - Cette époque a laissé à Arques une trace impérissable dans les ruines du vieux châtean et de son doujon, où le xre siècle apparaît avec tous ses traits caractéristiques,

Un château ou une forteresse queleonque dut exister à Arques en 944, car Flodoard parle de sa garnison. Cependant, la citadelle d'Arques est attribuée par Robert Wace et Guillaume de Jumiéges à Guillaume, comte de Talou, qui l'aurait élevée de 1040 à 1053.

La tour carrée du donion est le monument le plus certain de cette période, et peut-être est-il la seule construction du célèbre rebelle qui « fit desus Arches une tur. » Ses cintres romans et son appareil de tuf démontrent clairement cette éponge.

Le reste du château, qui forme une chaîne de murs échelonnés de tours rondes ou carrées, pourrait avoir une origine plus ancienne. Mais les revêtements en silex et en briques rouges ne démontrent que des constructions du XIIIe, du XVe et du XVIe siècle. A partir du XVIIe siècle, on laissa le château tomber comme il voulut. Dès cette époque, les Bernardines d'Arques en prirent des pierres pour leur eouvent, et, au xvme, les particuliers et les gentilshommes de la contrée en enlevèrent pour leurs maisons et pour leurs châteaux. On peut dire que le bourg d'Arques est bâti avec les ruines du vieux castel.

Dans son Dictionnaire raisonnd de l'Architecture française du xw au xvus siècle, M. Viollet-Leduc donne (t. m. p. 08-77) une excellente description du vieux château d'Arques, qu'il propose comme le type militaire normand. A l'aide d'une puissanté etudition, ce savant archéologue a su rétablir les détails et l'ensemble de cette curieuse forteresse, dont il donne plusieurs spécimens gravés.

Eu 1864, il a été recueilli à Archelles, dans le jardin de M. Ch. Durand, un denier d'argent de la période normande de Guillaume-le-Conquérant.

Les Rues n'Anques. — Quelques-unes des rues d'Arques portent des noms historiques. Ce sont la rue de Rome et la rue de la Chaussée, le Bout de la Ville et le Carrefour du Bel, la rue Lombardie et la rue des Bourvuinianos.

#### BIBLIOGRAPHIE.

| Farel, «Notice<br>Paris, 1824. | sur Dioppe, Arques,  | etc., . p. 119, 163,  |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                | mades autour de Diog | pe, + 2* édit., p. 16 |

- Feroi, « Promanades autour de Dioppe, » 2º édit., p. 16 à 137, 6 lithographies. Le Prevost, « Notice sur Arques, » in-8º de 20 p., Bouen, 1824, et « Précis analytique de l'Académie de
- Rouen, = année 1823.

  Wace, = le Roman du Rou, = édit. Pluquet et Le Pro-
- Wace, . le Roman du Rou, . édit. Pluquet et Le Prevost, v. 8,568-76, Rousen, 1827.
- Guilmoth, « Description géographique, bistorique, statistique et monumentale des arrond., » t. 17, p. 167-210. Vitet, « Histoire de Dieppe, » édit. 1844, p. 396-419. L'abbé Cochet, « les Églises de l'arrondissement de Dieppe, » t. 1°, p. 193-228, et t. 11, p. 168-118.
- L'abbé Cochet, « Guide du Baigneur, » édition 1857, p. 231-228.
- L'abbé Cochet, « Guide du Baigneur, » édition 1860, p. 205-228. L'abbé Cochet, « la Normandie souterraine, » I « édit,
- p. 61-62; 2 'cdit., p. 71-72. « Bullotin monumental, » t. xxu, p. 384-327; t. xxx,
- р. 200. « Revue de la Normandie , « t. п , р. 353-57, 494 :
- Rerue de la Normandie , e t. ii , p. 333-37, 424;
   iii , p. 5.
   Vioilet-Leduc, e Dictionn. raisonné de l'archit. fran-
- çuise du xı\* au xvı\* siècle, » t. m, p. 69-77. « Voyage pitt. et romant. dans l'anc. France. » — II.-Norm., t. r\*, p. 119-125, pl. 76 à 81.

#### ROUXMESNIL-BOUTEILLES.

La communo de Rouxmesnil-Bouteilles se compose, depuis 1823, de deux anciennes paroisses, dont nous allons parler tour à tour.

ROUXMESKIL. — Dans la plaine où est situé ce village, on trouve des fondations dont quelques-unes paraissent fort anciennes.

BOUTEILLES. — Bouteilles, aujourd'hui simple hameau, fut autrefois un centre industriel fort important. Nous y trouvons des débris de toutes les époques.

ANTIQUITÉS BOMAINES.— De l'Époque antique nous comaissons trois points à Bouteilles. Le premier est la ferme de Clément, à la rue de Bouteilles, où l'on a trouvé des tuiles à rebords en creusant un puits. Il y en avait jusqu'à la profondeur de 4 et 5 mêtres. Lo second point est la prairie qui entourait l'épie. En 1857, nous y avons trouvé des tuiles à rebords jusqu'à 3 mêtres de profondeur. Enfin, au fond du Val-de-Bouteilles, M. Lemniter, cultivateur, a rencontré, vers 1806, une très belle urne en verre bleu remplie d'os brâlés et concassés.

Antiquités Franques. — Je classe parmi les antiquités franques, si elles ne sont

romaines, les anciennes salines de Bouteilles, dont une partie fut donnée, en 672, à l'abbave de Fontenelle, avec l'église paroissiale elle-même.

LES SALENSS. — On montre encore à Boutellies des prairies que l'on nomme les Safes; ce sont les deraires restes des anciennes saines de ce village, fort importantes du xv au xv siècle, et qui, commes dés l'Époque franque, n'ont entièrement cessé qu'au xvur siècle. Presque tontes les abbayes de Normadie possédiant des saines à Boutellies. Celle de Boudee en avait plus que toutes les autres. Ces droits et ces propriétés sont écrits dans un cartulaire du xvs siècle, nossédie voy. M de Blamequennet. A Maritium, ports Arunes.

L'archevêque de Rouen, seigneur de Bouteilles depuis 1907, en vertu de l'échange d'Andely avec Rébard-Ceur-de-Lion, possédait la plus grande partie des salines de Bouteilles et des droits sur toutes. Ces droitsont consignés dans la Continue de Bouteilles, jusérée au cueilloir on contomier de 1306, qui est à la Bibliothèque publique de Dieppe et dont une copie esiste aux archives départementales.

# MARTIN-ÉGLISE.

Martin-Église, appelé Martini Ecclesia au 1xe et au xe siècle, paralt devoir son nom et on origine à l'époque mérovingienne, si dévote envers saint Martin. Mais, avant les Francs, ce lieu dait habité.

ANTIQUITÉS GALGOISES IT BOMINES.—M Bartin-Église on a trowé, en 1847, un salabre gaudois en or (claued 4 têté burbé, qui à 4té chafte par M. Lean, de l'épipe, (Heuxe de Rouen, année 1848, p. 57.) En 1864, il a été décrit et reproduit par M. Lambert, qui l'attribue au Bégium. La voie romaine de Dieppe à Beauvais passait par ce village, ainsi que la vielle route d'Arques à En, que je sougonne fort détre autique. On y a trowé des tuiles à rebords, et, en 1857, j'ai recueilli dans le cimetière un quinaire d'argent de Constantin-6-fronte.

ANTIQUITÉS PRANÇUES. — Dans le cimetière de Martin-Église, le fossoyeur a trouvé, à diverses reprises, de 1846 à 1862, des vases fundraires de l'époque frauque, des perles d'ambre et de verre, restes des colliers de ce temps, et des débris d'armes tels que lances, sabres et épées, qui m'ont été remis par M. le curé.

Ceci n'a rien de surprenant, car la terre de Martm-Église, avec son moulin, son église èt ses dimes, fut donnée au Chapitre de Rouen le 7 mars 875, par Rienlphe, archevêque de Rouen. Cette donation a été confirmée d'abord par Charles-le-Chauve, et ensuite par le roi Robert let et Guillaume-le-Conquérant, en 1080.

# ÉTRAN (SECTION DE MARTIN-ÉGLISE).

A la commune de Martin-Église est réunie, depuis 1823, l'ancienne paroisse d'Étran. • Étran n'est plus qu'un hameau raugé sur la voie antique qui allait de Dieppe à Beauvais.

Dans la ferme principale on trouve parfois des tuiles à rebords, Jusqu'en 1831. Étran posséda une église dont les ruines out été reproduites en 1830 par M. Jaime, dans deux jolies lithographies coloriées.

L'église d'Étran était romane du xre siècle, dans sa nef et dans son clocher. Le chœur était une addition du xvre. On pense que l'église se terminait par une abside qui suivait immédiatement la tour, comme à Yainville, près Jumièges, et à Newhaven, en Angleterre.

#### BIBLIOGRAPHIE

Le Prevost, » Mémoires de la Société des Antiquaires de Narmandie, . t. zz. p. 10-11.

Gullmeth, . Description geographique, historique, statist. el monum. des arroudisa., = t. IV, p. 161-161. L'abbé Cochet, « la Normandie souterr., » 1" édit., p. 62; 2º édit., p. 72.

L'abbé Cochet, « Sépuitures gauloises , romaines , franques et normandes, » p. 355-56, 371.

Dieppe, . 1. 11, p. 137-143.

- L'abbé Cochet, « les Eclises de l'arrondissement de
  - Dieppe, . t. H. p. 120-135. L'abbé Cochet, « Guide du Baigneur, » édition 1860.
  - p. 229-232. Édit. 1865, p. 195-215, E. Lambert . . Essai sur la numismatique cauloise ..
    - 2º partie: « Mémaires de la Société des Antia, de Normandie, = L xxv, p. 493, 514, pl. v1, fig. 6.

# ANCOURT.

ÉPOQUE ROMAINE. - Ancourt, dit en latin Aencuria, et dans les anciens titres Aiencort, Encourt et Elencourt, est un vieux village rangé sur la voie romaine qui conduit de Dieppe à Beauvais. Les vieillards appellent cette route le chemin des Romains. Vers 1834, quand on fit la route départementale nº 5, de Dieppe à Beauvais, on a trouvé, dans la traverse d'Ancourt, des tuiles à rebords, des terres noires et des poteries antiques. Fréquemment, on rencontre à Ancourt des monnaies romaines que l'on appelle des sons à la Vierge. Dans le cimetière qui entoure l'église, on a vu parfois des vases gallo-romains, Les derniers ont été apercus en 1843, Mais, dès 1835, j'en avais connu dui provenaieut de ces anciennes sépultures. M. Deville nous assure qu'on y a trouvé trois urnes en 1822.

Époore incertaire. — Ancourt possède deux mottes qu'il nous est difficile de classer. La première est au hant de la côte dite le Mont d'Ancourt , à quelques pas de la route de Dieppe. Ce tertre isolé dans un champ et entamé par la charrue pourrait bien être sépulcral.

La seconde motte, beaucoup plus considérable que la première, est dans la vallée et au bout de l'église dont elle n'est séparée que par un chemin. Cette butte ronde est large et fort élevée. Un fossé profond l'entoure de tous côtés; ce fut, peut-être, une motte féodale? Dans la terre du nommé Blondel, on a trouvé, vers 1850, un cercueil en pierre que

nous ne pouvons classer. Vitet, « Histoire de Dieppe, » édit. 1844, p. 383-393. Guilmeth, . Description géographique, historique, L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondissement de

statistique et monumentale des arrondissements, » t. 17, p. 163-57.

# GRÈGES.

ÉPOQUE GAULOISE. — M. Deville m'assure qu'en 1847, entre Palcheul et Grèges, il fut trouvé une médaille gauloise en or.

ÉPOQUE NOMANE. — Grégos, dont le nom, suivant Duplessis, semble indiquer une croix, est un vieux village situé a muitien d'une plaine of lor a recontret et obtile plusierus fois des constructions gallo-romaines. M. Feret les a explorées notamment en 1827, 1828 et 1829. Il Treste encore, sur ce territoire, des villas incapitoses, aperques dés 4778, lors de la coufection de la route impériale nº 25, du Harva lo file. Le Musée de Houen posséde plusieurs objets provenant des fouilles de Grégos : co sont des fibules en brouze, des anneaux, des etous, des hamperose de brouze et un miroir en acter. Tous esso dijets, recueillis par la duchesse de Berry, qui soklait les fouilles, avaient été déposés au château de Rosav.

A l'époque franque, Grèges est appelé Gregium dans une charte donnée par Charles-le-Chauve à Notre-Dame de Rouen.

A. Le Prevost, « Mémoires de la Société des Anliq. L'abbé Cochet, « les Eglises de l'arrondissoment de Normandie, • t. μ, p. 3. Dieppe, « t. μ, p. 135-137.

#### GRAINCOURT-DERCHIGNY.

Éroque ROMINE. — GIAINGOURT. — Graineourt, appelé Greencourt au xins siècle, est situé dans une plaine où se trouvent des tuiles à rebords, des médailles romaines et des constructions autiques, notamment dans les terres possédées par la famille Varin de Saint-Ouen. En 1774 et en 1827, on a trouvé, au bord du grand ehemin, des habitations romaines.

DERCHIGNY. — L'ancienne paroisse de Derchigny n'est plus, depuis 1833, qu'une section de Graincourt. La vieille orthographe appelait ce lieu Arsigny, Erchéni, Dersigny, Dersignei, Ersigny et Berchégny.

En 1833, un eultivateur de Derchigny, en labourant une terre de M. de Clercy, située au bord de la route impériale ne 23, sun evirous de l'aneienne maladieré de Sain-Cathald, troux a un vase en terre rempli de huit cents monnaies romaines en bronze, grand, moyen et petit module. Ces pièces, assez mal conservées, étaient toutes frappées à l'efligié des empereurs du me et du rvs sècle. Nous y avons reconnule sity pess els enoms de Diocélène, de Maximien-Hercule, de Constance Chlore, de Maximien-Galère, de Licinius, de Maximiend'Axa et de Constantin-E-Grand.

L'abbé Cochet, « les Eglises de l'arrondissement de Dieppe, » L. 11, p. 155-59. L'abbé Cochet, » Bépultures gauloises, romaines, franques el normandes, » p. 84, 56-57.

Guilmeth, « Description géographique, historique, statistique et monumentale des arrondissements, » t, rv, p. 162,

# BELLEVILLE-SUR-MER.

ÉPOQUE INCENTAINE. — Dans un petit vallon qui conduit à la mer et que l'on appelle le Fond-de-Delleville, on trouve, an prenchant de la collicia, une lutte en terre en forme de cône tronqué et entourée d'un fisse largement cremé. Ce tertre s'appelle la Torniole, et il a été fouille, en 1827, par M. Feret, de Dièppe, qui y a trouve les restes d'une cuiller en bois carbonisée, des fragments de potentie prossètre et une septe de perel hésisphérique ornée de traits qui ressembleuit à des caractères angiques. M. Feret en fait une anniette, et M. le contine Guillaume de Wurtemberg, un fisseu du fellieux. Ces objets sont déposé à la Bibliottèque de Bieppe. M. Feret les suppose saxons; rien ne le prouve. Notre ami M. Wylie, archéologue anglis, a entréeun la Société des antiquires de Londres de la Torniele et de ses fouilles. Grâre à lui, nous pouvons reproduire ici une vue du terrassement autique et de la pete léstinsibletirous qui v. a été rencontrée.



PERLE HÉMISTRIFRIQUE TROUVEE A LA TORSTOLE (1827).



TUNCLUS DE LA TORNIQUE & BELLEVILLE-SUE-MER-

Lubbé Cochet, « les Egiues de l'arrondissement de Dieppe, » t. st. p. 130-135. Lubbé Cochet, « la Normandie souterraine, » 2° édit., p. 277-381. Wylie, • Account of Tentonic remains apparently Saxon found near Dieppe, \* p. 1-9. Wylio, \* Archaelogia, \* vol. xxxv, p. 48-53. Feret, Catalogue de la Bibliothèque de Dieppe, \* p. 315

# BERNEVAL-LE-GRAND.

ÉPOQUES FIRANQUE ET NOMANDE. — Berneval, appelé Briteneralle par Dagobert 1er, Pépin-le-Beré et Charlemagne; Brinevallis, par Louis-le-Débonnaire, et Bertinevallis, par Charles-le-Chauve, est un des plus anciens points historiques de la côte. Donné à l'abbaye de Saint-Denis, en France, par son royal fondateur lui-même, ce village lui fut restitué par Pépin-le-Bref, et confirmé, à trois différentes reprises, par Charlemagne, Louis-le-Déhonnaire et Charles-le-Chauve. On peut voir, dans les diplômes mérovingiens, dans les monuments de l'histoire de France et dans les lustoriens du grand monastère, les différents actes qui concernent cette importante localité.

Sa valeur était telle, qu'à l'époque normande elle tenta deux fois la cupidité d'envahisseurs. Confisquée par les premiers pirates, elle fut rendue par Rollon, le jour même de son baptême. Usurpée de nouveau au xº siècle, par un évêque nommé Aillemundus, elle fut restituée à Gozlin, abbé de Saint-Denis, par Richard Icr, le 18 mars 968, dans une assemblée de princes et de prélats, tenue à Gisors, en présence de Hugues Capet, duc des Français.

A partir de ce moment, l'abbaye de Saint-Denis garda l'église de Notre-Dame de Berneval jusqu'en 1790, et la terre, jusqu'en 1284, qu'elle aliéna avec la baronnie.

Berneval est une terre qu'on peut appeler diplomatique, car, outre les diplômes mérovingiens qui la regardent et que l'on conserve aux archives dell'Empire, nous avons encore sur ce village une belle charte normande de Guillaume-le-Bastard, antérieure à la conquête d'Angleterre et dans laquelle figure le célèbre Dapifer (1). Cette charte, d'une magnifique écriture, est precieusement conservée chez Me Marcel , notaire au Havre, qui la tient du chartier de Valmont.

La gorge maritime du Petit-Berneval est probablement l'ancienne pêcherie dont il est fait mention dans les diplômes de l'abbaye de Saint-Denis. On dit que ce fut autrefois un petit port pour les pecheurs, et que de là partit, en 1402, Bertin de Berneval, pour suivre Jehan de Bétheucourt à la conquête des Canaries.

LE MANOIR DES QUARANTE-ACRES. - Le château ou manoir de Berneval, dont il est parlé dans les chartes anciennes, est aujourd'hui détruit. Mais le laboureur en trouve dans les champs les traces encore existantes. Ce castel était situé au lieu appelé les Quarante-Acres, entre Berneval et Saiut-Martin-en-Campagne.

## DIBLIOGRAPHIE.

- Archives de l'Empire. « Diplômes , « nºº 45 et 46. --Dem Bouquet, « Rerum gallic. et francis. scriptores, » Cher M. Marcel, notaire su Havre, charte de Guillaumet. sv, p. 716. \* Cartaleire de l'abbave de Saint-Denis . \* t. m. p. 559. le-Conquérant , due de Normandie.
- L'abbé Cochet, « les Églises de l'arrondissement de Dom Félibien, « Histoire de l'abbaye de Saint-Denis, pièces justificatives, « nº 33, 34, 52, 73, 93. Dieppe, \* t. m, p. 159-168.

de Normandie, » t. x1, p. 8 et 9. . Diplometa et charter Merovingica: mtatis, . n. xtv

et x1.v1, p. 78 et 61.

- L'alibé Lecomte , « Notice sur Berneval-le-Grand et Mebillon, + Ann, erd, S. Ben., v t. m. Saint-Martin-en-Compagne, . p. I & 16, in-18, Rouen, Le Prevest, « Mémoires de la Société des Antiquaires
  - L'abbé Cochet, « Sépultures gauloises , romaines ,
    - franquee et normandes, « p. 51-53.
- (1) Le Dapifer de Guillanme était Gérard, Gérald, Girold ou Gérold de Tancarville , père de Raoul de Tancarville, chanceller du Conquérant et fondateur de l'abbaye de Saint-Georges-de-Boscherville vers 1050. Dans la charte do fondation délivrée par le duc Guillaume et par Raoul le Chambellan, en lit permi les témoins: « Teste Giraldo Dapifero , a et parmi les signatures e signum Giraldi Dapiferi. » Deville « Essai sur l'abb. de Saint-Georges, » p. 67, 68, 71 et 72. M. Deville traduit Depifer par sénéchal , et d'après Houard, il croit que le sénéchal était le premier des efficiers justiciers de la province, p. 71.

# BRAOUEMONT.

Braquemontest peut-être le point le plus ancien de l'arrondissement de Dieppe, puisqu'il possède la Gité de Limes, enceinte gallo-belge, l'une des principales de ce département. Nous trouverons à Braquemont des monuments des trois périodes gauloise, romaine et franque, et des institutions du moyen-age.

PÉRIODE OATLOISE.— Nous ne craignons pas d'attribuer à la période cellique la grande enceinte fortifiée de Braquemont , qui porte, il est vrai, le titre de Camp de César, nom générique appliqué à toutes les enceintes antiques de la France, de TAllemagne et de l'Angeletrer, mais qui est mieux désigné dans les écrits et dans la tradition sous le nom de Limes ou de Cité de Limes.

Le nom de Limes apparaît des le xive siècle dans Matthieu Paris (1), et en 1466 sur la pierre tunudaire de Martin-Église, où Regnault Orel est déclaré curé de Limmes et doien d'Enverneu.

Deux aveux du xviª siècle, provenant de l'abbaye de Longueville, conservés aux Archives départementales, citent en 1576 le Val de la Cité de Lymes et en 1582 la Cité de Lymes. Le terrier de la paroisse de Neuville-le-Pollet, dressé en 1600, mentionne le terreur (terroir) de la Cité de Lymes.

Depuis deux cent cinquante ans, les géographes, dans leurs cartes comme dans leurs livres, ont donné tour à tour à notre enceinte les appellations de Gitel, de Camp de César, de Camp des Romains, de Limes, de Gité de Limes, et même de Cité d'Olyme.

Ce vaste camp, qui contient encore 55 ares de superficie, en renferma beaucoup plus autrefois. Une partie est tombée et tombo tous les jours à la mer. Sa forme est à peu près celle d'un triangle dont un côté est irrégulier. D'une part, il est prodégé par la mer et une filaise de 100 mètres de hauteur; de l'autre, par le vallon de Puys. Il ne touche à la terre de Braquemont que par la partie la plus étroite, et alors il est défenda par un énorme rempart haut de 45 mètres et construit entre deux fossés très profonds. Du côté du Puys, la crète est également fossoyée; mais le rejet de terre est moins élevé et le fossé est moins creux.

Le milieu du camp est coupé dans toute sa largeur par un petit vallon naturel qui, autrefois, aboutissait au rivage, et qui, aujourd'hui se trouve un peu plus élevé par suite de la chute des terres.

(i) Ces histories anglais, reconstant une expédition de Philippe-Auguste en Normandia, à l'année 1930, cies le châtean de Limes é donne manière qui en mes permets pie de déférentaire la positioni, Noid ses expensiones en Res francoures valublé frent close impetus. Coppi in manue firsi villem de Angé, com existeito de Limis et dans encatéste phismate, Castalion Baloguet désolut... sette aux sais Germa carectret. Maistre Neural de Santian de Carectre de Car

Trois portes donnent accès dans ce camp: l'une communique à la plaine et les deux autres à la vallée. Deux d'entre elles ont longtemps livré passage à la route royale qui allait de Dieppe à Eu, et nous pensons que par là passait la voic militaire qui conduisiit de Lillebonne à Bonlocne.

Enfin, dans l'enceinte, on remarque un rejet de terre formant fossé, lequel, coupé de place en place, semble une suite de petits tertres. Les archéologues leur ont donné le nom de tenundi.

Cette description donnée, il me reste à faire l'histoire de cette enceinte, des travaux qu'elle a inspirés et des fouilles qui y ont été pratiquées.



CITÉ DE LIMER BY CAMP DE CÉSAR, A BRAQUEMENT, PRÉS DIEPPE.

Le premier travail que nous connaissions sur la Cité de Limer est celui de l'abbé de Fontonu, lu en 1731 et en 1732 à Ya-Cadémie des Inscriptions et Beles-Lettres, et imprimé, en 1736, dans les Mémoires de la même Académie, l. x, p. 403-35. Il est intitulé: Dissertations sur quelques comps comms en France sons le nom de Camp de Céser, ré ce 2 partie (J. avec plan. L'abbé de Fonteun vast visité Limes en 1730).

(1) Ge son de Gemp de Cater, qui ime parall universel en France, l'est épalement en Allomagne et en Angeleure, De le toiche d'entre, l'Enable de Partieun sont virrecume entre vierbe et l'auxil pretanteur de caral l'Accelhaire de la tener platte aux Braille de l'auxil pretanteur et l'auxil pretanteur de caral l'Accelhaire de Cater faper 418, et de l'auxil pretanteur et en dis le Cater de pare 418, et de l'auxil pretanteur et de l'accelhaire de l'accelhaire de l'accelhaire de l'accelhaire de l'accelhaire de l'accelhaire et de l'accelhaire de l'accelhaire de l'accelhaire et l'accelhaire de l'accelhair

Au moment de sa publication, ce Mémoire devint l'objet d'une polémique scientifique qui dura cent cinquante ans sans apporter beaucoup de lumière à la question. Le moment n'était pas encore venu.

Ces travaux sont une letttre'sur Limen adressée par M. Le Cat, médocin de Ronen, à M. de la Faye, lettre qui parut dans le Journal de Verdum de 1737, p. 252. On y parle de puits existant au bord de la mer, et l'on cite une bague d'or avec grosse pierre fine trouvée en 1743.

Le second travail est une lettre de M. Pasquier de Wardanché, ancien curé de Sainte-Agathe-Chliemon, infuliée: Lettreau P. B. I., un Fincience Gié de Jimen, grie Bieges, en Haute-Normandie. Elle parut dans le tome 111 des Ménsières de Trévoux, août 1751, p. 1900-1900. Il yest question de la tombe et de l'inecipion de Repanal Orel à Martin-Égisc. On y voit aussi que M. Le Cat, de Rouen, avait déjà dessiné ce précieux monument mui servait de cierce fautel.

La troisième manifestation est un travail de dom Toussaint Duplessis, moine de Saint-Germain-des-Prés, qui fut inséré dans le toune IV des Mémoires de Trévoux, décembre 1751, p. 2644 à 2656. Il est intitulé: Lettre du P. T. Duplessis, sur la prétendue Cité de Limes, près Dieppe.

Enfin, l'année suivante, parut encore, dans les Mémoires de Trécoux, t. 11, p. 940-952, avril 4752, un travail de M. Le Cat, qui était adressé à M. Pasquier de Wardanché. Il est initulé: Lettre sur la prétendue Cité de Limes.

Le même M. Le Catavait, dès l'aumée précédente, soumis des Observations sur la prétendue Gité de Limes ou Camp de César, près Dieppe, à la naissante Académie de Rouen, qui les conserva dans ses archives, et qui en fit paraître l'analyse dans le tome II de son Précis, p. 166-168.

A cette époque, la discussion se termina pour le xviiiº siècle, et il nous faut descendre jusqu'en 1825 pour entendre parler de nouveau de la Cité de Limes.

Cette année-là, en effet, M. H. Langlois lisait à la séance publique de la Société d'Émulation de Rouen une notice sur Limes et sur les recherches que venait d'y pratiquer

is Group de Carer, (Gorico-Paraliero, « Birgers, trabbleigo, de Faljon, » anoles 1812, 9.20. — A Nortwern IllistanSonke y est ann occurina farificie que l'ocument le Group de Care (» 1888, » de la mono coltant farificie que l'ocument le Group de Care (» 1888, » de Gorico III such a l'action de Illistan-Bolton III n. 15, 9.5). — An Congrés surbiologique de 1812, N, Gorico-Frindrier signate le Carep de Care (» Care I Numme, pele Adagene, Congrès surbiologique de 1812, N, Gorico-Frindrier signate le Care (» Gere I Numme, pele Adagene, Congrès surbiol de Frances, Lava, S. 9.452.) — A Change ("Georgia" pele Souterage, etc.) pele soute de Gorico I Numme, pele de Gorico

Les proche-verbaux de la Boelfel des Aufquaires de Landers auss révisites des Camps de Cam-ra trois pionadifferent du Repure-le 1i ; il nommer de Cam-ra camp a missibolos Cammo, — Cenars camp a pionation 18-18. — Cenaria camp at Comble-Wood. « Provendings of the Society of antiqueries of Landen, quit.», p. 61 Na-19. S. — Endis, on the reconceler propers de greype, et al quarte himoleter of Alexanders on Ermpiacement on a l'acteure Nicosio de d'un comp romain dit Comp de Cour. En 1900, our y Irouru une inscription de Septimo-Séries (1961. — Bara archéologique» de septembre 1845, p. 111, parentie série, de panda, or viz.

Sulpon Carloon

M. Feret, de Dieppe. Ce Mémoire de 18 pages in-8°, accompagné de 2 planches, est inlitulé: Du Camp de César ou Cité de Limes, monument voisin de la ville de Dieppe, par P.-J. Feret, Rouen, Baudry, 1825.

L'année suivante, en 1826, M. Fevet publicit lui-même, dans les Mémoires de la Société des Antipusières de Normandie, le résultat de ses fouilles et de ses études sur l'enceinte de Limes. Son travail, qui contient 101 pages, est intitulé: Recherches sur le Camp de Céraou Cité de Limes, monuvent voisin de la ville de Dieppe, d'après sa position, son mode de défense et les fuilles vu'on va orasitanées.

A partir de ce moment, plusieurs auteurs, et M. Feret lui-même, ont parlé de la Cité de Limes à diverses reprises et dans différents ouvrages. Nous donnons de suite cette bibliographie pour n'e plus revenir.

Vitet, « Histoire de Dioppe, » partie rv\*, ch. 1\*\*.
 P.-J. Feret, « Souscription pour la recherche et la découverte des antiquités dans l'arrondissement de Dieppe, » in-8° de 18 pages, Rouen, 1876.

P.-J. Feret, « Société archéologique de l'arrondiasement de Dieppe, » in-8° de 31 pages, Rouen, 1828. Fallue, « Momier sur les travaux milla ant des bords de la Soine et de la rivo saxon., « p. 138-145, in-8°, Caen, 1835, et « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandile. » I. »;

Guilmeth, « Description g'ographique, historique, statistique et monumentale des arrond., « t. 11, p. 150,

L'abbé Cochet, « les Églises de l'arrondissement de Dieppe, » t. n, p. 143-16.

J. Reynaud, » le Magasin pittoresque, » t. xvii, année 1819, p. 172-75. Feret, « Histoire des Buins de Dieppe, » p. 85-88.

Bordier et Charton, « Histoire de France d'après les monuments, » t. r", p. 14-15. L'abbé Cochet, « Guide du Baigneur, « édit. 1860.

L'abbé Cochet, « Guide du Baigneur, » édit. 1860, p. 253-268; édit. 1865, p. 237-259. L'abbé Cochet, «la Cité de Limes ou le Camp de Cèsar.

h Braquemont, prés Dieppe, « in-8° de 15 p. avec gravuros, Amiens, 1861, et « la Picardie, » t. vn. p. 241-255. Ducaret, « Antiq. anglo-normandes, » p. 7° et 8, pl. m.

Nous ne prétendons pas que tous eeux qui ont éerit sur cet ancien monument aient adopté les idées émises par M. Feret; mais chacun les a respectées, aufun seul qui le a combattures suns fondement et sus motif, et surtout sans pouvoir rien établir à leur place. Cet écrivain, c'est M. Fallue, dans un travail initudé: Mémoire un les travaux militaires antiques des bonté de le Scient et un creux de la rier actumique, in-8e de 150 juages, Can. 1835; et inséré dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, tome tx, pages 180-397.

Depuis 1825, In Cist de Linee a été reproduite plusieurs fois par la gravure, soit par des historieurs, soit par des archéologues. On la trouve dans le Magains juticresqué et dans FHistoire de France de MM. Bordier et Charton. A présent, cette vieille enceinte figure en tête des monuments historiques et nationaux de la France. N'ouilloine pas de signaler le beau plan en retiée d'actuée en 1835 par M. Annéabé Peric, et déposé par lui la Bibliobitque de Dieppe. Sur ce précieux tableau, les fouilles et les découvertes ont été indiquées soigneusement.

C'est de ces fouilles qu'il nous reste, à présent, à faire l'histoire.

MM. Feret frères les ont commencées eux-mêmes, à leurs propres frais, vers 1822, et les ont continuées ainsi jusqu'en 1825. A partir de l'arrivée de la duchesse de Berry à Dieppe, ces fouilles furent entreprises par souscription et sous les auspices de la Société archéologique de Dieppe. Nous citerous, paraui les plus fructueness, les campagnes de 1826 et de 1827 qui, mallieureussement, furent les dermières. Le réviet na « dé dounépar M. Feret dans les deux opusentes que nous avons cités plus haut. Nous allons esquisser iet l'ensemble de ces découverbles.

Trois points ont été étudies par l'explorateur dieppois : les petits tertres qu'il appelle tumuli, les cavités cachées dans les fossés intérieurs que l'on désignessous le nom de tuyurin et enfin le territoire voisin de la falaise nommé les citelets, le citel ou le citeler (1); c'est là qu'il a découvert un mounument et un tombeau romain.

Les tertres de gazon, que M. Feret regarde comme des tombels primitifs et qui rappellent en effet les sépultures des Germains de Tacita, contenaient, dans leur sein, des charbons de bois, des débris de vases gaulois, des tuiles, des anneaux de cuivre, des restes de fer, des coquillages, et surtout des ossements d'animans.

M. de Blainville, consulté sur ces os exhumés par la pioche des travailleurs, les reconnut pour des restes de chevreuils, de renards, de chiens, de heuß, de moutons et de sangliers.

La poterie que nous avons vue, et dont un bel échantillon existe à la Bhliothèque de Dieppe, est de cette pâte noire et brune qui caractéries partout la céramique primitive. Elle ressemble aux poteries antiques de Vauvray, de Cocherel et du Yaudreuil (Eure), Fontenay-he-Marmion (Calvados), de Port-le-Grami (Somme), du Bouelles et de Mouinneux (Seine-Britewue). Sous domnos ici le unincia vue sorti de la cité de Limes.



VASE GAULOIS (CITÉ DE LIMES).

M. Feret croit que ces tertres un peu informes, et qui resemblent à un fossé découpé, constituaient autrefois le cimetière des premiers Celtes, habitants de la Gaule-Belgique. Cette attribution demanderait peut-être une démonstration plus complète et mieux établic.

Pendant les années 1820 et 1827, M. Foret rechercha et erut trouvre, dans les fossés intérieurs, les labilations et les demeures de ceux qu'il présumait inhumés dans les tombels. Plusieurs regarria furent fouillés, et leur enceinte fut rétablie au moyen de l'étude. Les maisons des anciens Gautois étaient généralement éretulaires, construites en pierre sèche et légirement enfoncées dans les ols. M. Feret estime que celles de

la cité de Limes, plus oblongues qu'on ne le croit communément, étaient fabriquées avec du bois, de la craie, des pierres sèches et de la bauge. Les murs de bauge et les constructions en bois ont traversé dans les Gaules l'ère des Romains et le moyen-àge pour arriver jusqu'à nous.

(1) Die 1387, le terrier de Neuville mentionne la Falise du Castel.

Nous présumons que c'est de la fouille des tuguria que proviennent les sept haches de silex que conserve la Bibliothèque de Dieppe. Ces pièces, trouvées à différents états de formation, ont fait supposer à M. Feret qu'il y avait eu à Limes une fabrique de ces ustensiles primitifs.

La deruière découverte de M. Feret, dans la cité de Limes, est un petit édifier romain ayant la forme d'un carrè long et ressemblant assez à un temple ou à une Créla antique. Co qui nons a suggrèt, pour cet éditec, l'idee d'un temple ou d'un tombeau, éest qu'au milieu des débris, qui remplissaient l'enceinte rasugles M. Feret a trouvé des tétes éparses et un segulette entère posé envoire comme l'avait de la édituit lui-nême. Son attitude était têle, qu'elle n'avait pu lui être donnée que par des mains religieuses. La tête était à l'occident, les pieds à l'orient, les bras joints sur la potirine. Deux médalles furent trouvées sur le spudette, l'une vers la cuisse, l'autre près de la tôte: cette dernière sembhit être tombée de la bouche. La première était de Constantin-le-deune d'30%) la seconde de l'ârvius Constantin (350). Dans l'édifice et autour on a trouvé une suite de soixante-douze monnaies romaines, allant depuis Ausgrés jesgré l'à l'artive Valeus (378). Chose plus étrange encore, on a recueillé également vingt-quatre monnaies gauloises en brouze, dont une présente un coq et l'autre l'aigle de la cité de Levoir (Lidsaire), Austannées-oucovives).

Près du Romain du Bas-Empire, dont nous venons de parler, on a rencontré, à plus d'un au-dessous des fondations, uu casque en bronze qui se rattache peut-être à sa dépouille mortelle. Non loin de lui se trouvaient einq passoires en bronze, provenant peutêtre de l'équipement d'un soldat en campagne.

M. Ferst pense que ce cadavre pourrait bien être celui d'un officier de la milice impériale au temps de Gratien (382), le dernier empereur dont on trouve la monnaie de bronze dans nos contrées.

De cet ensemble de découvertes, nous croyons devoir conclure que l'enceinte de Limes, élevée par les Gaulois indépendants, fut réoceupée par les Romains à l'époque des invasions barbares.

Il me reste à consigner ici une tradition plus celtique que romaine.

Le peuple attribue la Gilé de Limes aux fées. Il montre sur les gazons de la ôtie des ronds de verdure qu'il appelle les Dauses des Fées. Il dit qu'il la pleine lume de spétembre ces génies viennent chaque année ouvrir une foire annuelle et brillante. Enfin pour y arriver clles aurainent briquire du rev oire particulière. C'est ainsi, en felfet, que fron appelle de chemin qui va de Dieppe à Roune et Radepont. Ce Chemin des Fées aurait été construit en une muit, d'après la tradition de nos campagnes.

Pérsions ROMAINE. — Nous avons parlé tout-à-l'heure des antiquités romaines trouvées, dans les fouilles de la cide Linnes. Nous avons dit qu'un édifine avait été mis au jour ainsi que la sépoluture d'un guerrier du Bas-Empire, avec son trésor et son équipement. Il nous reste à parler de la fouille faite, en 1827, dans la plaine qui sépare Braquemont de Grèges et de Graincourt. A 400 mètres au nord de la borne militaire, qui limitait la garnison de Diepope, en 1731. Ne Fere à trouvé des maisons rousines avec leurs dépondances agroches. Parmi les débris sortis de cette fouille et réfugiés à la Dibitothèque de Diepope, nous citorons des vases en terre noire, des restes de potéries de toutes couleurs, des menles à broyer, des clous, des hameçous, des tailes à réponds, des tailes concrease et une Latence en terre noire. Tout à côté s'est rencourire une sépulture renfermant plusieurs vases en terre noire et une ume en verre contennat, avec des os brilés, une monanté d'Antonia-lévieux. Les archites de la Commission des Antiquiés conservent un bon plan des ruines romaines mises à jour dans cette exploration de 4847.

Péanone FRANQUE. — De cette époque, Braquemont ne pent produire que des titres écrits, et dans ces titres on ne lit que le nom du village et sa donation au Chapitre de la cathédrale de Rouen. Cette donation ent lieu sous Charles-le-Clauve, probablement en mème temps que celles de Grèges, de Martin-Eglise, de Chis et de Londinières. Le titre original paralt perchi. Mis la plus ancienne copie, qui est une charte du due Robert 1e, conservée dans un cartulaire de la cathédrale et publiée par les auteurs du Gellic Christiona, nomme evillage Branchemont, villa Brachemontis et villam Brachemont. Braquemont constitusit trois prébendes pour le Chapitre de Rouen, prébendes qui out duré jusqu'à la Révolution. Le titulaire de la seconde prébende superials le Chanoine prébendé de Braquemont, et il présentait à la cure comme seigemen-patro.

GOTUMES ASCIENNES.—On conserve encore à Braquemont, à Belleville, à Grèges et dans quelques villages environnants, la coutume des Brandour, disparve presque partout ailleurs daus ce diocèse. Cet usage consiste à allumer des feux dans les champs le soir du premier dinanche de Carêne, appelé autréfois le Dimanche des Brandour. Cette coutume, qui fut universelle, paraît termonter à une très haut antiquité (1).

- Le Prevest, « Mémoirea de la Société des Antiquaires de Normandie , » I. xt, p. 10.
- de Normandle, \* I. xr, p. 10.

  Duplessia, \* Description géegraphique et histerique
- de la Haute-Normandie, « t. 1", p. 370. Pemmeraye, « Histoire de l'Église cathéd. de Renan. »
- L'abbé Cochet, « les Églises de l'arrondissement de Disease, » t. s., p. 143-150,
- E. Lambert, « Mésn. de la Soc. des Ant. de Norm., » t. xxv, p. 486-534, pl. sv, üg. 13.

(i) Areat in n= idels, test is people de Seniis se redeiit il à bette d'Ammest, la Aument, is diametric des Piez-des (Willer, », l'épéraire archéel, et l'être, » (177. M., l'AdMais assurage un'especialistic access de Liniura «Calenderire archéel, et l'être, » (177. M., l'AdMais assurage un'especialistic access accession de Liniura «Calenderire permant», », (18. ). Dass une dissertation insérée dans in « Minoures de Archéeline cellega», « 0. 18, p. 300, blactes et de part à Traise si « Camentie, pes Minoures, au cellèbre » (18. de la cometie, pes Minoures, au cellèbre » (18. de la cometie, pes Minoures, au cellèbre » (18. de la cometie, pes Minoures, au cellèbre » (18. de la cometie, pes Minoures, au cellèbre » (18. de la cometie, pes Minoures, au cellèbre » (18. de la cometie, pes Minoures, au cellèbre » (18. de la cometie » (18. de l

#### CANTON DE LONGUEVILLE.

## LONGUEVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. - On a trouvé à Longueville quelques monnaies romaines.

ÉPOQUES FRANQUE ET NORMANDE. -- Le nom de Longavilla, qui indique une origine romane, n'apparaît dans aucun acte ancien. Cependant, le titre de doyenné qu'a toujours porté ce pays prouve qu'il existait au moins dès l'époque mérovingienne (vne siècle), temps de la création des doyennés ruraux.

Longueville fut aussi le siège d'un castrum très puissant dont l'origine est inconnue, mais dont les restes recouvrent la colline orientale du bourg. Au xe siècle, cette forteresse appartenait à la célèbre famille normande des Giffard, qui lui laissa son surnom, et qui, au xie siècle, obtint, par la conquête de l'Angleterre, le comté de Buckingham.

C'est à tort que Robert Wace, et après lui Dumoulin et la Chronique de Normandie de Martin Le Mégissier, placent à Longeville-la-Giffard le fait de ce laboureur et de sa femme qui furent pendus par Rollon, pour avoir voulu tromper sa justice. C'est à Longpaon de Darnétal qu'a eu lieu cette terrible exécution du xe siècle.

ÉPOQUE INCERTAINE. - Près des ruines du château de Longueville, du côté du nordouest, et au bord de la route départementale nº 32, sont des terrassements énormes qui ne paraissent pas se rattacher au système général du château. Un terrassement de ce genre se remarque auprès du vieux château de Mortemer (arrendissement de Neufchâtel).

## VAUDREVILLE (SECTION DE LONGUEVILLE).

Vaudreville est une ancienne paroisse à présent réunie à Longueville. M. Guilmeth, d'après Duplessis, l'appelle Wadrevilla, puis il ajoute que ce nom a beaucoup de ressemblance avec celui de Verclives, près Écouis, appelé Wadre-Locus dans un titre du vire siècle.

Le même auteur dit que, dans la cour de la ferme qui fut autrefois la maladerie de Longueville, il existe une motte roude entourée d'un fossé.

Normandie, + p. 99-101. « Hist. et chronique de Normandie, « imprimée par Martin Lo Mégissier, p. 18.

Robert Wace, . le Roman de Rou et des Ducs de 1 Dumoulin, « Hist générale de Normandie, » p. 29. Guilmeth, . Descript. geogr., hist., statist. et mon. des arrendisa, de Dieppe, du Havre, etc., » t. sv. p. 17

## BERTREVILLE-SAINT-OUEN.

ÉPOQUE FRANQUE. - M. A. Le Prevost pense que Bertreville-Saint-Ouen, autrefois Bertreville-sous-Vénise, pourrait bieu être celui qui est désigné par les noms de Scibertirilla et de Scibertivillam. D'après la charte de Robert let en faveur de la cathédrale de Rouen, Bertreville, en effet, devait être dans le comté de Talou; « In comitatu Talou. »

A. Le Prevost, . Mem. de la Soc. des Antig. de Norm. . . t. sz. p. 10.

#### LE BOIS-ROBERT.

EPOQUE PRANQUE. — Au mois d'arvil 1800, en traçant un elemin communal à la cútdite de Saint-Grumán, destiné la conduire de l'ejde de Bois-Hobert à la route départementale nº 32, on trouva vers le milieu de la colline des sépultures franques de l'époquemérovingiemne. Plusieurs fosses ont été apercues taillées dans la craie et orientées est et ouest, comme la plupart de celles de cette époque. Une félles, qui conhenni deux corps, a présenté des plaques de ceinturon en fer damasquiné, une fibule en brouze, des peries d'ambre junue et épite de verre.

On m'a dit alors que vers 1820, en tirant de la craie pour faire de la chaux, il avait été trouvé des sépultures avec des boucles et des armes de fer.

a Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, a année 1860, 1<sup>re</sup> année, p. 116-117.

## LE CATELIER-PELLETOT.

Éroque nouats. — Le village du Cătelier, dont le nom doir venir du luin Castellus ou Castellus voi est tiufe sur la chaustée antique qui de Biepe conduisit à Ratonagui (Rouen) et à Ritumagui (Radepout). Devant l'égisse est un tertre ou motte circulaire en terre, ancien Castellum qui doit avoir donné au pays le nom qu'il porte. La tradition prétend que ce terre fait surmonté d'une forteresse. Cela est très possible; mais ce qui est plus certain encore, c'est qu'autour de cette motte et dans les environs, on a rencontré des tuilles, des briuces, des potries et des monaises antaines.

« Les Eglises de l'arroud. de Dieppe, » t. π, p. 374-375. ] Guilmeth, «Descr. géogr., hiet., stat. et mon..» t. rv, p. 20.

# PELLETOT (SECTION DU CATELIER-PELLETOT).

ÉPOQUE INCERTAINE. — Pelletot, ancienne paroisse et ancien château, siège d'une grande famillo féodale, n'est plus qu'une section du Câtelier. Les restes du château-fort sont encore près de l'église avec un tertre entouré de fossés remplis d'eau.

« Les Églises de l'errend. de Dieppe, » t. m, p. 375. | Guilmeth, « Descr. géagr., hist., mon, el etat., » t. m, p. 20.

#### LA CHAPELLE-DU-BOURGAY.

ÉPOQUE ROMAINE. — l'ai souvent entendu dire à M. Nell de Bréauté que, sur le territoire de la Chapelle-du-Bourgay, M. Feret et lui avaient trouvé des débris de tuiles, de poteries

et de constructions romaines. Moi-même j'ai vu des tuiles à rebords dans les terres qui entqurent le château de la Chapelle.

## LA CHAUSSÉE-BOIS-HULIN.

EPOQUE ROMAINE.—La Chaussée ou la Cauchie, dont le nom se tire du latin Calceia, indique le passage de la voie romaine qui allait de Rotomogue (Rouen) et de Ritumagus (Radepont) à la station romaine d'Arques-Dieppe. C'est l'ancien Chemin des Fées qui, dit la tradition, conduisait à la Cité de Limes.

Sur la partie de ce vieux chemin qui est située entre Sainte-Foy, le Bois-Hulin et la Chaussée, j'ai reconnu souvent sur la berge et dans les cavées des tuiles et des poteries romaines.

« Les Églises de l'arrondissement de Djeppe, » t. u, p. 383-84.

## SAINT-CRESPIN.

ÉPOQUE GALLO-ROMAIXE. — M. Guilmeth rapporte qu'à Saint-Crespin, dans une terre appelée la *Queue-Baigneresse*, M. d'Imbleval père, ancien maire de Longueville, a trouvé, vers 1830, des tuiles antiques et des hachettes de pierre dont une en serpentine.

Guilmeth, . Descript. géogr., hist., stat. et mon. des arrond., . t. rv., p. 20.

## DÉNESTANVILLE.

Époque nonaixe. — En 1862 ou en 1863, un terrassier de cette commune, nommé Au-

gustin Grout, en abattant un arbre à la eige-Saint-Michel, a trouvie sous ser racines une joile lumperomaine en bronze. Elle a la forme d'une navette, pose sur un piéclouche hexagone et est surmontée de deux têtes d'oiseaux (un coq et un poon). Le trou parâtiqué au milieu, pour laisser pénétrer l'huile, est format avec une ella dont les aness offrent deux anneaux de suspension. Nous reproduisons cette pièce qui est d'une rairè beaux est est time a resultant de la contra deux anneaux de suspension. Nous reproduisons cette pièce qui est d'une rairè beaux

A diverses réprises j'ai entendu dire que l'on avait trouvé des vases et autres antiquités à la côte Saint-Michel.

Périodes franque et normande. — Tout au bord de la Scie et à quelques mêtres à peine du chemin de fer de Dieppe, on re-



LANDE BUNGENE (DÉNESTANVILLE).

marque sur le territoire de Dénestanville une motte de vallée qui disparalt chaque jour. Déjà, en 1847, lors de la construction du chemin de fer, elle a été fortement entaillée pour établir le nouveau lit de la Scie. Ces premiers travaux avaient laissé voir des murailles que l'ou apercevait de la voie ferrée.

Pendant les années 1861 et 1802, des ouvriers ont démoit cette motte afin d'y-chercher des matériaux pour la blaises. Îles mitient tous les jours des tatés et des silex qui on fait partie de fondations qui pourraient hien remonter à l'époque franque ou à la période normande. Dans ces démolitions on trouve des lits de cendres et de charbon dont on ne pout dominer facilement la raison ; j'à citrait de ces débris un chapitaus en tufiqui doit remonter au moins aux siècle. Ces curieux débris, vout appareillés de tuf, ne sont probablement que la base d'une fortresses dont le sonmet dut être construit en bois. Ils me rappellent ces châteaus-forts de la Bretagne et de la Normandie que l'on voit figurer sur la Tapiaserie de Buyenz.

Vers 1840, lorsqu'on traça le chemin de grande communication nº 3, qui va de Dieppe à Saint-victor-l'Albaye, on troura des supetietes an pied de la cide Saint-Michel. Les anciens du pays racontent qu'il existait autrefois sur cette côle une chapelle de Saint-Michel natour de laquelle ou venait se faire inhumer de bien lôin. Ils disent que les seigneurs de Bacqueville, de Lammerville et autres lieux s'y faisaient transporter après bour moort

. Les Églises de l'arrondissement de Dieppe, . t. sr, p. 362.

## SAINTE-FOY.

ÉPOQUE ROMAINE. — Sainte-Foy est sur une antique voie qui tour à tour pôrta le nom de Chaussée et de Chemin des Fées. Cette route allait, selon les temps, à Limes, à Arques ou à Dieppe.

Évoque Nomanne. — Dans une ferme voisine de l'église, on trouve beaucoup de fondations que quelque-uns attribuent à une ancienne collégiale qui aurait été supprimée au xirr siècle. — En 1109, Gautier Giffard, comte de Buckingham confirme à l'église de Sainte-Foy la terre de Keppes, en Angleterre, avec redevance annuelle et fiodale de 10,000 hareags.

• Les Églises de l'arrond, de Dieppe, • L m, p. 381.

Notide La Morinière. • Hist. gén.des Pèches, • p. 380-31.

#### HEUGLEVILLE-SUB-SCIE.

ÉPOQUE FRANQUE (?) — Dans le bois du Mont-Pinson sont les restes d'un vieux château dont les ruines peuvent et doivent remonter à l'époque normande, peut-être même à celle des Francs-Carlovingiens.

Sur une colline placée en face du Mont-Pinson et du fiel des Guerrots, j'ai remarqué dans une futaie et dans un taillis une suite de remparts en terre accompagnés d'un vallum. On est tenté de rotire que c'est là le reste d'un camp ou d'une enceinte fortifiée.

## MANÉHOUVILLE.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Dans la vallée de la Scie, en face de l'église de Manchouville, on voit, dans nne ferme, une énorme motte circulaire haute de 4 à 5 mètres et qui ne compte pas moins de 100 mètres de circonférence.

« Les Eglises de l'arrendissement de Dieppe, « t. u., p. 360.

## CHARLES-MESNIL (SECTION DE MANÉHOUVILLE).

EFOQUE PRANQUE (f).— Le chemin de fer de Rouen à Dieppe passe depuis 1847 sur la motte o fitt autreiba saise le château de Claurés-Menn, appelé primitéroneu la Remail-Mequet. Une vue de ce château, prise vers 1700, existe encore à Paris dans la Callection Gaignières. Un pou plus loin que le vieux terre, et à quelques pas des restes de la colléçiale fondée en 1390-1402, est une source vénérée connae dans le pays sous le nom de Saint-Ribert. Une tradition, appurée par la légende même de saint Ribert, prétend que ce pieux missionaire y a baptiée au vrus écle. Aujourl'uni encor on vieut hoire l'eau de la source et y plonger les enfants malades. Aussi l'appelle-t-on vulgairement la Baignerie de Saint-Ribert.

Los Eglises de l'arrondissement de Dieppe, « t. n, p. 355-350,

## MUCHEDENT.

Évoque novasye. — Predant l'amée 1861, en premant du remblai pour le chemin de grande communication n° 29, 4/hulfs au Tréport, des terrassiers out reuvé à la Câte du Moulin un certain nombre de squelettes inhumés sans cercueils. Tout d'abord on nous a assuré qu'on n'avait rencoutré avec cen aucun objet d'art; mais les déblais spant continué, en 1862, la câté vu auprès des corps des vases de terre dout la forme m'a paru romaine des bas temps. Ce pourrait bien être un cimetière du ve siète.

M. Deville nous a parlé d'ailleurs de tuiles, de briques et de poteries romaines, découvertes à Muchedent.

PÉRIODE NORMANDE. — La charte de Gosseliu, vicomte d'Arques, donnée en 1030, pour la fondation de l'abbaye de Sainte-Trinité-du-Mont de Rouen, appelle ce lieu Mucedent. Il est probable que ce nous remonte à l'époque franque.

Deville, « Cartulaire de l'abbaye de la Sainte-Trinitédu-Mont de Rouen, « dans les « Documents inédus de l'Histoire de Rouen, » p. 422.

A. Le Prevost,, « Mém. de la Société des Antiquaires de Normandie, « 1. xz, p. 11. ·

action Google

#### TORCY-LE-GRAND.

ÉPOUE PANQUE. — Torey passe pour avoir été érangélisé par saint Rithert, abbé de Leucomais, anjunchulis Saint-Valey-su-Somme, que queque-sure croitent avoir été un , chorévèque ou évêque régionaire du tru siècle. La fontaine sacrée, qui porte le mon dice saint, semble un témoigrague perpètuel du fait avancé par la trafilion. Cette fontaine, placéé à mi-Otte dans un taillis, à l'occident du Grand-Torcy, est encore vénérée par les ponutations. Ce un intuition une néritien fost auteinne.

ÉPOQUE INCERTAINE. — En face du château de Torcy, dont les ruines recouvrent encore une fle de la Varenne, on rencontre au « sommet de la côte dite du Gitelier, dans un bois-taillis appartenant à M. le vicomte Emm. Dambray, un vaste fossé dont le tracé forme un demi-cercle sur la pointe du coteau. »

Guilmeth, - Descript. géogr., hist., stat. et mon. des . Les Eglisea de l'arrond. de Dieppe, - d. 11, p. 30 et 12. Colange, « Vigie de Dieppe, - du 12 novembre 1801.

## CANTON DE BELLENCOMBRE.

## BELLENCOMBRE.

Le bourg de Bellencombre renfenne aujourd'hui, outre l'ancienne paroisse de ce nom, les paroisses et communes supprindes de Saint-Martin-sous-Bellencombre, de la Heuze et des Authieux-sur-Bellencombre. Ce territoire, ainsi agrandi, renferme beaucoup d'amiquités de toutes sortes; mais jusqu'à présent il no nous a pas été facile de les classer ui de les déterminer toutes.

Evoget extruors. — En 1840, on a trowly pris du château de Bellencombre une monnaie gauloise en fromca que posside le Musde de Bonen. Les bois qui enteurent Bellencombre possident une grande quantité de terrassements qui proviennent pour la plupart d'anciennes ferrières, forges on minet e de rprésentement abandonnées. Mais siles extrations de fer, communes dans ce canton, remontent jusqu'aux Gaulois et aux Romains, comme le démontreul les tuiles, les poetrés et les médalles, elles descendent auxsi jusqu'aux mogen-âge. Nous avons des preuves de l'existence de forges et de mines de fer dans ce pars depuis le XIV jusqu'au XIVI sichel. Vers 1836, des hachettes en silex et en bronze et des monnaies gauloises ont été trouvées sur la plaine qui avoisine le château.

ÉPOQUE ROMAINE.—M. Guillmeth, qui nous a transmis ce dernier détail, assure que dans le même champ et à la même époque il a été rencontré des constructions romaines. Il cite particulièrement une salle payée en pierre de liais.

ÉPOQUE FRANQUE. —On m'a signalé à Bellencombre deux cimetières de l'époque franque. Ils sont situés sur une colline près de l'église, et on y a trouvé des ossements avec vases et armures.

C'est sans doute à l'époque franque, ou tout au plus tard à la période normande, qui chez nous lui est contemporaine, que l'on doit faire remonter l'origine du vieux château de Bellencombre. Cette vieille forteresse, qui dut porter primitivement le nom de Warinna, est assise sur une motte énorme encore entourée de terrassements et de fossés profonds.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Entre Bellencombre et l'ancienne église de Saint-Oueu est une motte circulaire en terre qui porte dans le pays le nom de Câtelier.

## SAINT-OUEN-SUR-BELLENCOMBRE (SECTION DE LA CRIQUE).

Éroque incertaine. — Non loin de l'ancienne église de Saint-Ouen et à côté d'une mare s'élève un tertre circulaire entouré d'un fossé.

## BEAUMONT-LE-HARENG.

ÉPOQUE GAULOISE. — Un amateur d'antiquités m'a assuré avoir recueilli sur le territoire de Beaumont des couteaux en silex, qu'il a déposés au Musée de Neufchâtel.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Au hamesu du Val-Gilles, dans un taillis appartenant au houspiese de Rouen, on truvue des maçonneries au sommet d'une collien. Les vieillares, dissent qu'il y avait îls la chapelle du Bais-Parquet. Auprès se trouve un puits aujourd'hui comblé. Dans les cevirions est il Marr-eus-Saragner, près de laquelle la charme a déterré autrefois des cercueils en platre renfermant des ossements humains. M. Buori, de Saint-Sañes, y a recommu, en 1850, un carré de muraillas long de 2º mètres et large de 10. Auprès des murs se trouve une motte circulaire avec fossé ayant 100 mètres de circonférence.

#### SAINT-HELLIER.

Éroque GAULOISE (7). — Non loin de l'église paroissiale est une fontaine vénérée dite de Saiut-Hellier. On prétend que saint Hellier, solitaire et martyr du vre siècle, s'y est reposé et afralehi. Le 16 juillet, jour de sa fête, on vient y plonger les enfants malades. Toute l'année on y apporte des rubans et des cierges.

## ORIVAL (SECTION DE SAINT-HELLIER).

Broque nomaixe (?). — Dans le cimetière qui entoure l'église d'Orival, centre d'un pélerinage considérable à Saint-Paër, on trouve en creusant les fosses beaucoup de tuiles à rebords. En juin 1860, j'en ai vu un grand nombre extraites d'une fosse récemment creusée.

ÉPOULT FRANQUE. — En 1828 ou en 1838, en creusant, au côté nord de l'Église, la tombe d'un garde forestier, on a trouvé, sous la gouttière, la signiture d'un guerier franc. En 1840, M. Deville achtein pour le Musée de Rouen es objets qui vaxient été conservés. Els consistent en une hache francisque, enun sabre ou seramissue, le tout en fer; en un-plaque, une contro-plaque et une terminaison de ceinturon en cuivre ciefé.

« Balletin de la Soc. des Antiquaires de Normandie, » | « Catalogue manuscrit «tillustré du Musée de Rouen, » 1<sup>es</sup> ennée, p. 122-23,

## CRESSY.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Deville nous assure qu'il a été trouvé à Cressy des tuiles et des poteries romaines.

Éroque Franque. — A l'époque franque, Cress; était la propriété de l'abbaye de Fontenelle, à laquelle il avait été donné par Childérie II en 672, en la personne de saint Lambert, son deuxième abbé : « Crisciaco, in pago Tallou. »

En 730 ou 734, Teutsinde, abbé du même monastère, cédait au comte Rathaire ce même fief de Cressy : « Crisciaco cum adjacentiis. »

PÉRIODE NORMANDE. — Plus tard, sans doute au xie ou au xie siècle, Cressy devint la propriété des chancines de Saint-Lo de Rousen, qui yétablirent un prieuré. De ce prieuré il reste aux archives départementales de la Seine-Inférieure deux curieur e intéressants cartulaires, allant de 1285 à 1472. Cressy est alors appelé Crescieue et Cressenius.

- Acts sanct. ord. S. Benedio., \* smc. st.
  Caronicon Fentanellm, \* c. x.

  A. Le Prevest, \* Mém. de la Société des Antiquaires

  Wermandie. \* L. xt. p. 6-7.
- « Les Eglises de l'arrondissement de Dieppe, » t. n., 407 et 408. « Catalogue général des Cart. des archiv. départ., » p. 38-39, in-4. Paris. 1847.

# POMMERVAL OU POMMERÉVAL.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Guilmeth dit que l'on a recueilli à Pommeréval des médailles et des tuiles antiques.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Près de l'église, on montre l'assiette et les ruines d'un vieux château dont il n'est pas aisé de donner l'origine.

Ouilmeth, « Desc. géog., hist., mon. et stat., » t. Iv, p. 273. ] « Les Eglises de l'arrond. de Dieppe, » t. II, p. 470.

### LES GRANDES-VENTES.

ÉPOQUE GAULOISE. — Dans la forêt d'Eawy, à la vente dite de la Mare-du-Four, des terrassiers ont trouvé, pendant l'été de 1863, quatre-vingts hachettes en bronze, dont nous

reproduisons ici deux spécimens gravés par M. Brévière. Ces hachettes étaient eachées sous un de ces tas de cailloux si fréquents sur nos collines. Quelques-unes avaient servi et avaient été ébarbées et aiguisées; d'autres étaient comme au sortir du moule. Deux ou trois seulement avaient des anneaux de suspension, L'administration forestière a dû offrir la majeure partie de ces objets au Musée de Saint-Germain-en-Lave. Quelques pièces ont été distribuées aux Musées de Rouen, de Caen, du Havre, de Dieppe, de Neufchâtel et de Fécamp.



HACHETTES EN BRONZE (FORET D'ÉAWY, 1863).

EPOQUE BOUAINE. — Il paralt bien que les Gallo-Bounains axaient aussi des établissements dans la plaine où germa plus tard la ferète des Ventes, d'Esury ou de Benaboper (de Ventis Aquosis ou de Bello Bequeto). Dans la partie essartée et cultivée qui va des Ventes à des services de la comment çons en font du ciment. Cest suroit un hameau ou Châtelet ou des Châtelets que ces débris abondent. On montre un quartier où fist, dit-on, la sille de Headins, dont les bûcherons même et les charbonisers ont gardé souvert de la comment de la charboniste con gardé souvert de la charboniste de la charboniste de la charboniste con gardé souvert de la charboniste d

« La Normandie sout., » 1<sup>ce</sup> éd., p. 132; 2° éd., p. 151. | Guilmeth, « Descript. géogr., hist., mon. et stat., » « Les Eglises de l'arrond. de Dieppe, » t. n, p. 214. | L. n, p. 275.

### ROSAY.

ÉPOQUE FRANQUE. — Vers 1862, sur une des collines qui encaissent la vallée de la Varenne, on a trouvé, aux environs de Rossy, des sépultures franques qui ont donné aux forestiers d'Eawy une lance et une hache en fer. Elles ont éde remises par eux à M. Livet de Barville, inspecteur des eaux et forêts à Saint-Sains.

#### LE MESNIL-FOLLEMPRISE.

Éroque Franque (?). — Dans le vallon de Follemprise, et non loin du chemin qui conduit à Bures, est un lieu appelé le Cimetière des Huguenats. Il n'est pas sans exemple que l'on ait appelé aiusi les cimetières antiques, notamment les cimetières francs (1).

#### COTTÉVBARD.

Époque nousise. — Sur Cottévrard est le hameau de Breules ou de Bruel, terrain fangeux où coula autrefou un uisseau disparu. Le nom de Ruel ou de Druel semble indiquer une eau courante. On parle dans ce pays d'une rille ou cilé de Bruelle qui aurait été autrefois le centre du pays (8). Un vieux chemin du hameau porte le nom de chemin de Cétar. La route qui conduit à Yvetot présente beaucoup de coupare ou de carée qui, suivant la tradition, furent faites par Cétar pour dreuer de cambiches à seremensis. Entre Cottévrand et Bosci-ci-l'and, au bord du bois de la Motte, on rencontre une énorme butte circulaire dans laquelle on préched qu'il existe un souterrain.

Vers 4830, on a recueilli à Cottévrard et à Dreulles des monnaies romaines de grand et de petit bronze. Quelques-unes étaient de Néron et de Commode, vingt-sept de Titus, mais un plus grand nombre de Trajan-Dèce.

Nous pensons que le chemin de César, qui passait à Dreulles, était la voie romaine allant de Ritumagus et Cailly (Calliacum) à Arques, Dieppe et la mer.

Guilmeth, - Descript, géogr., hist., mon. et stal., »

1. rv, p. 250-21,

1. rv, p. 250-21,

2. Les Égliese de Yarrond. de Dieppe, » t. 11, p. 430.

Mém. de la Soc. des Àntiq. de Norm., » L. xxrv, p. 350.

Histoirede l'abbay eroyale de Sc-Pierce de Juméges, »

Listo, che M. Leppel-Cainte, à Juméges, »

#### LE BOSC-LE-HARD.

ÉPOQUE GALLO-ROMAINE. — Le terrain sur lequel est assis le bourg du Bosc-le-Hard est formé d'une couche épaisse de scories de fer qui forme en certains endroits une couche im-

<sup>(1)</sup> A Bray, hameau de Bully (Oise), en a trouvé, an 1828, au lieu dit le Cimetière des Ruguenots, des baches en silex dans des sarcophages. (\* Répert. archéolog. de YOise, \* p. 195.)

<sup>(</sup>i) Nees failune per ub case de reins treitium; pappi, to ope noon l'your nomentorie dans use histoire manuerie for chabuye de Josepher, échoire suicide neiterie. Le sennal histoire qui c'evit au principe ce sui pericame histoire, c'estabuye de Josepher, échoire suicide neiterie. Le sennal histoire qui certificate principe ce sui pericame histoire ce de l'annue de la contracte qui lours appeared an metan da se pas traintre trop l'épérement les trainfeits locales. L'itte bella fi Riques III, en III, cantame histoire drait de l'annuel protection de l'annuel reins de l'annuel pericame de l'annuel pericament. L'Albaye de Josepher de l'annuel pericament de l'annuel pericament l'annuel

pénétrable au pic et à la bèche. En creusant des puits, on a constaté une masse de laitier de plusieurs mètres de profondeur. Cette stratification, sur laquelle ont germé l'église, les maissons et le vieux châtéau, renferme un espace de plusieurs hectares.

Il est évident que c'est la herésultat de forges et de mines séculaires. Mais combien de temps ont duré esc extractions? à quelle époque on tenelles commencé? Cest et que nous ignorous. La présence de tuiles à rebords mébèes à ce minerai et la rencontre de quelques monnaies romaines font supposer que, dès le temps des Céstras, l'exploitation du fer a du exister au Bosc-le-Hard comme à Montreuit, à Sáint-Sáons, à Forges et à Bellercombre. Mais, comme dans ces denires mortoits, l'industria put et du 5 y prolonger jusqu'ut moques-lge. A plusieurs reprises on a découvert sur le territoire du Bosc-le-Hard, notamment à Augeville, des vases et des monnaies romaines.

Époque INCERTAINE. — M. Guilmeth, après avoir mentionné également les forges du Bose-le-Hard, parle aussi d'une motte circulaire qui aurait été autrefois entourée de fossés à présent comblés. Ce tertre serait placé sur le chemin de Saint-Saéns.

« Les Églises de l'arrend, de Dieppe, » t. u, p. 427. | Guilmeth, «Desc. géogr., hist., mon. et stat.,» t. 1v, p. 285.

## AUGEVILLE (SECTION DU BOSC-LE-HARD).

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Guilmeth dit qu'à Augeville, vers 1832, sur la propriété de Pierre Roussel, on aurait trouvé en labourant plusieurs antiquités romaines, notamment un vase en terre contenant un grand nombre de médalles romaines de différents modules.

Nous aussi nous avons entendu parler de cette découverte qui eut lieu dans une terre voisine d'une grande épine qui séparait autrefois les dlimages d'Augeville et du Bosc-lellard (f): mais on nous a dit fue le vase ou les vases étaient en bronze. On nous a montré

(1) Cétait une coulome assez générale dans l'ancienne Normandie , d'indiquer, par des épines , les limites dez dimages, el par suite les divisiens paroissiales. Queique col usage ait su cours au moyen-lee, nous n'an sommes pas meins disposé à croire qu'il vieut de fort loin, et qu'il pourrait bien dater de l'institution des paroisses et de l'établissement des dimes, ... Neus connaissons dans l'arrondissement de Dieppe at dans celui du Havre un bon nombre de vieilles épines qui divisent encore les communes. Nous en avens remarqué plusieurs dans la plaine qui sépare Criquetot-l'Esneval de Saint-Romain-de-Colhosc. -- « Entre Belbeuf et Franqueville , dit M. André Durand , est le triage de la Haute-Épine, nom qui proviaut d'une ancienne épine qui avait deux cent cinquante à trois cents ans, et qui séparalt les deux dimages. » « Jeurnal de Rouen, » du 25 octebre 1859. — Dans la pisine qui sépare Mentérollier de Neufbosc, j'ai remarqué quatre épines plusieurs fois séculaires. On m'a signalé netamment l'épine des quatre Abbés qui limitait les dimages de Montérollier, de Neufbosc, de Mathonville et de Sainte-Geneviève. Le 9 novembre 1832, M. Boucher de Perthes présenta à la Société d'Émulation d'Abbeville le fragment d'uns aubépine (mespilus ariantha) abattue en 1830, et qui servuit de borne à un champ situé à une dami-lieue d'Aldeville , dès l'année 1201. (Prarond, » le Pilote de la Somme, » du 7 septembre 1858). -- Un morceau du même arbre est conservé au Musée d'Amiens , et est ainsi étiqueté : « Fragment d'aubépine, abattue eu 1830, à Saint-Nicolas-lés-Abbevillo. » Le Catalogue ajoute les détails suivants : « Dès l'année 1201 cette épine servait de borne à un champ situé à une demi-lieue d'Abbeville, sur la ronte de Boulogne. Eile est marquée dans de vieux titres comme délimitant ca champ avoc trois autres arbres de même essence, » a Catalogue du Musée départemental et communal d'Amiens, » p. 13, nº 56, édit. 1848.

quelques-unes des monnaies qui en sortirent; elles étaient en billon saucé, et nous y avons reconnu un Posthume et un Gallien de petit module.

Guilmoth, «Desc. géogr., hist., mon. etstat., «t. iv. p. 281 | « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » t. xxiv. p. 332.

#### CANTON DE TOTES.

### TOTES.

ÉPOQUES FRANQUE ET NORMANDE. — Peut-être ce lieu est-il le Toccarias donné en 672 par Childèric II à l'abbaye de Fontenelle. Alors ce serait ce même Toccarias qui, en 734, aurait été cédé par l'abbé Teutsinde au comte Rathaire.

En 1030, lors de la fondation de l'abbaye de la Trinité-du-Mont de Rouen, Gosselin, vicomte d'Arques, donne au monastère rouennais « in pago Talou vilke que dicitur Totes partem illam que ad Gozelinum pertinebat. »

M. Le Prevost est tenté d'attribuer à Balançon, hameau voisin de Tôtes, le Balciduum ou Balcinium qui, en 734, fut cédé au comte Rathaire par Teutsinde, abbé de Fontenelle. Nous serions plus disposé à appliquer ce nom au village de Beaunay.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Deville, « Cartulaire de l'abbaye de la Trinité-du-Mont de Rouen, » dans la « Coltection des mon. Inédits de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. z., p. 7.

de l'invoire de France, » p. 42...

A. Le Prevost, « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. 31, p. 6.

quaires de Normandie, L. 31, p. 11.

#### BERTRIMONT.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Dans une ferme qui avoisine l'église de Bertrimont est une motte en terre légèrement remparée de silex, si ma mémoire est fidèle. On lui donne le nom de Ferté. Firmitas.

• Les Églises de l'arrendissement de Dieppe , » t. 11, p. 492-93.

#### VARNEVILLE-AUX-GRÉS.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Varneville-aux-Grès ou lès-Grès renferme un certain nombre d'antiquités : peut-être ont-elles été mieux observées iei qu'ailleurs, grace à M. César

Marette, de Clères, qui nous en a donné l'inventaire dans sa brochure intitulée: Le Camp de la Bouteillerie à Varnerille

Ce camp de la Bostellierie, que nous avens visité, en 1857, ess une enceinte circulaire garnie de doutles fossés et située dans un bois-taillis. Ce camp peut contenir un peu plus d'un hectare (deux acres ou deux acres et denite, dit M. Marette). La profondeur des douves est d'environ 4 mètres. Aucune trace de maçonnerie n'à cêt trouvée sur la motte mi dans les douves. Cette enceinte à beaucoup de ressemblance avec celle du Beis-de-Selle, d'a Touffresille-la-Carbeline. On est porté à considèrer la Bustellierie comme un statire des Romains; miss, issur'à prévent, ette assertion est sans preuve.

ÉPOQUE ROMAINE. — Toutefois, le sol de Varneville contient plusieurs traces de la civilisation romaine.

Dans le cimetière qui entoure l'église, le fossoyeur ramène parfois des tuiles à rebords. Près du Camp de la Bouteillerie, la charrue retourne souvent des fragments de briques romaines. Les bois voisins de la Houssaye recèlent des puits, des meules en pierre et des objets qui indiquent le passage de l'homme autieure.

Dans le quartier du Fond-de-da-Ville, on a trouvé des tuiles à rebords en nombre considérable, et récemment encore on a rencontré deux tombeaux sous forme d'auge. Près de là est la Ville-à-Guets ou la Ville-aux-Guets, que les gens du pays disent avoir été une ancienne ville destinée à surveiller la contrée.

Le territoire de Varneville est silionné par des voies antiques qui se croisent. La Cauchie de Beautot, qui peut-être allait de Pavilly (Pauliacum) vers Enveneu (Edremau), traversait le Chemin des Fées qui de Rouen allait au Bel d'Arques et à la Gité de Limes.

Gésar Marette, « Le Camp de la Bouteillerie à Varneville, » in-12, de 23 pages, Houen, Périaux, 1838. 

- Les Églines de l'arrond, de Dieppe, » t. n. p. 324, 2° édit. « Les Églines de l'arrond, de Dieppe, » t. n. p. 324-29.

## BIENNAIS (SECTION D'ÉTAIMPUIS).

ÉPOQUE INCERTAINE. — Sur Biennais on trouve, dans une ferme placée à la naissance d'un vallon, une petite source sacrée où de nombreux pélerins viennent boire et se baigner le 3 juin, jour de la fête de sainte Cloilde.

Les Églises de l'arrondissement de Dieppe, » t. 11, p. 523.

## MONTREUIL-EN-CAUX.

ÉPOQUE GALLO-BOMAINE (?). — Dans les bois-taills situés entre Montreuil et Saint-Victorl'Abbaye, on voit des terrassements et l'on rencontre des débris provenant de forges et de ferrières qui remontent peut-être à l'époque gallo-romaine.

EPOQUE FRANQUE. — M. A. Le Prevost est disposé à appliquer au village de Montreuilen-Caux le Monasteriolum, qui est compté par Charles-le-Chauve parmi les biens de la



cathédrale de Rouen. Ce bien était alors situé dans le pays de Talou (in pago Talano), position que le site de Montreuil ne contredit pas.

Ce qui prouverait jusqu'à un certain point l'antiquité de Montreuil, c'est que dans une ferme voisine de l'église on a trouvé, vers 1840 et 1846, plusieurs cercueils en plâtre. Je crois qu'il en a été également rencontré dans le cimetière.

\* Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., \* 1. 11, p. 9.

\* Les Eglises de l'errond. de Dieppe, \* 1. 11, p. 521.

\* La Nermandie souterraine, \* 1\*\* édition, p. 323;
2\* édition, p. 408.

### SAINT-VICTOR-L'ABBAYE.

ÉPOQUE ROMAINE.— On a rencontré une certaine quantité de tuiles romaines le long du coteau situé sous l'abbaye et sur les flancs duquel on a établi, vers 1850, le chemin de grande communication n° 3, allant de Diepoe à Clères.

ÉPOUE ENCRITAINE. — Derrière l'église et dans l'enceinte même de l'abbaye se voit une motte en terre fort élevée. Il parait bien qu'elle était autrefois plus grande ou qu'il y en avait plusieurs autres, car j'ai lu dans un titre du Clamitre de Rouen, qu'en 1650 les mottes de Saint-Victor contensient plus de quatre acres, et que le reste avait été détruit à cette énouse.

## SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE.

Époque nouxive. — Sur le territoire de cetta commune se trouvent les fermes du Breuil (1) et de la Brieire, dans les terres despuelles on reconnait beaucoup de murailles, d'ossements, de poteries et de tuiles à rebords. On y rencontre aussi des tas de charbone et de scories de fer, indices d'anciennes forges et ferrières disparues. Les habitants du pars disent qu'il y avait la l'ancienne Cité de Forterille.

En 1841 et en 1861, J'ai vu au Breuil une quantité de débris et de poteries antiques, au milieu de terres noires placées dans une futaie au bord du chemin de grande communication no 8, de Dieppe à Clères.

On raconte dans le pays que les bois-taillis qui vont vers Montreuil sont remplis de terrassements et de débris provenant de ferrières gallo-romaines.

On a cru reconnaître à Saint-Maclou-de-Folleville un tronçon de voie romaine allant dans la direction de Pavilly.

« Les Eglises de l'err. de Dieppe, » t. 11, p. 519-520. — « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » t. xxrv, p. 362.

<sup>(</sup>i) D'opte les natilieurs égranégates, firmit est propaya de les il. Heun samble que M. Le Prevos l'entredid à lait. Cett une l'impliction qu'en dome Bronge, Che par déplement consultér de docter Praberteurs, « Men. de la Commission d'Archévige, de la Plaus-Solon, , t. n°, et M. Langelamme dans les mbous « Montére, » , in p. 1.— M. de Probambers, dans ou se l'indus qu'en de l'observation de la Commission d'Archévige, de la laise de la Commission de la Viside de Laise. I , in p. 1.— M. de Probambers, dans ou et l'observation et l'ordinarie de la Commission de la Viside de Laise. I de Laise II y a un Brond à Laisey, pete Vendéne, p. 17.— M. de Prolige (di eye, dem le Vendénes), le nom de Brouil est severet excepté à des monuments qu'entre, l'alle de Vendénes, le nom de

## LA PIERRE (SECTION DE SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE).

ÉPOQUE INCERTAINE. — De l'ancienne paroisse de La Pierre il reste encore le château du xyre siècle, dans l'enceinte duquel est une motte de coteau.

\* Les Estises de l'arrondissement de Dienne. \* L. u. p. 519.

## AUFFAY.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Le nom latin d'Auffay est Alfagium, Altifagus ou Altafagus; mais cette dénomination, qui est celle d'aujourd'hui, paraît avoir prévalu, au xiº et au xiº siècle, sur celui d'Isnerville, Isneauville ou Isnelville, qui paraît avoir été le nom primitif. (Olim Isnellivilla vocabeur: dit Ordéric Vital).

Le sol d'Auffay contient çà et là une foule de débris anciens ; mais, jusqu'à présent , il ne nous a pas été possible d'en déterminer l'époque ni la nature.

Je puis citer la motte élevée, espèce de donjon couvert de murailles, où fut assis le vieux château des Gillebert d'Auffay, fondateurs du prieuré de ce bourg et bienfaiteurs de l'abbaye de Saint-Evrould.

Orderici Vitalis, «Histor. coolesiant., » lib. vz, n° 8, f. m, p. 36 et 42, édit. Le Prevest. I. Mars, » Auffay ou le vieit Isnolville. » p. 1 à 10. Rouen, 1857.

### BIVILLE-LA-BAIGNARDE.

Éroque Incertaine. — Le surnom de Baignarde a été donné à ce village à cause d'une ancienne mare dite de Saint-Omphre, où les adultes se baignaient et dans laquelle on plongeait les enfants. Cette mare, à présent comblée, était située au bord de la route impériale ne 27, à peu de distance de l'église.

Dans ces derniers temps, il restait encore à Biville une coutume un peu superstitieuse, c'était le feu de Saint-Onuphre que le clergé allumait le 19 juin de chaque année. Ce feu, alimenté avec des baguettes dérobées par les pélerins, est éteint depuis quelques années.

« Les Eglises de l'arrendissement de Dieppe, « t. n., p. 509-512.

#### BEAUNAY.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Près de l'église de Beaunay, au penchant de la colline, est une motte énorme entourée de fossée et plantée de hêtres, que l'on voit de fort loin. On dit que c'est le siège d'un ancien château.

ÉPOQUE FRANQUE. — Vers 1849, on a trouvé dans le cimetière de l'église de Beaunay un cercueil en plàtre. Il était long de 2 mètres et large d'environ 50 centimètres. Il a été enfoui de nouveau sans avoir été brisé.

Je suis porté à voir, dans Beaunay, le nom de Belciduum ou Belcinium que Teutsinde,

abbé de Fontenelle', céda au comte Rathaire en 734. Au xiº siècle , Beaunay s'appelait Belnaium ou Belvaium.

\* Les Eglises de l'arrend. de Dieppe, \* t. n. p. 561-565.

A. Le Prevest, « Mém. de la Société des Antiquaures de Normandie, » t. zs, p. 7.

« La Normandie sout., « 1" édit., p. 623; 2" édit., p. 608. Ord, Vital., a Hist, coclesiast., a lib, vi. I. m. p. 37. I. Mers, « Auffay on l'encion Isnelville, » p. 3.

#### CALLEVILLE-LES-DEUX-EGLISES.

EPOQUE FRANQUE. - Les anteurs du Gallia Christiana soupçonnent à Calleville l'existence d'un ancien monastère détruit par les Normands. Dans leur carte de la province de Rouen, dressée par le géographe Nolin en 1767, ils placent une abbaye en ce lieu. Ils se fondent, dans ce soupçon, sur les appellations de Grand et de Petit-Montier que portaient les églises de cette localité. Mais, si pour eux l'établissement était incertain, il ne l'est pas moins pour nous.

· Gallie Christiana nova, · t. st. p. 131.

I . Les Eclises de l'arrond, de Dieppe, » L. II. n. 4%.

#### VARVANNES.

ÉPOQUE INCERTAINE. - En 1830, dans un caveau placé sous un vieux mur du château de Varyannes, on trouva trois figurines en terre cuite vernissées de vert. Une des statuettes représentait un homme à cheval et les deux autres des personnages à pied. On les prit nour des jouets d'enfant dont on ne savait indiquer la date. Avant vu les dessins de ces pièces aux archives de la Commission des Antiquités, je suis porté à les croire du moyen-åge.

## ANGLESOUEVILLE-SUB-SAANE.

EPOQUE FRANQUE. - Nous pensons que c'est ce village qui est désigné sous le nom d'Analicevilla, des 1509, dans la charte de Raoul de Varenne et d'Emma, son épouse, insérée au cartulaire de l'abbaye de la Trinité-du-Mont de Rouen.

## BIRLIOGRAPHIE.

A. Le Prevost, « Mém. de la Société des Antiquaires | de Rouen, » dans la « Collection des mon, inédits de de Normandic, v t. 11, p. 14. l'Histoire de Prence, » p. 436, 440. Deville, « Cartulaire de l'abbave de la Trinité-du-Mont. a Les Eglises de l'orrond, de Dieppe, a 4, H, p. 199.

#### IMBLEVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. - On trouve à Imbleville des débris romains, comme sur presque tous les points de la vallée de la Saâne.

EPOQUE FRANQUE. - En 1840, on a trouvé, renfermés dans un pot de terre, soixantecinq deniers-oboles de Charles-le-Chauve. Plusieurs de ces pièces d'argent avaient été frappées à Rouen.

## THIÈDEVILLE-SUR-SAANE.

EFOQUE NOMINE. — Les habitants de Thicheville ont conservé la tradition d'une ville ou plutôt d'une villa romaine qui aurait esisté sur le territoire de leur village. Ils l'appellent « ville de Thichèe, et ils prétendent qu'elle aurait esisté au lieu dit les Terres-Noires. Il est remarquable que le nom de terres noires se trouve en une foule d'endroits, et que partout il indique des restes romains (1). M. E. Gaillard rapporte qu'à Thicheville les tuiles romaines sont si abondattes, qu'il a vu, en 1832, faire avec elles un commerce de ciment.

M. Guilmeth, de son côté, raconte que, dans le fameux hiver de 1829-30, un éboulement survenu à la suite d'une fonte de neige amena la découverte d'objets antiques qui malluerrusement furent tous dispersés ou détruits. Dans le nombre se trouvaient des ossements humains.

Très souvent, dans les champs labourés, on rencontre des monnaies du Haut-Empire. On nous en a présenté plusieurs parmi lesquelles nous avons reconnu des bronzes d'Adrien.

M. Deville nous a parlé de statuettes en bronze trouvées à Thièdeville.

#### BIBLIOGRAPHIE.

E. Gaillard, « Recherches archéologiq. , » p. 11 et 12.

Guillmeth, « Description géographique, historique, statistique et monumentaide des arroud., « In v. p. 83.

« Les Égisses de l'arroud. © Dieppe, » t. n., p. 501.

« Les Égisses de l'arroud. § 1. p. p. 122; 2º éd., p. 130.

## CANTON DE BACQUEVILLE.

## BACOUEVILLE.

EPOQUE ROMAINE. — M. Deville signale ici une voie romaine allant vers Doudeville. EPOQUE FRANQUE. — Bacqueville fut un des trois doyennés de l'ancien archidiaconé du Petit-Caux, ce qui tiend à reporter son origine jusqu'à l'époque franque (vire siècle). Ce

(i) Nous powers à per près d'inverse par tous les liers ch l'est trouve le nons de terrez noive préventent du collect actiques et périment de collect actiques et prévailment des rentes nomes. Nous nous entretirents de cette de les rentes noives, à destination de la comment de la collection d

fut aussi le siège d'une châtellenie célèbre qui doit avoir sa racine chez les Francs ou chez les Scandinaves. Noël de La Morinière dit que ce lieu est appelé Bascheryth villa dans d'anciens titres qu'il ne cite pas.

Noel , « Premier Essai sur le département de la Seine-Inférieure, » p. 199.

## PIERREVILLE (SECTION DE BACQUEVILLE).

EPOQUE ROMAINE. — M. E. Gaillard a connu à Pierreville un fragment de voie romaine. Cet antiquaire et M. Guilmeth sont portés à attribuer le nom même de Pierreville à la nature perrée du chemin. Pour nous, nous rattachons ce tronçon isolé aux voies qui de Lotum et de Juliobona se rendaient à Arques et à Dieppe.

«Voies romaines da la Seino-Inférieure,» dans les « Mém. E. Gaillard, » Recherches archéologiques, » p. 11. de la Soc. des Antiq. de Norm., » t. xxvv. p. 248, 355. Guillareth, » Desc. géogr., hist., mon. et stat., » t. vv. p. 24.

#### LAMBERVILLE

EFOQUE FRANÇIE. — Au mois de juin 1839, ĵui trouvé auprès du clocher de Lamberville, qui est de la transition du xar seiscle, un cevenid en pierre de Vergelé plus stroit aux nepiels qui à la tête et orient de l'est à l'ouest. J'attribus à la période franque cette sépulture un déjà vidép par les fossoyeurs. Ce sarcophage, d'une seude pièce, ressembail pour la forme à celui d'Ouville-la-Rivière. Voir page 244), Sa longueur était de 1 mètre 90 centimètres, sa largeur variait de 55 à 60 centimètres.

A la même époque, j'ai reconnu et exploré sur le penchant d'une colline voisine de l'égliée, et à ley de distance de la Vénnee, un rientière mérovingien qui a renfermé et qui renferme encore un bon nombre de sépultures. Les premières sépultures avaient été aperques vers 1854, lors des travaux de nivellement. On avait trouvé alors des épées, des sabres, des lances, des objets de fer et de bronze, qui ont été égards dopuis. Seuls quelques vases de terre avaient échappé, et ils me furent remis par M. le curé, qui les avait sauvés.

Dans les sondages que j'ai pratiqués, j'ai recueilli des vases de terre placés aux pieds,

Sec. ets. Altrij, de France, av E., p. 144, année 1877. — La lerre souire, à Terminiere (Birov-Leire, a) anne des debries antiques, f. p. p. 186, année 1867. — La lerre souire, à Terminiere (Birov-Leire, a) année de la commentation de la com

---

des conteaux, des haches, des pierres à feu, des boucles en fer et en bronze, des agrafes ciscless, des fibules et des colliers en pertes de verre ou d'ambre janne. En un mot, j'y ai trowé tout le butin d'un cinetière franc.

En juin 1862, jui fait de nouvelles familes dans le cimetire frame de Lamberville et jui fait de unevelles découvertes. Zai extrait luit vaises de terre, (nou palecé aux précis des mosts. L'un d'eux possédant un ber triangulaire. Le donne îci le dossin de trois vases de la deruière campagne. — Fai recureilli quatre agrafes es bronze ciselé et étamé. Il y avait des plaques et des contre-plaques de reinturau Joffre le dessin de trois d'entre dessi; je reproduisé également la gravure d'une terminasion de centurou émée de crois, d'une répingle à chevrait touvaire autour d'une tête, et d'un leur style en bronze renoutré dans les débins deségultures plus autiennement violées. Ce style porte aussi une croix. Tous ces objets sont en trouze d'une. Pajout l'image de dens fillules circulaires en bronze qu'un put-tire farrent décorées d'émail. Le joins 3 tout cela un ornement de cuivre cisélé qui ornait le feurreau d'un solte recentific dans la fauille de 1850.

Le 24 décembre 1865, des ouviers occupés à définière un bois appartemant à M. Goyer, sur la rire droite de la Vienne et au penchant d'une colline, trouvèreut un cerceil en pierre de Vergelé ou de Saint-Leu, long de 1 mêtre 95 (au-desham), large de 50 (tité), et de 25 (pieds), profond de 40; il faint à 50 centimières du soi; converrle en arête ou dosd'auc; supedete sent et saus objects.







PLAQUE LT CONTRE-PLAQUE AN BRONZE CINCLE.

TERMINATION DE CEINTERON EN BRONZE.



1. ÉPINGLE A CHAVAUX EN BRONZE (I). - 2. STYLE EN BRONZE

Le nombre des corps rencontrés dans les deux explorations est de dix-huit à vingt. Quelques-uns étaient orientés est et ouest; d'autres, nord et sud. - Il reste encore d'autres découvertes à faire.

- . Bullotis monumental, . t. xxvt, p. 807.
- « Bull. de la Soc. des Antiq. de Norm., » l'année, p. 51. e Archives et procès-verbaux de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure, » à Roven, Mss.
- « Notice hist, et archéel, sur les antiquités franques
- et l'église de Lamberville, » in-8° de 14 p. aven gravures, Amiens, 1862. . La Picardia, » d'août 1862, t. vm, p. 337-348.

(1) Les épingles à cheveux sont fréquentes sur les tétes des morts antiques. En 1860, MM, de Sauley et A. Bertrand ont recueilli trois épingles en bronze sur la lête des Gaulois ou des Gauloises d'Auvensy (Côte d'Or), (« Retue archéologique, » nouvelle série, 2º année, p. 5-6, pl. 1", fig. 1, 3, 4.) - Sur la tête d'une dame romaine du Bas-Empire, trouvée à Quatre-Mares, près Rouen, en 1843, M. Deville a constaté la présence de quatre épingles à cheveux, dont trois on ivoire at une en jais, f. Rorue de Rouen, a année 1843, 1" sem., p. 124-29; - a La Normandie souterr., a 2º édit., p. 49.) - Mais nulle part ces épingles ne sont plus fréquentes ni plus curiouses que dans les sépultures franques, saxonnes ou burgoudes. Parmi les différents exemples que nous pourrions citer, nous nous contenterons de deux qui illustrent parfaitement le fait de Lamberville. Le premier spécimen ent la belle épingle d'argent doré trouvée à Envermeu en 1850. Elle était sur la tête d'une femme richement parle; elle a 25 centimètres de long. Nous donnons ici un desain de cette riche pièce du Musée de Rouen pluvieurs fois reproduite. (« La Normandie



#### SAINT-MARDS.

PÉRIODE NORMANDE. - Dans la charte de Robert Ier en faveur de l'église de Notre-Dame de Rouen, Saint-Mards est désigné comme appartenant au comté de Talou : « In comitatu Talou, ecclesiam de Sancto Medardo. » On dit que dans le cimetière et autour de l'église on trouve beauconp d'épaisses murailles et jusqu'à cinq ou six puits maconnés.

Temps incertains. - Dans une Histoire archéologique du Vendômois, publiée en 1848, travail élégamment et savamment écrit, M. de Pétigny prétend (p. 12, 13 et 22) que le nom de Saint-Marc ou de Saint-Mars se trouve toujours sur les limites des anciennes divisions ecclésiastiques. Ici son opinion se trouverait jusqu'à un certain point justifiée, puisque notre Saint-Mards se trouve sur les marches du Talou et du pays de Caux, sur les frontières des archidiaconés d'Eu et du Petit-Caux. Nous ne voulons cenendant rien en conclure, car l'œuvre de notre savant confrère ne manque pas d'assertions hasardées et sans critique.

A. Le Prevost, « Mémoires de la Société des Auti-« Les Églises de l'arrondissement de Diepue, » t, 11 , quaires de Normandie, » L. xi, p. 9. p. 450-452.

## HERMANVILLE.

ÉPOQUE INCERTAINE. - Ce village, dédié à saint Martin, posséda autrefois une fontaine vénérée à présent rebouchée. Elle portait le nom de Saint-Martin, comme le seu de carrefour que l'on faisait la veille de sa fête.

« Les Églises de l'arrendissement de Dieppe, « t. 11 , p. 459,

souterraine, \* 1" édit., p. 500-301; 2" édit., p. 378-79, pl. xu, fig. 1; - Ronch Smith, « Collectanea antiqua, « vol. u, p. 210, plate xux.) - La secondo épingle, aussi en argent et aussi longuo que la nôtre, a été recueillie, en 1848,



à Marseille (Oire), au milieu de sépultures mérovingiennes. Comme à Envermeu, la forme de la tête est celle d'un oisceu dont l'œil sernit formé avec un grenat. Nous donnons le dessin de cette belle pièce, qui a été reproduite en France par M. Mathon et la Société académique de l'Oise (« Mêm. de la Soc. acad. de l'Oise, « t 111 , p. 27-49, pl. sv), et en Angleterre par M. Wylie et la Société des Antiquaires de Londres («,Proceedings of the Society of Antiquaries London, « vol. rv., p. 236). - Tout récemment, notre ami flonch Smith vient de publier une curieuse épingle à cheveux qui a été trouvée dans un cimetière saxon du Kent; elle est en argent, ornée de verroteries rouges et imite un ciscau (« Collectanea antiqua, » vol. vs, p. 142, plate xxv, fig. 1).

#### OMONVILLE-EN-CAUX.

PERIODE NORMANDE. — Dans le cartulaire de l'abbaye de la Trinité-du-Mont de Roueur, Omonville, rangé dans le pays de Caux (Caletensis pagi), est appélé Amundirilla par Raoul de Warenne et Emma, sa femme, qui, en 1063, offrent l'église et le village au monastère rouennais.

Deville, « Cartulaire de l'abbaye de la Trinité-du-Mont « de Rouen, » dans la «Collection des documents inédits sur l'Histoire de France, « p. 436, 437, 439. A. Le Prerest, a Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, a t. xt, p. 14.

## AUPPEGARD OF LE POUGARD.

Éroque Kartous. — En 1809, Noël de La Morinière, qui était de Bieppe et qui dans sa jamensea vari puet-d'ere comu les motter d'Ampagean, publia un Misonier sur la motte du Pougard qui parut dans le tome iv des Mémoires de l'Académie celtique (p. 231-251). Dans cette notice, Noël dome la description de ce curieux monument qui a disparu: car, en 1856, j'en i recherché la trace entre Golmessi le Auppegard, et je n'ai plus aperqui dans les champs labourés qu'une ondulution de terrain qui marque encore l'assistie d'un forome tetre circulaire.

- Ces éminences n'ont pas dô être détruités en une année. Ce que nous savons, c'est que Mes dachesse de Mortemart, qui en était propriétaire, an droit de son père, le marquis de Mameville, en commença la destruction en 1777. Noil assure qu'elle fut obligée d'employer la unine pour dénoûr eette œuvre gigantesque de nos pères. Il racoute toutéois que, forpéation fut un moment interronque par suite d'une odeur insupportable qui sorteit du fond de Lezcaration, ce qui paraît peu vraisembable.

Domant le résultat de l'exploration, Noël dit que les ouvriers trouvèrent des fers de pique, des fragments de fer oxydé et aplati qu'ils prirent pour des morceaux de marmites, et un grès long de 1 mêtre apporté là de main d'homme.

Noël raconte que le lundi de Pâques on se réunissit autour de la motte du Pengard, comme on se réuni atuour du Barreu de Tindovd-Hill, dans l'ête de Man, je jour de la Saint-Jean d'été. Il ajoute que dans cette assemblée ou plaçait, au bas de l'éminence, cent ceufs dans un panier. Un homme prenait chaque œuf qu'il portait l'un après l'autre sur la motte, et, quand il les savit déposés un à un, revensit les placer de même dans le quaire où il les avait pris. Pendant ce temps, un autre homme allait à Bacqueville et en revensit. Lerique dait une pièce de cière.

Noël ne peut quitter la motte du Pongard sans risquer quelques hypothèses. Il croit que

c'était un autel victimaire. Il rattache à ce tertre le Ghemin des Fées, « qui, dit-il, passait dans le voisinage.

Y avaird une ou plusieurs motter à Auppegand? Yous sommes porté à penser qu'il y en avait deux ou trois comme au parc « Hallebore, près Bolbec. Dans son Essai sur la Seine-Inférieure, écrit en 1795, Noël dit qu'il a vu en passant les moniteules dits mottes d'Auppegard. > Généralement, nous avons entendu parler du trois mottes que fon nommait aussi de Ochmeniil. Jauren qu'elles sont voisines de Colmeniil. Alameville.

Noël, « Premier Essa sur le département de la Seinela Noël, « Mém. de l'Acad. celtique, » t. rv, p. 231-241. « Les Egitses de l'errond. de Dieppe, » t. n, p. 460.

### BOURG-DE-SAANE ( SECTION DE SAANE-SAINT-JUST ).

Eroque INCERTAINE. — Le territoire du Bourg-de-Saâne (1) est rempli de débris antiques. Je cite notamment une énorme butte de terre séparée de la colline par une coupure profonde. Ce terrassement se nomme les Châtelets, Castella ántiques, où la paroisse de Saâne allait autrefois en procession le jour de l'Assomption.

Les Eglises de l'arrordissement de Dieppe, v t. 11, p. 584.

## BRACHY.

EPOQUE ROMAINE. — Brachy, comme tous les villages des bords de la Saáne, offre des ruines et des débris antiques. On m'a signalé à Brachy une abondance de tuiles et de

(I) A propos du nom de Sadne el de Bourg-de-Sadne appliqué à une localité placée sur cette rivière, il ne serait pas indifferent d'examiner et nes cours d'eou ent denné leur nem eux pays qu'ile orresent, en si eux-mêmes l'ent reçu. Nous croyens que l'un et l'eutre cas doivent se rescontrer. Assurément, l'Ou, le Taleu, le Vimou ent pris le nem des rivières d'Ou, de le Telle et de la Visme. Mais ce sont là des pays, des pags, comme en disait autrefois; tandis que le Bourg-de-Salee, su cemme en dit enjeurd'hui Salne-Saint-Just, me parait eussi propre à denner son nom qu'à le recevoir. Fen dis autant du Bourg-Dun, appelé Dunson dans un diplôme du vir sièle. ( « Mêm. de la Soc. des Antiq. de Norm., \* t. xt, p, 7. ) J'étendrai mon enalogie à le Werenee, sur les bords de laquelle en trouve le hameau de Warranc, et dent le nom de Wariana pareit evoir été le vecable primitif de Seint-Seéns et de Bellencembre, siège de la célébre famille aegle-normes de des Warenne. - La ville d'Eu était nemmée, eu vu' siècle, Austa en Auga, et sa rivière Aura Dans la vie de Saint-Germain-l'Ecossais, qui est du x' siècle, on lit-" Transite Auda amne. » (Boll., Acta Sanci., t. 1", mens. maii, p. 268-69.) Done calle de Saint-Loup, de Sens., qui est plus encienne, on veit : « Fluvium Ausciam et Augum finmen. » (Boll., Acta Sanct., t. r., mens, sept., p. 259.) Au xi. Ou signifialt ledifféremment le rivière, le pays og la ville; « Ou est swe, Ou est chastel, » écrivait Robert Wace. ( \* Le Roman de Ron, \* vers 11,502.) Orderic Vital va jusqu'à dire : \* Aucum flumen quod vulge dicitar Ou. . - Durdent est un nom moderee : au xt' siècle, ce petil fleure caucheis s'eppelait Guileflede. (Orderic, Vital., a Hist. ecclesiast., a lib. xx, t. rv, p. 396, edit. Le Prevost. -- Les Eglises de l'erroed. d'Yvatet, 1" édit., t. I", p. 192; 2" (dit., t. I", p. 205.) A netre avis, ce nom vil encore dans celui de Vittefleur, l'une des principales localités que cette rivière arrose. — La Fenténelle, le Reeçon, le Belbee, la Callly, la Clères, le Bec-aux-Cauchois, le Bec-de-Mortague, le Bec-Veuquelin, le Builly-Rec, et tant d'entres petits ruisseaux, me paraissent reetrer entièrement dans la thèse que je soumets à l'examen du lecteur.

briques romaines, et des débris parmi lesquels se trouvaient des meules à broyer, rondes, bombées et percées d'un trou.

Aux environs de Brachy fl a été trouvé une anse d'ampliore en terre rouge, à présent conservée à la Bibliothèque de Dieppe. On lit sur ce fragment de céramique romaine : IL CAMILL.—MELISER (1), De reproduis ici le fac-simile de cette inscrintion antione :



MARQUE D'AMPHORE ROMAINE (SEACH)

« Entre Brachy et Grenville, dit M. Gulbneth, la tradition place une ville romaine que les habitants appellent Bosvie ou Benezui. Elle s'étendait, dit-on, depuis Brachy jusqu'à la Croix de Bessersis, sur Grenville. On assure qu'il a été rencontré ontre ces proisbeaucoup de fragments de poteries, ainsi que des meules à brover. »

EPOGE PANORE — Brachy formait un des trois doyennés de l'ancien archibiacemé du Petit-Caux. A ce titre seul, il doit remonter à la période mérovingienne. Mais nous a'en sommes pas réduit à des conjectures: nous trouvous le nom de Brachy (Brachenne) dans la Chronique de Pontenelle, lorsqu'elle rapporte la cession qu'en tit, en 730 ou 734, Teutsinée, abbé de Fontenelle, a connent fataliare. Enche est pales aire la Sahue « Super fluvio Scalana, » comme il est en effet, et dans le pays de Talou « In pago Tellau, » ce qui nous paraît moins sôr.

- Chronicon Fentanello, » c. x.
- A. Le Prevest, « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandia, « t. xi., p. 7. Guilmeth, «Desc. géogr., hist., mon. et stat., » t. sv. p. 87.
- Les Églises de l'arrandissement de Dioppe, et. 11,
   465.
   1.4 Nermandie senterraine, > 2º édit., p. 180-81.
   Sépait, ganl., rom., franç. et norm., e p. 154-55.
- (1) Comme nous l'avons observé dans notre « Normandie souterraine » (1ºº édit., p. 159; 2º édit., p. 181), cettu marque, svec ses veriantes, se retrouve partout dans l'ancien mende romain. A notre cannissance, cette emperinte est sortie bien des fois des débris de cette civilisation, sussi bien en Gaule que dans it Grande-Brotagne. C'est simi que M. Thauria, de Rouen, a recueilli dans le sel de la cité des Vélocasses et a piscé dans sa collection une anse rouge avec marque entièrement semblable à la nôtre. La Seine-Inférieure neus eu a donné un troisième spécimen'dans les épaves de l'ancienne Uggate , sujourd'hal Caudebec-lée-Elbenf , épaves réfugiées à Louviers, dans le cabinet de M. Lalun. ( « Sépuitores gaul , rom , franq. et norm., » p. 104.) « Un autre fragment tout pareil g été ramané, en 1851, dans les fonilles du camp de Dalbeim, et il figure au Musée de la Société archéologique du Luxembourg (j. Public, de la Soc. archéel, du Grand-Duché du Luxembourg, » t. vii, p. 175. ) -- Netre sml Rooch Smith signale nussi plusicurs enses d'ampheres, evec marque semblable, rencontrées dans la ville de Londres. ( a Collectanea antiqua, a vol. 1, p. 150; -- a Catalogue of the Museum of London antiquities, a p. 14; --« Illipstrations of roman London, » p. 88.] - M. Thomas Wright reproduit de son côté les analogues sortis du sein de la Grande-Bretague. ( + The Celt, the Roman, and the Saxen, = 1 the édit. p. 475; 2 édit., p. 481-82 ) - Melisse, répété deux fois, se voit au Musée de Metz sur une anse d'amphere tirée, en 1860, du puits de Haute-Perthe , près Thienville. ( . Bulletin de la Soc. d'hist. et d'archéol. de la Monelle , . 3º année, p. 132.) - Enfin, M. Guillaume Prochner, dans son tatéressant et précieux recneil des « lascriptiones terres coctas vasorum, « p. 59, denue, d'aprèsi Chifflet, Memsen, Janssen et nutres, des marques portant les noms de Canvilli et de Melisse trouvées en Franche-Cemté, en Suisse, dans les Pays-Bus et sur les bonis du Rhin. -- Le Musée de Rouen possède trois enses d'amphore que l'on croit trouvées à Rouen, et eu l'on retrouve à peu près la même marque. M. Paul Bandry en a recueilli une en 1864, où l'en trouve s... mes eves,

## LE GOUREL (SECTION DE BRACHY).

ÉPOQUE ROMAINE. — Dans la vallée de la Saâme, près Gueures, on voit sur le Gourel de nombreuses traces de retranchements, fossés, barrages, etc. On y a recueilli des tuiles à rebords et des monnaies romaines.

PÉRIODE NORMANDE. — L'église du Gourel, où le tuf joue un grand rôle, renferme à l'entrée deux arcasolia (1) qui rappellent les sépultures chrétiennes des premiers siècles.

Guilmath, « Desc. géog., hist., mon. et stal., »t. rr., p. 97. ] . Les Églises de l'arrond. de Dieppe, » t. 11, p. 467.

#### GUEURES.

ÉPOQUE PRINNQUE. — Gueures, placé sur la Saâne (super fluvio Sedana), comme le dit un titre du viure siècle, était rangé par quelques-uns dans le comté de Talou, quoiqu'il nous paraisse avoir toujours fait partie du Petit-Caux.

Nous croyons reconnaître le nout de Gueures dans le Merizeaus donné, vers 730, au come Bathaire, par Teutsidea, deblé de Fontenelle. Nous le vopons plas sérement dans le Gauriaco de la cluarte délirrée par Peqüin-le-Bref à fabbaye de Saint-Denis en 750 ou 751, et aussi dans le Merize de la cluarte confirmative déviree par Charlenague en 775. Cette opinion a déjà été émise par notre savant maître M. A. Le Provot. — Chose étonnante, toutes ces sicises du true sièche metten (Geueres dans le Talou: « In negor Tallou.»

- a Chronicon Fontanalliu, » c. x. Félabien, « Histoire de l'abbaye de Saint-Denis, «
- pièces justificatives xxxm et arr.

   Diplemets et chartre marov, estatus, = p. 81.
- A. Le Prevost, « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandio, » t. xx, p. 7 el 8.
  - Les Églises de l'arrond, de Dieppe, » t. u, p. 465
     Sépultures gaul., rom., franq. et norm., » p. 154.

## VÉNESTANVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Deville m'assure que l'on a trouvé à Vénestanville un cercueil en plomb, et que dans ce même lieu on a recueilli une statuette en bronze et des médailles romaines.

ÉPOUTE FRANQUE OU SONIKATINE. — Dans la plaine qui va vers Greuville et Grischet, on voit un pretit bosquet dans lequel existe une belle motte circulaire haute de 5 à 6 mètres et entourée d'un fossé profond de 2 à 3 mètres. On nomme ce lieu le Bois de la Motte. Nous pensons que c'est la base d'un ancien châtean-fort qui aura été en bois. La tradition ratre d'une cloche d'argent et d'un clèsar eachés dans la terre.

(ii) Nous so saucions domestr la dute exacte des sectionre du Gourd : mais les servandies soud direigna fiet aucustions. Ce soud in tombouleur princtair for Efficies derfeitenne. Nous es servand receve à Bours, dans les acressable des catacombies, et dans exact que l'un voit an apaits de la Féderica. Ces derniers passent pour fire les appliquences des presents papses. Ou asserve quait Diamasse les tripetters.— A locus, aux deux presentes appliquences des presents papses. Ou asserve quait Diamasse les tripetters.— A locus parties passes que des presents que l'activité de l'exact que l'activité de l'activité de l'exact que l'activité de l'exact que l'activité d'

#### GREHVILLE.

ÉPOQUE GAULOISE. - Entre Greuville et Luneray, on a trouvé une hache en silex.

ÉPOQUE FRANÇE. — « La XIII année du règne de Childebert II (706), un leude franc, nommé Jourdain, donna au monastère de Fontenelle la terre de Greuville, alors rangée dans le comté de Tallou. » « Auno XIII praéfati regis Gressus-Villam in pago Tellau Jordanis contuitt. »

En 745, le prêtre Leuthert offrit au monastère de Fontenelle ce qu'il possédait à Greuville, « Gressus. »

Dans une charte de Charles-le-Chauve, dénombrant les propriétés de la métropole de Rouen, nous voyons figurer : c Gressum cum adjacentiis suis. » Mais, cette fois, le lieu est placé dans le pays de Caux: « in pago Gultis. » Ces confusions de pagi sont fréquentes dans les diplômes mérovingiens.

« Les Églises de l'arrond de Dieppe, » t. u. p. 473-75, A. Le Prevost, « Mémoires de le Société des Antiquaires de Normandie, » t. xı, p. 6 et 7.

 Chronicos Fontanelle, » c. n ci vu.
 Feret, « Société archéologique de l'errondissement de Diepe, » p. 23.

#### LUNEBAY.

ÉPOQUE GALLO-ROMAINE. — D'intéressants monuments d'antiquité ont été trouvés à Luneray, en 1827. Ce fut en labourant au hameau du Ronchey (1) que le cultivateur Jean Hoinville rencontra une belle sépulture romaine à incinération. Averti de cette trouvaille, M. Feret, de Dieppe, tenta au Ronchay quelques fouilles qui furent sans succès. Toutefois,

(1) A propos du nom de Ronchey, que porte le hameau de Luneray où ent été trouvées tant d'antiquités romaines, je dirai que les noms de ronces et d'épines sont presque toujours de bons indices erchéelogiques. Nous traiterons cilieurs des épines, mais parmi les points aptiques où entre le nom de ronce, nous citerons le fionre, près Canment (Eure), où l'on e trouvé des étatuettes de Latone, (« La Normandio souterr., » 1" édit., p. 168; 2" édit., p. 192.) - Le hameau des flonches, à Théville, près Cherhourg , ch l'ou e découvert, en 1857 , deux paires de meules à broyer. (« Môm. de le Soc. des Antiq. de Norm., » t. xxx, p. 193.) — Un autre hameau des Ronches, à Gonneville, près Cherbourg, où passe une voic remeine, (De Pontamment, « Mém, de la Soc. des Antig de Norm., » t. xxii. p. 185.) — La raison de ceci, c'est que toutes les fois qu'il y eut des ruines antiques, là, les halliers et les huissons se formérent. Ainsi, lorsque l'intendent Foncault et M. Belein voulurent, en 1705, faire des fouilles à Vieux, près Caen, pour y rochercher l'Aragenus des Viducesses, ails trouvèrent des choses très anciennes sur une petite éMvation couverte de ronces. « (L'abbé de Longuerac, deus le « Mercure de France, » d'avril 1732, p. 632.) -- En 1829, M. de Stabenrath étant sur le point de faire de nouvelles fouilles eu Vieil-Évreux , remerque « que les buissens étaient excrus sur les ruines romaines. » (De Stabeurath , « Rapport sur les nouvelles fouilles foites aux Vieti-Évreux, \* p. 5 ) - M. E. Fiaury cite des ruines romeines au lieu dit le Buissonnel, près Bienzy (Aisne). (Fleury, « Bull. de le Soc. ecad. de Enon, « t. x, p. 50.) — Lorsqu'en 1837, M. le comte de Chastellux découvrit le helle villa romaine du bois des Chaniets, à Saint-Germain-des-Champs, près Avallon (Yenne), il avait remarqué depuis longtemps e sous d'épaisses cépées des tas de pierres sont les morceaux informes evaient un grand développement. . (\* Bulletin de la Soc. d'études d'Avalleu. . ) \*\* année, 1859, p. 81). - Les ronces, les buissons, les épines sont si bien consues pour être les amies des ruines, que dans une Déclaration du Comié d'Eu, rendue vers 1658, on dit que « Richemont est un village où il y e des ruines et où il ne reste plus que de petits huissons. » (L'abbé Decorde, . Essai hist. et archéol. sur le canton de Biengy, . p. 217).

la découverte première était magnifique; elle fut offerte par le laboureur à la Bibliothèque de Dieppe, où elle se trouve aujourd'hui.

Ce groupe antique se composait d'un grand nombre d'objets parmi lesquels nous distin-

guerons cinq vases de terre et cinq vases en verre, Le principal vase de verre était une grande urne carrée haute de 35 centimètres et large de 25, d'une épaisseur énorme, et encore remplie d'os brûlés. Nons en donnous ici le dessin réduit au quart de sa grandeur.

Cette grande pièce, l'un des plus beaux morceaux de verre antique qui soit counn, était accompagnée d'une autre urne en verre également carrée, mais plus petite, et présentant au fond une croix de Saint-André en relief. Nous reproduisons ici ce fond de vase marqué d'une croix. Une croix de ce genre se trouve an fond d'un des beaux vases romains tron-



UNIX CARRES EN VERRE (LUNERAY, 1827).

1 1

en 1832. - Avec ce vase, qui était sans doute einéraire, se trouvaient trois fioles communément app elécslacrymatoires. Ces derniers vases étaient

contenus dans une grande urne grise dont il reste des fragments; ils étaient de plus accompagnés d'une autre amphore en terre grise parfaitement intacte, de trois vases en terre cuite et d'une petite écuelle en terre rouge du genre de nos terrinès. Enfin, dans cet ensemble, se trouvait une figurine en terre blanche communément désignée sous le nom de Latone.

Tous ces objets avaient été renfermés dans un coffret en hois dont on a retrouvé la serrure, les ornements et les garnitures de bronze.

Aver toutes ces pièces évidenment romaines, il a été recueilli une de ces hachettes en silex généralement attribuées aux Gaulois. Elle est déposée à la Bibliothèque de Dieppe,

On m'a assuré qu'au Ronchay, dans le voisinage du lieu de la découverte, existaient antrefois des fossés circulaires, restes d'une enceinte antique. M. Guilmeth a également consigué cette tradition.

Le même M. Guilmeth parle de monnaies antiques, entre autres un Claude, tronvées à Luneray, ainsi que des tuiles et briques romaines. Il cite deux rencontres d'incinérations, tandis que nous n'en avons commu qu'une seule.

Le même auteur, toujours un peu suspect pour nous, assure que, dans la plaine qui s'étend entre Luneray et la Gaillarde, il existe plusieurs puits fort profonds dont l'existence a laissé de mystérieux souvenirs : « On prétend, dit-il, qu'ils renferment des trésors et que les fées viennent y danser la nuit. »

Il parait bien qu'il a été fait à Lancray d'autres découvertes d'antiquités que celles de 1827, ou lien tous les produits n'en sont pas entrés dans la Bibliothèque de Dieppe, car lé Catalogue du Musée d'Antiquités de Rossen pour 1845 mentionne (page 28) plusieurs verreries romaines comme venant de Lancray. Pour le détail des objets, nous lisons sur un Catalogue manuerit et illustée, leun par M. Deville, que des 1856 il neugit poirf la collection départementale: 1º une tête gauloise en terre cuite; 2º six piods de verres antiques; 3º des fragments de podet en verre vibate, avec dessin blane; 4º deux fragments de vates en verre blane; 5º une coupe en cuivre; 6º deux coupes en terre; 7º une urne cinémie en verre avec os briblés et médaille d'Antonin; 8º enfin des clous, des Jameçous et des tautés à rébords.

En juillet 4864, lors de l'étargissement d'un chemin au hameau de Ronchoy, près Canteleu, le cantonnier a découvert une incinération romaine composée d'une urne en forme de cruche, d'une assiette et de plusieurs vases en terre grise.

ÉPOQUE FRANQUE. — Le nom de Luneray nous apparaît à l'époque mérovingienne. En 715, le prêtre Leuthert donne au monastère de Fontenelle les propriétés qu'il possède à Luneray (Luneraco), raugé alors dans le pays de Talou.

#### BIBLIOGRAPHIE.

| Feret, « Société archéologique de l'arrondissement de |                                                  | 13 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| Dieppe, * in-8*, 1828, p. 22-24.                      | 2º édil., p. 151-132.                            |    |
| Ad . Cutal de la Dibliath de Dienne . n. 919 924 925  | - Les Patiens de l'assent de Diagné al et p. 471 | 47 |

Guilmeth, « Description geograph., histor., monum et statist des arrondiss., « t. m. p. 89-91. Chronicon Fontanelle., » c. ix.

berille, « Catalogue du Musée départemental des antiq de Rouen, » 5 édit, année 1845, p. 28.

A. Le Prevout, « Mémoires de la Société des Antiquires de Normandie, » t. xt, p. 7.

### CANTON D'ENVERMEU.

### ENVERMEU.

Envermeu fut toujours un point antique très important. M. Guérard en fait à tort, selon nous, la capitale du Talou. Nous pensons que cet honneur appartint constamment à Arques et à son château.

Ce qui a pu tremper un instant M. Guérard, c'est qu'Envermeu est en plein pays de Talou, et qu'il fut le titre d'un dovenné de l'ancien archidiaconé d'Eu.

Eroque ROMANK. — Enwermen, situé aut le bord de la voie antique qui allait de Diespe A Benurais, redirem des anquides romaines. Bans un per situéentre l'Etaulne et la route départementale n° 5, se voit un tertre appelé le Câtel. C'est là probablement que fut le c'haléeu des sires d'Envermen, si puissants au xº siècle. Orderic Vial parle des sires d'Envermen, dont l'un fut conquérant de l'Angletere, et l'autre devint éveque de Bayeut et successeur du fameux Odon. Ce sont eux aussi qui fondèrent le prieuré de Saint-Laurent dont nous parlerous bienulé.

Vers 1832, en faisant la route départementalen\*5, on trouva dans la traversed Envermeu un certain nombre de tuiles à rebords. En 1836, des monnaies de bronze de Néron, de Faustine, d'Antonin et de Commode, furent recueillis au Bois-Dongereux et remises à M. Guilmeth.

M. Feret nous a assuré que sur lemplacement de l'ancien prieuré de Saint-Laurent, sistém a nobe de l'Eulanie, al avait reconnu des murailles romaines en petit appareit chainé de briques. Il s'ensuivrait que le monastère du xir siècle, fondé par les seigneurs d'En-revue et mi par eux à la puissante abloye du Bee-llellouin, amarit succédé à un établissement antique. M. Guilmeth dit qu'on trouve à Saint-Laurent une motte ou un Citel. Ce qui est certain, c'est que la Bibliothèque impériale possède un beau cartulaire de Saint-Laurent d'Enverenne, qui a appartenn au célèbre llouard, de Diepor.

Eroque Françue. — Le nom d'Envermen nous est révélé à l'époque franque et à l'époque normande. Vers 730 ou 734, Teutsinde, abbé de Fontenelle, cède au comte Rathaire la moitié d'Envermeu dans le pays de Talou : « In pago Talou... medietatem de Edreman qui fuit Gesonis. »

Une charte du roi Robert, délivrée au chapitre de la cathédrale de Rouen et confirmative des biens de cette puissante corporation, cite, dans le comté de Talou, le fief d'Envermeu déjà donné en présence du duc Richard: « In præfato comitatu Talou... partem alodii.. in Elremany presente Richardo... »

Enfin, au xire siècle, Orderic Vital appelle Envermeu Ebremau et Ebremou.

Un grand fait archéologique, accompli de 1850 à 1859, a montré toute l'importance d'Envermeu aux temps mérovingiens. En 1850, en traçant la route départementale ne 32, qui va de Bolbec à Blangy, on a trouvé, à 500 mètres nord-est de l'église, dans un champ appelé la Tombé (1), un cimetière mérovingien des plus complets.

J'ai exploré ce cimetière neuf fois en dix ans, de 1850 à 1859, et j'y ai reconnu un

<sup>(1)</sup> Ba Prance et à l'étraiger, neus trouvous souren le mot fomte employé pour désigner une terre, et alors on y découtre ou ou par désigner une terre, et alors on y découtre ou ou par à délà décourer des autiquéids et dont sépultaires. A Paris, on appéain autrefois le l'ét-fet-l'Ammér le plateux de la montagne de Sainte-Genevière et res deux rersants de l'est et du midi, qui sont tout propriés de cercuriels, l'et Blast, « l'accept, étrée de la Gaude, « L'ir. p. 27.8). A Vice, près Montrér-L'amour (Soines-t-de du Gaude, » L'ir. p. 27.8). A Vice, près Montrér-L'amour (Soines-t-de du Gaude, » L'ir. p. 27.8).

champ de sépultures de forme à peu près circulaire, d'un diamètre d'envirul obten des sur une longueur d'au moins 149 oufiers. Jen y ai pas visité moins de mit ent brait est genéralement alignées du sud au nord et orientées de l'est à l'ouses. Il ne s'y est remotre : le vouse de suc cercaitées in pièrer de Verèpé. Les objets que j'en ai tirés sou nombre : ils se composent principalement de vases en terre, en verre et en brouze; d'armes en fer parmi lesquelles il faut distinguer deux nagons, quatre pépes, des bauberou ou seramanases, des poignaris, des couteaux de toute taille, des fers de lances, des haches francisques et des pointes de fléches.

Les montaies consistaient en montaies gauloises en or, ce montaies tomaines en brouze ou billon saucé, en montaies franques en argent des premièrs temps unérovingieus, et en un denier d'argent de Charlemagne. Les objets d'ornement étaient en fer, en brouze, en argent et en or, en verre, en émail ou en silet. Je cite dans le nombre : des 'épingles à chéveux, des styles en brouze, éta boucles d'oreilles en or, argent et brouze gisse passe ou anneaux en brouze, argent et or ; des bracelets en argent, en brouze et en verre; des collières en perles de verre, de laste de verre, d'ambre ou d'ânate: des orferts en os et en collières en perles de verre, de laste de verre, d'ambre ou d'ânate: des orferts en os et en collières en perles de verre, de laste de verre, d'ambre ou d'ânate: des orferts en os et en de verre, des collières en perles de verre, d'ambre ou d'ânate: des orferts en os et en de verre de la collière en perles de verre, d'ambre ou d'ânate: des orferts en os et en de verre d'ambre d

Oise); la charrue a rencentré plusieurs fois des sarcephages dans un champ appelé le Chemptier-de-la-Tomb-. G'est un auclen cimetière franc. (A. Moutié. » flapport sur les feuilles pratiquées à Vicq au 1831, » p. 4.)-M. d'Arhois de Jubeinvilla nous apprend qu'à Lévigny (Aube), on a découvert un cimetière mérovingien au lieu dit fes Tembes. ( \* Répert. archéel. de l'Aube, \* p. 50. ) - Au Tembeis de Barbonval (Aisna), on a trouvé des sépulcres taillés en plein rocher. (+ Bull. de la Sor. scad. de Laon, + t. x, p. xxx.) - Sur un point appelé le Champdes-Tombes, près la chapelle de Saint-Eucaire, à Pempey (Meurthe), on a rencontré, en 1852, un clusetière mérovingion renfermant on meins elz cente cerps. Une tradition disalt que dans cette terre reposait saint Eucaire et, avec lui, deux mille deux cents chrétiens mis à mort en l'an 312, (« Journal d'Archéologie de Lorraine, » ennée 1832, a" 2 et 2.) - A Vedrin, près Namur (Belgique), M. Del Marmel a fouillé un elmetière mérovingien dans un lieu précédemment appaié le Tombois. (Del Marmel, « Cimet, de l'époque franque, » p. 1; et « Annales de la Soc. archéol, de Nemur, . t. m.) - A Boos (Lorère), un pré appelé les Tombes est rempli de cercueils de pierre des temps mérovinglens. (« Congrès orchéol de France; séances génér, de 1857, » t. xxi, p. 165.) -- Près Montereausur-Seine est un village dit la Tombr, dans lequel est une terre dite le Champ-Mort. Avant la Révolution, en y s trouvé une hache francisque et des vases. (Dulaure, « Mém. de l'Acad, celt., » t. n., p. 446-47.) - A Ory-la-Ville, on a rencontré de nombreux sarcophages au lieu dit les Tombes. (\* Réport, archéol. de l'Oise, \* p. 199). — A Lagny-le-Sec (Oise), sont des cercueils de plâtre au lieu dit la Fosse-des-Brit (bild., p. 186.) — A Villenauvesons-Théry (Oise), on cite égulement des sarcophages au lieu dit le Sépuiere (ibid., p. 163.) - A Marenil-sur-Oureq, on a découvert des cercusiis, en 1832, ou lieu dit la Pièce-des-Tombes (ibid., p. 162.) - A Chavignon (Aisne), l'ancien cimetière est sur un monticule appelé le Mont-des-Tembrs (de Caument, « Cours d'Antiq. mon., » t. 1v. p. 392.) - A Barbonyal (Aisne), M. Fleury a tronvé un cimetière antique au Tombois (+ Bull. de la Soc. acad. de l'Aisne.) - En Belgique, beaucoup d'endroits portent le nom de Tombe; à Spentin est la Terre-aux-Tombes; à Emptines sont les Tembes; à Percheresse, on dit af Tombe; à Filiée, c'est la Terre al Tombe. (Hauseur, . Antiq. gallo-germ., gallo-rom. et franq. de le rive droite de le Meuse , » p. 39, 42, 51, 88.) -- Un acte de 1764 mentionne à Crécy (Somme) un fief en la Couture de la Tombelle que Prasiin, (« La Picardie , » vr année, p. 473.) - A North Wroxhall (Wiltshire) est un champ nommé Coffin-Ground, (« Gentleman's Magazine, « sont 1860, p. 157.) — Enfin, en Suisse et an Savoia, certaines localités portent dans leur nom trace de sépultures antiques. Les anciens cimetières de la Balme et du Petit-Bormand s'appellent Charny (grand rapport avec Charnay, en Beurgogne, ch M. Baudet a exploré un cimetière burgonde]; les cimetières de Cartigny et de Fontaine-Vive s'appellent le Chempdes Tombeaux, et colui d'Archamp, la Firne-des Moris, (Gosso, « Notice sur d'anciens eimetières trouvés soit en Savojo, etc., = p. 5.)

beunze repouseé, des fibules en or, en argent et en bronze des boucles et des plaques de ceitutron en for damasquiné et en bronze étamé et ciselé; des fromirs de bourses en or, en bronze et en fer; des aiguilles en bronze, des ciseaux ou pinces en fer, des villes en fer, des pierres à ruiller et des siler à battre le feix, des plateaux et des poèlons en bronze, des seaux ou baquets en bois, dont quatre, cerclés de fre, étaient montés et garris de cuivre cisélé et dorê; des chainettes en fer et en bronze, des clés de coffert et de maison en fer des hornez; des épens en fer, des boucles et des mors de chevaux, trouvés avec les squelettes des animaux, des bois de cerfs, des porcelaines, des coupillages, etc.

Ce cimetière a été une source infinie d'observations et de découvertes, non-seulement sur la sépulture des Francs, mais sur leur costume, leurs usages et leurs armes.

Les objets sortis de ces diverses fouilles se voient un peu partout, spécialement au Musée de Rouen, au Musée du Havre, au Musée de Caen, au Musée du Louvre, au Musée d'artillerie de Paris, au Musée d'armures de Bordeaux, à la Bibliothèque de Dieppe, etc.

Nous donnons ici et dans les pages suivantes un tableau des principaux objets que nous a fournis l'exploration du cimetière mérovingien d'Envermeu. C'est un petit musée franc.









VASE DE TER



- 296 -











ÉPÉES EN PER AVEC GAINES EN BOIS ET CUIR, DÉCORÉES DE BRONZE.



UNBO- ET MANIPELES DE BOUCLIERS

-

---

Digital in Google





















Digitaled - Google







STOR HE Coogle

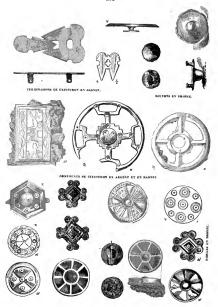



FIRTLES EN BRONZE ET EN OR





ÉPENGLA A CREVAUX EN ABGENT DORÉ



BIBLIOGRAPHIE.

#### HISTOIRE LOCALE. · Chronicon Fentanellie, · c. x.

- Orderic Vital, . Hist. ecclesiast., . lib. x, t, sv, p, 18 at 22, édit. Le Prevest. . Gallia Christiana, . t. xı.
  - A. Le Prevest, . Mém. de la Société des Antiquaires da Normandie, . t. xi, p. 7 et 10.
- Guilmeth, . Descript. géogr., hist., stat. et mon. des arrond., . t. sv, p. 218.
- Guerard, « Provinces et pays de France, « dans « l'Annualre historique pour 1857, s publ, par la Soc. de l'Hist. de France, p. 138.
  - « Les Eglises de l'arrend, de Dieppe, » t. n., p. 169-188. « La Normandia souterraine, « 1" édit., p. 259-303, et
- pl. 1x à xv1; 2° édit., p. 313-381, et pl. 1x à xvm. 4 Sépuit gaul., rom., franq. et norm., e p. 157 à 303.

#### POULLES D'ENVERMET « Revus de Rouen, » année 1850, p. 367-383.

- . Mém. de la Soc. des Ant. de Norm. . . t. xx. p. 496-508. » Pauilles d'Envermeu, an 1850,» in-8° da 8 p. avec planche, Ronen, 1850,
- \*Buil, de la Soc. des Apt. de Norm. , \* 1" ann., p. 78-80. Roach Smith, . Collectanea antique, . vol. st. p. 203-230.
  - piate xxxx; vol. m, plate xxxv, p. 217. - Bull. du com., de la langue, de l'hist. at des arts da
  - la France, . t. 111, p. 544-61, at pl. x; t. 1V, p. 349. · Archmologia, · vol. xxxv. p. 223-231, et vel. xxxvn. . Notes on the interment of a young Frankish war-
  - rior, \* in-4" de 13 p. at pl., Londres, 1857. Wylis, a Some account of the merovingian cemetery at Envermen, a in-4 de 10 p.: Londres , 1834.

## DOUVREND.

ÉPOQUE ROMAINE. - Douvrend est surtout connu par ses antiquités mérovingiennes. Cependant, son sol recèle et a produit des monuments plus anciens que les Francs : c'est d'abord la voic antique qui allait de Dieppe à Beauvais, et qui est appelée le chemin de César et le chemin des Romains; puis la vieille route qui conduisait à Bailly et que l'on nomme le chemin des Morts.

Dans la traverse de Douvrendelle, on a constaté les restes d'une métairie romaine. Dans les terres labourées que traverse la route départementale no 5, de Dieppe à Beauvais, on a remarqué une grande quantité de tuiles à rebords. Vers 1815, au lieu dit le Clos-Blanc, on a recueilli et reconnu quatorze ou quinze monnaies de bronze en petit module, de Gordien-Pie et de Constantin; un moyen bronze, un vase antique, quelques fibules, une petite hache, une pique et plusieurs tombeaux en pierre calcaire ayant forme d'auge. M. Mathon assuro que, vers 1859 ou 1860, on a recueilli à Douvrend un médaillon en bronze, où l'on voyait Rome assise sur un faisceau d'armes.

Enfin, sur la colline qui domine Douvrend vers le nord, est une enceinte retranchée d'environ 4 hectares.

EPOQUE FRANQUE. - Depuis 1838, Douvrend est célèbre par les divers objets qui y furent découverts lors de la confection de la route départementale nº 5, de Dieppe à Beauvais. MM. de Caumont, Feret, d'Auffay et Guilmeth ont parlé de ces découvertes. Nous avons résumé leurs travaux, décrit et reproduit les monuments dans le chapitre xxi de notre Normandie souterraine. Vers la même époque, MM. Wylie et Roach Smith ont entretenu l'Angleterre des antiquités de Douvreud.

Les monuments de Douvrend dont nous voulons parler proviennent tous d'un cimetière franc qui contenait près de deux cents squelettes, et qui fut rencontré au hameau de Beauvent, au lieu dit le Camp-de-l'Arbre. Les objets qui en sortirent sont à présent déposés soit à la Bibliothèque de Dieppe, soit au Musée départemental de Rouen. Toutes ces pièces ont été trouvées par les ouvriers, car il n'a été pratiqué aucuue fouille scientifique à Douvrend.

Les principaux monuments sortis du cimetière mérovingien de Douvrend sont deux fibules et une épingle en argent doré, conservées au Musée de Rouen, pièces vraiment admirables. Rouen possède encore une belle coupe de verre à ondes , un vase en terre et une monnaie de bronze, percée, que l'on dit de Claude au revers d'Agrippine. Tout cela a été acheté 350 fr. par M. Deville en 1839.

Les objets possédés par la Bibliothèque de Dieppe sout; une boule de cristal, un cercle de seau en cuivre doré, onze fers de lauces dont un est barbelé, cinq haches francisques, trois couteaux en fer, quatre fers de flèches, une aiguille en argent, une bague en or avec chaton en onyx représentant un personnage debout, un plateau en brouze, un baril en bois garui de euivre, des boucles en bronze et six vases en terre noire, grise et blanche. Nous reproduisons ici quelques-uns des monuments de Douvrend.





Sur le caractère et le mérite de ces différents objets, on peut consulter : « La Narmandle souterraine, » 1" (dit., p. 203-319, De Caumont, « Cours d'antiq. mon., » t. vi, p. 267.

pl. x et xv; 2° éd., p. 583-i01, pl. x, xv, xvn et xvm Rosch Smith, a Collectanea autiqua, evol. 11, p. 103-70,

A. D'Auffay, . Revue do Rouen, . année 1838, 2 sem., p. 109-110,

Feret, - Memorial dieppois, - des 13 avril et 21 août Id., a Catal. de la Biblioth. de Dirppe, » p. 345-346. Write re Bemarks on the angon, e dans a l'Archro-

logia, e vol. 2227, p. 48-55.

En deliors des monuments, nous savons par les documents écrits que Douvrend existait à l'époque franque. Nous en trouvons la preuve dans une charte de Robert Jer, roi de France, délivrée en faveur du Chapitre de la cathédrale de Itouen. Cette charte, confirmative des biens de la métropole, n'est sans doute qu'une reproduction d'un diplôme de Charles-le-Chauve et peut-être de Charlemague. On y lit : « In comitatu Talou... de Douvrend citeriorem nartem cum Angerivilla. .

EPOQUE INCERTAINE - Le Musée de Rouen possède deux cuillers en bronze trouvées à Douvrend en 1838 ; l'une est ronde et l'autre est allongée.

Guilmeth, a Description géographique, historique, . Les Eglises de l'arrund. de Diespe, . t. u. p. 188-90, monum, et statistique des arrend., etc., . t. m.p. 242. A. Le Prevest, . Môm. de la Société des Antiquaires « La Norm. sout..., » 1" éd., p. 302-1; 2" éd., p. 283-91. | de Normandre, » 1. 11, p. 10.

## ANGREVILLE (SECTION DE DOUVREND).

EPOQUE FRANCUE. - Angreville, aujourd'hui simple section de Douvrend, était une très ancienne propriété du Chapitre de Rouen, auguel il fut donné sans doute dès le temps de Charlemagne, avec Douvrend, Londinières et Martin-Église. La charte de Robert Jer dit : c Angerivilla, et ecclesiam quæ in ulteriori ripà aquæ (l'Eaulne) sita est; > et, dans une autre version : « Ansgerivillam , » toujours « in comitatu ou in pago Talou. »

A. Le Prevost, . Mêm. de la Société des Antiquaires | « La Normandio souterraine, » 1ºº édit., p. 303-304; 2º (dit., p. 283-384. de Normandie, + t. xi, p. 10; t. xxiv, p. 557.

#### L'ALIERMONT.

PÉRIODES CATLOSE, PONNINE ET FRANQUE. — L'Aliermont est ce plateau boisé qui, sur une lonqueur de plus d'un myriamètre, x'étend de la Béthune à l'Etablice. Aux us siècle, l'acte d'échange entre l'archevique Gautier et lifeitant-Caurs-de-Lion l'appelle Alacris Mons. C'est le non que nous lui avons toujours comu. Ce plateau, autrelis forsièret et qui paralt avoir été untrout essarré ou xur siècle, possède encere la forèt d'Arques, les bois de Croixdalle et cinq paroisses. Quatre de ces paroisses, alignées à la file l'une de l'autre, sont reflées entre elles par une magnifique et spacieures voie qui, en quedques endroits, n'a pas moins de 25 à 50 mètres de largeur. Ce n'est peut-être pas une voir consaine; mais, à coup soir, c'est une route mérovigieume. Elle a toujours été considérée comme renonant aux premiers àges de la monarchie. Cette route, sur un parcours de plusieurs kilomètres, est bortée d'un double rang de maisons régulièrement alignées connue dans la rue d'une ville. La file des denueures est parfois alternativement coupée par des massifs de pommiers, par des jadinis, par des undairies ou des fabriques d'horforgrie.

On connaît sur ce plateau des restes de tous les âges. En 1848, on y a recueilli des hachettes en silse. Çà et là on y trouve des traditions presque druidiques. On nous y a signalé des meules à broyer et des champs remplis de tuites à rebords. Il ne serait pas sinpossible que le manoir possédé par les archeviques de Bouen du xuir siècle n'ait succédé à un padatium fance ou à une tilla romaine. » Voir, sur l'Aliermont :

Guilmeth, «Derc. géog., hist., mon. e1stal., » t. rv, p. 222. « Les Églises de l'arrond. de Dieppe, » t. n. p. 191-212.

Les Églises de l'arrond, de Dieppe, » t. n. p. 191-212.
 Le Manoir des Archevèq, de Rouen sur l'Aliermont, »
 in 8 de 10 p., Rouen, 1819.

« Revue de Rouen, » de 1819, p. 57-66. « Bull. mon., » t. xv, p. 76-89.

Decorde, « Essai hist. et archéo), sur le canton de Londinières, » p. 88-112, 194-290.

### SAINT-NICOLAS-D'ALIERMONT.

ÉPOQUES ROMANSE ET FRANGEE. — Saint-Nicolas-d'Aliermont est traversé dans toute sa longueur par une grande et large voie qui pourrait être romaine, mais qui, certainement, remonte aux temps mérovingiens.

On m'a signalé sur cette commune plusieurs points où l'on trouve en abondance des tuiles à rebords: on m'a parlé notamment d'un champ qui se trouve au bout d'Aral et qui est rempli de substructions.

A mes yeux, il seruit très possible que le riche manoir que les archevêques de Rouen possédaient au xurs siècle à Saint-Nicolas-d'Aliermont, et dont l'enclos est encore comu aujourd'hui sous le nom de Mané, ait succédé à un polatism des rois frants ou à une villa du fise gallo-romain. Ce qui plaiderait en faveur de cette hypothèse, c'est qu'en 1197 nos dus-rois possédainet encore l'Aliermont et son manoir.

« Le Manoir des Archevéq, de Rouen sur l'Aliermont,» in-8° de 10 p., Rouen, 1849. « Revue de Rouen, » sanée 1849, p. 57-66. » Bulletin monumental, « l. xv, p. 76-89.

## SAINT-JACOUES-D'ALIERMONT.

Évoque sattouse. — En 1888, M. Le Maréchal, propriétaire à Saint-Jacques-d'Aliermont, faisant récueillir du caillousur ses terres labourées, trouvà au moins sit haches en sièx dont il m'a dound quelques-unes et le peste à M. Hardy, de Dieppe. D'ai recueillir dans ce village, appelé par Eudes Rigaud Tristitatille, la tradition qu'une femme riche, passant autrefois près de la grange d'interesse avec un chariot à six chevaux chargé de trésors, le terre s'entr'ouvrit et l'infortunée disparut dans l'abime. Depuis, une mare profonde existe en cet endroit.

L'abbé Decorde, « Essai hist. et archéol. sur le canton de Londinières, » p. 112.

#### SAINT VAAST-D'ÉQUIQUEVILLE.

ÉPOQUE FILANÇIE. — Saint-Vasat-d'Épuiquerille est une ancienne propriété du Chapitre de Notre-Dame de Rouen, auquel il fut domé sans aurun doute dès l'époque franque. La charte de Robert 1<sup>e</sup>r, qui rappelle cette donation, n'est guére qu'une confirmation du passè: « Sanetum Vadastum cum appenditis, » et aussi: « Sanetum Vadastum cum acclesit et modendinis; » lo tout est siuté « in comitant Tabou » et e in page qui dictur Tabou, »

La cathédrale de Rouen posséda Saint-Vaast jusqu'à la Révolution. Le doyen du Chapitre venait parfois résider dans la vieille maison de pierre qui est contigué à l'église. On l'appelle le Doyenné ou la maison du doyen.

L'ancienne paroisse de Saint-Panerace d'Équiqueville, supprimée à la Révolution, fait à présent partie du village de Saint-Vaast-d'Équiqueville. ÉPOQUE INCENTAINE. — Dans la prairie et au bord de la Béthune, est un tertre sablon-

neux en partie détruit et qui pourrait bien être un tumulus antique.

A. Le Provost, « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. xs, p. 10.

\*\* Les Églises de l'arrond de Dieppe, » t. 11, p. 215.

\*\*Pommeraye, « Hist. de la Cathéd. de Bonce, » p. 297.

#### ÉQUIQUEVILLE (SECTION DE SAINT-VAAST-D'ÉQUIQUEVILLE).

Époque Gauloise. — En 1861, entre Saint-Vaast et les Grandes-Ventes, on a trouvé un quart de statère en or contemporain de Jules César. D'un côté est un cheval avec son aurige; de l'autre, sont des symboles imitant des rayons solaires. Cette pièce appartient à la contrée maritime du Belgium.

Époque ROMAINE. — M. Guilmeth dit que l'on trouve à Équiqueville beaucoup de tuiles et d'objest romains, surtout dans la plaine qui va vers les Grandes-Ventes, au triage des Châtelets. Le même M. Guilmeth fait observer qu'au commencement de l'Illinéraire d'Antonin figure un lieu appelé Ecucotitium, ce qui a quelque rapport avec le radical d'Équiqueville. Une chose plus certaine, c'est qu'en 1851, en faisant le chemin de grande communication no 22, allant d'Auffay au Tréport, on trouva, à la côte d'Épisipuerille, des vases en terre rouge fine et choisie, que j'ai tout lieu de considérer comme des urnes antiques, sans expendant en être certain. On m'a dit avoir reucoutré au même endroit des ossements

hunsins. Je m'y stiis rendu : j'ai rapporté des débris de vases et deux helles fibules anséesen bronze que je crois romaines. Plus tard, on m'a remis un bracelet en brouze assez grossier, que l'on m'a assuré provenir du même endroit. Nous reproduisons ici les deux fibules:

Parmi les découvertes qui furent faites à la côte d'Equiqueville, en 1852, uous devons citer encore deux objets de métal dont s'est enrichi le Musée de Rouen. Ils se eomposent : 4° d'une cuiller en





EANCT X, HELLDOIN

FIRELES DE DRONEE.

bronze; 2º d'une lampe aussi en bronze et à quatre bers inégaux, portant un anneau fixe inférieur destiné à suspendre un godet propre à recevoir les gouttes d'huile qui s'en échappaient; la partie supérieure qui servait à suspendre la lampe est coupée.

Péanous Soustanne. L'Innéen nom de ce village est Skéenélla, d'après Guillaume de Juniféges qui assure que Gonnor, dachesse de Normandie au xe sécle, était originaire de ce lieu. Il paraît bien que nos premiers ducs avaient une terre à Epinqueville ou aux environs, puisque ce fut ici, dans une partie de chasse, que Richard Ier épousa Gonnor, « More danico.

Guil. de Jumiéges, « Hist. des Does de Normandie, » liv. 8, ch. 36, trad. de M. Guizet. » Les Eglises de l'arroad. de Dieppe, » L. 11, p. 212-15.

Les Eglises de l'arrond de Dioppe, » I. 14, p. 212-15.

Guilnoth, « Description géographique , historique , t. xxv, p. 486, pl. xv, fg. 11 bis.

statistique et monumentale des arrondissem., v p. 224. « Catalogue Illustré et Mes. du Musée de Rouen. » E. Lambert, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » 2 xxx. p. 485 pl. pv. for 11 bis.

## SAINT-AUBIN-LE-CAUF.

EPOQUE GALLOISE (?). — Saint-Aulin-le-Cauf est dominé au midi par une colline haute et uue que l'on appelle le Mont-Raz ou les Monts-Raz. Sur cette côte dénudée est une pierre qui, dit-on, détourne la foudre.

E. Gaillard, a Recherches archéologiques, o p. 9.

En 1848, en ramassant des cailloux dans un labour, une femme rencontra une monnaie gauloiss de la période symbolique présentant le cheval et une couronne de laurier. M. Lambert a décrit et reproduit cette pièce dans son Second Essai sur la numismatique gauloisse du nord-onest de la France.

E. Lambert, . Mem. de la Soc. des Antiq. de Norm., . t. xxv, p. 493 et 531, pl. vz, lig. 5.

### BELLENGREVILLE.

ÉPOQUE GAULOISE. — Au château de la Veauraie, qui dépend de cette commune, on a trouvé, en 1842, une hachette en silex conservée par M. de Bellengreville.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Dans une prairie située sur les bords de l'Eaulne se voyait autrefois l'église de Bellengreville, et, à côté d'elle, la fontaine dite de Saint-Germain, à laquelle on faisait des pélerinages.

Les Eglises de l'arrondissement de Dieppe, « 1. 11, p. 228.

## SAINT-SULPICE-DE-BELLENGREVILLETTE (SECTION DE BELLENGREVILLE).

ÉPOQUE GALLO-ROMAINE. — M. Guilmeth assure que, dans l'ancien cimetière de Saint-Sulpice ou de Bellengrevillette, on a trouvé, en août 1843, des poteries antiques, des monnaies romaines, des hachettes en bronze, et, près de là, deux cercueils en pierre.

Guilmeth, « Description géograph., histor., monum. et statist. des arrond., « t. w, p. 230.

#### BAHLLY-EN-RIVIÈRE.

EFOQUE ROMAINE. — Bailly-en-l'hivière est une localité rempile d'antiquités de toutes sortes. On remeaîte partout des constructions arasées, On a receuilét divernes reprises des tuiles, des poteries et des monnaies romaines. Parmi ces dernières, on nons a cité des Trajan, des Nerva, des Antonins et des Posthume. On nous a parlé également de trois puits rébouchés avec des débris romains. Ce pays est également rempil de traditions. Le chemin qui conduit de Bailly à Douvrend s'appelle le chemin des Morts.

La principale et la plus riche découverte que nous ayons à citer est celle qu'a faite, en 1852, leu M. Armand, instituteur à Bailly. En creusant les fondations de sa maison, consreuite à l'entrée du bourg, sur le bord de la route départementale n° 32, il a trouvé, à 70 centimètres du sol, une grande chaudière en airain contenant au moins six vases de bronze dont plusieurs étaient plaqués d'argent. Je cite parmi les mieux conservés : une



OBJETS EN BRONZE PLAQUÉ D'ABGENT, TROUVÉS A BASLLY EN 1852.

chaudiër conde de cinq litres de capacité; un poilon avec manche pouvant contenir de quatro à cinq litres; un pot; une assiete plate, plaquée d'argenta au debans comme au debors; un plateau bien conservé. Toute cette belle vaisselle antique est entrée au Musée de Ronce, aquelle la famille Armand a bien vault loffrir harder prière (1). — Nous reproduisons au simple trait quelques-uns des objets de Bailly. — M. Armand fils a bien voults nous communiquer plusieurs renseignements un Bailly et les environs.

EFOQUE FRANQUE, — Vers 1815, on traça un nouveau chemin pour aller du bourg de Bailly an hamane de Brégigny, qui en depend. Parentes à quelques mêtres sous le beis de Brétigny, les ouvriers trouvèrent, dans un coteau marneux, c cinq ou six squelettes accompagnés de vicux sabres longs et larges. Je crois recomaltre, dans ce trait, des Francs comme ceux d'Envermeu et de la vallée de l'Edaulte. Je dois la connaissance de ce fait à M. L. Armand, natif de Bailty, qui prépare, à Neufchâtel, une histoire de son village.

- « Bevue de Ronen, » année 1852, p. 622. « Sépultures gaul., rom., franq. et norm., » p. 5
- « Les Églises de l'arrand. de Dieppe , « t. 11, p. 241.

# SAINT-AIGNAN (SECTION D'AVESNES).

ÉPOQUE ROBAINE. — Dans les champs qui vont de Saint-Aignan vers le hameau de Mélineamp, on a trouvé, vers 1835, un dépôt de monnaies romaines.

(1) M. de Caument a reproduit dans son « Bulletin monumental, » t. xxxx. p. 53, deux casseroles de bronze existant au Musée de Remone dans la colléction Austant. L'une d'ellos est haute et profende, avec anne ronde; l'autre est plate et ovale, avec anne carrée.

## SAINT-OUEN-SOUS-BAILLY.

ÉPOQUE INCERTAINE. — M. Guilmeth dit qu'au sommet d'une des côtes qui dominent la vallée de la Bailly-Bee, on remarque de curieux terrassements qui pourraient bien provenir d'un ancien camp.

Guilmeth, a Desc. pfogr., hist., mon. et stat. des arrond., etc., a t. 1v, p. 240.

#### AUQUEMESNIL.

ÉPOQUE GAULOISE. — En 1863, M. Defrance, maire d'Auquemesnil, m'a remis une bachette en silex trouvée dans ses terres.



ÉPOQUE INCERTAINE. — Vers 4830, il a été trouvé, à Auquemesnil, un marteau en pierre, de forme arquée, percé par le milieu d'un trou circulaire et points à chaque extrémité. Cette pièce est très lisse et très belle; elle a ét offerte à la Bibliothèque de Dieppe par M. Defrance, d'Auquemesnil. — Nous en donnos ici el dessin.

On ignore la nature de la pierre. On ne sait non plus à axatrare us reasse.

quelle époque l'attribuer. M. Feret, de Dieppe, la croit seandinave. Ce que nous savons de plus sûr, c'est que M. Houbigant, de Nogent-les-Vierges, possède des haches ou marteaux semblables trouvés dans les trivères d'ôise et de Therrain.

« Catalogue de la Biblioth, publiq. de Dieppe, » p. 347. | « Revue de la Normandie, » année 1864, p. 2.

## SAUCHAY.

Époque ROMAINE. — La commune de Sauchay est divisée en deux sections: Sauchayle-Haut et Sauchay-le-Bas. Sauchay-le-Bas, situé dans la vallée de l'Eaulne, est parcourudans toute sa longueur par la voic romaine de Dieppe à Beauvais, transformée aujourd'hui en route départementale ne 5, entre les deux mêmes villes.

On a trouvé à Sauchay, à diverses reprises, d'autres antiquités romaines. M. Guilmeth cite des briques, des tuiles et des poteries, recueillies avant 1838.

Vers 1842, nous avons vu cher M. Wiotte, alors juge de paix d'Envermeu et habitant de Sauchay-le-flant, une collection de momaies romaines du mr siebet. Ce digne magietra les avait rachetées à des ouviers de Sauchay-le-Bas qui, vers 1827, avaient découvert une cachette de 550 pièces environ. Ces monnies étaient de moyen module, en broure saussé, et représentaient pour la plupart des Gordien, des Philippe, des Aurélien et autres Césars de ce temps Généralment, elles étaient bien conservis.

40

ÉPOQUE FRANÇIE OU NORMANDE. — Sous l'église de Sauchay-le-Bas, qui a des restes romans, est creusée une cryste avec un autel qui doit remonter bien haut.

Guilmeth, Desc. g'opt., hist., mon. etstat., e. i.v. p. 232.

\* Les Églises de l'arrond, de Dieppe, e. n. p. 231-32.

\* Mom. de la Soc. des Antiq. de Norm., e. i. xxx, p. 338.

## GUILMÉCOURT.

ÉFOQUE ROMAINE. — D'après Dom Grenier, ou voyait encore, il y a cent ans, les restes d'une voie antique dans Saint-Vaast-de-Guilmécourt, dont le vocable du reste indique un chemin public.

Dons Grenier, « Introduct, à l'hust, de Pic. » dans les « M'm. de la Soc. des Antiq. de Prc., » L m, p. 496.

#### BIVILLE-SUR-MER.

Éroque noustançi). — L'ancien Birille s'est déplacé. Entre le village actud et la mer, on nous a assuré que l'on rencontrait en labourant beaucoup de substructions , de cruisde tuiles à rébords et des poteries. On appelle ces change le Viouz-Birille. On dit qu'une voie antique possuit pur ret endroit. La tradition et les monuments semblent concorder sur le déplacement de ce village.

EPOQUE TRANQUE.— En unars 48.66, au hamman de Nemillette, à Biville-sur-Mer, M. Becquet découvrit avec sa charrue trois cercueils en pierre de l'ergelé. Ils étaient orientés est et ouest et possédiaient encore une partie de leurs couvreules. Un de ces cercueils renfermait un squelètte entière et trois têtes isolées. Autour de ces sarvophages, nous avons trouvé des débris de vases rounains et mérovingiens. Nous croyons que ces cercueils appartiement à l'époque franque.

«Sépuit, gaul., rom., franq et norm., « p. 131-35. | « Les Églises de l'arrond. de Dieppe, » t. 11, p. 259.

## TOURVILLE-LA-CHAPELLE.

ÉPOQUE GALLOISE. — En 4854 on a trouvé, à Tourville-la-Chapelle, trente ou quarante hachettes eu bronne, dites celtiques. Elles étaient en groupe et enseveiles à 50 centimètres de profondeur dans l'argile. J'en possède deux petites. Six sont à la Bibliothèque de Dieppe, et deux autres au Musée de Rouen.

ÉPOQUE INCERTAINE. — En 1847 il a été trouvé, à Tourville-la-Chapelle, à 1 mètre de profondeur, une marmite en bronze, à trois pieds, et une anse mobile qui devait être en fer. Cette pièce, qui a été achetée 25 fr. par le Musée de Rouen, ne saurait facilement être datée.

Catalogue de la Bablioth, publiq, de Dieppe, \* p. 343.
 Catalogue illustré du Musée de Rouen, \* Mss.
 Revue de l'Art chrétien, \* 6, v1, p. 128.

Gentlemen's Magname, a de sept. 1861, p. 254-55.
 Note sur des Marmites en bronze conservées dans des col. archéol. y n. 4.

### SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE.

Saint-Martin-en-Campagne est un lieu fort riche en antiquités, soit gauloises, soit romaines. Je les ai toutes étumérées dans un article spécial inséré: 1\* dans mes Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, p. 51-68; 2º dans l'Athaneum français; 3º dans le Bulletin monumental, t. XXII, p. 95-104. Je vais les ahréger ici.

Ces découvertes nous sont connues depuis 1837. Elles ont lieu sur deux points principaux : au hameau de Vassouville et au quartier du Bout-de-la-Ville,

Eroque GALLOISE. — A Vassonville, en 1887, on a trouvé plusieurs hachettes en silex dont je possède une, et M. Fabbé Lecomte, du Havre, une autre. En 1860, on y a découvert une monnaie gauloise en or, possèdée encore à présent par M. Fabbé Lecomte : elle présente d'un côté un cheval laucé, et de l'autre sont des symboles eu pointe. M. Lambert a décri cette pièce, qu'il attribué à l'Épouse symbolique.

ÉPOQUE NOMINE — En 1830, M. Laignel a rencontré un vase antique contenant de cinq à six cents monnaies de bronze. On y a reconnu des Adrien, des Commode, des Trujan, des Marc-Aurèle, des Antonins, une Crispine et une Faustine.

Tout prés de là se trousient une grande urne en verre, de la poterie et trois beaux bassins en bronze qui passèrent entre les mains de M. Wiotte, juge de paix d'Envermeu. Ils sont encore aujourd'hui chez son fifs, le docteur Wiotte, qui labite Sauehayl-el-Ilaul. Nous avons décrit et reproduit ces trois pièces de bronze étamées à l'intérieur et dont une seule possède des anset.



BASSINS EN BRONZE TROUVÉS A SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE EN 1830.

En 1856, encore à Vassonville, le nommé Joly trouva, en détruisant une maison, une meule à broyer en poudingue qui est à présent à la Bibliothèque de Dieppe.

En 1855, dans le quartier du Bout-de-la-Ville, un laboureur rencontra dans son champ des heurteux, puis des vases en terre grise, rouge et noire. Ayant reconnu, dans cette poterie, des vases funéraires gallo-romains, j'y fis une fouille en 1856. J'y rencontrai, à 50 centimètres du sol, deux groupes de sépultures à incinération. Le premier groupe contenit vingt-cinq vases et le second quinze. Ils étaient entourés de cailloux et avaient été renfermés dans des caisses de bois.

Ginq de ces vases étaiont cinéraires et contennient des os brülés, les autres daient pour les offrandes. Ils ecomposiant de ceruches blanches, rouges et oniers, d'assiettes et de plateaux en terre de Samos et de peitis pois en terre noire. Il n'y avait guère que trois vases de verre avec anse rapée, deux coupes pour les libitations et une fiele pour les offrandes. Les autres objets étaient une perie cotéche en verre verdatre et une loite en broune pour les parafinas. Il n'y avait que deux nons de pouier : CAARTILA et Sotulgiori, n- Nous reproduisons ici une partie des objets sortis des épultures romaines de Saint-Martín.



VASES EN TERRE BLANCHE, NOISE ET GRISF.



BOITES A PARFEMS EN PRONEE (1). Il ne nous reste plus qu'à citer quelques ouvrages qui parlent de Saint-Martin-en-Campagne et de ses antiquités. Ce sont :

. Len Églises de l'arrond. de Dieppe, » t. n. p. 264-278. L'al-bé Lecomte, . Notice hist, sur Berneval-le-Grand et Saint-Martin-en-Campagne, a in-12 de 91 p., Rouce, 1844.

SAINT-MARTIN.

E. Lambert, « M/m. de la Soc. dea Antiq. de Norm., » t. xxv, p. 486, 534, pl. tv, fig. to.

(i) Pour élucider cette pièce de bronze dont nous reproduissas l'analogue trouvée à Arcissur-Aube, de 1832 à 1838, nous derons dire que tont d'abord nous ne l'avons pas comprise. Déjà nous en avions vu trois pareilles à Leuviers, chez M. Labon, dans un cabinet tout meublé de reliques romaines recueillies à Candebec-lès-Etheuf (Uggate), de 1846 à 1850. Plus tard nous en avions rencontré une semblable à Paris, dans la collection de M. L. Coutant, Cette de mière provensit des fouilles de l'église de Cérès, près Bar-sur-Aube, Nous n'y avions tralement rien comeris, pas plus qu'à la tolie bolte de bronze émaillé, trouvée dans des séquitures romaines du 19º siècle, à Arcis-sur-Aube, et reproduite par M. Camut-Chardon ( \* Notices hist. et topograph. sur la ville d'Arcis-sur-Aube, \* p. 87, pl. vm, fig. 41,) -(Nous donnons jei et plus haut cette curieuse junere.) Cost M. Troloppe, savant archéologue de Lincoln, qui a bequeoup étudié l'art ancien à Pompeia et à Herculanum, qui pous a assuré que cet objet était une boîte à parfums, laquelle se fixait parfois sur la poitrine en guise de broche.



#### PENLY.

PÉRIODE NORMANDE. — Sur Peuly, appelé dans des titres du moyen-lege Peulieu et Peulyu, se truve un valien appelé le Vul-der-Conten. Viaprès la tradition, ce val était la séparation du consté d'Arques et du comté d'Eu, des pays d'ou et de Talou, du pogun Augention un fuerante et du pogun Telogiezans. Peul-être cette démarcation remontait-elle à l'époque franque, ou tout au moiss à la période normande du ve séclet.

. Les Églises de l'arrond. de Dieppe ; . t. st, p. 202. | D. Lebesf, « La Ville d'Eu , » p. 26.

# CANTON D'EU.

### EU.

### ÉPOQUE GALLO-ROMAINE.

Nous plaçons à Eu une ancienne eille romaine et nous lui donnons le nom d'Angusta. Nous allons dire sur quoi s'appuie notre opinion: comme toujours, nous donnerons les documents écrits, puis nous passerons aux monuments archéologiques.

TEXTES. — Le plus ancien document qui concerne cette ville est une vie de saint Valery, adhét de Leuconias faquiurd'hui Sint-Nalvey-sur-Sommel, écrite au tru sieble par l'ablé Bagimbert ou Ribert, le successeur de notre saint. On y dit que ce pieux missionnaire se perenti al locum qui dicitur. Autre alias. Supatra justi Aurea fluviam. , Quéques-uns mais à tort, ont cru qu'il à zagissait ici du Benry-f' Autr, où il n'y a pas de rivière. Pour nous, il s'agis l'end fêz ou d'Outer, qui est vioine t qu'il fait cops a vere qu'il action que qu'il fait cops a vere qu'il fait

Dans or mixus vur siche, Théodoric ou Thierri let, roi des Franca (673-690), donna à saint Salso ou aiste Sauve, évalue d'Amiens (695). Augusta, villa Anthianorum, in page Wineazen puiña. Ca texte, cité par Adrien Valois, dans sa Notitia galliarum, nous est réplét par M. Estacción, dans son Historie des Constra d'Eu, page 0. Dans la vie de co mème cuista Salvo, d'Amiens, délité par les Bollandistes, aux zi jauvire, et reproduite no partie par dous Bouquet, « Recueil des Hist., y t. 111, p. 624, on lit que ce pontife so retira A dysatte, ville qui his avait été d'ounée par le roi l'Intery; « la Vinnenacum pagum. villam quam Theodoricus famosissimus rex, Augustam nomine, dederat, illic resedit. • Tous les interprètes s'accordent à appliquer cette donation à Austa, village picard, voisin d'Eu. et qu'à l'écouve antique nous confondons volontiers avec cette dermière ville.

Nous pensons que c'est également à Eu que l'on doit appliquer le nom d'/guta, classé par Pépin parmi les localités du Talou « in pago Tellao, » où l'albbaye de Saint-Deuis possédait des biens en 750. En 775, Charlemagne, son fils, ne fait que confirmer au monastère le même Augusta, déjà cité par son illustre père.

Après avoir cité les textes de Pépin et de Charlemagne, notre savant maître M. A. Le Prevost n'hésite pas à appliquer Augusta à Ouste, près Eu, qui pour nous ne fait qu'un avec cotte ville.

A une époque plus récente, à la période carlovingieme, un auteur du x siècle parle du château d'Eu comme esistant en 95 x-frodard un Flodoard racente qu'Héribert, comte de Vermandois, avec les soldats de l'église de Reims et assisté du comte Arnoulf et des Francs maritimes, attaqua un « Castrum seces mare situm (quod) vocatur Apa, Franci oppido oppognando poiti mares cuentos interiment, munificamen succendent; » pais Héribert y conduit Charles-Nes-Simple qui y reçcit Hommage des segieuers normanie.

La Chronique de Verdun raconte le même fait et dit : « Castrum Augum. »

On voit qu'au xe siècle le noun d'Auga avait remplacé celui d'Augusta. Froland dit avec raison que chez les vieux écrivains le nom d'Eu était Auga, Augum et Aucum: « Dans les auteurs anglais, ajoute-t-il, c'est Ou. »

En effet, l'anglo-normand Robert Wace donne le nom d'Ou à la ville, à la rivière et au comté:

Ou port Vimou è Normandie Un palz d'altre avoerie Ou est ewe, Ou est chastel Kisiet sur l'ewe d'Ou mult bel.

- M. Estancelin concorde parfaitement avec son compatriote Froland pour les noms d'Os, d'Augunt et d'Augt. Lui aussi en fait une contraction d'Augusta, et il en reconnaît l'affinité et même l'identité avec le village d'Ouste, qui est aux portes et sous les murs de la ville.
- M. Estancelin croit avec raison, selon nous, que le comté d'Eu ne fut créé que vers 996, et que ce fut à cette époque seulement que naquit le pagne Augensia ou Pagne Aucensia. Co pagne normand aurait été alors détaché du Talou dont il faisait partie depuis l'époque françue.

N'oublions pas de dire qu'au si-cle dernier (de 1722 à 1732; une discussion s'ouvrit, dans les pages du *Mercure de France*, sur l'étymologie et l'origine du nom d'Eu; l'abbé Lebeuf, Claude du Moulinet et M. Capperon, d'Eu, y prirent part tour à tour.

Pour clore ce que nous avons à demander aux documents écrits et à la philologie, nous dirons que le village picard, qui sous les murs d'Eu a gardé jusqu'à nous le nom d'Ouste et d'Austre, nous paraît être le demire débris parlant du nom latin d'Auguste, que portait la stantor romain à baquelle 2n accodé, Clacara de nous sait que le nous sait que le mont Aouste et une simple traduction d'Auguste, Plusieurs villes des Gaules macquelles échut en nom patronymique des Céssus e nou gardé la trace, Anten ou Anten (Anne le Pismont, Saphetia Auguste et Prettein; Sini-t Quentin en Vermandois se nommait Auguste Veronenduerum; aussi un nacies géographe emanque qu'un des fandours de la ville actuelle porte encrore le nom d'Anten Ch. Il n'est pas jusqu'un mois d'Anten de la ville actuelle qu'en entre qu'un des fandours de la ville actuelle qu'en entre que que les flomains announieur d'Anten nommaies d'Anten (au le se flomains des landours de de la ville actuelle que les flomains nommaies d'Anten nommaies d'Anten (au le se flomains de la ville actuelle que les flomains des landours de la ville actuelle que les flomains de nommaies d'Anten (au le se flomains de la ville actuelle que les flomains de la ville actuelle que la ville actuelle de la ville actuelle que la ville actuelle de la ville actuelle de la ville actuelle que la ville actuelle de l

A présent, il s'agit de savoir s'il se trouve, sur le territoire d'Eu et des environs, des monuments antiques suffisants pour démontrer l'existence d'un point ou d'une ville romaine.

MOXIMENTS. — Je dois citer en première ligne la tradition constante et persévérante de cité autique qui existe dans ce pays et qui a été consignée dans les écrits des historiens et des chroniqueurs locaux. Ces derniers ont été jusqu'à en faire la capitale des Essui, chez lesquels laivenna Roscius, Questeur de César.

Les plus anciens débris que l'on ait recueillis à Eu sont deux hachettes de pierre, achetées en 1840 par le Musée de Rouen,

La porte principale de la ville du moyen-lege portait et porte encore le nom de rue et de porte de l'Eupin. C'est probablement un dernier vestige des rapports que la capitale de l'empire romain entrétenait avec toutes les villes qui reconnaissient sa juridiction. Nous rapproctons la rue de l'Eupire à l'ea de la rue d'Arques papéde la rue de Bomo, du sentier de Grainville-la-Teinturière nonnnée la ruette de Bome, et enfin de la voie et porte de Lillehonne dit er nez sporte Céstrain.

Plusieurs voies romaines, en effet, se rendaient à En ou traversaiem cette ville. Nous citerous d'abord la grande vois militaire qui altuit de plutifosne (Illelounne) et Grariamus (Grainville) à Centricamo no Benonic. Ce chemin, tracé sur la Table Théodoisieme, venuit d'Arques-Diepes d'Asqueste (Esp. ), qu'il traversait pour se drièger vent la Picardie et le Boulonnais. Le faubourg de la Choussée, rangé sur cette route antique, en est pour nous le demiré d'Ébri.

Nous avons retracé le parcours de cette voie sur le territoire de la Seine-Indérieure, comme nous avons exquissé les deux voies antiques qui conduissient ici de Samarabrire (Amiens) et de Cersarumingus (Beauvais). Ces deux dernières sont fort connues en Picardie et dans la vallée de Brusès, où elles portent encore le nom de cheusacé Brunehaut. On les suit aisément à Bouvincourt, à houste et à Ponts, où elles passaient la rivière. Nous avons mentionnée et décrit ces routes d'après MM. Capperon, Gide, Darsy et Estancelin.

En 1721, d'anciennes sépultures ont été trouvées au pied du Mont-Blanc, à cent cinquante pas de la porte de l'Empire. Des fouilles y furent faites, en 1722, par M. Capperon, qui y trouva des squelettes et des vases. Ces découvertes furent décrites dans le Mercure de France, par M. Capperon lui-même, et elles donnèrent lieu à une discussion à laquelle prirent part l'abbé Lebeuf et le célèbre abbé des Thuilleries.

En 1839, en creusant le canal d'entrepid, on a trouvé, à la distance de 025 mètres des moulins Packham, à 400 mètres do la gare d'Eu et à 2 mètres de profondeur, des tuiles romaines creuses et à rebords; des vases de terre grise, jaune et noirdire; des fragments de vases en terre rouge très fine, une figurine de Vénus, une Latone en terre blanche et un moren bronze de Néron.

En 1840, M. Deville, fouillant au même endroit, trouva, à 1 mètre 50, des tuiles et des poteries romaines, des fragments de vases à relief et un grand bronze d'Adrien.

Tous ces objets sont au Musée de Rouen depuis 1842. Plus tard, M. Deville acheta pour ce même Musée trois vases en verre trouvés à Eu. L'un d'eux était un barillet à deux anses présentant au fond la marque de verrier: Fnoxtno. Vers 1845, il acquit pour le mêmo Musée un denier d'argent de Gallien recueilli dans les fortifications.

Nous no pouvons nous empêcher de rattacher à la cité antique d'Angusta le comp de Mortagne qui commande le cours de la Bresle, au-dessus d'Incheville, et les sépultures antiques qui ont été trouvées soit dans l'enceinte du camp, soit à ses pieds, en 1856.

Il est probable qu'il faut aussi mettre sur le compte du voisinage de la station antique les débris de rillar et d'établissements romains, quo M. Darsy a exhumés dans la vallée de la Bresle, dans les fouilles qu'il a faites de 1845 à 1847 pour le compte de la Société des Autimaires de Picardie.

Mais nous devons voir surtout la démonstration de notre thèse dans les explorations et les découvertes faites en 1890 et 1821, sur le territoire d'Eu, par M. Louis Esanotien. Endiemen es noche, à deux reprises différentes, le résultat de ses découvertes: la première fois, ce fut dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie; la seconde, ce fut dans son Històrie des Coutes d'Eu.

M. Estancelin, que nous avons comu et interrogé sur son pays, nous a parlé d'un amphithétre qu'il a eur reconantire dans un tailis jades un le penchant de la colline qui soédverse sur la Bresle. Cet amphithétére aurait 80 mètres de long sur 60 de large. Il y a trouvé des murs de une médaille de l'ibbre. Une partie de la cité romain a du occupre le coteau que recouvre aujourd'hui le Bois-f.Abbt. C'est dans ce bois surtout que M. Estancelin a fais ses foulles et ses découvertes.

Sur la route qui condui d'Eu à l'eucarmont, il trouva un bel édifice romain à hautes et épaisses murailles qu'il regarda comme un temple qui surait été comblé de mân d'homme. Les mors, en petit apparail chaîné de briques, avaient 1 mêtro 33 d'épaisseur et conservaient une hauteur de 3 mêtres. M. Estancelin a dégagé la façela cocidentale, de 13 mêtres de long. Dans certaines parties, les constructions étaient en pierre de grand appareil. Il a trouvé des restes de colonnes et des débris de corniche décorés de sculpture, le tout d'une grande puissance. Un des morceaux de cette corniche a été envojé par nous au Musée départemental. Cette pierre est grande et magnifique; elle annonce un édifice gigantesque.

Les pavages, décrits par M. Estancelin, étaient on ne peut plus soignés.

Il a ét rouvé des masses de tuiles, de briques, de faibires et d'éuves; des marbres de toutes cooleurs, du granit comme du porphyre, des stues coloriés et des peintures murales; des figaments de poterie de toutes sortes et de toutes couleurs; du verrel lamide provenant sans doute des fenêtres; des morceaux de for et de cuivre et une petite lionne en bronze.

Parmi les médailles, il a dels reconnu des monanies gauloises avec le cheval et le bourf ct le nom Girmonus ou Geruumos (†); des monanies romaines d'Auguste avec l'autel de Lyon, de la colonie de Nimes, de Tübère, de Caligula, vingt de Néron, une de Domitien, deux ou trois de l'îtus, de Vespasien, de Trajan, d'Adrien, beaucoup des Antonins et de leurs foouses.

Les derniers bronzes étaient de Constantin et de Valentinien II. Il n'a été trouvé que deux monnaies d'argent de Trajan et de Tibère. Enfin, il y avait aussi des épées en fer, des ameaux, des épingles à cheveux en euivre et en argent, des fibules, des else et une patère en bronze. En 1833, on découvrit encore, au Boise-I Abbé, un coq en bronze.

M. Estancelin signale aussi des constructions antiques au lieu dit la Côte des Câteliers. Enfin, pertouto di la sondé, dans le Bois-l'Abbé, dans la forêt, comme dans la ville, il a trouvé des débris antiques qu'il serait curioux d'explorer.

Comme corollaire des découvertes de M. Estancélin, nous citerons la belle construction romaine du Buist-Abbé que M. Esquet a délaspée dans les grands défrichements qu'il vient d'opérer. Ce débris antique, que nous avons visité au mois de mai 1861, se compose de murs élevés de 3 ou 4 mètres, formant encore plusieurs salles. Ces murs, construits en petil appareil de tuf ou de moéllon, sont chainés de larges briques comme toutes les grandes constructions romaines. Une couche de ciment rouge, dur ct épais, marque au fong des appartements la place d'un pavage qu'il to sans doute ne pierre delias. Cet romon est imposant, et les alentours indiquent les jurdins et les terrassements qui environnaient l'édifice.

Enfin toute la fortet d'En paraît remptie de constructions et de débris antiques. M. Estanctin, qui l'a Beaucoup fréquenté et beaucoup interrogée, y signale de, et là des traces d'habitations qu'il croit gauloises. Dans ces habitations, on a trouvé des meules à broyer en poudiegue, et des monaies de bronze des Antonian. Perà d'elles sont des marca qui n'assèchent jamais. Enfin il y a reconnu tous les restes qui encadrent ordinairement une station antique. Depuis les découverés de M. Estancelin, l'antique Angusta n'a cessó de se montrer fertile en objets rousins. En 1862, au lieu dit le Minon, sur la voie autique qui conduit à l'ons, des travaux de débiai out fait voir des incinérations gallo-romaines. Ellies cousistaient eu vases de terre et de verre, dont quelques-uns ont été sauvés de la destruction.

Mais la plus riche découverte a été faite en 1863, à la ferme de Beaumont, tout



VASE ROMAIN EN BRONZ (EC. 1863).

près du Boix-I Abbé. Là, dans le visinage du grand étie fre romain recomu en 1890 et en 1861, un laboureur, promenant sa charrue, a renconté un bean vase en brouze contenant mille quarante monusies d'argent. Ce vase, qui était fort dégant, a malheureusement été brisé. (Nous en reproduisons ici Tame, le col et Eembouchure). Quélques unes des pièces qu'il contenait étaient frustes; sur neuf cent quatre-ringt-esize qui ont été déchifirées, on a recomm des Trébourie-faile, des Yolusien, des Gallien, des Salonine, des Salonin et surtout des Posthume. Ces dernières au nombre de six cent soinatte-endf, sembleraireit indiquer l'époque de l'enfouissement du trésor (la fin du me siètele.)

En 1864, nous avons vu des paysans vendre à un marchand de Rouen soixante-deux grands bronzes de Posthume, qu'ils disaient trouvés à Eu.

#### ÉPOQUE FRANQUE.

Nous avons vu que les rois francs avaient donné la rilla d'Eta à un évêque d'Annieus; mais de cette période, nous ne conaissons guére que deux monuments qui paissent lui être attribués à Eu. Ce sont d'abord les sépultures trouvées en 1721 auprès du Mont-Blanc, dans des fosses de craie, sépultures dont nous avons déjà parlé d'après M. Capperon, les abbés Lébent de Ré Thuillèries; just nous croyons pouvoir lui attribuer aussi des quedettes avec lances et armures, rencontrés autour du château d'Eu, dans des travaux exécudes vers 1840.

Il nous reste à donner la liste des auteurs et des ouvrages sur lesquels s'appuient toutes nos assertions.

#### BEBLIOGRAPHIE

N. Capperon, « Essai hist. sur l'antiq. du comté d'Eu, « dans les « Méon. do Trévoux,» mai 1794, art. 1214, et mai 1716, p. 999-1014.

1d., « Leitres an sujet de deux encians Tombeaux découverts à Eu, « dans le « Morcare de France. » de mai 1792 n. 73-81.

Id. » R'ponsede M. Capperon à la défense de l'étymologie du nom de la ville d'En » (donnée par Baet), dans le « Mercure de France » du 22 soût 1772, p. 67-73.

1d., «Remorques sur l'hist. not., l'hist. civile et eccidsiast. du centé d'Eu, « dens le « Mercure de France, « de juillet 1730, p. 154i-1549; acust et septembre, p. 1959 1960.

Id., \* Mêm. kistoriques sur les personnes erigin. du comté d'En,\* dans la \* Mercure de Prunce,\* d'avril 1721, p. 667-679; de mei, p. 6666-1076.

Id., \* Réflexions sur une fettre da M. Lebeuf touchant les enciens Tombeux d'En , \* dans le \* Mercure de France, \* de moi 1734, p. 1043 et p. 2302-2304.

Id., «Suite des réflex. de M. Capperen sur le bizarrecie de diffécente usages, « dans le « Mercure de France, » de férrire 1722, p. 205-211; de jain 1722, p. 1114-1125. M., « Descript. des curientés nat. et autres du Cabinet de M. Causeron. » deus le « Mercare de France.

d'avril 1733, p. 671-681 ; de mai, p. 828-45. L'abbé Lebeuf, » Mercure du France, » de juin 1731,

p. 1200

L'abbé des Thailleries ou Claude du Moulinet, « Objection centre l'essà ints. sur l'antie, du comte d'Eu, « dans es » Mémoires de Trévour, » de sept. 1716, » 1756-42.

Id., » Défense de l'étyn, que fen M. Huet a donnée du nom de la ville d'Eu, etc., » dans la « Mercare de l'érance, » de juin 172, » 31-46.

de juin 1722, p. 31-46. A. Le Prevost, « Précis analyt, de l'Acad. de Rosen, » années 1823 et 1824, p. 256. M., » Mencires de la Soc. das Antiq. de Norm., » 2. 23,

p. 8. Duplessis, \* Dict. glogr. et bist. de la II.-Normandie, \* t. 1", p. 67-68.

té d'Eu, L. Froland, » Mémoires concernant le comté-pairie is, et mai d'Eu et les usages prétendus loceux, » p. in-é-, de 332

pages, Paris, 1722, p. 7.

L. Estancelin, « Mémoire sur les antiquités de la ville d'Eu et de son territoire, » dans les » Mém. de le Soc.

des Antiq. de Norm., \* année 1825, p. 1 à 24. 1d., \*Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., \* t. u, p. 2. 1d., \* Histoire des comtes d'Eu, \* in-8° de 458 pages,

Rosem, 1828, Surtout, p. i à 20 et 390 à 40à. Cade, » Statistique et précis hist, du canton d'Eu, » tu-8° de 50 pages svec carte; Versailles, Mortin, 1832. Désiré Lebeuf, « Da et Tréport, Gulde du Voyageur, »

in-18 de 173 pages evec 6 pl., Rouen , Périaux , 1839 ; 2º édit., de 175 p. et 6 pl., Rouen, 1642. Id., » La ville d'Eu , » 1 vel. in-8° do x at 612 pages,

mvec lithogr., Abbevillo. Jennet, 1814, p. 2, 8 et 34.

L'abbé Cochet, « Les Eglises de l'arrond. de Dieppe, »

L. ", p. 129-100; t. n. p. 336-342.

t.\*\*, p. 129-160; t. n., p. 338-342.
 \*La Nermandie sout, s. 'l\* édit., p. 132; ?\* édit., p. 154.
 \*Sépul. gunl., roen., franq. et norm., \*p. 416-434.
 \*Veies rom. du la Seine-Inf., \*édens les \*Mémoires de la Soc. des Artis, de Norm., \*, t. xux, p. 337-41, 338-61.

Darsy, « Gamseles et ses Seignours , » p. 8-12 ; in-8\*, Amiens, 1854. Id., « Mêm. de la Soc. des Antiq. de Pic., » t. xiii.

id., \* Ballelin de la Société des Antiq. de Pic., \* t. 11 , p. 246-39 ft. 11, p. 14 ot 293. Bouquet, \* Recard des blst. des Gaul., \* t. 11, p. 621.

Boli., «Acia sanci., mens. opril, » I. «", p. 16, 17, 18. «Diplomata et chartes merovingice «talis, «p. 81, n° xxv; sut » Diplômes et chartes de l'époque méror., sur papyrus at vélin, » n° 31v.

Félibien, « Hist. de l'abbaya de Saint-Denis, pièces justificatives, » xxxm et Lu. Rob Wace, » Le Roman de Ron, » vera 11,500.

Flodord, « Chronicon rerum inter frances gestarum,» apud Bouquet, L. viii, p. 183, 185 et 283.

Beville, » Catal ill. et Mas. du Musée de Rosen. »

Deville, \* Catal. M. et Mas. du Musée de Rouen. \*

Revue de la Nerm., \* L. II, p. 226, 297; L. III, p. 3.

## PONTS-ET-MARAIS.

Dans une des alies de l'église de Pons se trouvait autrefois une fontaine vénérée portant le nom de Saint-Valery. On y venait en pélerinage, on s'y baignait et on y jetait des morceaux de pain.

Nous pensons que cette source sacrée est celle où se baigna saint Valery lui-même au vme siècle, et où il baptisa les paysans convertis par sa parole et par le miracle du chêne sacré dont il avait si heureusement évité la chute. Les Eglises de l'arr. de Dieppe, » t. :r, p. 338-312.
 Etretat, son passé, son présent, son avenir, » 3º édit.,
 p. 42-43.

Cide, « Stat. et pricis hist. du canton d'Eu,» p. 40-41. Raviu, « Vie de saint Valery, » p. 21. Boll., « Acta sanc., mens. april, « t. r\*\*, p. 16, 17, 18.

# LE TRÉPORT.

Époque Gauloise. — En 1845, au Mont-Hoon, on a trouvé une hachette de pierre. Le Tréport est appelé, dans les chartes du xe siècle, Ultri-Portus et Ulterior Portus, ce qui fait penser à quelques-uns que ce pouvait être là l'Ulterior Portus de César.

Éroque noutan. — De l'Époque romaine, on ne connaît au Tréport que quelques débris renenotrés en 1860 par M. Desille. Ce sursat archéologue, a apar fait un sonolage dans le fond même du vallon, trouva, à 1 mètre 50 du sol, des fragments de tuiles et de peteries romaines, un grand brouse d'Adrien, des morceaux de poterie rouge à reflés ét une pierre à n'affie precé d'un trou. Nous pensons qu'on ne seria pas fondé à rechercher au Tréport le Părudis flurii ostium de Ptolémée, que quelques-uns y ont placé par hypolôtés.

ÉPOGET PIANQUE. — De l'Époque franque, nous ne comaissons au Tréport que quelques sépultures qui pourraient la têre da trichuée. Cos sépultures, qui se trouvaient à la côte du Mont-Hono, ont 64º aperques en 1845 dans une extraction de cailloux. La plupart des supecletes avaient avec eux des potes en terre que les ouvriers ont cassés de qui ont disparu. On dit qu'on a trouvé avec les corps ou auprès d'eux un couteau à manche d'os et deux pièces de monais de l'autre.

Lebeuf, « Egiise du Tréport, » édit. 1847, p. 61-62.

Deville, « Catalogue mas. et illustré du Musice de Rouen. »

l'église du Tréport, » p. et 10.

# ÉTALONDES.

ÉFOQUE FRANQUE. — Au mois de mars 1860, un cultivateur nommé Marcit revuva, en laborants as terre dité de la Chapelle, aupreis de l'auberge de la Pipe, sur le bord de la route impériale ne 25, un cercueil en pierre de Saint-Leu. Ce sarcophage, d'un seul morceau, avait un couvercle en dor-d'hac. Sa longueur est de 1 mêtre 90 : il est plus étroit au peteis qu'il a tête. Il rendermait un speclette orienté est et ouest, aux pieds duquel était un vase en terre noire. Des fouilles furent faites aux alentours, et l'en y découvrit un sabre en let, un grand brouxe des Antoniess et trois ou quaire vasee en terre blanche ou noire. Cette sépulture doit appartenir à l'époque franque (vur ou vurs siècle).

En 1861, en démolissant l'ancienne église d'Etalondes pour en construire une nouvelle,

он a trouvé dans les fondations un second cercueil en pierre de Vergelé, semblable à celui de la Pipe et qui, comme lui, paraît remonter à l'époque franque.

« Bulletin de la Soc. des Antiq. de Norm. , » 1<sup>14</sup> année, 1 « Bulletin monumental, » t. xxvi, p. 807, p. 115, 2<sup>e</sup> année, p. 300.

#### CRIFI.

Énouge ransoge. — Quelque-uns attribuent à Griel le vieus qui dictier Corboins de la charte délivrée par Pépin-le-Bieré à l'abbaye de Saint-Denis, en 751, contre le monastèré de Sept-Meules. M. Le Prevest nous a dit incliner vers cette opinion que nous ne partageons pas entièrement, attendu que nous sommes porté à attribuer Curborius à la ferme de la Cerborie, qui est à Sept-Meules même.

L'ancien nom latin de Criel, au XIIIe siècle, était Creolium et Criolium, ce qui, à la rigueur, pourrait bien être une dérivation de Curborius.

Ce lieu, du reste, a togicurs été important, et il possède encore de nombreux débris du mogen-deg. Sur le nout Jai-19èn. et qui domine Cei vier Se noort-euset, et qui porta untrefois le nom de mont Aqueux, il exista une chapelle ou église de Saint-Valery, sujourd'hui complètement disparue.

Le château de Criel était situé dans la vallée, non loin de l'Yère. Il porte le nom de

château du Baile, 'et on en voit encore les énormes murailles. Nous croyons qu'il a possédé une motte aujourd'hui détruite. Un quartier de Criel, placé sous le village et le château de Briancon, s'appelle la Gité ou

Un quartier de Criel, placé sous le village et le château de Briançon, s'appelle la Cité ou la Vieille-Cité; un autre se nomme les Salines.

On croit que les Normands débarquèrent à Criel et ravagèrent la vallée de l'Yère vers 840. Au bord de la mer, on remarque les restes de gros murs arasés que la carte de Cassini désigne déià sous le nom de Buines.

Nous ignorous si l'on a trouvé à Crid des antiquités romaines; mais nous savous que des antiquités franques y ont été rencontrées, en 1850, lorsque l'on traça le chemin de grande communication ne 16, qui va de Grêd à Foucarmout et à Gaillefontaine: on trouva alors, dans la tranchée de Chifférville, des sépultures avoc vases, perles de verre, couteaux, etc. M. D. Lebair grootte mue des sémultures ont été vues orbs du Bel de Grêd vers 1864.

« La Normandie sout., » I" édit., p. 341; 2\* édit., p. 422.

« Les Églises de l'arrond. de Dieppe, » t. ur., p. 279-285.

D. Lebeuf, « La ville d'Eu, p. 2 et 19.

## TOCOUEVILLE-SUR-CRIEL.

ÉPOQUE INCERTAINE. — A Tocqueville, comme à Biville, on trouve des substructions dans les terres qui sont entre le village et la mer. Près de l'église et au centre du hameau,

thred by Con

on voyait autrefois, sur un tertre élevé, les débris d'un vieux château. Motte et constructions ont disparu vers 1846.

On fait autour de l'église des processions superstitieuses dans les maladies des chevaux.

Cido, «Satist. et précis hist. du cantos of Est., » p. 44. | | » Les Églises de l'arrond. de Dieppe, » t. u, p. 295.

### CANFILAN

ÉPOUE FRANQUE. — Il est probable que es village existait dès l'époque franque, puisqu'il est mentionné dans la charte de Gosselin, vicomte d'Arques, lorsqu'il fonda, en 1600, l'abbaye de Santie-Trinité-du-Mont de Rouen. Canchan est alors rangé dans le Tabou : În pago Tabou villam unam que ab incols dictiur Kenelam. » Dans le même Cartulaire, ce lieu est encore nommé Canahan. Chemen et Chanana.

L'église de Canehan est donnée, en 1059, à l'abbaye du Tréport par Robert, comte d'Eu, son fondateur.

On connaît encore à Canehan le Bois-l'Abbé.

Deville, « Cartulaire de l'abbaye de la Trinité-de-Mont de Resen, « dans la «Collection des documents inédits sur l'Histoire de France, » p. 422, 425, 426, 437, 451 et 460.

A. Le Prevest, » Mémoires de la Société des Actiquaires de Normandie, » t. zz, p. 21. « Les Églises de l'arroad, de Dieppe, » t. zz, p. 217.

## CHVERVILLE-SUR-YÈRE.

ÉPOQUE ROMAINE. — Sur Cuverville est un lieu appelé les Vignes. Presque toujours, ces points remontent à une haute antiquité.

Dans un bois de Cuverville était le prieuré de Ronge-Camp, aujourd'hui une ferme. Autour de ce premier membre de l'abbaye du Tréport, situé sur la plaine, on trouve des tuiles, des briques et des poteries romaines.

ÉPOQUE FINANÇUE ET PÉRIODE SORMANDE. — DIADS la charte de Robert les à la Cathédrale de Rouere, charte qui confirme les hiens digé énumérés par Charles-le-Chaure, nons treuvons le nom de Caverville-sue-Vére. La mention est différente selon les deux versions que nous postélons de la charte royale. La version du Gallia Christians dit: « In comitatu Talou... Culeventivillam quam Reionardus, dedit cum appenditis suis. » Le cartabier mé tropolitain porte: » În comitatu Talou super fluvium qui vocatur Era Culvertrillam cum universis... que pendent ad jasam.

Cuverville possède un vieux château dont on voit encore les ruines parlantes. J'ai surtout remarqué la motte du donjon qui était énorme. L'enceinte carrée des murs était lanquée de tours circulaires. On parle de soutervains qui s'avancent sous la vallée, de cloches et de canons chargés d'or et d'argent, d'apparitions de fées, etc.

A. Le Prevost, « Mémoires de la Société des Antiqualres de Normeedie, » L. n. p. 10.

Le Eglies de l'arrend, de Bieppe, » L. n. p. 283-27.

Les Églies de l'arrend, de Bieppe, » L. n. p. 283-27.

Transmin Google

### SEPT-MEULES.

ÉPOQUE FRANQUE. — En 1840, lorsque l'on confectionnait la route départementale n° 40, qui va de Londinières à Eu, on trouva, dans la traverse de Sept-Meules, des cercueils en plâter et en pierre, que nous présumons remonter à l'époque franque.

Du reste, nous avous de précieux monuments de l'existence de Sept-Meules aux temps mérovingiens. Ce ulliage posédait alors un monastère de fermes dont nous ignorous la fondation et la destruction, mais dont il reste un document dans les arctives de l'abbaye de Sain-Denis et dans les archives de l'Empire : c'est un diplôme de l'épin-le-Bré, délirré comme maire du palais le 20 juin 175, d'adé d'Autgy, en pleni lit de justice. Il s'agissait d'un procès pour des biens pendant entre Réganane, abbé de Sept Meules, et Fulrad, abbé de Suin-Denis.

L'Ocipinal de este pièce eurieuse, conservé aux archives de l'Empire, a été reproduit en fice-simile, vers 1841-48, dans les Biplômes et Chartes de l'époque mérovinigienne, sur pagerus et réfin. Déjà il avait été édité par Malillon, dans son livre Be re Diplômaticle, par l'éliblen, dans son Histoire de l'Abbage de Saint-Denis, et enfin par nous, dans nos Eglises de l'arrondissement de Bisene.

Les auteurs du Gallia Christiana qui ont connu le monastère de Sept-Meules, qui le rangent parmi les anciens monastères du diccèse de Rouen, et qui comme tel le font figurer sur leur carte ecclésiastique de la province, supposent qu'il fut détruit par les Normands.

La tradition locale et populaire indique, comme la place de l'ancien monastère mérovingien, une île de l'Yère voisine de l'église et encore entourée de ces moulins à eau qui ont donné leur nom au village. Dans cette île, nous avons remarqué des murs en tuf encore arasés au sol.

Sept-Meules est appelé Septe-Moles dans la charte de Pépin à l'abbaye de Saint-Denis, et Septem-Moles dans celle de Charles-ie-Claure à la cathédria de Roune. Partout il est rangé dans le pays de Talou : « In pago Tallau . » Dans les documents postérieurs, l'orthographe est rétablie, et on tils len on de Septem-Mole ou de Septem-Moles. Ce nom venait-il au village des sept moullis à eau qu'il possichit à l'époque fraque? Céde at vraisemblable et considéré comme tel par tout le monde. En 1846, il n'y avait plus que trois moulins.

Sept-Meules possède une ferme appelée le Câtelier qui domine le cours de l'Yère.

A Sept-Meules, il y a tradition d'une église déplacée.

Sur le chemin de Sept-Meules est la ferme de la Corberie. Nous pensons que c'est à elle qu'il conviendrait d'appliquer le vieus qui dicitur Curborius de la charte de Pépin-le-Bref, délivrée à Attigny, le 20 juin 751, en faveur de Fulrad, abbé de Saint-Denis, contre

1 by Gangle

Réganane, abbesse de Sept-Meules. Curborius, d'après la sentence, était une propriété de l'abbaye de Saint-Denis, voisine du Monastère de Sept-Meules. Nous n'ignorons pas que quelques-uns appliquent le nom de ricus Curborius au bourg de Criel, qui est également dans le voisinage.

#### BIBLIOGRAPHIE.

A. Le Prevust, « Mémoires de la Société des Antiquaires · de Normandie, » t. xı, p. 8. Paris, 1681. « Dipômes et chartes de l'époque méroy,, sur papyrus «Gallia Christ. . \* t. xi. p. 133, carte de Nalin. en 1767.

etvelin, en xuv; et a Diplomata et charte merovingion setatis, . p. 78, nº xav.

Dom Pélibien, e Bistoire de l'abbays de Saint-Denis. pièces justificatives xxxxv.

Mabilton, . De re Diplomatica, . p. 490-491, iu-4",

Cide, . Statist. et précis hist. du canton d'Eu, . p. 43, et carte.

+ Les Eglises de l'arrond, de Dioppe, + t. 11, p. 318-22. \* La Norm. sout., \* 1" édit., p. 342, 2" édit., p. 430.

### VILLY-VAL-DU-ROY.

ÉPOQUE FRANQUE. - Villy, à présent surnommé Val-du-Roy, à cause de l'ancienne paroisse de ce nom qui y a été annexée en 1823, se partageait autrefois en deux portions ou paroisses. La partie située dans la vallée de l'Yère s'appelait Villy-le-Bas, et la partie placée sur la plaine, Villy-le-Haut ou Caude-Coste. C'est du premier qu'il est question dans une vie de saint Wandrille écrite au vire siècle et citée par Mabillon. On y dit que, vers 660, Érembert, père de saint Hartbain, ayant été guéri par l'intercession de saint Wandrille, donna au monastère de Fontenelle « prædium aliquod nomine Virtlaïcum, situm in pago Tellau, super amnem Evra. » Il s'agit bien ici de Villy-le-Bas ou sur-Yère, situé alors dans le comté de Talou.

En 713, Hugues, qui fut plus tard abbé de Fontenelle, donna à ce même monastère « Vierlaïcum villam, quæ sita est in pago Tellau super fluvium Eora. » « Visiblement, dit M. Le Prevost, c'est le même Villy qui avait déjà été donné par Érembert un demi-siècle auparavant. > Il est probable que les invasions normandes auront fait perdre Villy à l'abbaye de Fontenelle, car, en 1159, Robert, comte d'Eu, donna Verleium à l'abbaye du Tréport, qui le posséda toujours depuis.

Dans la nef de Villy, j'ai remarqué, en 1846, au côté méridional, un ceintre orné de losanges en creux et appareillé en tuf, qui a quelque chose de carlovingien, peut-être même de mérovingien.

ÉPOQUE INCERTAINE. - « Au bord de la prairie de Villy, dit M. Cide, on remarque les débris d'un petit fort. »

« Vita S. Wandregieil, abb. Poutanel., » c. xvit, apud | » Chronicon Fentanellas, » c. vitt. · Acta sanc. ord. S. Benedict., · sac. n. A :Le Prevost, « Méssaires de la Bociété des Antiq

40 Normandie, . t. x1, p. 6-7.

· Les Eglises de l'arrond, de Dieppe, · L, 11, p 327. Cide. « Statistique et précis histor, du canton d'Eu. »

p. 45.

## SAINT-REMY-BOSCROCOURT.

ÉPOQUE ROMAINE.— Vers 1820, un cultivateur, en labourant ses terres situées dans la plaine entre Eu et Circl, trouva un vasé contenant cent cinquante monnaies à l'efligie d'Adrien et des Antonins.

Depuis quelques années, il a été recueilli dans la même plaine un vase en pierre, mortier ou mesure; nous ne pouvons prononcer.

EPOQUE FRANÇUE. — M. de Malleville nous a assuré qu'à Boserocourt, M. de Gromard, son gendre, connaît des cercueils de pierre qui probablement remontent au temps des Francs.

Estaucelin, « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. 11, p. 22.

## MELLEVILLE.

Époque incentaine. — Melleville possède une motte placée devant l'église. - Les Églises de l'arrondissement de Dieppe, » L. n. p. 334.

#### MONCHY

A Monehy, il y a tradition d'église déplacée. On dit qu'elle était autrefois dans la vieille enceinte où est aujourd'hui la chapelle de Saint-Riquier. On y enterre encore.

« Les Églises de l'arrondissement de Dieppe , » t. n., p. 329.

# SAINT-PIERRE-EN-VAL.

Sur cette commune et dans la forêt est la ferme de la *Poterie*, dont le pom semble indiquer une industrie ancienne.

Dans la forêt d'Eu, près le triége du Banc de Madame, on voit une grande fosse dans laquelle est une grosse pierre qui est connue dans le pays sous le nom de pierre bise. Cde, «Satisfique et prêcio historique du centos d'Eu, » », ttt, et erite.

## LONGROY.

Eutre Longroy et Épinay (hameau de cette commune), on a trouvé, en 1849, des ossements humains en prutiquant une tranchée pour la traverse de la route.

## INCHEVILLE-GOUSSAUVILLE.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Au-dessus de la colline qui domine Incheville du côté du midi, on trouve, sur une pointe de coteau formée par la grande vallée de la Bresle et le petit vallon de Saint-Martin-au-Bos, une enceinte antique qui est isolée de la plaine à l'aide de douves profondes et de remparts en terre de 4 et 5 mètres de hauteur; la longueur du rempart est d'environ 82 mètres. Nous croyons nous souvenir que le côté de la colline est également fossoyé. Cette enceinte vaste et curiouse est appelée le Camp de Mortagne, et clie paraît avoir été destinée à observer les mouvements de la vallée et à protéger l'ancienne cité d'Augusta à laquelle a succédé la ville d'Eu.

On nous a assuré que, dans cette enceinte, la culture avait autrefois rencontré des urnes en terre grise contenant des os brûlés. En 1847, nons avons, avec M. Cide, vn extraire de ce sol curieux des morceanx de sucein ou d'ambre jaune qui nous paraissait à l'état natif. M. Cide dit que de nombreux squelettes ont été trouvés en creusant les fossés qui entourent la forêt.

EPOQUE ROMAINE. - Sous Incheville, comme sous Longroy, M. Darsy, de Gamaches, a fait des fouilles de 1845 à 1847, et il a trouvé des substructions romaines cachées sous l'alluvion de la vallée.

En 1856, auprès du coteau que domine le Camp de Mortagne, le nommé Hénoque, briquetier, a découvert des sépultures antiques. Co n'étaient plus que les restes d'un cimetière romain de l'époque de transition (ave et ve siècle). J'y ai fait des fouilles, et en tout il n'a été rencontré que buit à dix fosses dont plusieurs déjà avaient été violées. Celles qui étaient intactes ont donné, avec leurs squelettes, trois vases de terre, deux coupes en verre, un vasc en bronze, un collier composé de vingt-cinq perles de verre et de pâte de verre, une attache en argent, un anneau en cuivre et un quinaire d'argent de l'empereur Magnus Maximus (383-388).











Ces pièces ont été rachctéees au briquetier Hénoque, par M. Darsy, pour le compte de la Société des Antiquaires de Picardie, qui les déposera dans son Musée-Napoléon.

Tous ces différents objets ont été décrits et reproduits par nous, dans nos Sépultures gauloises, romaines, franques et nomandes (p. 416-434), et par M. Darsy, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie (l. xv. p. 383-390, pl. fig. 5, 6, 7).

Cide, « Statist, et précis hist, du canton d'En., » p. 35.

Darsy, « Gamaches et ses Seigneura, » p. 8-12, in.8°,
Anison, 1854.

Darsy, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Pic., « L. xin.

Id., « Pullétin de la Soc. des Antiq. de Picardie, » L. n.,
p. 245-00, ( t. m., p. 15 et 203.

## GOUSSAUVILLE (SECTION D'INCHEVILLE).

ÉPOQUE FRANQUE. — Dans une terre située au-dessus de l'église et cultivée par le sieur Levret, on a, pendant plusicurs années, de 1842 à 1848, trouvé, en labourant, des lances, des armes et des ossements anciens. C'est probablement un cimetière franc.

(Communication de M. l'abbé Aubry, curé de Longroy et d'Incheville.)

Daniel W Edogli

# ARRONDISSEMENT DU HAVRE.

## CANTONS DU HAVRE.

## LE HAVRE.

Le Havre-est une ville moderne, créée en 1516 par une charte de l'Enaposis l', dans une Crispue déjà peuplée de pécheurs et de un tour d'une chapelle dédiée à Notre-Dame de Grace. Mais, depuis le décret du 9 juillet 1852, cette fille du Père des Lettres, déjà agrandre par le Itol-Martyr et par Napoléon-Lo-Grand, a uni à sa primitive euceinte tout le territoire d'îngouville, l'ancienne paroisse de Leure et une portion importante des communes de Sanvie et de Gràville. Nous croyons devoir grouper sous le seul tirte de Havre les diverses antiquités que renferme ce vaste territoire qui, pour l'avenir, n'aura plus d'autre non.

TEMPS PRÉ-HISTORIQUES. — Nous appelons ainsi les découvertes non datées et reconnues dans le banc alluvial sur lequel repose le Havre des trois derniers siècles.

M. Pinel raconte que lorsque l'on creusa la nouvelle enceinte projetée sous Louis XYI et détruite sous Napoléon III, on trouva des couches de tourbe dont les ilts s'étendiaint dans la mer par-dessous la-tée de x8.4. A environ 10 mêtres de profondeur, on découvrit une quantité de gros arbres résineux avec leurs racines. Ils étaient entiers et parfaitement conservés dans cette terre imprégnée de sel marin. Les terrassiers, auxquels ils furent abandonnés, les seitent et les fédirent pour leur usage.

Nous pouvous ajouter que grand nombre d'arbres de la même espèce ont été rencontrés dans le creusement du Bassinde la Barre. De 1830 à 1840, nous en avons vu sortir des vases et des tourbiéres au milieu desquelles est asis le Rassin Yauban.

Enfin on en trouva encore en 1848, lorsqu'on établit le Bassin de Leure; mais ces sortes de découvertes appartiennent probablement plus à la géologie qu'à l'archéologie.

Mais voici où commence le passage de l'homme. — En 1666, lorsque l'on creusa le Canal Vauban, qui va du Havre à Harfleur, on trouva dans la plaine, alors dépendant de Gràville, une quille de nef d'environ 80 pieds de long.

De 1788 à 1800, pendant les fouilles du Bassin de la Barre, on rencontra, à 3 mètres 30 de profondeur, une piroque de 40 pieds de long creusée dans un seul tronc d'arbre. Les deux extrémités étaient pointues et massives, et l'intérieur renforcé de

courbes formées à même de l'arbre. Elle avait près de 1 mètre 30 de creux. Elle était s parfaiteument conservée, qu'elle put être transportée derrière la maison des ingénieurs de pontse-technassées, sur la *Ielée du Sul*. Mais la del périt sous l'action de la plaine et de solid. Cette piroque fut reconnue pour être de bois d'orme. Dans l'intérieur, on avait rencourte les débits d'un smodelte lumain.

ÉPOQUE GALLOISE. — Nous revendiquons pour le territoire qui entoure le Havre un bean stafère en or qui y fut trouvé en 1840, et que M. Lambert vient de publier dans le seconde partie de son Essai sur la numismatique gouloise.

Evoque nouvax.— Solon toutes les vraisemblances, nous devons attribuer à l'épôque romaine des meules à broyer en poudingue trouvées, ves 1750, dans les marais qui en tourent le Have. M. Duboccage de Bléville, le premier historien de la cité, nous a gard souveir de ce fait dans ses Mémoires et dans une note manuscrite que M. Pinel a publié dans ses Famil.

Vers 1850, trois autres meules à broyer, aussi en poudingue, ont été rencontrées sur lterritoire de Leure.

Dans toute cette section de Leure, il y a tradition d'une ancienne ville que les habitant nomment Collimbes, Collinges ou Coulimbes.

D'autres monuments antiques ont été exhuntés du territoire du Havre, notamment à In gouville et à Tourneville. À plusieurs reprises, la cole d'Ingouville a présenté, à la base d ses riches pavillons, des incindrations romaines des premiers siècles.



VASES ROMAINS EN TERRE CUITE (PRODUNILLE, 1639).

En 1839, un cimetirer romain fut aperçu en creasant les fontations du pavillon d M. Koch, pégeint du Harve. M. Certain, enterpenneur, qui fit cette trouvaille, en offiles produits pour le futur Musée du Havre. Ils consistaient surtout en des restes de vase funteraires. En 1840, M. Morient publia la description et le dessin des objets dans l'ouvrag inituité; le Harve et son arrondissement, dont il étail l'édiseur. Prespue tous ces vas avaient été entantés par la ploche. Le me souviens d'avoir vu chez M. Certain des fioles d verre, des souvonepes rouge, des tertiples et des urres en terror grise.

M. Deville nous a assuré qu'à la côte d'Ingouville on a trouvé, à 3 mètres de profondeur environ, des incinerations en terre blanche et grise, et des monnaies de brouze de Titus, de Commode, de Claude-le-Gothique et de Constans. Malheureusement, il ne donne pas la date de la découverte. Il ajoute qu'à la côte Morisse, qui est sous Sanvie, on a rencontré un dolium en terre cuite contenant une urne cinéraire en terre et un petit vase de terre.

En 1856, près le cimetière Sainte-Hélène, au bord de la route d'Etretat, on a recueilli un vase en terre rouge que je crois romain. Il a été déposé au Musée du Havre par M. Fleury; il est probable qu'il provient de sépultures

En mars 1750, à la section de Tourneville, hameau dépendant alors de Grasville-la-Mallet et aujourd'hui quartier du Hayre, on trouva un squelette enseveli sous 5 mètres de terre. (C'est absolument le cas d'un cercueil romain trouvé à Veulettes en 1851.) M, le comte de Beuvron, duc d'Harcourt et seigneur de Grasville, qui fit cette trouvaille, en tira une fiole ou flacon de verre à deux anses en cou de cygne, semblable aux flacons que nous avons trouvés depuis à Neuville-le-Pollet, à Lillebonne, à Barentin et dans tout le pays de Caux. Le vase de Tourneville a été gravé au siècle dernier par M, le comte de Caylus, dans son Recueil d'Antiquités.

#### BILLIOGRAPHIE.

- Caylus, "Rec. d'antiq., " t. 1", p. 199, pl. 1227, fig. 1v. Dubeccage de Bléville, « Mém. sur le port et la navig. dn Havre-de-Grice, s p. 80-82; in-12, 1733. Lesueur, « Mém. sur le canal de Vauban creusé en 1667, . in-8\*, an xt.
- Pinel, « Essais archéol., hist. et phys. sur les cuvir.
- du Havre, » p. 48-49, 57, Morient, . Le Bayre ancien et moderne, » t. m, p. 56 · Prôcia analyt. des trav. de l'Acad. de Rouen, » t. tv.,

p. 20.

Léon Buquet, « Le Ilavre et son arrondies, -- Canton Frissard, . Hist, du port du Bayre, . p. 18-29; in-4. Havre 1837-10 « La Normandie seul., » 1" édit., p. 126, 2" édit.,

d'Ingouville, « p. 1 à 3 et pl.

- p. 144. L'abbé Lecomte, « Recueil des public, de la Soc, havr. d'étud. div., » 26' année, p. 31, 32, 35.
- E. Lambert, . Mem. de la Soc. des Antiq de Norm., . t. xxv, p. 492, pl. vi, fig. 2,

## SAINTE-ADRESSE.

HAUTTER DE

Le nom de Sainte-Adresse est moderne. L'ancien vocable était le Chef-de-Caux ou Saint-Denis-Chef-de-Caux (Caput Caleti).

- ÉPOQUE GAULOISE. Les éboulements de la Hève, en 1862, ont fait voir trois hachettes en bronze que la ville du Havre a achetées pour son Musée.
- En 1864, M. Toussaint, avocat au Havre, a recueilli dans des terrassements pratiqués, entre Sainte-Adresse et la Hève, une hache polie en pierre grise.

ÉPOQUE ROMAINE. - Une vieille tradition

prétend qu'après le martyre de saint Denis à Montmartre, près Paris, sa tête fut jetée à la Seine, et qu'elle vint échouer sur les grèves du Chef-de-Caux. Recueillie par de pieux fidèles, elle devint pour eux l'objet d'un culte et d'une querelle. Ceux de Sainte-Adresse et de Sanvic se partagèrent la relique, et les deux églises sont restées jusqu'aujourd'hui sons le patronage de saint Denis, de Paris.

Depuis longtemps, du reste, le sol de Sainte-Adresse montre au bord du rivage grand nombre de débris romains. En 1840, nous y avons aperçu, au milieu de tuiles à rebords et de poteries antiques, un bassin construit en pierre et en ciment, semblable à un baptistère ou à une baignoire antique. En 1845, ce petit monument a été soigneusement enlevé par l'Administration municipale du Havre et déposé par elle dans l'ancien Hôtel-de-Ville. On le destinait alors au futur Musée-Bibliothèque, où il n'est point encore entré,

M. Deville a connu un tambour de colonne, en pierre calcaire, provenant de Sainte-Adresse. Il nous a parlé même d'une inscription romaine; mais celle-ci est moins certaine Au Musée du Havre, j'ai vu seulement, provenant de Sainte-Adresse, des briques ou

tuiles à rebords, des tuiles carrées provenant d'étuves ou conduits de chaleur, et les restes d'un mortier antique en terre de Samos. Le fond a conservé trace d'aspérités au milieu des frottements qui indiquent qu'il a beauconp servi.

LE CHEF-DE-CAUX. - On appelait ainsi au moyen-âge le cap de la Hève situé sur le territoire de Sainte-Adresse, qui alors portait aussi ce nom. Camden le nomme Ki-de-Caux. Un livre de compte de la ville de Harfleur pour 1490 dit Chief-de-Caux. Une charte de Charles V de 1373-74 Fappelle Quief-de-Caux. Le compte de Girard le Barillier, en 1295, nomme le port et la baie Quief-de-Caux. Généralement, c'est Chef-de-Caux, Quief-de-Caux. Chief-de-Caux. Les cartes géographiques écrivent ee nom de la même manière. Quelques-uns portent Groing-de-Canx, ce qui a été appliqué par d'autres au cap d'Antifer.

La paroisse de Sainte-Adresse s'appelait alors Saint-Denis-Chef-de-Caux.

Stapleton, dans sa Carte de Normandie, dressée pour l'an 1200 à l'aide des rôles de l'échiquier, dit Caput Caleti. C'est aussi l'expression du pouillé d'Eudes Rigaud, monument du xine siècle. Nous ne serions pas surpris que le nom de Caput Caleti remontât à l'époque romaine.

Le cap de la Hève est un point éminemment géologique; mais en dehors de trois haches de bronze trouvées en 1862, nous n'y connaissons pas d'antiquités. Le Moniteur universel du 11 thermidor an x111 (30 juillet 1805) prétend que l'on y trouva à cette époque un marbre noir antique, avec une inscription romaine qu'il donne. M. Léon Renier, à qui nous avons soumis le texte, en 1859, l'a reconnu pour faux et apoervphe.

<sup>·</sup> Regestrum visital, erchiepisc, Rothom., . p. 137,

<sup>-</sup> Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., . t. xvi. Pinel, . Essais erchéol., hist. et phys. sur les environs

du Hovre, - p. 8, 12.

e Les Eglises de l'errond. du Havre, » 1. 1", p. 50-55

<sup>«</sup> Bevue de Ronen, » année 1846, 1" semestre, p. 320; 2º semestre, p. 128-130. . Les Eglises de l'errendissement d'Yvetot, . L. 11,

a Rovue du llavre, e du 22 mai 1845

#### GRAVILLE-SAINTE-HONORINE

EFOQUE INCERTANK. — En face de la Barrière-d'Or et au sommet de la côte de Gràville, M. Gaillard signale une butte ou motte, au bord du bois. Il dit que d'un côté elle a une douve énorme, et que de l'autre l'abrupte de la colline lui sert de défense. M. Toussaint, avoest, m'assura, en 1865, que cette butte avait été détruite récemment et qu'on n's vanit rien toussé.

EPOQUE ROMANE. — Griville est un point passablement fertile en antiquités; il a'y en est trouté même assez pour que quelques-uns aints nogé à placer le Caracatinnus des anciens. Le château de Crétin a un peu contribué par son nom et par son importance féochal à étayer foginion des assansa, qui ont émis cette hypoldèse aujourbuit al bandonnée par tout le monde. L'archéologie moderne paraît avoir tranché la question en faveur d'Illarfleur.

Parmi les différentes découvertes d'antiquités faites à Gràville, nous citerons, dans le bois de la Hallate, des vases cinéraires antiques trouvés en 1839 et en 1840, en établissant le jardin et le pavillon de M. A. Michel devenus depuis la propriété de M. Langer, nésociant du llavre.

En mai 3801, les journaux du llavre et de Rouen nous apprenaient qu'à l'extrémitéde la rue Nontmirait, au versant de la côte, il avuit été rencontré une incinération gallo-romaine des premiers siècles. Elle secomposait de vases en terre et en verre accompagnés de morceaux de fer oxydé; il n'a pu être sauvé qu'un joil flacon de verre à six pans et à une anse, leguel est précentemnt déposé au Musée du Harve.

Ayant visité au mois d'août suivant la sablière de M. Dubus, j'ai reconnu qu'il avait été recontré là plus de cent vases romains du Haut-Empire. C'étaient des urnes, des vases aux offrandes, des fioles de verre et jusqu'à des doliuma; tous avaient été brisés.

Une tradition, qui remonterait aux temps romains si elle était justifiée, prétend que le corps de sainte Honorine, martyrisée à Mélamare le 27 février 503, fut jeté à la Seine et serait venu échouer sur le rivage de Griville. Recueilli par de pieux chrétiens, il aurait été inhumé sur la colline où fut élevée plus tard l'abbaye de Sainte-Honorine.

D'après M. Pinel, on anraît trouvé, dans le cimetière et dans l'égüse même de Gràville, des urnes sépulerales et des vases fundraires; mais nous ne sommes passûr de ces assertions. Il se pourrait bien que les vases dont parlent MM. Pinel et Duboccage de Bléville fussent des vases chrétiens, comme ceux que nous avons vus sortir du soi de l'égüse en

43

1844. M. Duboccage, d'ailleurs, parle de l'émail vert qui reconvrait quelques-uns de ces vases; c'est bien là un trait qui caractérise la céramique du moyen-âge.

EPORUE FRANCEE. — Il est encore un dernier fait relatif à l'église de Griville et qui éest passé à l'époque franque des empereurs carloxingieus. Vers 862, les Normands envaluissaient presque périodiquement nos contrées, et remontaient souvent la Seine. Dans la crainte de leurs profunctions, les eleres attachés au tombeau de sainte Honorine brisérent le sarcoplaque du côde de la tête (fracte à capite seconplapag), et en tièrent le corps de la sainte qu'ils transportèrent jusqu'à Conflans feque austentusci). Cest dépuis ce moment que Conflans, rels Paris, a roit è sermond éc Conflans-Sainte-Honorine.

Les historieus de France et de Normandie, qui out traîté des invasious normandes, citent plusieus fois, parmi les divers carupments des bardares do Nord, un fieud di Tiedul-Fossa, Giroldi-Fossas et Fossa-Guiroldi. Les pirates du Nord campent ou livernent dans cette station en NOT, 808, 800, 812 et 815. Phisseurs out pensé qui l'asgissait d'une localité nommée-leufoses, près Mantes (Senie-et-Gie; mais quelquieus-uns out cherché cette fosse à Gridville, appelé à la période normande Girondi-Ville: 3/M. Pinel, Nöd de la Morinière, Faldé-Levonne et Frissard, competent parmi les deriners. Nous devous avouer toutéois que leur autorité est secondaire à édéé de celle de M. Bonamy et de l'albé Levolte, qui tiennent pour l'eufosse.

Maintenant, il convient d'ajouter que le port de Leure, d'où sortirent en 1295 environ trente nefs pour le service de Philippe-le-Bel, et en 1340 trente-deux nefs armées pour Philippe de Valois, s'appelait alors la Fosse-de-Leure.

Ce qui prouve que fort anciennement les marais de Gràville et la plaine de Leure étaient sous l'eau ou subunergés périodiquement, é est qu'en 1600, lorsque l'on creusa le canal Yauban qui va du Havre à Harfleur, on trouva, dans les prés de Gràville, une quille de nef de quatre-vingts pieds de long.

À peu dedistance du lanuera des Neigor, qui portait au moyen-age le nom de la Quesuér, on reucoutre, dans la direction du misli, une vieille etalue de murailles qui durent composer autreiós les quais du port, de la crique ou de la fosse de Leure. A quelle époque remontent ces vieux murs qui sortent de dessous l'herbe, mais que l'herbe recouvrira bientét? Noss ne saurions le gire.

La Butte aux Sarrasins (1). - A 60 mètres du hameau et de la chapelle de Notre-

<sup>(1)</sup> On appelait Sarrasios, su moyen-fige, les Narmands ancore pairas. — Le num de Sarrasios est ici ayannyme da pairas, et il s'applique indifferement sur Romains idollites et à tous est peuples constitueren qui, au déclin de l'empière, se jete-tres sur nos tragges et s'y échièrest, soil pranagierement, soil d'une fayan permanentis.

Le nom de Serraines se confecence pas seulement fann les parties de la France qui subreut l'avaito du vui siècle, mais il se trouve encore dans sea coolefent fann les parties de la France qui subreut l'avaito du vui siècle, mais il se trouve encore dans sea coolefent qui n'eurent par à en conositre. Nous allots citer qualques points où arpartil encore le nom de Servasion.

Duns son livre intitulé : « Invasions des Sarrasins en France, » M. Reinnod eite un quartier de la ville de Nice qui porte le nom de centen des Sarrasins (p. 180). — Dans la Maurience, co Savoie, le même anteur assure que l'on

Dame-des-Neiges, on remarque, vers le nord-ouest, une élévation de terrain sur laquelle on reconnaît les épaisses murailles d'une forteresse disparue. Soigneusement examinés par nous, ces murs nous ont paru appartenir au moven-êge.

Ce qui me confirme dans cette opinion, c'est que vers 1857 on a trouvé, à quelques pas des murs, des squelettes humains qu'accompagnait un vase que j'attribue au xurs siècle.

Cependant, ce tertre porte le nom de Butte aux Survatins. Comme le nom de Sarrasins simpliate parani nous aux Normands eucere paiens, je suis disposé à recire qu'i l'Époque piratique ce point put servir de réfuge à une tribu de ravageurs. Les écrivains locaux citent ordinairement deux entrevues qui aurainet ue lleu sur ce tertre : la première, en 842, entre Louis-le-Débonnaire et les hommes du Nord qu'il avait appelés contre ses frères Louis de Bavière et Charles-le-Choure; la seconde se serait passée en 945 entre le roi Lothaire et notre duc Richard Ier. Mais ces deux événements ne sont pas suffisamment penuvés.

terror out, entriene de Molane le rolles Servala (p. 1812). — Done le Valai (dission, M. Koller, de Zerolle, ausure que des marmilles, des vestions, du cercanes, sex de dispita par le nout de Servalace, f. Chiefe, "Devisidal Residente de Barreror, a Zerolle, 1850. — Herrar des Soc. aux., u. 1s., p. 13.) — A Seint-Emiliad, prie à autum (Solon-et-Leire), com moitre les Chieges Servaines et les Seint-Servaines, (e. 28 Seint-Servaines, de 187 paint Servaine). — A Broust-Chieges, de 187 paint Servaine, de l'année de Servaines, de 187 paint de 187 paint Servaines, de 187 paint Servaines, de 187 paint de 187 paint Servaines, de 187 paint Servaines de 187 paint Servaines

commun, comme nous allons le mentrer.

Ampeie d'Almo-die-Sidins, dans le Dodin, M. Dellectrix cio une first Exercitor, q-II centi quesque d'université perme (Petrolices, Flerwise Almo-Eulle, q-Eunle, q-II config., q-II configure perme. (Petrolices, Revuel de Rose Lalliere, q-Eunle, q-II config., q-II configure, and le liu chi la Serraziatere, Charliere de Bostanti, a. Réportaire archéel, de Lajaige, a marie lotté, p. 150. — La Collegia, perme l'active de la Vois, in a vinissage de Chappie (Champpage), p. 79.) — A Colleia, peris Attibut de marie de la Collegia, peris le collegia de la Vois, in a vinissage de Chappie (Champpage), p. 79.) — A Colleia, peris Attibut q-II con le liu de Neyra, est le liu de li Colertir de Servana, (Petgal-Delscourt, et xur, p. 110 du - Polletina,) — Ou  $\gamma$  a constali la prénonce d'un cimultier fince — à la Matte, sotte Soites, est de Comprègace, soit ne la la le Colpré de Terraine, (Petgal-Delscourt, et xur, p. 110 du - Polletina,) — Ou  $\gamma$  a constali la prénonce d'un cimultier fince — à la Matte, sotte Soites et de Comprègace, soit ne la la le Colpré de Terraine, (Petgal-Delscourt, et vite polletina, a movelle s'ette, p. 180.) — Eu délatre roussant d'Arrenta est appois le Calife Servazia dem in sittée du ver sitelé. — Le rodaire stat  $\beta$ , 1923 — De delatre roussant d'Arrenta est appois la Calife Servazia dem in sittée du ver sitelé. — Le rodaire de l'audique Lader-Pourre, ce materia le Farte de sur Servazia.

A Guinstini-le-Yestutrier Schies-Inferieurs), qui fan prohabbeaux l'antique Germieurs, une tradition popularie printed qui de Life Hartier par les Stratenic. Les Egitses de 1904. Est Tarted (Yratie, t, Patie,  $t^*$ ), Patie, Patie,  $t^*$ , Patie, Patie,  $t^*$ , Patie, Patie,  $t^*$ , Patie,  $t^*$ ,

#### M. Fallue et M. l'abbé Lecomte m'ont assuré avoir trouvé des objets antiques auprès de la Butte aux Sarrasias.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Dom Bouquet, - Recueil des hist. des Gaules, - t. e\*\*, p. 168, note 6. D'Anville, - Notice de l'ancienne Ganle, - p. 294-205.

 Neustrie pie, » p. 861-862.
 Pienvry, » Hist. autiq at descript, de le villeat du port du Hayre. » p. 279-236.

Norl, «Second Ersai sur le dép. de la Seine-Inf.,» p.73. Pinel , « Essais erch., bist. et phys. sur les envir. du Havre, « p. 20-46.

Léon Buquet, « Le Havre et son arrondiss. — Canton d'Ingouville, » p. 31-37. Prissard, « Hist. du port de Havre, » p. 5, 6, 19. La Normand. sonterr., • 1<sup>re</sup> édit , p. 126; 2 édit., p. 144.
 Essai bist. et descript. de l'abbaye de Graville, • p. b.
 Les Eglises de l'arrend. du Havre, • t. s<sup>r</sup>, p. 84-91.
 De Fréville , • Mém. sur le comm. marit. de Bouen , •

t. r", p. 179-82.

\* Recueil des public, de la Soc. havraise, > 26° aunée,

p. 30, 35, 36, 37, 38.

» Bulletiu de le Sec. des Antiq. de Norm.,» i. tr., p. 156,
« Courrier du Havre, » du 2 mai 1861.

« Courrier du Havre, » du 2 mai 1891. » Journal de Roueu, » du 3 mai 1861. « Procès-verb. de la Cassm. das Aut. de la Seisse-Iul. », L. r°, p. 186.

Faction of Giller, — A Servation (Marten, I) y a use function mitteder volgerments counts one live one for function of Servations (Galler), and Examination (Marten, ), p. 733.— As of Servation (Galler), and Examination et miderals of the Galler, . p. 733.— As is more der Group dis Servation (F. Beres archivelegier, », assertile strip, and 1841, S starts, t. t., p. 192. — Baller, (Specks, II. Marten, et al., p. 192. — Baller, (Specks, II. Marten, et al., p. 192. — Baller, (Specks, II. Marten, et al., p. 192. — Baller, (Specks, II. Marten, et al., p. 192. — Baller, (Specks, II. Marten, et al., p. 192. — Baller, (Specks, II. Marten, et al., p. 192. — Baller, (Specks, II. Marten, et al., p. 192. — Baller, (Specks, II. Marten, et al., p. 192. — Baller, et al., p. 192

Ceci nous conduit tout naturellement à conclure qu'au moyen-âge, c'est-à-dire depuis le vist' siècle et presque jusqu'à nos jours, pour les populations, le nom de Surrasin fut synonyme d'idollètre et de paieu.

Cred attin qu'à Prinjeuva, du av voit entre la Parie Surreinie, le mus revenis qui Ferna la cité s'appetati. Servarian a vui veile, Surreivane, Gridge, Congris senchée, de Prinza — elècuse qu'à tenne en 18th, p. 98.01 Servarian a vui veile, Surreivane, Gridge, Congris senchée, de Prinza — elècuse qu'à tenne en 18th, p. 98.01 Congre, viet, le recture d'Adrien resultane sont authent par le partie de l'annuel d

Endia , Propression de Serranto pour Paire (uni finalitée à une matieux chemiqueux françois. La Crossique debrigé pair L'Alone de histoliquies, et passe de La Cappelle, estemine shiel deven le venue ne l'ancesse de la Roc., d'Ennie, d'Albertille , seales 1870-3 p., 1883 — On chapter de la Caronique de Gallisane de Nagas d'Albertille , seales 1870-3 p., 1883 — On chapter de la Caronique de Gallisane de Nagas d'Albertille , commerce le la Compleque de tou le render France definites au carrains. «Histolica» - Invasione des finales de l'Albertille , seales 1870-3 p., 1883 — On chapter de la Caronique de la companya de la carrains de l'ances - Invasione de finales de l'Albertille , seales 1870-3 p., 1883 — On companya de la carrains de France de l'ances - Invasione de finales de l'Albertille ; seales 1870-3 p., 1883 — On companya de l'ances de l'ances peut l'appendit de la carrains de l'Albertille de l'ances de l'an

#### CANTON DE MONTIVILLIERS.

#### MONTIVILLIERS.

ÉPOQUE GAULOISE. — En 1830, on a recueill à Montivilliers une hachette de bronze, à présent au Musée de Rouen. En 1854, on a trouvé au hameau de Colmoulins une monnaie gauloise en bronze, qui est entrée dans la Bibliothèque de Montivilliers.

Non loir du château de Colmoulins est un carrefour où se croisent les chemiss de Montivilliers, de Goumay, d'Escures et de Colmoulins. M. Jaurvain prétend qu'il exista dans ce lieu une grosse pierre appelée la Pierre grise, laquelle était entourée de contes, de traditions, de mystères et d'apparitions de damer blanches. Cette pierre aurait disparu depuis quelques années.

Nous ne savons s'il faut reporter à l'époque gauloise la découverte d'une piroque de 15 à 20 pieds de quille, rencontrée en 1780 dans les fossés comblés encore connus sous le nom de la Berque.

Nous ignorons également quelle période on peut assigner à l'introduction sur le territoire de Montivilliers d'une mounaie de bronze que M. Lambert attribue aux premiers temps de Rome. D'un côté est un buste de cheval, et de l'autre deux létes imberbes dans le geure de Janus.

Époqte nouatie. — Général-ment, on signale peu d'antiquités romaines sur le vaste territoire de Montivilliers. Nous crojons cependant pouvoir rapporter à cette période un lot d'antiquités qui, en 1835, fut acheté 35 fr. par M. Deville pour le Musée de Rouen : il se composit de fibules, d'agrafes, d'une plaque et d'un morceau de lame d'épée en bronne. On assurti que ces objés acient été trouvés à Montivilliers.

Peul-être serait-il permis d'enregistrer pour l'époque romaine l'existence d'une chaussée constatée pour le xv<sup>®</sup> siècle. Les historiens racontent qu'en 1415, lors du siège de llarfleur, les Anglais détruisirent la chaussée qui s'étendait d'Harfleur à Montivilliers.

EPOQUE PRANCIE — La ville de Montivilliers doit son nom à son nonastère, Montier ou Moutier, comme dissient nos pères. Au moyen-ège, en effet, on appelait e lieu Moutier-Villiers, Monstier-Villiers, Moustier-Viell. En lain, é'était Monasteriau-Villare ou Monaterium Villarum. A l'époque franque et au moment de la fondation monastique, co lieu s'appelait simplement Villare (Villiers).

En 682, saint Philbert, disciple de saint Colomban de Luxeuil et fondature de l'abbaye de Junièges, édabit à Villiers (Villare) un monastère de femmes à l'imitation de celui de Pavilly. Waratton, maire du palais et successeur d'Ebroin, donna au pieux cénobite le fonds sur lequel il assit cette maison de prières qui dura environ deux siècles. E bolom tempore, dit la vie de saint Philbert écrite par un contemporarie, princeps palaiti Warratto nomine, in Caltivo territorio oppidum tradidit ad monasterium virginum construendum, vocabulo Villare, ubi usque hodiè religionis norma fulget. »

En 831, Anségise, abbé de Foutenelle, dans un testament devenu célèbre, légua au monastère de Montivilliers une livre d'argent.

Le monastère de Villiers fut détruit par les Normands du txe siècle, comme ceux de Logium, de Fécamp, de Pavilly et de Sept-Meules. Quelques-uns attribuent cette destruction à Hastings, vers 850. Guillaume de Jumièges range Villare monasterium parmi les « antiquiora monasteria , » qui furent détruits « à Normannis adhuc Paganis. »

On pense qu'une collégiale de chanoines réguliers fut essayée à Montivilliers, comme à Fécamp, par les dues normands du xe siècle. Richard ler aurait été son fondateur en 990. Ce qui paraît plus sûr, c'est qu'en 1030 Robert-le-Magnifique y assit une abbave de religieuses qui devint puissante et joua un grand rôle dans nos contrées jusqu'en 1790, e'està-dire pendant plus de sept siècles.

Le territoire de Montivilliers, comme tous les anciens fiels mérovingiens, était d'une grande étendue. Il descendait la vallée jusqu'à Harfleur, et nous croyons qu'il y descend encore. La mer baignait les terres de l'abbaye au x1º siècle; aussi le fondateur des religieuses, " le duc Robert, leur donna-t-il seize salines existantes sur le territoire de Montivilliers, mais par le fait sous les murs de Harfleur. On en montre encore la place.

En 1864, au hameau de la Payennière, on a trouvé une cachette composée de deniers d'argent du 1xe et du xe siècle. Plusieurs de ces pièces sont à la bibliothèque de Montivilliers. BIBLIOGRAPHIE

#### Mubition, . Acta sanc. ord. S. Benedict, . sac. ts.

- e Vit. S. Filib., abbat. gem. .
- « Gallia Christiana, » t. x1, p. 12, 281 ol 326-330
- « Noustria pia, » p. 338-340.
- mandie. + t. 1", p. 11-12.
- Guilmeth, . Deuc. geog., hist., stat. el mon., . t. r., p. 69.
- » M/m. dela Soc. des Antiq. de Nor., » t. xt, p. 12 ; t. xn. Duplessis, . Descript. giogr. et hist. de la Haute-Norp. 130; t. x1x, p. 255; t. xx1v, p. 346; t. xxv, p. 530, pl. xvit.
- Merlent, « Le Havre et son arrondissement.- Canton . Les Eglises de l'arrond. du Havre, . L. r", p. 113-139 . Janyrain . e Promonades dans quatre chit, hist, des enr. du Hayre, + p. 26-32.

de Montivilliers, . p. 6

#### HARFLEUR.

ÉPOQUE NOMAINE. — Depuis un quart de siècle, on s'accorde généralement à placer à Harfleur la station romaine de Caracotinum. Le nom de cette cité gallo-romaine ne se lit que sur un seul monument de l'antiquité , l'Itinéraire d'Antonin , monument attribué au tve siècle de notre ère. Ce catalogue des grands chemins de l'empire romain fait de Caracotinum le point de départ d'une voie militaire allant de l'Océan jusqu'au cœur de la Gaule par Rouen et Paris (iter à Caracotino Augustobonam (Troyes en Champagne) M. P. CLID).

Caracotinum est enfin retrouvé, et, s'il est à présent déterminé pour toujours, c'est grâce au développement qu'ont pris de nos jours les recherches locales, les fouilles archéologiques et les découvertes modernes. Nos prédécesseurs dans les études géographiques de la Gaule ont cherché à déterminer la place de cette ville et des autres, sans jamais venir sur les lieux; ils sont partis du texte même de l'Itinéraire et du chiffre des mesures. Allichome étant une fois pris paur chifelosos, et la distance de cette cit étant domnée pour Caracotinum, Cressimum, Lotum, etc., nos devanciers en ont fait leur point de départ pour arriere à caser ces divers établissements; unais, l'appréciation de la fotance variant sedon les lieux, les temps, les accidents du terrain et les caprices de la voirie, il n'est pas surprenant qu'ils m'aime pur obtenir aucum résultat précis et définité!

C'est ainsi que Cellarius et dout Bouquet plaçaient Coracotians au Havre, Adrien Valois, se laissant guider par la seule voie étymologique, le cherche jusqu'au Crotoi.

Dès 170, Toussaint Duplessis le suppose déjà à Harfuer; mais Falsdé Beller, en 4764, se partage entre Grassille-Crétin et Harfteur. De nos jours, tandis que MM. Pinel, Louis Dubois ed J.-B. Eyrilès le reculaient jusqu'à Gràville, tonjours appuyés sur le château de Grétin, M. E. Gaillard le rapprochatt jusqu'à Orcher, dirigé par le seul instinct de la châtellenie du more-dge.

Cependant, dès 1760, d'Auville, qui a presque deviné la Gaule, inclinait très fort pour Harfleur, en quoi il a été suivi depuis par MM. Fortia d'Urban et le colonel Lapie.

Mais Caracotinum nous paraît définitivement fixé à Hartheur depuis vingt-six ans, et c'est aux fouilles que l'on devra ce résultat désormais peu contestable. Le puissant empire des faits a renversé l'échafaudage desconjectures, et c'est à cette archéologie nouvelle que l'on demandera souvent le dernier mot de l'histoire.

Les foulles faites à Barfleur, en 4859, nous paraissent avoir déterminé pour toujours Pemplacement de Cornoctionus. Cet aimsi que nous Fassarios en 4814 et en 4854, et c'est ainsi que nous le croyous encore aujourd'hui. Du reste, voice les ouvrages où M. Fallue a publié lin-imelhe le résultat desse esplorations: les Acciders du Hurrer et de la Normadie, mai 480; les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 1 XII.p. 147-120 et 29 j. l. Reven excédologique, nautée 1856-57, L. XV. p. 503-565, jh. 390.

Voici maintenant, en quelques mots, les antiquités trouvées à Harfleur par M. Fallue, dans les fouilles qu'il à faite, en Hag90, aux frais de la Société de Antiquitaires de Normandie. L'explorateur a rencontré sur plusieurs points les fondations des maions et éffices romains qui reconvarient les collines de Harfleur. Il y en avait notamment à la Côte de Saint-Antin, à la Côte des Boupers, au Mont-Cober, à Notre-Bonne-des-Bois et au pricuré de Saint-Antin, à la Côte des Boupers, au Mont-Cober, à Notre-Bonne-des-Bois et au pricuré de Saint-Boupers (Des débies aintegres se rencontrers usus ins faut du valleu. Il y en qui descendent jusqu'à 7 mètres du sol actuel, on en trouve nême dans le Côte-des-Galères. Dans les divers sondages qui out été printique, à la recueilli des poteries rouges, des resteu d'amphores, des usess antiques, dont quelques-uns étaient à relée; deux portieut la marque des potiers ; 19-70., et o 1917. Le berûre d'obje recueilli éeu potrie tour le marque des potiers ; 19-70., et o 1917. Le berûre d'obje recueilli est un petrie box en bronze.

M. Visu, enfant d'Harfleur et ami de ses antiquités, a constaté également sur plusieurs points la présence de restes romains. Plusieurs fois il a recueilli des monnaies impériales notamment un bronze de Commode. Déjà, sur le Mont-Caber, on avait constaté à diverses reprises la présence de tombeaux en pierre. Le siècle dernier en reconnut, et M. Pinel, du Havre, en vit aussi en 1820.

Uno decouverte qui a suivi les précédentes, mais qui peut-être les précéde toutes archéologiquement partant, c'est celle qui a en lieu en 1863, lors de la conféction du chemin de fer dans la traverse de liardeur. Les ouvriers rencontrérent alors un dépôt de bronze composé de lanchette et d'autres objets, parmi lesquée los signale une petite satuette de Diana haute de 8 centimètres. C'est à la Géte de Saint-Aubin que cette trouvaille a eu lieu. Elle interpréte en partie d'al. Simon, cousieire du l'aure, qui acheta doure hachetts et en donna une au Musée de cette ville. Ces demières étaient longues de 15 à 47 centimètres, et clès possédaient un anneau au côt. comme celles d'Orbert, d'Antiére et du Sussex.

A présent, nous sera-t-il permis, après les monuments positifs, d'enregistrer ceux de la tradition, même lorsqu'ils présentent un côté fabuleux.

Leellier, dans ses Recherche historiques sur Harfeur, publiées au siècle dernier, raconte sérieusement qu'en 512 Arthur, roide la Grande-Bretagne, descendit à Harfleur afin d'aller combattre le général romain Lucius qu'il délit près de Paris. L'auteur ajoute que les roi d'Angleterre revint alors à Harfleur, et y fit acherer une enceinte flanquée de tours au-dédu de Part-le-Gelères, muralles que les Romains avaient laissées imparfaites.

Nous croyons que cette tradition, quelque peu légendaire, avait déjà été relatée, des 1677, par de La Motte, dans ses Antiquitez de la ville de Harfleer. Cet auteur, en effet, donne à la muraille littorale une longueur de 1.900 pieds.

ÉPOQUES FRANQUE ET NORMANDE. — Une chose qui devra surprendre, c'est que jusqu'à présent nous ne consuissions pas à l'arfleur de monuments que l'on puisse attribuer incentestablement à l'époque franque; tout au plus nous sera-t-il permis de revendiquer pour cette période des cercueils do pierre quo l'on assure avoir été rencontrés au Mont-Caber.

Pourtant le nom de Harfleur, quoique inconnu à nos premiers historieus, ne m'en paralt pas moins d'origine saxonne, franque ou scandinave.

Nous allons établir l'hortographe de ce nom d'après les auteurs et les documents du moyen-àge, et nous terminerons par une bibliographie de la localité.

Quant à Forthographe du nom de Harfleur, Noël dit avec raison qu'il en connaît peu qui aient autant varie; lui-môme en effet en donne dix-sept versions (Second Essai sur le département de la Seine-Inférieure, p. 43). Cela est d'autant plus surprenant, que ce nom apparatt pour la première fois au xe siècle, époque où l'on écrivait beaucoup et dont il nous reste un hon nombre du moumments.

La clarte du due Robert, de Normandie, en 1035, qui semble le premier document de Harfleur soit nommé, dit: Portus et ecclesia de Herosfluet (Gallia Christiana, t. xx.), 238-327, appendizi, Richard II et le comte d'Ea, au xx siècle, disent: le premier, Herosfloth; le second, Houfleat, d'après M. Fallue (Mén. de la Sc. des Antiq de Norm., t.xx), p. 129-30). M. Deiska, dans on Gerula norm, cie li Harboltum (Mén. de la Sc. de Antiq a Norm.).

Tunize | Gangle

L XVI, nos 363, 728, 971). Dans une bulle du pape Célestin, en 1192, on voit Haroffuet, selon l'Antimointe de Montivilliers, manuscrit de 1710. La carte dressée par M. Stapleton d'après les registres de l'échiquier, et qui nous donne la Normandie telle qu'elle était au XIIº siècle. porte Harefluctus ( Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., t. xvi, année 4850, d'après l'édition de Londres, faite par l'auteur lui-même en 1844. Le pape Innocent III écrivait Hareflot en 1202, et une charte du Valasse nous donne Harefloet en 1222 (Mém. de la Soc. des Antig. de Norm., t. xiv, p. 157). Enfin le Roman d'Eustache Lemoine, pirate fameux du xiiie siècle, édité par M. Francisque Michel, répète plusieurs fois Hareflue (p. 71-77). Un arrêt du Parlement de Paris prouonce Harefleu en 1299. (M. Beugnot, les Olim, t. 111, part. I. p. 11, nº xxIII. - De Fréville, Mémoires sur le Commerce maritime de Rouen, t. 1er, p. 81.)

Nous n'irons pas plus loin en matière de citations : nous ajouterons seulement que d'après la plupart des auteurs, notamment Noël de la Morinière et M. Florentin Lefils, d'Abbeville, le nom de Harfleur, ainsi que tous ceux qui se terminent de même, vient d'un mot tudesque ou teuton qui se rapporte aux flots de la mer. Toutes ces localités en effet sont sur l'océan ou sur des rivières à marée (1).

Il nous reste à citer quelques-uns des ouvrages qui ont traité ou sculement parlé de Harfleur; à ceux que nous avons déjà nommés, nous ajouterons:

- Had, Velesli, . Netitis Galliarum, . verbis Juliobona et Caracetiesen Cellerius, . Gaegr. autiqua, . lib. m, c. 3, 1687.
- Dom Bouquet, . Recueil des Hist. des Gaulos, . t. r", p. 108, note 6.
- D'Anville, . Netice de l'encienne Geule, . p. 201-205. L'abbé Belley, a Mem, de l'Acad, des fuserist, et Belley-Lettres, v t. xxx. p. 635-648 , 650-53 , édit, in-tr. et L. m. p. 304-309, édit, in-12.
- Duplessie, . Descript. hist. et géogr. de la Haute-Nerm , . t. r", p. 4-5, 11 et 12.
- De La Mette, . Autiquitez de la ville de Harfleyr, . iu-8° de 216 pages, Hevre-de-Grâce, Grachet, 1677; 2º édition réimprimée en l'an vit-Leteiller, . Recherches bist. sur Harfleur, . in-4" de
- 12 pages, 1786; réimprimé en 1841, à Ingouville, chez Lepetit. In-12, 24 pages.
- Noël de la Morinière, « Second Essal sur le départ. de la Selue-Inférieure, » p. 45-54. E. Galllard, . Gazette de Normandie, . du 16 mars 1834.

- du Hovre, » p. 29-32.
- Pinel, . Essais archéol., hist. et plays, sur les envir. Gullmeth, . Description géographique, historique, statistique et menumentale des arroad., « t. r., p. 160-129. R. Vieu, . Le Hevre et son erron-fissem. - Capton de Moutivilliers : Harfleur, . p. 19-50.
- Léon Boquet . Le Hayre et son errondiss. Canton d ingoaville : Gràville, + p., 31-33, 36,
- Fortia d'Urbee, « Rec. des Itinéraires anciens, » p. 115, et e l'Orbis romanus, e carte du colenel Lapie. sui accompagne le . Recueil. » De Fréville, « Mêm, sur le comm, merit, de Rouen, «
- in-81, Bourn, 1857. · Public. de la Soc. bayr. d'étud, div., · 8º année, p. 84. L'obbé Cochet, « Les Églises de l'arrond, du Havre, «
- t. t", p. 139-167. Morlent, « Beyne du Hayre, » onnée 1846
- · Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., · t. xu., p. 117-130; t. xev, p. 152, 157-168; no xvt, p. 363, 728, 921; t. axiv. p. 319, 323.

(1) On nous pardonnera, pour le rareté du fait, de citer les rapprochements faits par M. Leilla, dens res « Recherches sur la Configuration des Côtes de la Morinie, « p. 99 et 121. « Pleur, flier, flou, flow, fleat, fleet, fleet, dit-il, en celtique et en tudesque, significat flot et désignent un boyre en monte le flux de la marce. Nous avons en France Herfleur , Honfleur , Finnefleur , Barfleur et Wittefleur ; en Anglaterre , Wainfleet , Staltfleet , Walfleet Hernigilect, Gumflect, Boumfleat; dans le Zuyderzée, Bugeflect et Noulsfleat; dans les bouches de l'Escaut, Biervliet, Geervliet, Biyneffiet, Sandvliet; dans la mer de Herlem, Santfloot, Molleuficot, Keyserfloot, Huysfloot, L'auteur cloute eucore : « Amileat, dans la Séloque, rivière près Boulogne, où se nova, eu 601, pu moine enveyé an Angleterre par saint Gregoire-le-Grand: Otoffeet, en Irlande, au nord de Carrick-Fergus, et Blafteet sur le Weser, e

#### GONFREVILLE-L'ORCHER OF ORCHER,

La paroisso portait autrefois le nom de Gonferville, et le château relui d'Orcher ou Auvricher. Aujourd'hui, l'agglomération communale porte le nom officiel de Gonfrevillel'Orcher. Le propriétaire de la terre et du château d'Orcher ou Auvricher était autrefois maréchal béréditaire de Normandie. Le territoire de cette châtelleuie s'étendait jusque sous les murs de Hartleur. On trouve à Orcher busseurs geures d'antiquités.

Époque Gaulloise. — Rappelons d'abord qu'à diverses reprises on y a rencontré des hachettes de bronze, et nous croyons que ce fut toujours dans le voisinage d'un tertre appelé le Camp-Dolent. La première découverte a eu lieu en 1845. On en trouva au moins six quelques-unes sont entrées au Musée-Bibliothèque du Havre.

En 1859, la découverte fut plus nombreuse: on en trouva trente-neuf empilées l'une sur l'autre. La première était presque à fleur du sol. Elles ont été achetées par divers particuliers.

Enfin, M. Deville nous a parlé d'une découverte de hachettes de bronze, dont le dépôt ne s'élevait pas à moins de dix kilogrammes.

ÉPOQUE ROMAINE.— La voie romaine de Juliobona à Caracqtimum passait à Orcher. Dans son voisinage se voyait la Butte du Câtelire ou du Camp-Dolent (1), appelée dès le XIIIe siècle Kadelent (Grangiam monachorum de Kadelent).

M. Falluc cite à Orcher un lieu dit le Câtelier, où il assure que, vers 1830, on a trouvé un vasc en terre grise contenant treute monnaies antiques en brouze et en argent; dans le nombre était un Néron qui est rassé entre les mains de M. Leberouire. de Rogerville.

Nons ne savons si e'est la même découverte que M. Deville a connue et ou il se trouvait trente monnaies romaines grand et moyen bronze. On y reconnaissait les images d'Anto-

nin, de Marc-Aurèle, de Commode, de Domitien et de Gordien jeune. La chapelle de Saint-Dignefort, qui d'épend de Goufreville, est assise sur une ancienne villa romaine. d'aurèle le témoirance de M. Fallue.

Mêm. de la Société des Antiquaires de Normandie, « E. Gaillard, « Gazette de Normandie, » du 16 mars 1834.

 xu, p. 123-24; L. xu, p. 156-56, et t. xuv, p. 221-22.
 A Procés-verhaux de la Comm. des Antiq. «, t. t", p. 187-88.

#### GAINNEVILLE.

ÉPOQUE ROBAINE. — Sur Gainneville passait la voie romaine qui de Juliobona (Lillebonne) allait à Caracotinum (Harfleur). Dans ce village, on a rencontré des médailles romaines.

(1) Sur le nom de Comp-Boirni, et les souvenirs qu'il rappelle, voir la note que nous avons insérée pages 43-46. A la liste que nous souss déjà dressée, nous pouvons ajouter le Comp-Boirni, au Vieux-Corboil, près Peris. (Etable Léveur, « Recordi de direres Écrits, « 1, n. p. 164.)

#### SAINT-MARTIN-DU-MANOIR.

EPOQUE GAULOISE. — En 4855 on trouva, à Saint-Martiu-du-Manoir, six monnaies gauloises en bronze. Deux d'entre elles sont à la Bibliothèque publique de Montivilliers.

#### ÉPOUVILLE.

ÉPOQUE INCERTAINE. - M. Leroy signale sur sa carte une motte à Epouville.

ÉPOQUE ROMAINE. — Ce que nous savons, c'est qu'au hameau de la Payennière il a été trouvé une meule à broyer en poudingue, ayant un trou au milieu et un frou au côté pour la manivelle. Elle est déposée à la Bibliothèque de Montévilliers.

ÉPOQUE FRANQUE. — Le même hameau a donné à la même Bibliothèque des deniers d'argent des Ixo et xo siècles.

#### ROLLEVILLE.

EFOQUE GAULOISE. — En 4856, on recueillit ici une petite monnaie gauloise en or à présent déposée à la Bibliothèque de Montivilliers.

Il est peut-être permis de classer, parmi les sources vénérées des anciens, la *fontaine* dite de Sainte-Clotilde qui amène à Rolleville beaucoup de pélerins, surtout au mois de juin. On y baigne les enfants; on y boit de l'eau, et quelques-uns en emportent avec respect.

Colinetts. Deux coor., hist., tata et sous..., t. y., pp. 1 - Les Réfisende l'errend, du l'Etrev. et r. p. 167-48.

#### NOTRE-DAME-DU-BEC.

EPOQUE INCERTAINE. — Dans la vallée du Bec est une motte voisine de l'église de Notre-Dame.

CAUVILLE.

EPOQUE ROMANE. — En 1844, le sieur Bachelet, en labourant son champ, trouva avec sa charrue un dolisiem en terre cuite haut de 61 centimètres et large de 52. Ce deliums, fermé avec un petit plat en terre rouge, contenait une urne carrée en verre. Aux c'ôlés de l'urne et dans le delium étainet deux autres petits vases : l'urn en terre grise, l'autre en terre noire. Quatre de cres objets sont au Musée de Rouen. M. Deville, qui les a achetés pour le Musée, croit que les os sont ceux d'une femme.

#### BUGLISE (SECTION DE CAUVILLE).

EPOQUE INCERTAINE. — En 1833, j'ai vu à Buglise, dans la ferme de M. Fidelin, une meule à brover en poudingue, trouvée dans les terres labourées de cette exploitation.

#### MANNEVILLETTE.

Epoque GAULOISE. — En 1857, on y trouva un statère gaulois en or qui se voit à présent à la Bibliothèque de Montivilliers.

#### FONTAINE-LA-MALLET.

EPOQUE ROMAINE. — M. Deville m'a raconté qu'à Fontaine-la-Mallet, en 1820, un torrent mit à découvert un grand nombre de sépultures à incinération, dont la plupart des vases étaient brisés.

#### LE FONTENAY.

Eroque BOMAIN. — Vers 1855, la construction d'une maison d'école a fait découvrir au fortempe des incirierations natiques. La pipuard des objets furem brisès par les ouvriers. Une foulle pratiquée par les soins de M. le maire de Montivilliers a produit, pour fe Bibliothèque de cette viel, les oligies suisants que nous y avons usen 1859 cite studies à rebords, des failes carrées, creuses et rayées pour étuves, une assiette en terre noire, une urme en terre grise, en forme de poé-au-élev, contenant cinq vauses en verre, une coppe en terre rouge et des fragments samients; un vaus rouge vernisés de noir; neuf montaies romaines en broute: un Auguste, six Novos, un Antonin, un Disclétier; et une monanies consulaire en argent : d'un côté est une téte et q. cwav, et de l'autre un quadrige avec le mot Asson.

Dès 1854, on m'avait signalé au Fontenay des sépultures romaines dans une cavée. l'ignore si cette déconverte est la même que la précédente.

La Normandie souterraine, s 2º édit., p. 145.

## CANTON DE CRIQUETOT-L'ESNEVAL

#### CRIOUETOT-L'ESNEVAL.

EPOQUE ROMAINE. — Près l'église de ce bourg est une motte assez élevée et légèrement entamée par les constructions. Jusqu'ici on n'y a trouvé que des écailles d'huitres et des tuiles à rebords.

Digital of Google

ÉPOQUE INCERTAINE. — On dit qu'autrefois il y avait à Criquetot deux autres mottes: l'une à La Mulebrèque, détruite vers 1818, et l'autre au hameau de L'Écluse, d'où le prince de L'Écluse se battait avec celui de La Corne.

Dans un petit bois connu sous le nom d'Azélonde est une ceinture de fossés qui porte le nom se Camp d'Azélonde. On assure qu'en 1563 cette enceinte fut occupée une dernière fois par Charles IX, Jorsqu'il vint assiéger le Havre livré aux Anglais.

« Le Harre et sou arrendise. — Canton de Griquetot, » | « Histoire communute de Criquetot-l'Esneval, » p. 8 | et 13, in-9°, Ingouville, 1810.

p. f & 4.

Les Églises de l'arrond. du Havre, » t. 1", p. 213-14.

Guitmeth, «Desc. géag., hist., stat. et mon., » t. 1", p. 120.

# CUVERVILLE-SUR-ÉTRETAT.

ÉPOQUE ROMANE. — Sur le territoire de Cuverville sont une ferme et un hameau appelés les Catelets, nom qui indique ordinairement une origine antique. On nous a parlé, dans cette ferme, d'un caveau construit en tuiles. Nous savons qu'à diverses reprises, de 1820 à 1840, il a été fronté à Cuverville des monnaies do bronze du Haut-Empire.

#### FONGUEUSEMARK.

ÉPOQUE NOMANK. — En mars 1849, Jú visib les bois nouvellement défrichés par M. Piednoël, notien notaire et ancien unaire de Saint-Valery-eu-Caux, et jair reconnu, dans les terres frairhement essartées, les fondations de plusieurs maisons romaines que les bois avaient recouvertes. Les murs, les tuiles, les poteries, les meules à broyer, démontraient invinciblement d'anciennes exploitations.

La Normandie sout., » 1" édil., p. 83; 2" édil., p. 95.
 Revue de Rouen, » année 1851, p. 393-94.
 Bullelin monumental, « 1. xvitt, p. 15-16.
 Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » t. xvx, p. 311.

## VILLAINVILLE.

EPOOLE FRANÇIE. — Dans la partie du fond du Vanchel qui relève de Vilainville, est une ferme appartenant à M. Delaunay, du Havre, et occupée en 1852 par le nommé Beuzebosc. A cette époque, cet homme, cherchant du caillou dans sa cour, trouva des sépultures avec des épées, des poignards et des monnaies. C'était sans doute un cimetière franc.

#### ANGLESOUEVILLE-L'ESNEVAL.

EPOQUE ROMAINE. — Dans une ferme d'Anglesqueville-l'Esneval, occupée aujourd'hui par M. Aubry fils, là même où est décédé, le 21 mai 1860, l'amiral Aubry-Baitleul, ancien gouverneur de la Martinique, on a reconnu, en 1833, des incinérations gallo-romaines.

Les vases qui nous furent alors montrés et donnés pour le Musée de Rouen, où ils sont

unjourd'hui, se composisient de deux urmes en terre grise en forme de pot-un-fre. Ces oldra rustiques étaient accompagnées d'assistets de terre cendrée, de soucoupes rouges et d'un trépied en terre grise; ce dernier vase était entire, tandis que les autres avaient été fracturés par la béche. On m'assura que ce trépied fermait l'entrée d'une des urmes qui aurait été trouvée sens dessus dessous.

« La Normandie souterraine, » I<sup>re</sup> édit., p. 126; 2º édit., p. 144-145.

### ÉCUOUETOT (SECTION DE TURRETOT).

ÉPOQUE RONAINE. — l'ai vu à Écuquetot le champ labouré du nommé Durécu tout rempli de pierres, de tuiles et de poteries antiques. Vers 4834, on y avait mis à jour un édifice ronain, que l'on prit alors pour un temple et qui pourrait être une villa. l'ai connu de grands brouzes d'Adrien et de Trajan provenant de cette fouille.

M. Guilmeth dit que, vers 1825, on a trouvé, dans le fond du Bois-du-Bec, plusieurs urnes contenant des os brûlés et contassés.

En 1859, M. l'abbé Comont a recueilli, dans un champ, un fond de vase en vorre présentant en relief ces trois lettres: rao. Ce doit être le fond d'un barillet Frontinien.

A propos du nom d'Écuquetot, le même M. Guilmeth fait observer que, dans l'Itinéraire d'Antonin, on trouve le mot Ecucotitium appliqué à une localité antique.

L'abbé Cochet, «Les Églises de l'arrand. du Havre, » | Guilmeth, « Descript. géogr., hist., stat. et mon., » | t. r°, p. 237. — (Dermière édition.)

#### SAINT-MARTIN-DU-BEC (SECTION DE TURRETOT).

PÉRIODE NORMANDE. — Ce village est situé à la source de la Lézarde, l'ancien Bec-Vauquelin et Bec-de-Mortemer. Ce ruisseau est en effet appelé, dans les plus anciens titres, Beccum Vauquelini et Beccum Mauritanin.

\* Les Églises de l'arrondissement du Harre, \* t. r", p. 189-190 et 237.

#### SAINT-JOUIN-SUB-MER.

EPOQUE ROMAINE. — Vers 1850 en a trouvé, au hameau de Beaumesnil, des urnes en terre grise remplies d'os brûlés et des vases rouges pour les libations. J'ai va ces vases en 1852, chez M. Dupont, médecin à Saint-Jouin. J'ai fouillé sur le lieu de la découverte, mais je n'ai rien trouvé.

A ce même Beaumesnil ont été rencontrés, par des ouvriers terrassiers dont le clief d'atelier s'appelait Gosselin, de Beaurepaire, cinq vases en argent enfermés dans une claudière d'airain. Ces vases, qui ont été vus par M. Couillard, orfèvre à Fécamp, pesaient huit marse, et l'un d'eux présentait au fond un Mercure nilé, sculpué en relief et doré, avec cette inscription autour : È neu marcvau. - C'était le diminatif de la découverte du Villeret, à Berthouville, près Bernay (Eure). La découverte de Berthouville cut l'eu en 1830; celle de Saint-Joiun, en 1831, 1832 un 1833. Les vases de Saint-Jounn, payés 800 fr. par M. Méxine, poffere de Bobbe, ont été déviraits par lui.

Les Procè-cerbaux de la Commission des Antiquités, p. 202 et 205, donnent les renseignements suivants sur ces vases d'argent. Il y en avait cinq pesqui neuf livres. Trois étaient nons et unis en forme de plat. Un quatrième, creux et oblong comme une cuvette, avait 26 centimètres d'ouverture et 24 centimètres de profondeur; au fond de ce vasé était un Mercure ails et autour. le non : DES MERCURO.

Vers 1830 on a trouvé, aux Quatre-Fermes, autre hameau de Suint-Jouin, deux meules à broyer en poudingue, placées l'une sur l'autre.

En 1842, M. J. Certain recueillit à Saint-Jouin une assiette romaine en terre noire, qu'il a offerte au Musée du Havre.

EPOQUE INCRATANNE. — Une tradition, qui pent-être n'a pas une haute antiquité, prétend que le patron titulaire de cette paroisse est un saiut tout le corps, trouvée une par les pécheurs du lieu, se serait conservé miraruleusement en terre, et que l'on appela Juin parce qu'il aurait été dévouvert pendant le mois de ce uom. Sa fête fut placée le premier dimanche de juin où elle se célèbre encore aujourd'hui.

On dit qu'il y a sous Saint-Jouin de longues et profondes carrières : la descente qui y conduit s'appelle encore la Vallense-des-Carrières.

Au hanfeau de la Maladrerie on rencontre beaucoup de débris. A Beaumesnil on trouve également beaucoup de fondations.

Sur la motte appelée le Châtenu-de-Grémont est un puits creusé dans le flane de la colline.

L'abbé Cochet, « La Normandie souterraine, » 1<sup>11</sup> éd., | L'abbé Cochet, « Etretal et ses environs, » p. 37-12. | Id., « Le Havre al son arr. — C-de Criquetol, » p. 37-12. | Id., « Le Havre al son arr. — C-de Criquetol, » p. 37-12.

## BRUNEVAL (SECTION DE SAINT-JOUIN).

Éroque INCERTAINE. — Bruneval ou Berneval est situé dans une gorçe maritime, à peu de distance du cap d'Antifier. Cette meionen parsisse, onj, en 1114, fut douné à l'abbaye de Saint-Georges-de-Boscherville par les chambellans de Tarcarville, n'est plus qu'un hameau de Saint-Jouin. (In y trouve beaucoup de débris de tout genre et les traditions les plus ambitieuses et les plus exagérées et les plus exagérées et les plus antificuses de les plus exagérées.

Les habitants prétendent que, sous une épine blanche cachée au fond du Py-Vallet, sont enfouis des cauous chargés d'or et d'argent. Cette tradition se retrouve un peu partout, appliquée à des cloches on à des trous à la monnaie. Le vallon de Bruneval est harré vers la mer par de vieux murs qu'on appelle les forts et dont on ne saurait dire l'origine.

Dans l'évlise, les habitants prétendent que l'on a inhumé un corns meveilleux trouvé

Dans l'église, les habitants prétendent que l'on a inhumé un corps merveilleux trouvé en mer et auquel ils donnent le nom de Saint-Paul.

Entre l'ancienne église et la mer sont de profonds ravins appelés *les crens*, où l'on trouve beaucoup de débris : ce sont des puirs, des maisons, des pavages, des charbons, des tuiles, des poteries, etc. La date de ces objets n'est pas facile à donner.

EPOQUE ROMME. — En 1850, nous avons vu des meules à broyer, des tuiles à rebords et de belles poteries samiennes à relief, recneillies à Bruneval après l'inondation du 24 septembre 1842. En 1834, j'ai vu à Bruneval un magnifique aureus de Claude trouvé dans une chaumière, et qui fut acheté par le Misés de Rouen.

\*Le Havre et son arrond. --Canton de Criquetot, \* p. 43. : Les Egibes de l'arrond, du Havre, \* t. r\*, p. 232-33.

A. Rosquet, \* La Norm. rom. et merv. \*, p. 499-99. : Journal de l'arrond, du Havre, \* des 19 et 23 oct. 1842.

## LA POTERIE.

Epoque gauloise. -- M. Deville a connu une hache de pierre provenant de La Poterie.

Eroque BOMANK. — Ce village, appelé Deteria un xun siécle par le pouillé d'Éudes ligendu parult avoir une origine tout industrielle. Ce que nous suvons, c'est qu'un bord de la route départementale ne 17, qui va du Harve à Féé-amp par Etretat, est de harmeau de La Poiré, où fon a trouvé à diverses reprises, nontamment vers 1885 en faisant la route nouvelle, des débris et même des annas de poteries rouges et fines comme celle des Romains.

EPOQUE INCERTAINE. — Sur la Carte du diocèse de Rouen de Frémont et Dezauche (1715 et 1785), on voit figurer, sur le territoire de La Poterie, un point appelé le Champ excommunié. Nous ignorous la raison et l'origine de cette appellation.

#### SAINTE-MARIE-AU-BOSC.

PERIODE NORMANDE.— Ce lieu doit être fort ancien; je n'en veux pour preuve que sa possession immémoriale par l'abbaye de Montivilliers et les débris qui entourent l'église. Une curieuse tradition raconte que Guillaume-le-Conquérant donna Sainte-Marie au monastère de Montivilliers pour une coupe d'or.

Cette tradition est difficile à concilier avec la charte de fondation délivrée par le duc Robert en 1035, et où Sainte-Marie est appelée : « Saneta Maria in Fiscannensi sylvà, quae cognomento vocatur justa. »

Date of Google

On dit que cette église est construite sur carrière. Des affaissements se remarquent en effet dans le cimetière : quand ou v fouille, ou v trouve des piliers et des murs.

Si l'ou rapproche ess monuments, ces traditions et ces textes, consignés dès 1845 dans nos Eglises de l'arrondissement du Barre (1.11°, p. 240-41), avec le passage que je vais citer, on sera frappé assurément. Voici de quoi il s'agit:

Le 25 décembre 1856, M. Léopold Delisle m'a envoyé le teate suivant dont l'application, selon lui, me revenuit de droit . Ce passage, qioutiel...], se trouve dans un traité sur la Sainte-Vierge composé par un anonyme vers le milieu du xur siècle, conservé dans plusieurs manuscris de la Bibliothépoi nubpriale (notamment dans les n° 218 du fonds de Saint-Victor et 831 de la Serhonne, Le chapitre qui peut vous intéresser est relaif à la guerieno miraculeuse d'une dans de seriores de Férann, la savoir de Muriel, fermer d'un chevalien nommé Poger, fils de Guimond. Je copie la phrase, continue toujours M. Deliste:

... Perducta est ad quandam eveclesiam in honoreur japans Sancte Del Genitricis conditium que în medio grandis siylas olim constructa, ut fertur, à Graccis, dissimilis est valdà disis ceclesia, sastie congrua ad habitandum beremités. >

« Gallia Christiania, » t. xz, » Instrumente, » p. 327. Duplessis. » Descript. géogr. el hist. de la Haute-Ner-

mandie, \* t. r\*, p. 576.

\* Les Eglises de l'arrend. du Havre, \* t. r\*, p. 240-41.

La Normandie sonterr., p. 1<sup>ee</sup> édit., p. 75; 2<sup>e</sup> édit.,
 p. 87.
 Antimeine de Montivilliers, p. Mrs., de 1710.—Balles de Cétestio III, en 1192, et d'Innoceni III, en 1203.

#### BEAUREPAIRE.

Éroque incertaine. — Ce lieu, appelé au XIIP siècle Bel-Repaire, possède dans un bois voisin de l'église une ruine appelée le Vieux-Château. Là se trouvent des torrassements, un puits et un chemin pavé.

L'abbé Cochet, « Les Eglises de l'arrundissement du Havre, » L. r., p. 255.

#### PIERREFIOUES.

Le nom de Petra fixa (1), donné à cette localité par le pouillé d'Eudes Rigaud et les autres documents du moyen-âge, indique peut-être une borne milliaire, mais plus proba-

<sup>(</sup>ii) A Villascure-Le-Rei (Spin-e-Glin) y Gibbs, pick du browy, so memble que les habitants appulent Rever Rei, c. Revue de Nors, asseman, v. 2º vint., s. p. 202...] Dean su diplient alieller ap le replient it à sand Bech. (I. Revue de Nors, assemant, v. 2º vint., s. p. 202...] Dean su diplient alieller ap le replient it is sand Befere applient in the second secon

blement une pierre druidique. Ce pays, en effet, tout boisé et accidenté, dut rester longtemps idolàtre et païen.

Nous peusons qu'il dut exister ici une ou plusieurs pierres druidiques, notamment sur la colline appelée *la Torniole*. C'est do là que nous avons vu enlever, en 1820, une pierre deuni-ensevelie qui sert de première marche au calvaire d'Etretat, planté cette

Au hameau du Vauchel sont des buttes étranges qui semblent avoisiner d'anciennes carrières rebouchées. On dit dans ce pays que de grands seigneurs sont enterrés là avec de l'arcent.

année-là.

EPOQUE FIRASQUE.— Le 30 septembre 1850 on a trouvé, en défrielant un champ à la pointe de la Traviné, en crecueil en pirce du pars. Uneq, composée de deux moronax, avait à l'intérieur 1 mètre 60 de long, 40 centimètres de profondeur, 45 centimètres de large aux pieds et 55 à la tête. Elle étair orientée est et ouest. Le couverée était fait de plissiets moncreaux. Dedans se trouvait un septette dérangée d'aif visité. On 18 reveueilli qu'une baque en brouze. Cette sépulture isolée nous parait franque et des temps carlovingiens.

Etretat et ses environs, » p. zz, iz-8°, 1839.
 Lor Eglisei de l'arrondise, du Bavre, » t. r°, p. 245.

#### LE TILLEUL.

Sur plusieurs points de la commune du Tilleul on a trouvé, à diverses reprises, des antiquités de différentes espèces. Nous citerons notamment des hachettes gauloises, des urnes rounaines et un cercueil franc.

EFOOTE CALLOSE. — En maj 1842, le sieur Marais lalourait un champ daus le vallon d'Antifer, quand as charrus leutat contre un chaudière contenant dix-luit hachettes de bronze que l'on attribus ordinairement aux Gaulois. Je possèle une de ces lanchettes; une seconde a été remise à M. Dupont-Delporte, alors préfet; je crois que les autres sont aux Nusées de Boncue et du Harve, Chau musées de l'oncuent et du Harve, Chaume d'écles pèes 560 grannes et compte foi centimetres de longueur. Puisseurs noit été qu'étharbées.

Généralement, elles avaient un anneau an côté,

bées.

Écoure BOMAINE — Les antiquités romaines trouvées au Tilleal se sont révélées dans le Graud-Val d'Etretat. La première découverte ent lieu vers 1781, dans le champ voisin d'un bois nommé la Haire-au-Curé. Un fermier y trouva un jour un grand définue contenair une urne en verre bleu, remplie d'os brildés, et plusieurs vases funéraires en terre et en verre. Ils furent brisés, parce qu'on les cruf l'œuvre de la sorcellerie. La seconde découverte eut lieu en 1855, et elle fut faite par M. Vallois, de Rouen, propriétaire du château du Tilleul. En pratiquant un chemin à travers



VANAN EN TERRE (LE TILLEUL, 1815).

le bois de la Garenne, il trouva, près de la ferme du Vauchel, des incinérations romaines composées d'urnes, de lacrymatoires en verre et autres vases aux offrandes. Au mois d'août de la même année, je fis une fouille en cet endroit, et j'y découvris einq urnes en terre

grise remplies d'ossements lu-

mains brûlés et concassés. - J'ai eu l'oceasion de consigner ces diverses découvertes dans les ouvrages indiqués à la bibliographie.

EPOQUE FRANQUE. - Vers 1830, le sieur Hauville, cultivateur du Tilleul, a trouvé, près de la ferme de la Sauvagère, un cercueil en pierre renfermant le squelette d'un guerrier encore armé. Il nous a assuré avoir refermé le sarcophage saus toucher à son contenu.

- a Revue du Havre, » 12 juin 1842.
- « Courrier de Dieppe, » du 31 mai 1842.
- a La Seine-Infér, au temps des Gaulois, » p. 11 et 12.
- a Histoire communate du Tilleul, » p. 15 et 17, in-8°, Ingouville, 1810.
- « La Norm. sout., » 1 \*\* édit., p. 124; 2\* édit., p. 142.
- . Sépult, gaul., rom., franc, et norm., . p. 41-45
  - « Vigie de Dioppe, « du 74 juillet 1855. « La Normandio (de Rosen), » du 26 juillet 1855.
  - . Journal de Bouen. . du 26 juillel 1855. a Nouvelliste de Rouen , a du 26 juillet 1835.

#### BORDEAUX-SAINT-CLAIR.

Bordeaux-en-Caux, aujourd'hui Bordeaux-Saint-Clair depuis l'annexion de l'ancienne paroisse de Saint-Clair, en 1823, est appelé Bardelli au xure siècle par le pouillé d'Eudes Rigaud. Cette commune, entièrement rurale, possède pourtant encore bon nombre d'antiquités romaines.

ÉPOQUE ROMAINE. - Nous citerons d'abord la voie romaine de Lillebonne à Étretat, qui le traverse dans toute sa longueur. C'est sans doute par suite de ce passage que, en 1840, il a été trouvé, dans la Grande-Rue de Bordeaux (aujourd'hui route départementale nº 17, du Havre à Fécamp), une sépulture romaine composée d'une grande urne grise contenant dans son sein une autre urne en verre remplie d'os Brûlés, d'une cruche et d'autres petits vases en terre ou en verre.

Deux autres monuments romains se sont révélés depuis 1840 sur le territoire communal

de Bordeaux. Le premier est dans le bois, vers le Grand-Val (1), au lieu dit le Château-Gaillard. Le second, au contraire, est dans la plaine labourée qui se déverse dans le Petit-Val d'Éreat.

L'edifice romain du

Chitem/Caillard peut appartenir anssi bien aux Loges qu'à Bordeaux, car on m'a assuré qu'il était sur la lisière des deux communes. Ce futen 1840 que j'en aperçus les eaux des ravines avaient mises à décou-vert. Jy foullisti quel-



MAISON ROMAINE (CHATEAU-GAILLARD, 1842).

ques heures et m'assurai qu'il y avait là un eurieux édifice romain que j'explorai complètement en 1842. — La nouvelle fouille de 1850 ne me révéla que des détails insignifiants.

En 1843, je publiai, dansla Revuede Rouen etdans le Bulletin monumental, la descrip-

tion et même le plan du petit édifice romain du Châteus-Guillard. Il se compositio et vois parties ou apparties ou appartiements dont l'une parécé et chauffle au moren d'un hypocauste avec son appendice pour le foyer, l'autre pavée simplement en dalles de bais avec un canal pour les eaux ménagères qui s'étenhait assex boin; le troisième appartement enfin n'était pas pavé. J'ai renoutré dans set étifice quiraz monnaies de brouce du Haut-Empire, des tuiles, des poteries, des révisés odoriés et un moreau de barille frontaines nouve maquei : rau.

La construction romaine située sur la plaine de Bordeaux, vers le Petit-Val, qui fut fonillée en 4843, était beaucoup plus importante. C'était une véritable

villa romaine dont nous n'avons entrevu qu'une partie. Dès 1834, j'avais en connaissance par M. Lachèvre, de Bordeaux, des débris nombreux que l'on trouvait dans les terres de

M. Doudement, de Rouen, ainsi

M. Dondement, de Rouen, ainsi villa koraine (torreal a-maint-elair, 1843). que dans celles de M. Duval, son voisin. Il me fut même donné plusieurs médailles an-

(1) On appello ainsi le grand vallon qui cooduit depuis Grainville-l'Atonette et Écraioville jusqu'à Étretat. Co vallon fut autrefois arrosé par uno rividre dont il est parté aux articles Étretat et Grainvillo-l'Alouette. Il renferme tiques, entre autres un Néron en bronze et une monnaie consulaire en argent portant le nom de Dossen de la famille Rubria. Cette pièce est maintenant au Musée de Rouen.

Ce ne fut pourtant qu'en 1843 que je pus exécuter une fouille archéologique dans la plaine de Bordeaux, et encorc je ne la pratiquai que sur les terres de M. Lachèvre; celles de M. Duval, que je me proposais d'explorer ultérieurement, contiennent le reste de l'établissement. Ce que je découvris en quinze jours de fouilles actives n'était rien moins qu'une importante villa romaine, longue de plus de 100 mètres, laquelle m'a montré ses murs de clôture, ses tourelles, ses couloirs, ses salles, ses appartements et ses galeries dont une était soutenue par dix-neuf colonnes de pierre dont les bases étaient restées. J'y ai rencontré aussi des monnaies de bronze de Néron, de Trajan et de Faustine. - J'ai résumé cette fouille et publié ce monument dans plusieurs ouvrages que je cite à la Bibliographie.

EPOQUE FRANQUE. - A présent, ce que nous connaissons à Bordeaux se rapporte à l'époque franque tout au plus.

Nous ne parlerons qu'avec hésitation de l'ermitage ou de l'abbaye de Childemarque que quelques-uns placent à Bordelli, au pays de Caux, d'autres à Burdigala en Aquitaine. Nous en dirons un mot à propos des Loges.

Ce qui nous paraît plus sûrement pouvoir être attribué à l'époque franque, ce sont des cercucils en pierre et en plâtre qui ont été découverts, vers 1830, au hameau d'Epirent, dans la cour d'une ferme où fut une ancienne chapelle de Saint-Germain.

Le hameau d'Epivent portait autrefois le nom de Villerville, et c'est sous ce titre que sa chapelle de Saint-Germain est donnée par l'impératrice Mathilde au monastère de Bonne-Nouvelle-lès-Rouen, et confirmée par Henri II, en 1170, et par Luce III, en 1184.

Ce que nous pouvons assurer, c'est que nous-même avons fouillé, en 1840, dans la cour de l'ancienne chapelle d'Epivent, et nous y avons trouvé plusieurs cercueils en tuf dont un contenait encore des ossements et une épée en fer.

Enfin il paralt y avoir eu des chanoines à Bordeaux au x11º siècle et auparavant; nous manquons de détails sur cette institution.

#### BIBLIOGRAPHIE.

- . Fouitles du Chiteau-Geillard, dens l'err, du Reyre . . . in-8º de 7 pages, evec plen, Périaux, 1843. . Revue de Rouen , . de janvier 1843 , p. 21-47, et pl.;
- ld., 1º semestre da 1814, p. 23-38 et pl. « Bulletin monum., » t. ix, p. 106-111; t. x, p. 160-61.
- « La Normand, sout...» In édit., p. 83; 2º édit., p. 95.
- « Sépult. gaul., rom., franq, et norm., » p. 48 et 49. « Journal de l'arr. du Havre, » du 27 septembre 1843.
- \*L'Etretat souterrain, 2º série, femilles de 1813, \* in-8º de 15 p., avec pl., Rouen, Péren, 1844,
- Guilmeth, Desc.glog., hist., stat. et mon. v, t. 1", p. 171. . Revue du Havre (1840 . . \* Les Eglises de l'errond, du liavre, \* t. r", p. 256-57,
- Duplessis, "Descript, géogr, et hist, de la Haute-Normandie, . 1. r", p. 354-55. . Voie remaine de Littebonne à Etretet, . p. t.
- des pierres draidiques (voyez Pierrefiques), des sépultures romaines (voyez Étretat et Lo. Tilieul), des sépultures franques (voyez Pierrefiques), des cryptes funéraires (voyez Écrainville), des édifices romains (voyez Bordeaux, Les Loges et Étretat). - Dés le xu' siècle, dans les chartes de Methilde et de Henri II, cette gorge est appelée « Magnam Vallem. » (« Neustria pia, » p. 853.)

#### SAINT-CLAIR-SUR-ETRETAT (SECTION DE BORDEAUX-SAINT-CLAIR).

ÉPOQUE ROMAINE. — La voie romaine d'Etretat à Lillebonne traversait Saint-Clair dont elle descendait la côte délaissée depuis 1844, et encore connue sous le nom de rue Perreuse; elle passait près d'un lieu nommé tes Fosses.

« Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » t. xrv, p. 168. et t. xxvv, p. 344.

#### BÉNOUVILLE-SUR-MER.

EPOQUE INCRETAINE. — Il existe sur Bénoaville un genre d'audiquité qui rêst pas commun : es out des retranchements enterroqui s'éparent cette parvise de celle d'Étreate. On appelle ces terrassements les Fourts de Révouvelle. Il 3'y rattacle des légendes d'apparitions de femmes blanches et de chevax qui se jettent à la blaine. Ces fourts servant de limites territoriales, doivent être fort anciens et so rapporter à des coutumes perdues.

はまた 大田 一日

EPOQUE ROMAINE. — Une section de Bénouville porte le nom de Bout-de-la-Ville, ce qui provient peut-être d'une villa antique.

C'est sur Bénouville et au vallon de *la Vérigue* (la vicille vigne), que l'aquedue romain d'Etrotat devait avoir sa prise d'eau. La *Ravine* de la Pentecôte de 4806 a révélé, à *la* Vérigue, des murailles qui paraissent fort anciennes.

PÉRIODE NORMADE. — En 1851, j'ai vu, dans la ferme du nommé Décullot, située près l'église, une maison en ruine qui possédait une cheminée ronaine à colonnes de pierre du xv siècle. L'église elle-même offre une abside circulaire du même temps.

#### ETRETAT.

Etretat est un point romain qui fut aussi occupé par les Francs. Cependant son nom n'apparait, pour la première fois, qu'au xir sicèle. Dans une charte de 1024 donnée à l'abbaye de Saint-Wandrille, il est nommé Extrust. Dans le cours des xur et xur sicèle, les chartes de nos abbayes et les rôles de l'échiquier disem Strustat, Strustat, Extrustad et Estrustat. Malgire és aeliterations, nous pensons que dans la composition de ce nom entre le inot français étrée, en latin strate, signifinat voie ferrée, role perrée ou roie perée. En un mot, nous croyons qu'Erretat tire son nom d'une ancienne voie romaine.

En effet, de ce point maritime et littoral, une route antique, encore bien connue, conduisait à Lillebonne, et cette voic est appelée sur tout son parcours la Chaussée, la Cauchie,

Dishero by GOOgle

le chemin des Romains, le chemin de César, la chaussée Brunchaut A diverses reprises, nous avons retracé cette voic, et l'avons déroulée dans plusieurs ouvrages que nous indiquerons à la bibliographie.

Tous les autres monuments antiques d'Étretat ont été tant de fois décrits par nous, toutes les découvertes qui y ont été faites ont été si soigneusement enregistrées, qu'en ce moment nous devons nous contenter d'un simple énoncé des événements et des choses, en invitant le lecteur à se reporter aux publications spéciales sur cette matière.

ÉPOQUE ROMAINE. - Pour l'époque romaine, nous citerons à Étretat les restes d'une

villa, dans l'enclos de l'ancien presbytère, constructions aperçues dès 1830, et fouillées par nous en 1835 et en 1842, Nous avons alors mis à découvert deux salles, aux fond d'une desquelles était un bantis-



tère ou baignoire romaine lambrissée en dalles de liais, précédée d'un pavage orné d'une rose et accompagnée d'un canal souterrain pour l'écoulement des caux. Là, j'ai trouvé des crépis coloriés, des tuyaux de chaleur, des épingles en os, du verre, du plomb fondu et des monnaies de bronze d'Adrien, de Tajan et de Vespasien.

En 1851 et en 1852, j'ai fouillé un aqueduc romain à la côte du Mont et dans le fond du Petit-Val. J'ai constaté qu'il



avait plus de 2,500 mètres de longueur. Cet aqueduc

BOSE OCTOGONE (ÉTRETAT, 1836).



AQUEDUO (ÉTRETAT, 1862)

m'était connu depuis 1835. - Le fond de ce canal était formé par une couche de ciment romain, rouge et épaisse de 4 à 5 centimètres : de ce même ciment étaient enduites les deux murailles collatérales qui formaient la caisse de l'aqueduc. Ces murs d'encaissement étaient en silex du rivage. Le haut était recouvert tantôt avec de gros cailloux, tantôt avec des pierres calcaires, parfois brutes, parfois taillées en nacello à l'intérieur. La profondeur du canal pouvait être de 25 centimètres, la largeur de 30. En 1862, j'ai retrouvé de nouveau, dans le *Petti-Val*, une portion de cet aqueduc parfaitement conservée.

En 1855, j'ai fouillé sur le territoire d'Étretat, dans le *Grand-Val* et au lieu tit le *Bois-*des *Houlles*, un cinselière romain à incinération. Ce cimetière, connu dès 1850, n'a donné
dix-huit vases en terre et en verre. Avec les urnes grises, en forme de pot-au-feu, il y
avait des vases rouges et noirs pour les olfrandes, et des crucles pour les libations.



VASEN EN TERRE ET EN VARRE (BOSS-DES-HAULLES, 1855).

Le tiens de personnes vanoées en âge que, vers 1800, le fermier de la Chapelle, l'ancienne madabrée d'Étretals, tisitée dans le Grand-Val, touva, en labourant autour de sa masure, une belle urne en verre bleu remplie d'ossements brûlés. Les vieillards d'alors comparaient cette urne avec celle qui avait été rencontrée, vers 1781, à la Haie-au-Curé (territoire du Tüleul).

Outre ess monuments provenant de fouilles archéologiques, on peut signlaire une quantité d'objets antiques trouvés sur fous les points du soil d'Étractit ; par exemple, dans la citeme de l'Adré Blumquet, dans le iceme de l'Adré Blumquet, dans le iceme ton construction par le gliste, à la maison de M. Gras-Dorus, dans les Verryuèse, et enfin la découverte de monaniès romaines en fistait l'écluse du canal en 1823. — Quant aux constructions anciennes, elles se trouvent partout ; mais il est difficile d'en décreminer l'époque.

Dalleran Googl

EPOQUE FRANQUE. - De l'époque franque, nous avons à Etretat deux monunients bien caractérisés: une chapelle dite de Saint-Valery et un curieux cimetière qui recouvre les pieds de la côte du Mont.

La chapelle de Saint-Valery, en grande partie détruite aujourd'hui, est dans l'enceinte de l'ancien presbytère. Elle fut élevée au commencement du christianisme dans ces contrées, sur l'emplacement même d'une villa, et avec les matériaux de l'édifice antique. Ainsi l'on voit dans les murs des tuiles à rebords , des tufs et des pierres taillées. Deux chapiteaux curieux





CHAPITEAUX BOMANS DE LA CHAPELLE DE SAINT-VALEST (X° MÉCLE).

ornaient ce sanctuaire, que nous crovons le fruit des prédications de saint Valery sur nos côtes au vue siècle. Un de ces chapitaux est au Musée de Rouen; l'autre est perdu.

Quant au eimetière franc qui entoure la chapelle, il recouvrait les ruines romaines, remplissait les jardins du presbytère, et s'étendait depuis le chemin de Bénouville jusqu'à la Batterie de droite, Apercu pour la première fois en 1799 et en 1800, il a donné, en 1807, un tombeau possédant un sabre ou une épée et des agrafes de bronze avec plaques de ceinturon. En 1822, j'y ai vu découvrir une] sépulture larmée. En 1830, les corps étaient accompagnés de vases. Ceux que je fouillai en 1842 ne m'ont donné que des vases aux pieds et dans les jambes, et une tête entaillée (voir le dessin, p. 362). J'y découvris aussi un cercueil

d'enfant, en pierre du pays. De



AGRAFES EN BRONZE (ETRETAT, 1807).



VANIS EN TERRE (ÉTRETAT, 1843).

1850 à 1851, M. d'Escherny, en fondant son pavillon, a trouvé des sépultures renfermant des sabres, des boucles et des plaques de fer damasquinées, des vases et autres objets mérovingiens.

ÉPOQUE INCERTAINE. - Sous ce nom nous classerons un certaiu nombre d'objets ou de monuments antiques, dont on ne saurait déterminer l'époque.

A la fontaine d'Olire, qui est sous-marine,

et à la construction de l'église de Notre-Dame, Tête de Viellard avec extaile (étretat, 1842). qui est romane dans sa nef, se relient la tradition d'une sainte Olive échappée aux Sarrasins au moyen d'un vœu fait pour la construction de l'église, et une légende où le diable transportait la nuit les matériaux des Verquies au pied de la côte Saint-Clair".

source.

Au fond du vallon de Cateuil est le puits Givet, vidé vers 1840, et auquel se rattache une tradition de cloches cachées. A côté, en 1830, en faisant la nouvelle route du Havre, on a trouvé des constructions dont on ne saurait préciser la date. - Enfin, il y a encore à Etretat le souvenir d'une rivière disparue sous terre, que conserve la tradition curieuse d'une bohémienne en voyage et rebutée par le meunier de la



BRONZE (DURASVILLE, 1859).



en rappelant seec en monze (éthetat, 1833). que, vers 1833, un marin nommé Jérôme Houllier, qui habitait au pied du Commandel une maison située rue des Galeries, a trouvé, sous une grosse pierre, une chaudière de cuivre contenant une quantité considérable d'ustensiles de ménage en fer et en bronze. Je me souviens qu'on y voyait un marteau, une serrure, un verrou, etc., et un broc en bronze (1) que

(1) Chose bien remarquable, et qui nidera peut-être à dater le dépôt d'Etretat, c'est qu'un broc en cuivre ou en bronze, parcil au nôtre, a été trouvé, en 1859, à Duranje fis acheter 30 fr. pour le Musée d'antiquités de Rouen, où il est aujourd'hui. Ce broc a une anse et un goulot qui se termine par une tête de serpent. (Voir le dessin, p. 362.)

#### BIBLIOGRAPHIE.

- P. Justin, « Le Tour de France : Rouen, Hevre, Dieppe, » 1829. Guilmeth, « Description géographique, historique, sta-
- tistique et monumentale des arrond., » t. 1<sup>st</sup>, p. 158. J. Venedey, « Reise und Rasttage in der Normandie, « t. 1<sup>st</sup>, p. 465-506, Leipsig, 1838.
- e Etretat et ses environs, e in-8° de xu et 48 p., evec 3 pl., Havre, Morient, 1839.
- « Le Havre et son arroodiss., t. 11. Cantoo de Criquetot, « p. 7 à 35, Havre, 1838-40.
- Hist. communale du Tilleul, » in-8°, îngouville ,
   Lepetit , 1840.
   L'Etretat souterrain. 1" série, fouilles de \$835 et de
- L'Étretat souterrain, 1" série, fouilles de 1835 et de
   1842, » in-8 de 27 p., evec 3 pl., Rouen, Périsus, 1842.
   L'Étretat souterrain, 2" série, fouilles de 1843, » in-8"
- de I5 p., avec i pl., Rouen, Péron, 1844. « Les Égises de l'errond. du Havre, « t. 1", p. 260-76, Ingouville, 1845.

- Étretat, son passé, son présent, son arenir, » édit.
   de 1830, 1832, 1837 et 1892, arec pl. et gravures dans le toxte, Dieppe, Delevoys.
   M'en. de la Société des Antiquaires de Normandie, »
  - xiv, p. 164-69, et i. xxiv, p. 341-345.
     La Normandie souterraine, e l<sup>ac</sup> édit., p. 331-338;
     felit. p. 417-423.
  - édit., p. 417-425.
     Sépult. gaul., rom., frang et norm., s. p. 39-49.
- Revue de Rouce, \* années 1842, 1" sem., p. 318-332,
   389-390; 1843, 1" sem., p. 42-48; 1844, 1" sem., p. 25.
   Bulletin monumental, \* t. x, p. 160-173, et pl.
- Basetin monumental, v t. x, p. 103-113, et pl.
   Résumé analyt. des trav. de la Soc. havr. d'étud. div., « 8° nonée, p. 85-86.
- « Voie remaine de Lillebonne à Étretat, » in-12 de 4 p., Bolbec, Veite, 1880, et « Journel de Belbec, « da 17 novembre 1860.
- Bulletio d'Étreint, « enmées 1859, 1869, 1861 et 1862, notamment 1861, p. 93 à 112.

#### CANTON DE FÉCAMP.

#### FÉCAMP.

Fécamp apparaît dans l'histoire au vire et au re siècle. Généralement parlant, on lui donne le nom de villa: Villa Fiscannus, dit Charles-le-Chauve: In ipsă villa Fiscannu, disent les chartes du due Richard et du roi Robert. Fécamp, toutefois, dut exister dès l'époque romaine et peut-être gauloise.

ville, dans le département de l'Eure. Co d'emiter était dons na payits, evre baits ou fix anviettes en étaits. Ces plais propriets des name d'abonness, en carrectée de sur sicile, et des écrossand de cette foques. Ce bers, espi posmite des de sur siches, et des écrossand de cette foques. Ce bers, espi posmite des de sur stelle, est à présente. L'est sons de cette four de la propriets de la payitable. L'est l'est présent à Bersay obre IX. Môques-Massellis, qui l' fai garver et qui sons a permis de la payitable. L'est l'est partie de l'est partie, a partie, l'est partie de l'est partie, de l'est partie de l'est parti

ÉPOQUE GATLOISE. — A la période la plus reculée nous pourrions, en effet, rattacher la fontaine mysérieuse et sacrée qui, au mogen-âge, fut baptisée du nom de Précieux-Sang, et qui, de nos jours encore, est l'objet d'un culte superstitieux que toutes les prédications du monde ne sauraient détruire.

A la côte nord de Fécamp, qui porte le nom de côte de la Vierge, à cause de la chapelle de Notre-Dame de Salut, est une cavité considérable appelée le Trou-à-la-Monnair. Une

vieille tradition prétend qu'il y a des trésors caehés, et déjà la crédulité populaire y a tenté plusieurs fois d'inutiles recherches.

Eufin, nous devous citer, comme un monument probablé de l'époque celtique, la grande et curieuse enceine du Ganda, papelée aussi le Campe de Étar, laqualle domine l'écamp de tôté du mili, et commande les vallées de Ganzesille et de Valmont. Cette enceinte, qui an siéde dernie avait attiré l'attention de dom Tassin et des Behédicifiens de la comprégation de Saint-Maur, du comte de Caylus et de l'Académie des Inscriptions, a été de nos jours l'objet de trup peu d'étules sérieuses. Elle le mériterait pourtant sous tous les rapports, car cette grande circonvallation est la seur de Linnes, si sources visife et si fréquemment étudiée de nois jours. Nous derous cependant remercier M. le comte de Kergariou qui, en 1851, fût dresser un jula géométrique de cette enceinte dout la contenance est de 30 acres ou 23 hectares 46 ares. Ce plan est anjourd'hui déposé dans les cartons de la Commission départementale des Authquités.

Le Canada est une position admirable, fortifiée par la nature elle-même. C'est une presqu'ille solde de la plaine par deux vollées profindes et ny fouchant puis par une déroite langue de terre énormément fossopée. Pour protéger cette unique entrée, les anciens élevèrent un gigantesque rempart en terre accompagné à droite d' à gaache d'un fossé très profind. Un rejet de terreet un ret/fun hériesent le pourtour du camp et en forment la crête fortifiée. A l'intérieur de l'enceinte est un carré fossopé dont nous ne saurions indipure l'insage.

Ce campantique, contemporain saus doute de ceax de Limes et de Sandouville, dut être comme cun réceruje à diverses reprises, et il vi quardi rien de surprenant quand des fouilles partiquées au Canada ou d'heureux textes d'histoire nous montrevaient ici la cendre des Bomanis, des Francs, des Normands, et pens-être même des hommes du moyeu âge; mais notre conviction est qu'à la base de ce monument repose la poussière des Gaulois.

Les autres monuments de l'époque gauloise sont deux monnaies celtiques en or . déposées à notre Musée départemental : d'un côté est une tête, et de l'autre une bige.

ÉPOQUE ROMAINE. — Quant à l'existence de Fécamp à l'époque romaine, elle est suffisamment démontrée par les découvertes faites sur son territoire, surtout dans les derniers temps. Des voies romaines entouraient la ville, et nous en pouvons cite deux: l'une venant de Lillebonne, et l'autre se dirigeant vers le nord: Grarinum, Portus ou Bononia.

water aut Google

Des découvertes d'objets autiques ont été faires çà et là : au Bair, c'est une monnaie romaine; à la Viconté, c'est une maison; à Benérille, une moule à broyer; ailleurs, ce sont des vases. M. Deville m'assure qu'on a trouvé au Genade des urres en verrece que je sais parfaitement, c'est que des monnaies d'argent et de bronze aux tyres de Néron, d'Antonin et de Claude le Gothique, ont été recueillies à Fécamp et dans la vaillée.

Depuis 1839, le Musée de Roune possède une médaille d'or de Lucius Verus vepant de Fécamp. Mais les découvertes les plus importantes ont été faites depuis vingt ans, et celles-là sont funéraires. La première a eu lieu vers 1837, à Saint-Léonard, à la briqueterie de MM. Doneuve et Guinery. Neus en parlons à l'article de cette commune.

La seconde a eu lieu en 1818, au Val-aux-Vaches, lors des ateliers nationaux. En réparant le chemin de Senneville, on trouva un cinetière et des vases funéraires. En 1852, l'achevai l'exploration de ce clamm de repos.

Après cette exploration, je découvris un autre lieu de sépultures rempli d'incinérations des trois premiers sicées de notre ére. Cette terre appartient à M. Lanchon, qui dig y avait trouvé des tuiles et des vases en plautant douze cents pommiers. Elle est située en côte le long du chemin qui conduit à Dieppe. 1/3 si rencontré des urnes en terre et en verre, des vases aux offrandes de toutes sorte, cinq noms de poiet, une tablet de écrie, des miroirs, des fibules et des momaies impériales en bronze. J'ai donné la description de cette fouille dans la Noramanté, extreraine (fre édit, p. 89-06); é édits, p. 87-006, è edits, p. 87-006, è édits, p. 87-006, è édits

Déjà à la fin du dernier siècle, vers 1775, en établissant soit des fours à chaux, soit la nouvelle route royale, on avait trouvé des cercueits de pierre riches d'objets et de monnaies antiques. — Voilà pour le Fécamp des Romains; maintenant, passons à celui des Francs et des Normands.

Proque France.— La grande prospérité de Fécamp dans les temps anciens, son granciagis ride dans nos contrêse, e fut à l'époque franque, et surtout à la période normande de nos première ducs. Sous les rois mérovingiens, Fécamp devint le siège du gouverneur, le che-lieu du comté de Caux. Au temps des fils de follone, Pécamp fut pendant un siècle la capitale de la Normandie. Retraçons en quelques ligues co grand rôle historieue.

Convenons tout d'abord qu'ici la fable se mêle un peu à l'histoire, et que si Bozon et Marca, son épouse, nous apparaissent comme des missionnaires chrétiens et mystérieux de la contrée, il en est à peu près de même de cet intrépide chasseur, le due Anségise, avec son cerf merveilleux et sa découverte du Précieux-Sang.

Au milieu du VII<sup>e</sup> siècle, nous voyons apparaître Waninge, comte de Caux et gouverneur

du pays pour son maître le roi Glotaire III, dont il conservait les gilocyeuses fortès (1). En 602 (658 selon d'autres), le même Valaniqe inseris jubu tard au nombre des sintas, ainsi que son fils Désiré qui fut moine de Fontenelle, fonda à Fécamp un monastère de vierges qui fut détruit par les Nornands en 842. Childelmarque en llielmarque, amende exprès de Bordeaux par le véurichile moine Sahadra, deviat la première abbesse, ce cette pieuse congrégation passe pour avoir donné au temps de l'invasion normande un exemple de chasteté qui dust signifièrement frapper les imagniations de ce temps barbare. Aussi on paral longtemps au monastère de Fécamp de la chapelle des Vierges, où ces hévines furent immolées. Et de même que l'on prétend nontrer ennocer la maison du comte Waninge dans une ferme du xuiv siècle qui est Sons le Bois, près le pout de la Péche, et sur la route de Valmont, — ainsi on croit reconnaître la maison des premières religieuses dans un vieux bâtiment de la Neue-de-Renard, à Inagle de la route de Valmont et de celle de Dieppe; mais, dans tout ceci, l'archéologie ne retrouve que des produits du movem-dez.

Saint Ouen, de Rouen, visita Fécamp en 664, lorsqu'il vint bénir et consacrer l'église et le monastère des vierges, qui étaient probablement le fruit de ses pieux conseils. Clotaire III et Waninge assistèrent à cette pieuse cérémonie, dont une église dédiée à saint Ouen nous paraît avoir conservé le souvenir.

(i) La Farir za Pfazira — "dufer Zienenrenin. — Elle enverali, sona les resi france et même sona les premiere dure des Nermandis, les trect est carde mentione que l'écted depair les Belles jusqu'ent dels d'Étents. Les bios de Benquistes, cert des Begues et des Lacys, ce sont superville in énteriere dérète. Les ricces de cette grande combe de Benquistes, cert des Begues et des Lacys, ce sont superville in était de l'activité d'activité de l'activité d'activité d'activité d'activité de l'activité d'activité d'activ

A cette première voix de la tradition quentes a précesation present que listaire nous a legueles de cette grades et de l'écurse. De la la vice de saite Valeign, confesseur et cours de Cux un 1914 relies, clie est planiers fais montionnée. Ou l'appelle total l'incanneeless Silvan, Fincanneeless (Silvan, Fincanneeless College), soit de l'écurse de Silvan Fincanneeless (Silvan, Fincanneeless (Silvan, Fincanneeless), soit de Silvan, de l'acceptation de l'écurse de l'écurse

Un cardinice de Fécono, transcri en une 'stécle, et evitant plusieres intes de xer, se traves enjarelhais à la Biblishtelpe publique de Rome. None y results più diverse reprise, in eau mel Spiler facionaries de Fernarie Finerari. Une charte de lliquest d'Amieus, erchevique de Rome, a Renry de Buly, tabb de Fécono, jui associale la permission de contraire des figiese averdires dans la fert de Ferna, e Secure celestate sevan in ferratide permission de contraire des figiese averdires dans la fert de Ferna, e Secure celestate sevan in ferratide (La Rome, a Rome, de Cardinice), de la Rome de Rome, de Rome de Fernaries (La Rome, de Cardinice), et de Rome, de

D'après le cherte de fendation de l'abbaye de Mostivilliers, donnée par le duc Rebert, on 1035, dans la ville même de Fécump, et confirmée plus tard par les papes Célestia III, en 1192, et innocesa III, en 1803, Sainte-Marie-su-Boar or truvarid dans la forêt de Fécump : «Ecclesiam Santeu Marie in Sylvé, Ficiannessi que occuromente route

Dinibate 17 Sagge

Il en fut de même de saint Leger, d'Autun, exilé à Fécamp par le cruel Ebroin, maire du palais. Une église a gardé ici sa mémoire jusqu'à la fin du siècle dernier.

L'eril de saint Leger à Fécamp est un des faits les plus importants de l'histoire du pays de Caux. L'illustre pontifs fuit parâtiement accueilli et traité dans cette contrée maritime par Waninge, classeur renommé, valeureux soldat, confident et secrétaire de Clotaire III. Le gouverneur permit à l'évêque de recevoir la visite de Wimbert et d'Hemanaire, abbés d'Autun et ses meilleurs amis. Donn Pitra peuss que ce fut de Pévamp que le saint érrité à Signade, sa mière, une lettre digna des lignace et als Polycarpe (1).

Nous croyons pouvoir appliquer la même règle à saint Valery, abbé de Leuconaüs, que nous présumons l'apôtre de ce pays au vie et au vire siècle, et dont une église nous paraît avoir perfetule le souvenir.

Pour nous, nous pensons que le premier monastère de Fécamp fut là où se trouvèrent plus tard l'abbaye des Bénédictins, l'église actuelle de la Sainte-Trinité et l'Hôtel-de-Ville, établi dans l'ancien monastère.

Quant au palais des comtes de Caux, il devait être la où s'installa plus tard le château des ducs de Normandie, ce qui est aujourd'llui le presbytère, ce qui était hier la mairie et autrefois l'abbatiale. Au siscle dernier, on voyait encore une tour carrée que les religieux appelaient Babulone.

justa, s (s Gallia Christlana, s t. m. s Instrumenta, s p. 228. — s L'Antineine de l'abbaye de Montivilliers, s Mas. du curé de Rouelles, en 1710. — s La Normandie sonternane, s  $1^{\infty}$  dist, p. 26; 2º édit., p. 88.)

Vers 1974, lorsque Henri II et l'impératrice Malhible, sa mère, fondèrent et detèrent l'abbye du Valusse, its ordirent an nissent monastère hait centa cerse à cère qui devinent plus tatel les formes et le village de Fongousseaure. Ces terres hoisées, dont les limites sont parfiliement déligiée, échaint désignées comme faisant partie de la fort de Férame, — la forset de Fongous et la fort de Férame, — la forset de Fongous et la fort de Férame, » de Neutris de, », ». 53-31.

Best vivil que lescepa Herri II donne à l'abbé de Seily le bais des Begans, Il Engelle Fareira on Siño de Hagas. Me Sulpitate hisolonique, dans Cascellates en ercepi Danses a derso de la Sermaniala è l'Alpoya angle terransula, tour un samquant qu'une trainford de bois depait l'écenny Jasqu'à Brancovil, denne précisiement la sounde ferrê de Résup, Fareira de Hisonano, a éctie partie, de la briag du via de limencia à Boromette le sux Lages, mains qui momme Ferrelle de Bégai toute la portion confernée entre Ferren pet les Lages, de Minn, de la Sec. des Anties, de Nera, , et Le Na, madre 1800. Nius en congante que si ce des destinations au spéciale un suprepir le summe frei de La Region de la Cascella de Lages de de destrie que sous actives. La Serial de la Cascella de la materia partie uniter, et la Cascella Cascella de chardes que sous actives. La Serial de la companie de summe presentation de maior, et la Cascella Cascella de central de central que notar de Justice sous que celebré de la mellega de calcular.

Quand some disons enforcers, nous arous nos existons pour cells, cure quisique M. Staphetta ne marque pas de forcir a mende dels Persons, a un trairiota, none se martino douter qui il per medi nata ri propique moderate de Biologia en anticola del Persons, a martino del propique moderate de Biologia en anticola del Persons dell'estato del propique moderate de Biologia en del del propique moderate de Biologia en del propique moderate de Biologia en anticola en

Da reste, as as' siede mice, Pécamp étast encres à bien enveloppé de faciles, que Baudra, archevique de Da dans la polique perimen qui lonos a faisoid de cate ville, ne neue sis montre pas acternent i « An bien Syrvala pratission circumenta», « « Neustria pia, » p. 233.) Que devait donc être ce pays sons les Carlovingiens « Les Méroviquinent » principales. » (« Neustria pia, » p. 235.) Que devait donc être ce pays sons les Carlovingiens « Les Méroviquinent » principales » (» Neustria pia, » p. 235.) Que devait donc être ce pays sons les Carlovingiens

(1) Dom Pitre, . Hist. de Saint-Léger et de l'Eglise des Francs au vot siècle, . p. 349, 345, 351, 352.



MINE AM INSCRIPTION DE PAINCE ROBERT (FEGAMP, 1719).

PÉRIODE NORMANDE. — C'est sur cette pointe de coteau. véritable capitole normand, que résidèrent Rollon peutêtre, mais à coup sûr Guillaume Longue-Epée, son fils, qui rebâtit l'abbave en 932 et répara l'œuvre de Hastings et de ses burbares ancêtres. De nouveaux mystères entourent cette construction. Un ange vient du ciel exprès pour dédier cette église à la Sainte-Trinité ; un couteau est placé sur l'autel portant ce nom auguste et redoutable; une pierre, qu'on montre encore, garde le dernier pas du messager céleste : elle se nomme le Pas-de-l'Ange, Enfin un toit venu de Coutances est déposé par la mer pour la nouvelle église.

Richard ler fait démolir cette église et en reconstruit une nouvelle qui fut consacrée, en 989 ou en 990, par l'archevèque de Rouen, Robert de Normandie. C'est cellelà qui reçut le calice du prêtre Isaac et le vin changé en sang. Richard let et Richard II, son fils, furent inhumés sous la gouttière de cette troisième église, qui fut renouvelée pour la quatrième fois à la fin du xie siècle et consacrée de nou-

veau le 15 juin 1106 par Guillaume de Bonne-Ame, entouré d'une assemblée de prélats. Si un légat du pape, un roi d'Angleterre et tous les évêques de Normandie exhumèrent, en 1162, les corps de nos très chrétiens consuls, ce fut sans pompe que, le 7 octobre 1710, on découvrit dans la chapelle des Vierges, et qu'on réinhuma, le 4 décembre sui-

vant, dans la chapelle de Saint-Sauveur, le corps et l'inscription tumulaire du prince Robert, fils de Richard Ier, mort en 942. La science toutefois s'en occupa des lors, et nous pouvons donner ici l'inscription (4) conservée par les moines et par l'Académie (1) En 1711, un dessin de l'inscription tumulaire du prince Robert, peut-être même de son cercueil de pierre, long de 2 pleds (66 c.), fut communiqué à l'Académie des Inscriptions et Beiles-Lettres, soit par les Bénédictins,

soit par l'abbé de Villeroy, Notre jijibstre computriote , l'abbé de Vertet , rédieva, sur ce monument de son pays. une note qu'il lut à la dorte assemblée et qui fut insérée, au partie, dans les « Mémoires » de la Compagnie ( t. n., p. 256-59). Le savant académicion émit l'origion que le Lion de Lude pouvait bien être uncaliur jon au l'occard pormand et que la Redix Devid pouvait bien étre un rapprochement du mariege de Richard I" avec Contor, d'Equiqueville. (V. p. 117.) L'expression de l'estilur albirrappelle à l'abbé de Vertot que Bollon, le chef de la dynastie normande, garde, pendant sopi jours, la robe blanche de son bustême. C'ost en effet ce que nous apprend Dudon da Saint-Quentin (lib. 11, p. 83). - Cette pratique était, du reste, conforma à la liturgie ecclésiestique de ce temps, car le 17º canon du concide de la pravince de Bouen , tenu en 1909, dit formellement : « Baptizzit in chiem eccles à , in quà regenerationis gratiam acceperant et in quà parechiani existent, per ectaves dies in affir representantur cum cereis ardentibus. ( - Bulletin de la Soc. des Autiq. de Norm., - L 11, p. 51.) - L'abbé de Vertot trouve également que le jeune pripre monrul dans la seguine de Piquez, fête bajdornale qui, cette année-là, tombait au mola de mars. -- Quant au titre de Consui, accordé à nos ducs, l'abbé de Vertot fast voir que les princes et les rois d'alors prenaient facilement ce titre. Frédéguire, dans sa « Chronique, » (c. 110) parle d'une ambassade envoyée à Charles-Martel, par le pape Grégoire, pour sanctionner son consulat : « Et consulatum previato principi sanciret. » Charlemagne, dans son édit pour la cerrection des lois des Lambards , rapporté par Baluze à l'année 701 , date pour les

des Inscriptions et Belles-Lettres. C'est le plus ancien monument d'épigraphie chrétienne et funéraire que possède le diocèse de Rouen.

N'oublions pas de mentionner à l'honneur de Fécamp les trois conciles ou assemblées politico-ecclésiatiques de 990, de 1697 et de 1406. In peut consulter sur eux don Pommeraje et dom Bessin indiqués par le père Lelong dans sa Bibliothèque historique de France. Terminons en rappelant qu'en 1000 le roi Robert le étant venu passe à Fécamp la fête de l'Assembion, y, signa un acte en faveur de l'ablaye Bans cet acte, il désigne la ville sous le nom de « villa Fiscamo » et le château sous le titre de « Castrum quod dictur Fiscamoum. »

#### BUBLIOGRAPHUE.

- them Pemmeraye, s. S. E. Concilia ac synodal. decreta, p. 59-61, 62-64.

  A. Le Prevost, s Mémoires de la Société des Auti-
- quaires de Normandie, « t. zi, p. 9 et 13. » Gallin Christiana, « t. xi, p. 201-15; «Lastrum.,» p. 8. A. Du Moustior, » Neustria pia, » p. 193-258.
- Chronicon Fiscannenie, a apad Labbe, a Nova Bibliotheca Manuscriptorum, a t. 1", p. 325-329.
- Danville, « Notice de l'ancienne Gaule, » p. 300. • Méen, de l'Acad, des Inscrip, et Belles-Lettres, » 1, n. p. 256-59, année 1746.
- Duptessis, « Descript, géogr. et bist, da la Haute-Normandie, « t. r., p. 89-103. Noël, « Second Essai sur le départ, de la Seine-Inf.,»
- p. 6-26.

  J. Michel, « Causeries our Pécamp, Yport, Etretat, otc.,»
- in-18 de 159 pages, avec pians. Fécamp, 1857. L'abbé Malais, « Calendrier normand, « p. 7, 9, 40, 64,
- L'abbé Malais, « Calendrier normand, « p. 7, 9, 40, 61, 66, 74, 82.
   E. Gaillard, « Recherches archéol., etc., » p. 6 et 7.
- L'abbé Cochet, « Notice sur dom Fillastre,» p. 29-30. 1d., « Mess. de la Soc. des Antiq. de Norm., « L. xxiv, p. 345.
- Ld. Le Normandia souterraine, 1<sup>rd</sup> fdlt., p. 85-96;
   2<sup>rd</sup> édit. p. 97-109, et 1 pt.
   Ld. «Buscraubia de la Scine-Inférieure.» v. 9 et 11. et
- Id. «Epigraphia de la Scine-Intereure,» p. 9 et 11, et « Bulletin monum., « t. xxi, p. 290-292.

- ini. de- | Le P. Lelopg, « Biblioth, hist. de France, » t. 1", p. 429 et 742, du n° 11,007 au n° 11,020.
  - Dom Hompirt, \* Rec. des Hist. do France, \* C. x.p. 587-88.

    \*Revue de la Normandie, \* t. r\*, p. 297, et i. m, p. 3.
    L'abbé Cochet, \* Builetin du Comité de la Langue, de
  - l'Histoire et des Arts de France, s. t. 12, p. 15t-156. Id., s Voirstons, de la Scine-Inf., s dans les s Mém. de la Soc. des Antiq. da Normandio, s t. xxtv, p. 3t2-247. Id. s Les Egitiess de l'arrond, du Hayer, s t. 1, p. 1 à 97.
  - C. Marette, Esquisses hist sur Féremp, un vol.
    in-18 de 190 pages. Ronen, Périaux, 1839.
    Nodier, Taylor-et de Callleux, Voyages pitt. et rom.
  - dana l'anc. France. -- Haute-Norm., » t. 1", 7 pl. et 3 fenil.

    De Gianvilla , » Promenade arch. de Rouena Fécamp, »
  - p. 141-168.
    A. Bosquet, « La Norm. rom. et merv., » p. 369-382.

    » Le Havre et son arrond., t. st. Cant. de Fécamp, »
    - Le Havre et son arrond., t. il. Gant, de Pecamp, «
       p. J à 57, et pl.
       Gormain, « Guide du Voyageur à l'abb., dan: la ville
    - et sur le territ. de Fécamp, in-f2 de 178 pages, avec plan. Havre, Morlent, 1836. Gullmeth, « Descript. géogr., hist., stat. et men., »
    - t. 1", p. 183-256.
      Pallue, «Hist. da la ville et de l'abbaye de Fécamp, »
      p. 16-28, 431-432, ln-8", Rouen, Périsux, 1841.
    - Leroux da Lincy, « Essai birt, ot litt, sur l'abbaye de Fécamp, » un vol. in-8". Roues, Périaux, 1840.

années de son centrales - Conventibles autem souri prieses - Noutebre, contro de Doulque, au st siche se apparé Fastanchies, consul, per Ordere Vital, platement du sur (« Ellis Cecelutas, » li las. » Lu, » p. 175, della Percent.) - Mais persona, mariemant, se aburques plate friquemencie citti que non che la scantiliscione. Me de Barton soletto maniero. « Blate, l'inscriptione remipere de Reverg a printional, » p. 30, anne p. 10, p. 115, della Barton soletto maniero. « Blate, l'inscriptione remipere de Reverg a printional», » p. 30, anne p. 10, p. 116, anne p. 11, anne p. 11,

#### SAINT-LÉONARD.

Eette commune, entièrement rurale aujourd'hui, faisait autrefois partie du territoire même de Fécamp. Avant la Révolution, elle était une des dix paroisses de cette ville.

ÉPOQUE ROMAINE. — Saint-Léonard est situé sur le bord des voies antiques qui de Lillebonne et de Harfleur conduisaient à la station romaine de Fécamp.

A quebjues pas de cette voie, et nou loin de l'église actuelle, on a trouvé des sépultures gallo-romaines. Le 1850 à 1853, notamment en 1852, M. Guinery, hripuleire, a rencontré, dans la terre de M. Léon Deneuve, qu'il exploitait pour son industrie, plusieurs carrés en terre euite reufernant des cendres, des clarbons, des urnes et autres vases funéraires. Ces caisses céramiques tenuient lieu de colfrets de lois ou de pierre; aussi quedques-unes contaniaient des cendres et des os hribés accompagnés d'assiettes et de cruchous. Nous n'avons pur recueillir de la bouche des ouvriers que des renseignements incomplets. Ce-pendant, nous avons appris qu'ordinairement i déstinet avertis de l'approche d'une sépal ture par un terrain noir et charbonné, et par des silex brats qui semblaient avoir passé au feu. Quedque-sunés de ces sépultures se compossient de cinq ou six sues dont les petits étaient parfois renfermés dans des grands. Ceux que nous avons recueillis ressentiblient à viou les vases romains du pars de Caux.

Éroque Franque (?). — A l'extrémité de la commune de Saint-Léonard se trouvent le vallon et le hameau maritime de Vaucotte, où l'on m'a dit bien des fois qu'il avait été rencoutré des tombeaux de pierre au bord du chemin qui va d'Étretat à Fécamp. Quelques auges, dit-on, renfermaient des armes.

ÉPOGE ENCENTANE. — C'est sur le terroloire communal de Saint-Léonard que se trouve le châteu des llogues, construction féodale des ables de Féramp h Fird no surs siècle et au commencement du xive, et aussi le lois ou la forêt des llegues donnée par llemit II à llernir de Sully, abbé de Féramp, vest 102. Daiss ce lois, qui est sans doute un démembrement de la grande forêt de Féramp, on voit, sur un plateus couvert de bruyères, culminer des buttes de terre deut les ceus dégradent soivent le sommet. A côté de ces buttes sont d'énormes fosses dont quelques-unes ont jusqu'à 50 mêtres de profondeur. Ces fosses s'appellent les judicires ou férrières. Ce nom nous sit croire que ce sont d'anciennes mines de fer et de poulingue, très commes chez les Gaulois au rapport de César : « Apud Gellus mapue ferraries. »

En effet, les poudingues y alcondent, et plusieurs sont ferragieux. On y rencontre des prites maritales, des calillous roules, du charlon de hois, enu um tot uite equi aumoncel présence du fer et son exploitation. Nous croyous volontiers que les meules à broyer en poudingue, qui couverne la surface de la Scien-Inférieure romaine et franque, provisement en partie des ferrières des llegues et de celles de Yattetot, qui sont veisines. — En 1864, , nous y roons remurqué un grand nombre d'essissi et de reluis.

De Glanville, « Promenade archéol, de Fécamp, » p. 138.

« Méga, de la Soc, des Antiq, de Norm., » 1. xxrv, p. 346. « La Normandie souterr., » 1" édit., p. 86; 2" édit., p. 98.

L'abbé Cochet, « Étretat et ses environs, » article l'part. Id., « Le Bavre et son arr., t. m. -Canton de Fécamp, » article Tport.

Id., « Dispurs de récept. à l'Acad. de Rouen, » p. 16

#### CRIQUEBEUF-EN-CAUX.

ÉPOQUE INCERTAINE. - A Criquebeuf est une motte couverte de maçonneries, laquelle a servi de base à un château en ruines.

Au fond des Vals, la tradition dit que se tronve cachée une cloche remplie d'argent. L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondissement du Havre , « t. n. p. 109.

#### YPORT.

ÉPOQUE GAULOISE. - Dans les défrichements du bois des Hogues opérés pendant ces dernières années, MM. Ilélie et Despruneaux ont recueilli une hachette en bronze.

ÉPOQUE ROMAINE (?). - D'anciens ouvrages et de vieilles cartes géographiques nomment ee lieu Icport, et quelques-uns ont été jusqu'à y chercher l'Iceius portus de César. Aucun nom en effet ne se présente sous un meilleur aspect pour eette interprétation; mais aussi aucun lieu n'est moins favorablement situé pour une pareille application. Topographiquement parlant, Yport est sans développement aucun, et sa plage n'a jamais pu jouer un rôle important dans l'histoire. D'ailleurs, Iccius portus paraît être bien fixé dans la Morinie, soit à Boulogne, soit à Wissant, entre Calais et Boulogne. Toutefois, il est malaisé de croire que le nom d'Yport ne vienne pas d'Iccius portus, Iccius fut un nom commun dans les Gaules, et portus est une terminaison très prediguée sur le littoral de la Haute-Normandie.

Enfin M. Deville nous assure qu'en 1838 il a été trouvé à Yport des tuiles romaines, un grand bronze d'Antonin, une urne cinéraire en terre et une autre en verre.

ÉPOQUE FRANQUE (?). - On connaît à Yport deux anciens cimetières qui pourraient bien remonter à l'époque franque. Le premier est celui de la Trénegale, au versant de la côte d'amont. Ce champ appartient à la fabrique et porte le nom de Terre de l'Église, ce qui me paralt une preuve de son ancienne destination sépulcrale. La tradition l'appelle le Cimetière des Anglais, parce que ceux qu'il renferme sont inconnus. Les squelettes que l'on y rencontre ne portent pas trace de cercueil. Étretat, les Dalles, Veules et Saint-Valeryen-Caux ont aussi des cimetières sur le versant de la côte d'amont.

Le second eimetière d'Yport est dans la Carée de la rue Hottière, au versant de la côte d'aval, sur le bord du grand chemin d'Etretat. On dit que dans les premières années du xix' siècle on y a trouvé des cercueils de pierre dont on s'est servi pour faire des bailles.

ÉPOQUE INCERTAINE. - Yport paraît avoir été de tout temps un lieu très habité. Les habitants que j'ai interrogés racontent tous que l'on trouve des débris au fond du Val et sur les collines. Ce qui est encore un reste vivant d'antiquités, ce sont les traditions et les légendes populaires dont est rempli ce pays de marins et de gens simples.

Pour les faisières du bois des Hogues, voir l'article sur Saint-Léonard.

« Les llavre et son arr., t. n. — Canton de Pécamp, «p. 58. )
« Etretat et ses environs, » article Yport.
« Les Eglises de l'arrond, du flavre, » t. n. p. 112-113. 
« Revue de la Normandie, » t. v.

#### FROBERVILLE.

EPOQUE INCENTAINE. — A Froberville, on m'a signalé la Terre des Mottes, où l'on dit que des buttes ont été détruites.

On dit aussi que l'église est tranférée, et qu'elle fut jadis à la Marc-Blonde.

### GANZEVILLLE.

EPOQUE INCERTAINE. — On assure à Ganzeville que l'église a été changée de place, et qu'elle était autrefois au hameau de la Porte-de-Pierre.

### MANIQUERVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. — La voie romaine qui de Lillebonne se dirigeait vers Etretat et vers Féramp passait sur le territoire de Maniquerville, non loin de l'endroit où fint assise au moyen-age la châtelleuie de Thibontot. La bifurcation de la voie, pour Etretat et pour Féramp, devait avoir lieu aux environs de Maniquerville.

Péanous Nonsuxone. — Derrière l'églisé de cette ancienne paroisse était et est encore en partie une motte considérable, judis couverte de taillis. Attaquée en 1801, elle n'a donné que des débris du moyen-âge. Je la crois l'assiette ou le donjon du château de Thiboutot, depuis longtenays dispara. M. Guilmeth dit que près d'elle on a trouvé des sarcophages en juerre.

Neustria pus, \* p. 863.
 L'abbé Cochet, « Mém., de la Soc. des Antiq. de Norm., »
 L'abbé L. xiv, p. 166-67, et t. xxiv, p. 364-45.

p. 3.

本書人の かいて あい

Guilmeth, Desc. grogs, hist.stat, elmon., et. re, p. 269, 1. abbé Cochet, e Voie rom. de Lillebonne à Etrelat, e 3.

### VATTETOT-SUR-MER.

EPOQUE INCERTAINE.— Sur le territoire de Vattetot sont des fosses faisières ou ferrières, semblables à celles du bois des Hogues. On a du en extraire du poudinguo ferrugineux pour meules à broyer, et probablement aussi du fer, aux époques gauloise, rolinaine et franque. On m'a assuré qu'au point appelé la Mahaise est une mare énorme entourée de

terrassements, laquelle, ayant asséché un jour, a été trouvée remplie d'ustensiles de toute sorte. — La Bibliothèque de Féramp contient un poudingue poit ayant servi de meule, qui provieut des ferrières de Vatetot.

L'abbé Cochet, « Discours de réception à l'Académie resale de Rourn , » p. 14-16.

#### LES LOGES.

La commune des Loges a un vaste territoire dont une partie est en bois-taillis, tandis que l'autre est en terres labourées que cultivent ses dix-neuf cenls habitants. Sur un si grand espace, il n'est pas étonnant que bien des débris se rencontrent.

ÉPOQUE ROMAINE. — Un des plus anciens que nous connaissions est la voie romaino qui , en 1815, a été trouvée pavée et encaissée, mais ensevelie sous terre, au launeau des Reniez.

En 1849, dans les parties de bois que défriehait M. Piednoël, ancien maire de Saint-Valery-en-Caux, j'ai constaté les restes de plusieurs laditiations romaines, encore reconnaissables à leurs fondations, à leurs tuiles, à leurs poteries et à leurs meules à broyer en poudingue.

Mais la plus belle découverte antique des Loges est celle qui a été faite, en janvier 1851, par M. Fauquet-Lemaître, de Bolbec, qui déficient alors cent quarante acres de bois. Il trouva un dolum en terre rouge contenant une belle olla en terre grise, laquelle renfermait une urne de verre remplie d'os brûlés et concassés. Une soucoupe rouge recouvrait l'unes cinémies.

Cette découverte ayant fait bruit, je me transportai aux Loges le 8 février 1851, et jy reconnus aisément la présence d'un cimetière à incinérations que j'explorai au mois d'août suivant.

Ce cimelère, qui avait 16 mètres de long sur 8 do large, renformait au moins cent vingt vaxes dont (inquante environ contensient des o brilés. On nous a parid d'un Auqustie en argent; mais nous, nous n'avons rencontré aucune monuaie. Parmi les vaxes, nous avons contente au cune monuaie. Parmi les vaxes, nous avons colontette et un anneau en bronze, et une petite cuillère en argent. Un saul vaxe de terre rouge portait la marque de poier (navarts n). Mais deux barillets nous ont fourni des marques de verrier : F. P. Facon T. — FACOT. S. c. P. Koos attribunos ces inénferations au nr on au tre siècle de notre ère. Les objets qui en proviennent sont au Musée de Rouen.

Du reste, nous avons donné une description détaillée de notre exploration dans les divers ouvrages que nous indiquons dans notre bibliographie.

EPOQUE INCERTAINE. — Une autre découverte assez curieuse, mais d'une date incertaine, a été faite aux Loges, en 1845, par le sieur Moignard, cultivateur. Elle consiste en

une de ces chaudières d'airain à trois piede, et deux anses asser communes en Normandie et dans toute la France. Celle-ci contenait trois chandelies ou piede da lampe en bronze, et trois utilières marquées d'une fleur de lis. Ce dernier détail paraît indiquer une origine assez récente. Nous croyons que ces objets out été achetés par M. Deville pour le Musée de Rouen.

ÉPOQUE FRANQUE ET PÉRIODE NOR-NANDE. — Nous ne pouvous passer



MARMITE ET CHANDELIER EN BRONES

sons sileace une tradition populaire, si étrange qu'elle nous puraisse. Nous avons entendu dire que le non des Leges (Logie) venait de ce que les contes de Casa ou les durs de Normandie avaient étabil sur ce point les loges de lours chiens. Ce qui est plus sûr, c'est qu'à l'époque normande il y avait d'jà aux Loges un vieux clalteau-fort dont les murs en tuf présentent encore des cintres roanset.

M. Leroy a marqué sur la carte un monastère aux Loges à l'aunée 656. Il suit en cela les erreunents de MM. Guilmeth et Paillard de Saint-Aiglon, qui onterudevoir placer à Bordeaux, près des Loges, l'ermitage de Childemarque, première ablesse de Fécamp, que d'autres font venir de Bordeaux en Aquitaine. Nous ne sommes pas en mesure do nous pamoncer.

#### BIBLIOGRAPHII

- L'abbé Cochet, « La Voie romaine de Lillebonne à tretal, » p. 4.
- Id., «La Normandie sonterraine ,» 1<sup>st</sup> édit., p. 77-82; 2° édit., p. 87-95.
- Id., « Revue de Rosen, » onnée 1851, p. 385-394. Id., « Bulieten monumental., » I. xvm., p. 5-16.
- Lubbé-Cochet, «Mém. de la Soc. des Autiq. de Norm.,» t. zrv., p. 165; t. zrz., p. 303-312, et t. zrv., p. 344. Guilmeth, « Desc. géog., hirt., stat et mon., » t. 1", p. 181, 261-65.
- Pailfard, « Le Havre et son arrondiss., t. n.— Canton de Pécamp, » p. 12.

#### CANTON DE GODERVILLE.

#### GODERVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. — Le seul vestige d'antiquité que nous commaissions sur le territoire de ce bourg est le passage de la voie romaine qui allait de Lillebonne à Etretat et à Fécamp. M. Lecointe, ancien juge de paix, a vu détruire l'encaissement de cette voie vers 1815, au lieu dit *la Fosse-aux-Précheux*, à quelques mètres de l'ancien château de Goderville. — M. Deville pourtant nous a cité un moyen bronze de Marc-Aurèle trouvé à Goderville.

EPOQUE FRANQUE. — Ce lieu est appelé Godardi-Villam dans la charte de Charles-le-Chauve qui, en 875, fait le dénombrement des biens du chapitre de Rouen.

L'abbé Cochet, «Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm.,»

A. Le Prevest, «Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm.,»

t. xiv, p. 167, et t. xviv, p. 344.

Id., «Voie romaine de Lillebonne à Etretat.,» p. 3 et 4

#### CRETOT (SECTION DE GODERVILLE).

ÉPOQUE INCERTAINE. — Près du modeste château de Cretot est une motte énorme couverte de hêtres et de sapins fort élevés. Les sires de Cretot, dont le château s'appunait sur la motte, étaient autrefois grands Boutelillers hévéfaitres de Normandie.

ÉPOQUE ROMAINE. — En 1832 ou 1833, lors de la démolition de l'ancienne église de Cretot, M. le docteur Robin nous a assuré avoir trouvé des tuiles à rebords et plusieurs cercueils en pièrre sous forme d'auez.

E. Gaillard, « Recherches archéologiques, » p. 4. L'abbé Cochet, « Les Eglisos de l'arrondiss. du Havre, » t. xıv, p. 167, et t. xvv, p. 314.

L'abbé Cochet, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm.,» t. xv., p. 167, et t. xvv., p. 314. Id., « Voie remaine de Lillebonne à Eiretat. » p. 4.

### ECRAINVILLE.

ÉPOQUE INCERTAINE, PROBABLEMENT PÉRANQUE (?). — Dans un des embranchements du Grand-Val d'Eteretat, près d'un hameau appelé le Val-Miellé, au lieu dit Mancomble, on a découvert, le 5 juin 4778, une carrière ou crypte curieuse contenaut environ cent



cinquante squedettes humains. Cette carrière, large de 10 à 12 mètres et haute de 2 mètres 51, a été dessinée et publiée par l'able Dirquemare, du lavare, dans le Journal de Physique, de l'abbé Rozier. M. Dicquemare, qui avait visité la crypte de Mancamble (1) en compagnie de l'abbé Andray, propriétaire du lieu, nous a laissé également une description de ce qu'il vit dans cette catearombe cauchione. Les squedettes étaient dispersés sur tout le paré de la marnière, mais plus spécialement autour des paries. Il yen avait de tout âge, et lis paraissisent et he dhepuis bieu longetagns. Il croit que les infortunés qui peuplaient cette crypte y sont entrés vivants, et qu'ils y ont été enfumés.

Peu d'objets d'art accompagnaient ces restes humains. On n'a recueilli qu'une elef et deux houcles en fer. Ce dernier détail nous fait penser à l'époque franque, probablement au temps des invasions normandes.

(1) La crypte de Maucomble n'est pas sans analogue en archéologie. D'abord, noos pourrions rapprocher d'elle les nombreux soutorrains-refuges dont la Picardie est semée. L'abbé Lebeuf les avant connus des le siècle dernier, Après avoir rappelé ceux de le vallée de la Sommo » qui ont, dit-il, la forme d'une croix de Saint-André , « il les attribue à l'époque des joyasions normandes. Dans los recherches qu'il a faltes sur ces cryptes. Il expose qu'un acto de 1181 leur donce le nom de « Territorium sancte: liberationie, » Le Beauvaisia parait avoir été couvert de ces souterrains. Dans son « Répertoire archéologique du département de l'Oise, « que vient de publiar le genvernemeel, M. E. Weiller on cite presque à chaque page. Nous noterons spécialement les souterrains-refages de Grandvilliers, de Cempuis-le-Grond, de Dameraucourt, de Fonquerolles, de Tillé, de Troissereux, de Nevillars, de Beanvoir, de Bonvillers, de Bonnouil-le-Plessis, de Flêchy, de Roquencourt, du Mosnil-Saiot-Firmin, de Vitters-Vicomte, d'Agnetz, d'Avrechy, do Buller, de Rémérangle, de Blanc-Possé, de Corneiller, de Choquenseles-Besnard, de Croissy, de Doméliers, de Campremy, de Proissy, de Noyors-Seint-Martio, de Saint-André-Farivillors, de Nourard-le-Franc, de Fostaloe-Bonneleau, otc. - Des grottes et des souterrains à peu prie semblables sont égulement signalés dans le Cher. ( = Mém. de la Commission hist du Chor., > n. 5, p. 88-100.) - Mais en dehors do ces généralités, voici des cas beaucoup plus repprochés du nôtre. Eo 1851, sur lo terratoiro de Chousily, dans la montagno de Sarran, près Epernay, on a trouvé une caverne taillée dans la craie on forme de muses de four. Elle se partageult aussi en doux ceveaux, dont le plus petit conteneit quarante-huit squelettes d'hommes, de femmes of d'onfants, jetés pèle-mèle au beau milieu de la pièce. Trois vases, en terre cuite, at des haches en silex, se tronvaient avec les corps. - Dans le voisinage on a fait cocore une parcille découverte ; mais là , il y avait senjoment treote squelettes. Le Mont-Sarran s'appelle la Tombrou. ( « Congrés archéol, de France, séaue, gén. de 1855, s.p. 198 ct 201.) -- En 1816, près Nogont-les-Vierges , dens lo département de l'Oise, on a découvert une grotte, dite à présent du Retiro. Elle a la formo d'une feve, et l'oo y pénètre par un trou pratiqué dens le craie. Elle est dallée eo pierre naturello. On y o compté quatro-vingt-dix squelettes d'hommos, de femmes et d'onfants. Avec ces corps oo e recueilli une hache et un couteau en silox et un fragment de potorio gauloise, (Houbigant, . Requeit des antiq. bellevaques, . p. 54-110, ot . Mem. do la Soc. send. de [Oise, . t. IV, p. 462-518. - Barbié du Boccago, « Mém. de la Suc. dos Antiq. de France, » 4. III, p. 298. - « Revue cocyclopédique , « do novembre 1820, t. viii, p. 41. - Graves, a Notice archéol, du départ, de l'Oise, a p. 17.) - En 1839, à Sérr, près Crepy (Disc., on a troové chez M. le buron de Delfent de Belfert une grotte pavée et lambrissée evec des dalles grossières. On y a égalemont reconnu des ossements, un anneau de pierre, une asme de cerf, une hache ao silex et de la poteria gauloise. (Hoobigant, «Rocueil des Autiq. bellovaques, » p. 57-58.) — En 1861, à Misy, commune de Levrigny, canton de Dormans (Marno), on a découvert une caverne ovalo, ayant émetres 60 sur 3 mètres à 1 mètre 90 de large, et 1 mêtre 25 de haut. Ello étult remplia d'ossements humaius et d'objets au silex. Il y avait trente-trois crimes, des haches, des conteeux on silex, des bois de cerfs et de la poterie grossière. - A Choullis ( Murne ) , en 185) cavonu taillé dans la crase, haut de 1 mètre 10, long do 4 mètres 30 sur 3 mètres 40. Il contecnit quarantohuit squelottes', trois vases de terre et quelques instruments de allex. ( « Revue des Soc. Sav. , » 2º sórie, t. rº, p. 129-130.)

Fermée peu après l'événement, la crypte de Maucomble fut ouverte de nouveau en 1785 et en 1837. A présent, on y pénètre à volonté.

| L'abbé Cochet, « La Normandie souterraine,» [** édit., | marnière du gouvernement du Hovre et sur des squelettes  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| p. 347-350; 2° 6dit., p. 441-445.                      | humains qu'on y a trouvés, « dans le « Journal de Physi- |
| L'abbé Dicquemare, « Remarques sur une ancienne        | que, e d'octobre 1779, L. xrv, p. 302-306, et planches.  |

#### AUBERVILLE-LA-RENAULT.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Dans sa Carte archéologique, M. Leroy indique ici une motte ou vigie. — On nous a assuré qu'il existait à Auberville des traces écrites et monumentales de l'ancien passage de la rivière disparue d'Etretat.

#### BEC-DE-MORTAGNE

EPOQUE ROMAINE. — En 1864, il a été trouvé au Bec-de-Mortagne une très belle meule à broyer en poudingue avec son réceptacle. Elle est entrée dans la Bibliothèque de Fécamp.

- EFOQUE INCENTAINE. Sur une colline et dans un bais dis Bois-de-Norre-Dome un de-lu-Veillet Four, est une motte denorme fossorie, du côté de la colline, par une douve de plus de 25 mêtres de profondeur, et appele la Vieille-Tour. Major des broussailles, qui la couvrent et qui l'environneur, il ma samblé y reconnaitre des restes de maçonnerie. On parle même de souterrains communiquant avec le Vieux-Chitel.
- Ce Vieux-Châtel est une ruine encore împosante de forme carrée, qui dut être le château du moyen-âge. On parle de fees et de fantômes errant la muit autour de ses débris.
- L'albé Cochet, « Les Eglisos de l'arrond. du Havre, » De Glanville , « Promenado archéologique de Rouen à t. u., p. 170.

### BAIGNEVILLE (SECTION DU BEC-DE-MORTAGNE).

ÉPOQUE PRANQUE.— Dans la vallée opposée à celle de Valmont, là où coule aujourd'hui le Roc-de-Meropage (Roccus de Morto assages), vallée toute remptée de modins et de vieilles maisons bâties en tof, on remarque sur une hauteur abrupte le point où fut judis l'église de Daigneville. Le cimetière de cette église, éféruite par la Révolution, est possédé par M. Lanchon, de Féramp. En cherchant du caillou dans ce terrain, des ouvriers out par M. Lanchon, de Féramp. En cherchant du caillou dans ce terrain, des ouvriers out

Commenter Grogle

trouvé, en 1850 ou en 1857, un cercueil de pierre contenant une sépulture de l'Époque frauque. Autour du squiette étaient des armes de fret des oriennessis de Bronze. Malheureussement, le tout a été ditrait, à l'exception d'un oriennent circulaite dout jusqu'eil oi n'ai su bien déterminer l'usage (1). Fan ai trouvé de pareils à Euverneune. D'autres en oût rencontré en Bavière, dans le Laxembourg, dans le Beauvaisis et bien ailleurs.— Par donné é-courte le dessin.



# SAINT-MACLOU-LA-BRUYÈRE.

PÉRIODE NORMENDE. — Au xe siècle, ce lieu est appelé Ecclesia Sancti Machuit. C'est là, suivant une chronique de l'abbuye de l'écamp, qu'aurait eu lieu, en 900, le changement du vin en samp gendontal nœsse du prêtre Isace, le pur même on Robert de Normandie dédiait l'abbuye de la Sainte-Trinité, en présence de Richard let. Ceci serait aussi, selon nous, l'origine et la meilleure explication de la célèbre relique connue sous le nom de Précieux-Sana de l'écamp.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Une tradition prétend que l'église de cette paroisse a été changée de place : les uns disent qu'elle était à la Pointe ;

一方の はまいな かんす ありとい

(1) Co genro d'ornement, formani la roue découpée, est assez fréquent dons les sépultures franques ou teutoniques. Cependant en ne le rencontre que sur des morts de distinction. Jusqu'à présent, on n'a pa en déterminer clairement l'usage. Nous croyons capendant qu'il se rattuche au ceinturen, dant il devait former la parura. Nous en avons trouvé deux ou trois analogues à Envermen. Désà pous en avons reproduit un dans notre « Normandie souterraine» (pl. xm, fig. 4.) Aujourd'hui nous en donnous deux autres vensut de cette même vallés de l'Eurine. Autant que nous pouvons nous en souvenir, nous croyons avnir recueilli ces objets a la ceinture des merts. - Des plaques circulaires et découpées de la même manière ont été tirées du magnifique cimetière de Nordendorf, en Bavière, M. Lindenschmit a bien voulu nous en adresser les dessins. Le grand-duché du Laxembourg en a également fourait à M. Namur. La France en a donné sur plusieurs points. Nous pourous eiter notamment le Beauvaisis. En 1858, les fouilles de Montescourt-Lizerolles en ont présenté une à M. Heré, de Suint-Quentin. ( . Mêm. de la Sec. acad. de Saint-Quentin . a 3º série . t. 1", p. 363-70 , pl., fig. A. ) En 1859, M. Doublet de Bois-Thibault en aignalait une autre dons une sépuliure méravingieune de l'église de Saint-Martin-au-Val, sux portes de Chartres. (« Resue archéologique, » xvr année, p. 366, n° 8.) - A Romilly (Cal-



les autres, à la Valette. Ces translations indiquent parfois des eimetières mérovingiens. — M. Leroy place une vigie à Saint-Maclou-le-Bruyère.

« Neuetria pia, « p. 207. | » Les Églisea de l'arroed, du Havre, » t. m, p. 18, 145.

### DAUBEUF-SERVILLE.

Gette commune se compose des deux anciennes paroisses de Servilleet de Daubeul-Sexe. Éroque Encertaine. — D'après la tradition, la rivière de Gameville ou de Pécamp prenait autretios sa cource à Duabeuf, sumonmé maintenant le Sec, parce que sa rivière s'est trouvée un jour subiliment asséchée. La tradition rattachée dette disparition de rivière l'idée d'une punition efelset. On raconte que le curé fit évanour in source parce que les babitants de la vallée avaient chassé des fontaines les habitants de la plaine, altérits par une trande séchtersese.

E. Marchand, « Dee Eux potables en général, etc., » L'abbé-Cochet, « Sépuit gaul., rom., franq. et norm., » p. 124, 164.

#### MENTHEVILLE

#### GONFREVILLE-CAILLOT.

ÉPOQUE INCERTAINE. — J'ai connu près de l'église de Gonfreville une motte ou tertre entouré de fossés, et dont il m'est impossible de déterminer le caractère.

### BRETTEVILLE-LA-CHAUSSÉE.

ÉPOQUE BOMME. — C'est peut-être ce lieu qui est appelé Britarilla dans une charte du duc Robert renouvelant les donations faites par Charles-le-Chauve à la Cathédrale de Rouen. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que l'affixe ou surnom de Chaussée lui vient bien cer-

valodo, es 1042, product que l'ac eressais les floadations de l'Églies, M. Gerrais, de Care, a recostill une pluyer centairer de lauss directation con dévogable jour, représentation la l'appet de deux garbers enterlectés, ét élites par le la les de la les de la legislation de legislation de la legislation de legislation de la legislation de legislation de legislation de la legislation de la legislation de legislat tainement de la voie romaine qui traversait le village. La trace de cette voie antique, qui, partant de Lillebonne, conduisait à Étretat et à Fécamp, est encore marquée dans les deux hameaux de la Grande et de la Petite-Cauchie de Bretteville.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Non loin de la chaussée romaine se trouvaient encore, en 1834, deux tertres ou tumuli antiques entièrement couverts de taillis. L'un d'eux, dont la forme était oblongue, a été détruit pour la culture vers 1844; l'autre, qui doit subsister encore, est voisin du hourg ou du carreau de Bretteville, comme on dit dans le pays.

Ce terrassement étrançe, que J'ai visité bien des fisis, se compose d'abord d'un fossépréofon parfois rempli d'eau comme une deuve féchels, lespedisée de la plaieu en plateforme en demi-lunc assez spacieuse et élevée au-dessus du sol environnant. Puis, à l'un des bouts de ce terre-plein; s'élève une énorme monte circulaire qui n'avait pas moins de 20 à 22 mètres de hauteur. Au sommet de ce dionjon en terre, Jai renarqué avec étoamement des restes de fortes et épaisses murmilles dont je ne distinguis pas alors le caractère. Ce terrassement uffressent et mestirque dui salusiéer dans son intérriés.

a Mém. de la Société des Antiquaires de Norm., v L. 21, p. 13; t. 21v, p. 167-68, et l. 22v, p. 348.

# GRAINVILLE-L'ALOUETTE (SECTION DE GRAINVILLE-IMOVILLE).

Éroque INCERTAINE. — D'après les monuments géographiques et les traditions locales, Grainville-Albauet posséda nutréeis une rivière aujourful dispanse sous terre. Ce cours d'eau prenait sa source sous le mamelon que dominait autrefois l'églice démolie de Grainville, et, après avoir arrose tout le Grand-Val, i) se jetuit à la mer à Étretat. Une l'égende populaire, digne des temps héroques, attribue à une boléviacine a léagarition de cette rivière, assez forte pour faire tourner un mouitn à sa source. D'après les monuments historiques, la perté du ruisseau n'aurait en lieu me decquis deux ou trois siène.

Nous ne saurions dire ce que cache la légende de cette rivière. Ce ruisseau a-t-il disparu par un événement géologique, ou par la volonté des missionnaires chrétiens, à cause du culte que portaient à cette source les idolatres? Nous serions tenté d'adopter cette dernière version.

EPOQUE ROMANE. — En tous cas, Grainville a montré au siècle dernier, dans un de ses champe laboursé, un cimcitère romain remphi d'incirentions. Aperque d'abbor vlers 1750 par le fermier qui exploitait la terre, il devin, en 1755, Foljei de l'attention de plusieurs personnes savantes de la ville du Harve. Les découvestes proveants de la culture spaut dés portées dans cette cité commerçante et échairée, M. Duboccage de Bléville, l'historien du Harve-de-Grièce, se transporta à Grainville et deuille une journée dans le Fié-dete-Chempt, qui, dépuis loss, pait le nom de Terre-è-Desto ude Fière-è-Pets, vuil Porte-e-Pets, vuil Porte-e-Pets, vuil protte encore aujour-d'hui. En une seule journée, M. deBléville mit au jour centrimpunte vases antiques en terre et nevrre. Il en remporta au peratice al laver, rédige au provés-verbal des fouillé, dresse et nevre de verre. Il en remporta une partice al laver, rédige au provés-verbal des fouilles dress

---- 111 entre (or003)

un plan de la terre et tira un dessin des vases. Si les objets sont de nouveau perdns, du moins le proces-verbal et le dessin sont arrivés jusqu'à nous. Communiqués vers 1823 à la Commission des Antiquités par M. Pinel, du llavre, l'un et l'autre ont été publiés par nous, en 1857, dans le volume de nos Séputhures.

Outre ces vases, M. Duboccage de Bléville trouva encore dans son exploration trois monnaies de bronze du temps des Antonins, un anneau d'ambre ou de succin et un ornement en métal ou en jayet.

Nous avons toujours désiré faire des fouilles dans la Terre-à-Pots de Grainville, et nous n'en perdons pas l'espérance.

Ce lieu paraît avoir été fort habité à l'époque romaine, car, en 1834, M. Robin, de Goderville, et moi, nous avons trouvé chez un tisserand une belle urne grise qui, en 1830, était sortie du fossé d'une ferme.

#### BIBLIOGRAPHIE.

| L'abbé Cochei, « I    | tretal et ses | environs,       | p. 21-25.  |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------|
| ld., . Le Bavie e     | son arrond    | lies., 1, 11, - | - Canton . |
| Criquetot, . p. 21-23 | k.            |                 |            |

Id., \* Les Églises de l'arrond. du Havre, \* t. m, p. 137. Id., \* Étretat, son passé, son présent, son avenir, \* 2\* édit., p. 66-68; 3\* édit., p. 96-100.

édit., p. 66-68; 3° édit., p. 96-100. Id., « La Normandie sonterraine, » 1° édit., p. 122-24; 2° édit., p. 140-42.

- L'abbé Cochet, « L'Étretat souterrain, » 1<sup>er</sup> série, p. 6. 11., « Sépult, gaul., rom., franq. et norm., » p. 69-93, et planche. E. Marchand, « Des Eaux potables en général, etc., »
- p. 172-173. Noël de in Morinière, « Second Essai sur le départ.
- de in Scinc-Inférieure, » p. 32, 38-39.

  A. Bosquet, « La Norm. romanesq. el merveil., » p. 501.

#### MIRVILLE.

Époque novaxie. — Mirville est un lieu fort ancien. Des 1814 es 1890, en travaillant à la fontaine qui coule au pied d'un coteau et au bord d'un bois, on trouva une quantité de statuettes en terre cuite dont j'ai vu les derniers vestiges chez M. le marquis de Mirville à d'ommerville. J's ai reconnu des Vinus anadyomènes et des Lotenas assiese dans un fauteuit et tenant dans leurs bras un ou deux potits enfant. Il est évident que con thi des statues voitves jetées dans une fontaine vénérée par les Callo-Romains idolktres. Une statuette de Latone à deux enfants et un tronc de Yeuus sont au Musée de Rouen, venant de la vente d'Upaciende Langlois, qui les tenait de MM. Rever et de Mirville MM. Rever et de Mirville visitèrent cette découverte, et offirient quelques échantillons de ces statuettes au Musée de la Société des Antiquaires de Nermandie.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Non loin de l'église actuelle et dans l'enceinte du château, èst une motte de vallée assise dans une prairie.

Une vicille tradition dit que l'église de Mirville a été transférée, et qu'elle était autrefois placée dans des terres labourées connues sous le nom de Vieux-Cimetière. On prétend même rencontrer avec la charrue les fondements de l'édifice disparu.

Si cette translation a eu lieu, il faut qu'elle soit bien ancienne, ear l'église actuelle est du

« Mém., de la Soc. des Antiq. de Norm., » t. t", p. tix | \* La Norm. souterr., » l " édit., p. 168; 2' édit., p. 192. el ax, et t. m, p. xxxvr et 294. \* Les Églises de l'arrond. du Havre, » t. n, p. 153-54.

t and agreement furthern out that to, - e at, p. 100-

#### BRÉAUTÉ.

ÉPOQUE INCERTAINE. — J'ai toujours entendu signaler à Bréauté la présence d'une motte ou vigie antique, que je crois avoir été détruite vers 1830.

ou vigie antique, que je crois avoir été détruite vers 1830. Егоори вомыхе. — La voie romaine, qui de Lillebonne se dirige vers Étretat et vers Fécamp, passe par Bréauté où elle est encore bien reconnaissable au hameau de La Cauchie.

En avril 1856, il n été trouvé à Bréauté, à quéques pas de la route départementale ne 9, au lieu appelé Grosset, un eimetirée des trois premis-siècles de notre ève. On a cru' flabord reconnaître les chôtures et les barrières du champ de repos. Mais ce qui est plus certain, c'est què 50 continuêtres du sol, il a été rencontré une einquantaine de vases antiques provenant des incifications. Nous avons décrit ces vases qui sont aujourd'hui au Musée du llaure, auquel M. Mochon, de Goderville, propriétaire du tervain, les a offerts. Ces vases consistent surout en une helle dals ou urne en terre gries, renfernant dans son sein une magnifique urne en verre de forme carrée et encore remplie d'os brûlés. Au fond de l'urne est figuré un autel avec ces deux lettres; c. F. Deux jolis vases de verre accompagnaient cette urne. — Nous reproduisons sie ces quatre dermières pièce.



VASES DOMAINS (BRÉAUTE, 1836).

Dans une fouille que je pratiquai moi-même à Givoust en juillet de la même année, je rencontrai encore trois urues de terre en forme de pot-an-feu, remplies d'os brûlés et concassés.

Courrier de Fécamp, » d'avril 1856.
 Journal de Fécamp, » d'octobre 1856.
 Journal de Fécamp, » d'octobre 1856.
 Voie remaine de Lillebonne à Étretal, » p. 3 et 4

#### BORNAMBUSC.

ÉPOQUE INCENTAINE. — J'ai vu, en 1835, la place d'une motte circulaire définite vers 1830 par un propriétaire de Bornambuse. Elle était au bord du chemin de grande communication n' 41, qui va de Goderville à Saint-Romain. M. Gaillard assure avoir connu un fragment de voie romaine sur le territoire de Bornambuse.

R. Gaillard. . Rocherches archéologiques. . p. 11.

#### HOUQUETOT.

J'ai connu à Honquetot un chœur en tuf et une abside romane circulaire du xre siècle. On y signale aussi quelques antiquités mal caractérisées.

#### VIRVILLE

On m'a parlé d'une motte ou vigie antique sur le territoire de Virville, dont l'église est romane du xie siècle.

#### SAINT-SAUVEUR-LA-CAMPAGNE (SECTION DE SAINT-SAUVEUR-D'ÉMALLEVILLE).

EPOQUE FRANQUE — Au moyen-âge, ce lieu est appelé Sancti Salvatoris in Campanid, dans les archives du prieuré de Gràville, ce qui fait croire que c'est à hui qu'il faudrait appliquer le noun de Villa Campania, in pago Caletensi, unentionué dans le récit des miracles de saint Wandrille. Ce dernier écrit est l'euvre d'un moine du tre siècle.

A. Le Prevest, • Mem. dela Soc. des Antiq. de Norm., • Mabillon, • Acta sano. ord. S. Benedict., • saes. 11, p. 13.



(MANNEVILLE, 1861).

#### MANNEVILLE-LA-GOUPIL.

ÉPOQUE ROMAINE. — En avril 4858, on a trouvé à Manneville-la-Goupil un cimetière romain dans une ferme située au harmeau de Chambray, à quelques pas de la route impériale n° 25. C'est en comblant une mare que les incinérations antiques se son fait jour.

M. le curé de Mannevillo et le fermier, M. Hélie, m'ont cédé pour le Musée de Rouen deux urnes en terre grise en forme de pot-au-feu: l'une contenait encore des es brûlés; puis quatre ou cinq vases aux offrandes, se composant de cruches et d'écuelles en terre en manyais état de conservation.

J'ai vu au Havre, chez Miles de Saint-Pierre, propriétaires de la ferme, une belle urne carrée en verre remplie d'os brûlés qui trempaient dans l'eau d'interposition. Le fond de cette urne est remarquable par des reliefs reproduisant des oiseaux, des poissons et une douzaine de lettres placées aux angles. Malheureusement, l'ensemble est indéchiffrable. Nous donnons ici un dessin de ce eurieux vase et de son fond.

Cette urne était accompagnée de huit à dix vases en terre ronge, noire ou blanche : c'étaient des bols, des plateaux, des soucoupes et de petites amphores pour les offrandes et les libations,

En septembre 1861, j'ai fait une fouille à Manneville, et j'ai encore trouvé une urne en terre grise parfaitement conservée. Elle était recouverte d'une écuelle renversée,



et contenait, avec des os brûlés, une coupe de verre, trois palets en os et trois monnaies de bronze du

VASE EN YERRE (MANNEVILLE, 1861). Haut-Empire.

- Buil, de la Soc. des Antiq. de Norm., \* t. u, p. 136. » Journal de Fécamp, » du 24 avril 1858.
- a Journal de l'arrond, du Hayre, a du Satril 1858.
- « Journal de Rouen, » des 5 et 6 avril 1858. « Bevue archéologique, » nouvelle série, t. vr., p. 33, année 1863.
- . Bulletin monumental , s t. xxxx, p. 31.







ROMAIN AN VARIAB (MANNEVILLE, 1858).

# CANTON DE SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC.

#### SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC.

Ce lieu est appelé Colbose dans la charte délivrée (vers 1050) par Guillaume-le-Bâtard, pour la fondation de l'abbaye de Saint-Georges-de-Bocherville.

EPOQUE ROMAINE. - La voie romaine de Juliobona (Lillebonne) à Caracotinum (Harfleur) passait par Saint-Romain. Elle est surtout bien reconnaissable dans la traverse de Saint-Michel-du-Haisel. Les fabuleuses chroniques de la Normandie en attribuent la confection à Jules César lui-même, avec les débris de la ville gauloise de Calet.

EPOQUE FRANQUE. — D'après le pouillé d'Eudes Rigaud, au xatre siècle, Saint-Romain autrait partagé avec Gommerville l'honneur d'être le titre d'un doyenné : « Decanatus de Sancto Romano, aliàs de Gomervillà. » Cela suppose une existence dès l'époque franque.

A cette période reculée, nous pourrions peut-être rapporter les ruines du Catian-Robert, situées au bord du vallon, entre les anciennes paroisses de Grosmesnil et de Saint-Micheldu-Haisel, aujourd'hui réunies à Saint-Romain (1).

Nagerel , » Descrip. du pays el duché de Normandie , » | « Mém. de le Soc. des Antiq. de Norm-, » L 11v, p. 135, b. 6 et 6. | st. xxv, p. 200-321.

L'abbé Belley, « Mém. de l'Acad. des Inscriptions et Belles-Lettrer, « t. 1xx, p. 633-633.

Guillently, « Nôtice sur le bourg de Si-Romain, » p. 24.

Guillently, « Nôtice sur le bourg de Si-Romain, » p. 24.

### LA REMUÉE.

ÉPOQUE NOMANE. — Ce village, qui est appelé Remote dans les titres du moyen-âge, ne nous est connu, archéologiquement parlant, que comme le passage de la voie romaine de Juliobona (Lillebonne) à Caracotinum (Harfleur).

L'abbé Cochet, \* Les Eglises de l'errond. du Havre, \* | \* Mém. de la Soc. des Antiq. de Normend., \* t. xrv, t. m.p. 333.

### LES TROIS-PIERRES.

Éroque GAULOISE (?). — Ce lieu, nommé Tres Petræ au XIIIº siècle, semble rappeler des monuments et des souvenirs druidiques.

PÉRIODE NORMANDE. — Dans le cimetière est un vieil if de plus de 7 mètres de circonférence, et dans lequel on a établi une chapelle en 1856.

L'abbé Cochet, » Les Eglises de l'errondissement du Havre, » t. u., p. 355-353.

### PRETOT (SECTION D'ÉTAINHUS).

ÉPOQUE INCERTAINE. — On signale à Pretot une motte ou vigie. Ce lieu est appelé Peltot dans le pouillé d'Eudes Rigaud.

L'abbé Cochet, « Les Eglises de l'arrondissement du Hevre, » L. u, p. 341.

#### GRAIMBOUVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. — Entre l'église de Graimbouville et le château de Goustimesnil, un cultivateur a recueilli, en 1802, sur une taupinière, un aureus de Tibère pesant huit grammes et avant traces de surfrappe.

(1) Une encoiste fortifée, portant le nom de Chdfreu-Robert, se voit sunsi au mord des raines de Cambrement, près Acquigny (Bure.) (« Bull. mon., « t. xxx, p. 66.)

...



#### SAINNEVILLE-SUR-SEINE.

EPOQUE FRANQUE. - On attribue à ce village la dénomination franque de Sennen ou de Sennau, qui se lit dans la Chronique de Fontenelle. On voit en effet que saint Bénigne, religieux, qui devint plus tard abbé de Foutenelle, donna au monastère du bienheureux Wandrille un lieu nommé Sennan ou Sennau; Cette donation eut lieu en 698, la 1ve année du règne de Childebert 11.

A. Le Prevost, « Mémoires de la Société des Anti-. Chronicon Fontanella, . c. viiquaires de Normandie, « t. x<sub>1</sub>, p. 13.

1 ...

#### SAINT-AUBIN-ROUTOT.

Saint-Aubin, à présent surnommé Routot par suite de la réunion, depuis 1823, de l'ancienne paroisse de Routot, s'appelait, au siècle dernier et an commencement de celui-ci, Saint-Aubin-de-la-Botte, à cause d'une auberge de ce nom. Mais, au xvne siècle et auparavant, c'était Saint-Aubin-des-Cereucils. Cette dernière affixe remonte loin, car, au xive siècle, les registres de l'archevêché de Ronen disent Saint-Aubin-de-Sarcopluguy, probablement pour sareophage; au xive, ils le nomment Saint-Aubin-des-Serqueux, et enfin le pouillé d'Eudes Rigaud, rédigé au xure siècle, l'appelle Sanctus Albinus de Sarquelet,

EPOQUE ROMAINE OU FRANQUE (?). - La raison de ce surnom funèbre vient à ce village de la quantité considérable de cercueils de pierre qu'on y trouve depuis des siècles. Nous croyons qu'au siècle dernier l'abbé Belley a entretenu de ces cercueils l'ancienne Académie des Inscriptions. De nos jours, vers 1820, M. Pinel, du Havre, a encore connu, dans le eimetière qui entoure l'église de Saint-Aubin, des eereneils de pierre. Il assure que le fossoyeur, en creusant les tombes, en rencontre fréquemment; presque toujours il brise ces tombeaux, vides depuis longtemps. M. Pinel en a vu découvrir un et l'a mesuré : il avait 1 mètre 88 centimètres de long, 20 centimètres de profondeur, 56 centimètres de large à la tête, et 28 aux pieds, mesures prises au dedans. L'épaisseur des parois était constamment de 6 centimètres. La matière, examinée par des tailleurs de pierre, a été reconnue provenir des environs de Paris. Tous étaient orientés est et ouest, et tous se ressemblaient, M. Gaillard dit « qu'à Saint-Aubin-des-Cercueils, non loin de l'auberge de la Botte,

existe un tertre ou tumulus, » qu'il assure être eouvert de débris romains. Par Saint-Aubin passait la voie romaine qui allait de Lillebonne à Harfleur.

Pérsone Normande. - En 1840, j'ai encore vu dans le cimetière de Saint-Aubin, le long de l'aneienne église, des dalles de moellon provenant de cereneils chrétiens du xie au xiiie siècle. Les précédentes sépultures appartiennent probablement à l'époque franque.

 Les Egi ses de l'arrono, ou messe, ..., p.
 Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » t. xiv, p. 155-155, et t. xxrv, p. 321-322.

« Les Églises de l'arrond, du Havre, » t. 11, p. 319 320. | E. Gailland , « Recherches archéol., etc., » p. 4. L'abbé Belley, « Mém. de l'Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres, + t. x1x, p. 635-653,

#### BEAUCAMP (SECTION DE SAINT-AUBIN-BOUTOT).

ÉPOQUE ROMAINE (?). — A Beaucamp, près de l'église détruite en 1852, se trouve une motte peu élevée, mais intéressante. Le sommet en est plat comme celui d'un camp. Malbeureusement, une partie du terrassement a été détruite depuis longtemps. M. Fallue dit qu'on v trouve des tuiles à relords.

Nous-même avons écrit déjà que la motte de Beaucamp était circulaire et qu'on y trouvaite de débris romains. Le peuple dit que c'est un ancien camp des Romains, et que les soldats qui y mourainet téairen enterrés dans le cimetire de Saint-Aubin-des Cercueils.

L'abbé Cachet, \* Les Églises de l'arrond, du Havre, \* | \* Mêm., de la Soc. des Autie, de Norm., \* t. 1x, p. 291;
1. n. p. 321-322. | 1. xiv, p. 156, et t. xxv, p. 322.

#### OUDALLE.

ÉPOQUE GAULOISE. — En 1853, on a trouvé à Oudalle une monnaie gauloise en or, portant d'un côté la tête laurée d'Apollon. Cette pièce est à la Bibliothèque de Montivilliers.

Éroque nomaire. — M. Fallue mentionne des fragments de vases en terre rouge et brune, des cendres et des ossements, rencontrés sur la déclivité du vallon qui descend du camp de Sandouville. — M. Deville nous assure que, dans le fond d'Oudalle, on a recueilli un bronze d'Antonin.

EPOQUE INCERTAINE. — Dans le latin du moyen-áge, ee lieu est appelé Hulvedala. J'ai lu quelquo part que ce vallon renfermait des traces de barrage, commo plusieurs de nos vallées littorelse de l'océan. Je ne les y ai pas constatées.

M. Gaillard signale, sur le coteau qui borde la vallée d'Oudalle, un terrassement isolé de la côte à l'aide d'une coupure ou tranchée profonde.

L'église d'Oudalle, aujourd'hui sur la plaine, était autrefois dans la vallée. Mais cette translation est récente et ne doit pas dépasser le dernier siècle.

Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., = t. ix., p. 279.
 La Normandie sout., = 1" édit., p. 127; 2 édit., p. 145.
 E. Gaillerd., - Recherches archéologiques, = p. 5.
 Les Églises de l'arrond. du Havre, = t. is, p. 235.

#### SANDOUVILLE.

ÉPOQUE GALLO-ROMAINE. — L'importance et la célébrité de Sandouville consistent dans sa grande et antique enceinte connue sous le nom de Canny de Créar. Ce camp, dont beaucoup ont parlé, a été proposé par quelques-uns connue pouvant être un des Castra Constantia de Constance Chlore. Nous ne sommes pas en mesure de décider cette question.

L'enceinte de Sandouville a été décrite avec asset d'exactitude par M. Fallar, dans son Mémoire sur les Travaux militaires antiques des bords de la Seine et de la Rive auxonique (p. 3-12); nous y reavoyons le lecteur. Nous dirons seulement les impressions qui nous sont restées d'une visite faite il y a trente ans. Cette enceinte est la plus grande que nous connaissions. M. Galilard lui donne 155 lectares; d'autres tui aecordent 500 acres. Ce camp était défendu naturellement par trois côtés : à l'occident, par la Seine et la falaise qui borde le fleuve sur l'espace de 900 mètres; au nord, par la vallée d'Oudalle, et au sod, par celle de Mortemer. Cétte hangue de terre ne communique à la plaine que du cétée de l'est ou du nord-est, et e'est là que se trouvent de gignatesques remparts en terre, sembables à ceux de l'Isuca-Dik. du Ganda de Férann, et de la Cité de l'imse, préviliepre,

Outre les terrassements qui protégeaient son entrée, le camp de Sundouville avoit toute sa crête fossopée dans toute la longueur des vallons d'Oudalle et de Mortemer. Ceci est conforme à l'aucie nystème des noemients fortifiées, ce amp est un des plus curieux de la Seine-Inférieure, et peut-être de la Normandie. Il lui manque, pour être mieux apprécié, d'avoir êté l'objet des mêmes études que eeus de Limes et du Hague-Dik. Peut-être cedui-ci trouvera-t-il son M. Feret ou son M. de Gerville.

Nous sommes très porté à croire que le secret de cette mysérieuse circonvaltation est dans son sol, et jound cesol aura d'é interrogé. Il répondra. Nos successurs lui acordierent sans doute quelque attention. En ce moment, nous ne jouvous guére citer que les découvertes dues au hasard. A Sandouville, la tradition locale en relate plusieurs. On raconte notamment que, yers 1785, M. de Sandouville, laisant abattre une partie du relliem, y trouva un tonnieux alté de dalles de pierre et contenant un corpe avec une lance et des firgiments d'armes. Sur la pente du coteau d'Oudelly, vers les Fontaises, on a trouvé des vasses netre rouge et grise, des ossements, des monnaies anciennes, etc., et on y en trouve encore de leurge et entreps. Enfo no cité à Sandouville des mentes à Poryer en poudingue.

En 1858, on a trowc' à Sandouville une médaille gauloise en or du poids d'un granume et deuri, que possède M. Délré, de Manéglise, et sur laquelle il a publié une note dans le Bulletin de la Société des Antiquaires du Normandie (1. vr., année 1861, p. 439-435). En 1864, M. E. Lambert, de Bayeux, a dévrit de nouveau cette pièce dans son Second Estai sur la numinattique qualière.

Pinel, «Essuis archéel, hist. et phys. sur les cavir, du | de la Seine et sur ceux de la rive saxoniquo, » p. 1 à 1? pl. vr el vru; in-5º, Caesu, 1833.

E Gailland, « Brecherches archéologiques, » p. 6 et 7.

E. Galliard, a Recherches archéologiques, a p. 5 et 7, L. Fallue, a Mém. sur les trav, milit. antiq. den bords p. 187-187, 278-280, el pl. vi et viii, t. xxv, p. 487, 533. pl. vi gg. 14.

#### LA CERLANGUE.

Époque nomaire. — En 1833, on a découvert des ineinérations romaines sur le territoire de La Cerlangue, Ce fut au hameau du Claque, dans une ferme possédée par Allé Lebreton et eultivée par M. Fon, que cette découverte eultieu. Outre les divers vasse fundraires qui résultent ordinairement des sépultures antiques, on remarqua surtout la présence d'un petit bronce de Victorin, et cellé d'un delisus à présent conservé au Musée de Rouce, et qui a été dérit par M. Deville.

ÉPOQUE FRANQUE. - Vers 1814, au hameau qui porte le nom de Babulone, un cultivateur a trouvé, en labourant, un vase en terre cuito contenant deux à trois cents monnaies d'argent de Charlemagne. Je tiens ee fait de M. le docteur Hachard, de Saint-Romain.

Id., +Catal. du Musée d'ant. de Rouen, » année 1845, p. 8. 1845, p. 325.

Deville, «Notice ser quelques doliums antiques, »p. 3. | Précis analyt. des Trav. de l'Acad. de Boueu, « année

« La Normand. sout., « 1" édit., p. 124; 2' édit., p. 143. | « Revue archéologique, » 1" série, t. xzv., p. 610.

#### TANCARVILLE.

Tancarville, puissante châtellenie féodale qui a mérité avoir son histoire particulière, n'est pas non plus dépourvu de monuments antiques antérieurs au moven-âge proprement dit.

ÉPOQUE GAULOISE (?). - Le plus ancien que nous puissions y citer est son rocher de Pierre Gante ou de pierre du géant, roche naturelle que la simplicité des peuples a entourée de mystères. « La Pierre Sante, dit M. Deville, forme la crète de la falaise qui correspond. de l'autre côté de la gorge de Tancarville, à celle qui porte le château. Placée à 200 pieds au-dessus de la Seine, cette roche surplombe, semblable à un toit immense, et paraît prête à chaque instant à se détacher et à s'écrouler dans la vase du fleuve. >

D'après la croyance populaire, cette roche, comme la chaire de Gargantua, près Duclair, aurait servi de siège à un géant qui avait coutume de s'y asseoir pour laver ses pieds dans la Seine

ÉPOQUE ROMAINE. - En dehors de cette antiquité qui n'a pas de date, que les uns éroient druidique et d'autres scandinave, Tancarville possède aussi des restes de la civilisation romaine. M. Falluc assure qu'auprès des Fontaines « on a découvert, vers 1832, des vases en terre, des fioles de verre, des cendres et des charbons provenant d'anciennes sépultures. >

En 1838, lors de la vente du cabinet de M. II. Langlois, le Musée d'Antiquités de Rouen acheta une statuette romaine en bronze, que l'on disait provenir de Tancarville ou des environs. Le dicu tient à la main une bourse et sur le bras une peau de lion. C'est l'ercule ou Mercure. Cette image, haute de 15 centimètres, a été éditée par M. Jorand dans ses Siècles de la Monarchie française, pl. vi, fig. 170, publication commencée en 1823, et qui n'a vu le jour qu'en 1838 sous le titre d'Introduction à l'Histoire de France, par MM. de Jouffroy et Ernest Breton.

ÉPOQUE INCERTAINE. - Quoique le genre d'antiquités qui nous reste à signaler n'ait pas de date, cependant nous ne pouvons le passer sous silence,

« Il n'est pas,rare, dit M. Deville, de trouver au bas de la terrasse du château do Tancarville, après que les grandes marées en ont lavé le pied, de petits objets plus ou moins anciens, la plupart en cuivre, tels que boucles, chaînettes, elous, poids monétaires, etc. M. Falluc, pendant son séjour à Tancarrille, en a remarqué lui-mêne platieure qu'il a bien vonlu ne remettre pour le Musée d'Antiquités de Roen. Le plus autein de ces ólytés est du un pendant d'oreille ou une bonde d'épingle en bronze, qui était ornée de dix petites pierres de couleur dont une seule reste encore. . Par la blenveillance de M. Deville, nous reproduisons cette



PIBULE (TANCARVILLE)

Deville, - Hist. du château et des sires de Tancarville, » p. 78-79, 96-98. A. Bosquet, « La Norm. rom. et merv., » p. 194. Fallue, « Mém. de la Société des Antiq. de Normandic, » t. ix, p. 28, 191. «La Normandie sout., » 1<sup>-1</sup> édit., p. 127; 2° édit. p. 145.

CANTON DE BOLBEC

#### BOLBEC.

Bolbec est assurément une ville très moderne, puisque son importance commerciale et industrielle date d'un siècle au plus; mais, comme localité, ce point remonte au moins à la période romaine.

Éroque Gauloise (?). — Nous pourrions peut-etre même invoquer l'époquo gauloise pour la tradition qui prétend que la rivière de Bolbec fut autrefois bouchée avec de la laine. Cette tradition, dont l'analogue se reucontre en d'autres endroits de ce département, doit remonter à une haute autiquité.

ÉPOQUE ROMANX. — Quant à l'existence romaine de Bolbee, plusieurs faits la démontrent, principalement des sépultures à incinération. D'abord le territoire de Bolbee était traversé par la voie comaine qui de Lilleboume se dirigeait vers lo litteral de la Manche, notamment à Fécamp et à Étretat. Ensuite, il a été trouvé au hanceu de Boncherolles, sur le bord d'un rieux chemin, plusieurs vases antiques contenant des os bribles, spécialement que

belle urne en plomb décorée de ronds et de bâtons croisés formant saillie sur le fond. Cette urne, encore pleine d'os incinérés, a êté offerte, vers 1840, au Musée de Rouen, par M. Jacques Fauquet, ancien maire de Bolbec. Nous en donnons iei le dessin.

Des urnes semblables ont été trouvées à Lillebonne, en 1864, au Mesnil-sous-Lillebonne, vers 1830, et à Saint-Maurice-d'Ételan, en 1852.

Outre ce vase de plomb, M. Fauquet a encore offert un vaso en terre et un vase en verre.



URNE EN PLONE (BOLDEC, 1840).

Mais la plus belle découverte de sépultures gallo-romaines faite à Bolbee a eu lieu en 1847 et en 1848, au fond de la vallée de Fontaine-Martel, dans un petit bois appartenant alors à M. Lemaître-Lavotte et voisin de son usine. Là, pendant plusieurs mois de ehômage, les ouvriers défricheurs p'ont cessé de trouver des urnes et des vases funéraires antiques, accompagnés d'ornements en métal. Les objets provenant de cette fouille ont été dispersés un peu de toute-part. J'en ai vu à Rouen, chez M. l'abbé Somménil, directeur de la maîtrise; ee sont des cruches pour les offrandes et un passe-lacet en os. Mais le meilleur dépôt est aujourd'hui ehez M. Platel, architecte de la ville du Havre-

En 1860, j'ai visité au Havre, rue de l'Alma, le cabinet de M. Platel, architecte, et j'y ai trouvé onze vases entiers, plusieurs fragments intéressants, une Vénus anadyomène et un couvercle moulé offrant un médaillon. Ce médaillon présente un enfant, Bacchus pentêtre, tenant à la main un oiseau encadré dans un relief formé d'une vigne avec ses grappes de raisin. Parmi les vases de terre se trouvaient une urne noire pleine d'os brûlés, des coupes samiennes, des eruches et des vases aux offrandes. Le verre était représenté par l'anse d'une urne, par quatre perles bleues côtelées, par une perle de verre simple, et surtont par un magnifique débris de plateau en verre d'émail nuaneé de plusieurs couleurs, notamment de bleu, de blane, de jaune et de ronge. Cette pièce, rare dans nos contrées, devait être de



FIBULE EN BRONZE EMAILLÉ (BOLBEC, 1818).

toute beauté. Enfin les objets de métal, au nombre de trois, offraient surtout deux fibules en bronze dont une était découpée à jour, tandis que l'autre, de forme bombée, présentait des dents en émail du plus grand éclat. Ces dents, qui alternent, sont rouges, bleues, vertes et orange. Il y aurait encore de belles découvertes à faire dans le bosquet qui reste.

C'est probablement par suite de cette découverte que le Musée de Rouen a reçu, comme venant de la vallée de Bolbee, des vases en terre grise, un plateau en terre rouge, des fibules, des bracelets et une bague en bronze, et enfin des grains de verroterie bleus et noirs.

PÉRIODE NORMANDE. - Au bas de cette colline funéraire est la chapelle tuffeuse et romane de Saint-Martin, voisine d'un vivier qui a disparu.

En face est le vieux château de Fontaine-Martel surmonté d'un if, et dont la motte, ainsi que les fossés profonds, se découpe encore sur le terrain et se dessine à l'æil du spectateur. Ce vieux débris du monde féodal pourrait bien avoir ses racines jusque dans le sol romain qui a recu les urnes dont nous venons de parler.

Guilmeth, « Notice hist, sur Bolbec, » p. 2, et « Hist, de la ville et du canton d'Elbeuf, » p. 270. Deville, «Catal, du Musée départ., » année 1845, p. 34 L'abbé Cochet, «La Normandie souterraine, » I " édit., p. 122; 2 ddit., p. 140.

L'ebbé Cochel , . Mém. de le Soc. des Antiq. de Norm., a 6. xiv, p. 166-67, et 1. xxiv, p. 343. Id., e Vote rom. de Lillebonne à Étretat. . p. 2 et 3.

#### BEUZEVILLE-LA-GRENIER.

Eroque ROMAINE. — La voie romaine de Lillebonne à Etretat passait par Beuzeville, où elle est mentionnée sous le nom de chaussée dès le xue siècle.

« Neustria pia », p. 853.

« Voie remaine de Littebonne à Etretat, » p. 3.

» Mém. de l
p. 168-67, et e

Mém. de le Soc. des Antiq. de Normandie, » t. zrv,
 p. 166-67, et t. xxv, p. 343.

### LE PARC-D'ANXTOT.

EPOQUE CAULOISE (?). — Sur la Carte archéologique de M. Leroy, ce lieu est indiqué comme un point gaulois.

PÉRIODE NORMANDE. — Cette commune est composée de deux aneiennes paroisses appelées au moyen-âge: l'une, Parcus, l'autre, Ansoltot. Cette dernière est mentionnée dès 1050 dans la charte de fondation de l'abbaye de Saint-Georges-de-Bocherville, confirmée par Guillaumel-e-Conquérant et par le pape l'anocent II.

« Les Eglises de l'arrondissement du Havre, » t. u., p. 257.

#### SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE.

EPOQUE ROMAINE (?). — Sur sa Carte archéologique, M. Leroy signale en ce lieu des débris romains.

### NOINTOT.

EPOQUE GAULOISE (?). — Sur sa Carte archéologique, M. Leroy indique Nointot comme un point où existèrent des antiquités gauloises.

### RAFFETOT.

EPOQUE GAULOISE (?). -- Sur sa Carte archéologique, M. Leroy indique Raffetot comme un lieu gaulois.

### BOLLEVILLE.

EPOQUE ROMAINE (?). — Sur sa Carte archéologique, M. Leroy indique ce lieu comme un point romain.

# GUILLERVILLE (SECTION DE BOLLEVILLE).

EPOQUE ROMAINE. — Nous tenons de M. Deville que, en 1841, on rencontra à Guillerville des constructions romaines, et qu'on y recueillit une meule à broyer en poudingue.

#### BIELLEVILLE (SECTION DE ROUVILLE).

EFOOTE INCERTAINE. — Sur la paroisse supprimée de Bielleville, appelée aussi Bileville et Bierville, et couvait anguére encore une réunion de mottes on de terressements assec célèbres dans ce pays, où éles étaient comus sous le nom de pare d'Haltelose, Les mottes d'Haltelose (Dans sissaient dans le Grand-Caux d'une renommée égale e delle qu'oblemisent, dans le Petit-Caux, les mottes d'Auprepard on de Colmegnit. Les tertres d'Auprepard in terre d'étraites en 1777 et en 1800; caux d'Haltelose o'nott dissaru mu'en 1856.

En 1844, J'ai encore vu et mesuré les deux dernières mottes qui restaient de la Baronia d'Hallelace. Cétait bien le ternsament le plus étrunge que Jaic comu en Normandie. Ces deux buttes survivantes, d'une grandeur inégale, formaient une espéce de camp henagone de trois cent viagé et un pas de circonfirence, entourée de lossés de 7 mêtres de profondeur. Au sud-cuest de l'enciente fossorée s'élévait la butte principale, qui avant 35 mêtres de bauteur et qui jounit le rôlé du dojou dans un château. A la surface du sol, je n'ai remarqué sucune trace de muraille : seulement des débris de tuiles et de potéries.

Lors de la destruction de ces buttes, opérée en soût 1856 par les ordres de M. Blondel, fabricant de Bolbee, on troura un grand nombre de vases et de tuiles antiques, des objets en fer que l'ou prit pour des armes oxydées, une espèce de tombeau en pierre que l'on dit être du grès, des couches de terre cendrée ou charbonnée, et enfin un puits circulaire nommé par la traidition le Trou-au-Dieble.

· Les Eglises de l'arrondissement du Havre, » t. 11, p. 267-68.

#### LANQUETOT.

EPOQUE GAULOISE (?). -- Indiqué sur la Carte archéologique de M. Leroy comme un point gaulois.

### LINTOT.

 EPOQUE ROMAINE. — Par Lintot passait la voie romaine qui de Juliobona (Lillebonne) allait à Gravinum (Grainville-la-Teinturière).

. Mêm. de la Soc. des Antiq. de Norm., . t. xrv, p. 160, et t. xxrv, p. 336.

#### TROUVILLE-EN-CAUX.

EPOQUE ROMAINE. — Trouville-en-Catux est une des localités archéologiques les plus inderessantes des campages de l'arrodissement du l'aurx. Osinia de Jutiléones et placés au le passage de la grande voie militaire qui de cette cité romaine conduissit à Bonomie et dans le nord de la Goule, le sol de Trouville dut être couvert d'habitations à cette brillante époque de notre histoire.

Déjà, depuis près d'un siète, des découvertes de s'pultures plusicurs fois renouvelées sont renues déposer en faveur de notre assertion. Sous Louis XVI, en effet, M. le président de Coqueréaumont fi détruire un taunulus antique qui bondait la voie romaine; il trouva dans ce tertre grand nombre de vases dont quelque-suns contensient des ossements incinérés. De ceté découverle premérer et primitér à le nous est rest due le savvenir.

Mais en voici une seconde qui, venue à temps, nous aura laissé dé beaux restes. Vers 1857, M. Fleury, maire de Bouen est propristaire de châtou de Trouvelli, fi défricher une portion de son verger. 18<sup>th</sup> trouva plusieurs incinérations romaines dont les vases furent en majeure partie détraits par l'incurie des couviers. Toutelois, il échappa à la pièche espt ou huit vases encore couservés à Roucu, cher M. Pleury fils, architecte, boulevard Bourreaul, nº 23.

Parmi les vases sauvés de la destruction, quatre sont en verre et trois en terre. Dans les trois derniers on renarque une urne grise contenant des os brûlés, alla rustique et ordinaire des Calèles. Sur les quatre vases de verre, deux sont des urnes dont une pomiforme et l'autre cvindrique. Les deux autres sont pour les offrandes et les libations.

Le premier et le moins grand est un charmant petit flacon à deux anses en cou de cygne, d'un type fréquent en Normandie et connu dans tout le monde romain. Mais le second est une belle coupe de verre moulée et à reliefs, représentant les courses du cirque.

Cotte belle et curicuse pièce, conservée presque entière, a élé reproduite à Londres, à Canen et à Chandréy, Ou y voit quarte fois reproduite à schee d'un quadrige courant dans un théâtre antique, et au-dessus est une inscription unalleureusement illisible. Ce sujet a été retrouvé en partie à Autan et à Londres. Le fragment recreifit à Autan figure au Musée éramique de Sevreys le fragment amplais, rencontré tants la métropole même de la Grande Bretagne, a été publié par notre ami Roach Smith, dont il ornait le Musée Londonien. Toutefois, acusus spécimen n'est sort de terre aussi bien conservé qu'à Touville.

Des sujets analogues, mais se rapportant à des combats de gladiateurs (1), ont été reconnus sur des coupes finéraires en rerre, à Chavagnes-en-Faillers (Vendée), à Montagnole (Savoie) et à Hartlip (Kent, Angleterre). — Nous dounons à la page suivante le dessin de notre précieuse coupe.

Sur les antiquités romaines de Trouville, voir :

B. Gaillani, « Recherrhes archéologiques, p. 10 Id. « Conject. sur le lloy, d'Yvetot, » dans lo « Précia analyt. de l'Acad. de Reuen, » sunée 1836, p. 133. L'abbé Cochet, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., »

L xiv, p. 160 et xxiv, p. 336. Id., \* La Norm. souterr., \* 1<sup>rd</sup> éd., p. 127; 2<sup>rd</sup> éd., p. 155. Id., \* Bulletin de la Soc. des Antiq. de Norm. , \* 1<sup>rd</sup> annéw, 1860, p. 146-150. L'abbé Cochet, « Bulletin du Comité de la Langue, do l'Histoire et des Arts de la France, « 1, m, p. 925-27. De la Villegille, « Notice sur un verce antiq. à boire ,

trouvé ou Venére, » p. 10-12. » Proceedings of the Society of Antiquaries of London, » 2" series, vol. 1", p. 45-48.

« Balletin de la Soc. savoisionne d'hist, et d'arch., » année 1960-61, p. xava.

(1) Fr. Lenormant, • Revue archéologique, • nouvelle série, t. x, p. 301-310

- 395 ---

COUPE DE VERRE GALLO-ROMAINE, TROUVER A TROUVILLE-EN-CAUX EN 1815.



SERVATION (GRANDRUR NATURELL.).



PONO (GRANDEUR NATURELLE).



ÉPOQUE FRANQUE (?). -- Peut-être pourrait-on attribuer à l'époque franque le cercueil de pierre trouvé vers 1824 au côté nord de l'église de Trouville.

### CANTON DE LILLEBONNE.

### LILLEBONNE.

EPOQUE GAULOISE. — Bon nombre d'auteurs ont pensé que la métropole des Calètes, avant la conquête de Jules César, était placés à Lillebonne même, là oû fut plus tard la cité romaine de Juliobona. Ils donnent à cotte ville le nom de Calet, de Calète et de Cité Calète. Les savants modernes, et surtout les numismates (Bouteroue,

Conbrouse, Lelewel, de La Goy, E. Lambert et Deville), attribuent, soit à la métropole gauloise des Calètes, soit aux Calètes euxmêmes, les monnaies celtiques en or, en argent ou en bronze, qui portent les noms de Kal, Kalet, Kalety, Kalety. Nous donnons ici un specimen de l'une d'elles.



MONNAIE GAULOISE DES CALÈTES.

Du reste, tous ceux qui tiennent pour la ville gauloise de Calet s'accordent à en affirmer la destruction par Jules César et la reconstruction sous l'administration romaine.

Nous n'avons guère à nous prononcer dans une question tout hypothétique et que jusqu'iei les monuments n'ont pas démontrée. Nul ne sait si César est jamais venu chez les Calètes.

Sans la combattre en aucune manière, nous ferons toutefois observer qu'il est dans Pancien pays de Caux un point qui pourrait assurément disquete à Lileblonne Honneure d'avoir été la tête des Calètes gallo-belges : c'est une colline de Caudebes appelée le Mant-Calidin, le Calidin sou le Calidini. Cette persévérance de dénomination est frapquate. Ajoutez à c'ela que ce mont est couvert de débris, et que dans l'opinion de bien des gens, Caudebee, dont le non ne paralt cependant pes autérieur au moyen-de, passe néanronies pour la capitale du pays de Caux. Du reste, nous renvoyons pour tout ceci à l'article que nous consacrerons à Caudebee-cen-Caux.

Les seuls monuments gaulois de Lillebonne parfaitement incontestables soul les métailles celtiques, dont quelques-unes sont à Caen, à Rouen et à Bayeux. Le Musée de Rouen possède une monnaise de bronze et deux petites monnaise d'argent. En 1828, on trovus dans une tourbière, à 3 mêtres de profondeur, une boite en bois contenant cinq cent dix métailles romaines et gandises en argent. Cinq de ces dernières ont été publières par M. Elouard Lambert, dans son bel ouvrage sur la Numinnatique gauloise du Nord-Onest de la France (pl. VI, fig. 20, 31, 34, 55; pl. x, fig. 28). « La plupart de ces pièces, dit cen atueux, étaint andépigraphiques et du plus petit module. B' y trovauit pourtant un

certain nombre d'exemplaires de la jolic médaille d'Epadnactus.  $\bullet$  Espasnactus est un chef arverne nommé par César lui-même.

Peut-être nous serait-il permis de classer parmi les documents gaulois un fragmment de hachette en grès noir trouvé près le théâtre, en 1824.

Broque nosaixe. — § 1er. Le Nos ne l'ittonoxa. — Lillebonne fut, à l'époque romaine, la cité de Juliobona. Ce nom, elle paraît l'avoir pris sous Auguste, quoique aux yeux de quelques-uns (M. Gaillard, Coasio, etc.) cette applation « semble récier un bionâti même de Jules César. » Ils s'appuient en ceci sur uno assertion d'Hiritus qui dit que César pacifia les Gaules en honorant les villes : « Honorificé civitates appellando. » (Hiritus, Lib. vin, c. 49.)

Quoi qu'il en soit, le nom de Juliobona apparaît pour la première fois sous les Antonins dans le livre de Ptolémée qui, au second sècle de notre ère, écrivait en gree une géographie qui est arrivée jusqu'à nous. Traitant des Calètes, cet auteur dit: RANTER OF TRAIS.

L'Idinéraire d'Antonin, monument du Ive siècle que l'on a surnommé le livre de poste de l'empire romain, cite une seule fois Juliobonam, à propos de la grande voie militaire qui allait de Caracotinum (Harfleur?), situé aux bouches de la Seine, jusqu'à Angustobona Tricassium (Troves en Champagné).

La Carte Théodosienne dressée sous l'empereur Théodose le<sup>17</sup>, appelée maintenant Table de Peutinger, marque Luliobona sur la voie militaire qui de Gesoriacum ou Bononia (Boulogne-sur-Mer)se dirigeait sur la Basse-Normandie, la Bretagne et la Loire par Brevoduro (Brionne). Condate (Condé). Durocassis (Dreux). Subdinnum de Mans).

Alleurs, le même monument géographique cite encore Juliobona comme tête de ligne de la voie de Suloidmunu (P. Mans), haquelle compaix ter milles. Une troisième route de xxxv milles est tracée entre Vuliobona et Mailoinnum Autercorum, aujourd'hui Evreux ou pluté le Vieile-Pereux qui est voisia. Enflu Juliobona apparatt encore sur une quatrième route de Lxxvitu milles qui allait à Durocassis (Preux) et à Neomagua fortasse Lexeviir, sujourd'hui Lissien. Il est bon d'ajourte que ces trois denires chemins es not pour Lille-bonne et l'arrondissement du Havre que la première voie, trois fois répétée, selon les directions qu'elle perentait une dels de la Seine.

En dehors de ces trois sources, nous n'avons plus rien qui parle de Juliobona dans l'antiquité.

Disons tout de suite que son identité avec la Lillebonne moderne et l'Illebonnem ou l'Insulambonam du moyen-âge, n'a fait doute que pour un si petit nombre qu'il ne doit compter pour rien.

Dès J'époque carlovingicnne, nous avons pour elle la Chronique de Fontenelle, et au xue siècle les deux historiens normands Orderic Vital, moine de Saint-Evroul, et Robert, moine du Mont-Saint-Michel.

Au xve siècle nous possédons en faveur de Lillebonne le chroniqueur Nagerel et le géographe Abraham Ortellius. Mais au xvue la scène change, et les oracles de cet âge, Philippe Cluvier, Nicolas Samson et Hadrien Valois, cherchent Juliobona à Dieppe on ailleurs.

Le xvine, dont la voix sur ce point est unanime, remet les choses à leur place et elles n'en sortent plus. Nous citerens, parmi les principaux organes de cette légitime restitution. M. Clérot, de Rouen, l'un des écrivains du Mercure de France; Toussaint Duplessis, dans sa Description géographique de la Haute-Normandie; l'abbé Belley, qui en fit à l'Académie une dissertation spéciale; d'Anville, le grand restaurateur de l'ancienne Gaule, et le comte de Caylus, qui le premier fit revivre les monuments antiques, l'objet de la constante étude de notre époque.

C'est à peine si dans ce concert nous devons mentionner la dissonance de l'abbé de Longueruc, dont l'impression est entièrement effacée aujourd'hui. Si nous citons cette exception, c'est pour ajouter tout de suite qu'au xixe siècle pas une seule voix ne s'est égarée. On le verra tout à l'heure par la bibliographie de Lillebonne et par la série des témoignages qui ont inscrit les découvertes sans nombre faites sur ce sol riche et fécond.

§ II. LES MONUMENTS. - Les monuments qui existent encore à Lillchonne et ceux qui y ont été découverts depuis cent einquante ans, mais surtout depuis un demi-siècle que les observations out été suivies avec plus de soin, démontrent autant que les opinions des savants l'importance romaine de cette ville et son identité avec Juliobona. Le cadre de ce travail nous interdit même une analyse sommaire des travaux publiés et du récit des découvertes. Nous nous contenterons d'indiquer au lecteur studieux la série des monuments trouvés et les ouvrages qui les ont décrits. Nous suivrons en ceci l'ordre ehronologique.

Dès 1705, une inscription tumulaire, à la mémoire de Magninus Sénécion (MEMORIAE M 1 MAGNINI SENECIONIS), fut trouvée sur les collines sépulcrales du Mesnil. Encastrée quelque temps dans une muraille voisine du château, de l'église et du marché, où elle a été vue par Gaignières, cette pierre fut portée à la Mailleraye, puis donnée par M. le marquis de Harcourt-Beuvron à M. Foucault, intendant de la généralité de Caen. Comme ce haut fonctionnaire explorait alors, à ses frais, les rufnes romaines de Vieux, l'antique Aragenus, on crut volontiers que la pierre de Lillebonne avait été trouvée par lui. De là, la confusion qui s'est établie à son sujet, et à propos de laquelle il est bon de consulter :

Galland, . Registre de l'Acad, des Inscript, et Belles- ; Lettres, o du 19 juin 1705, et o Mém. de l'Acad. des Inscript. et Belles-Lettres, « année 1705, t. r", p. 293. L'abbé Belley, « Mém. de l'Académie des Inscript. et

Belles-Lettres, . t. xix, p. 647. Caylus, . Recueil d'anquités, . t. IV, p. 393-396. Gaignières, « Supplément français, » nº 5,024, vol. 15,

p. 80, Mes. de la Bibliothèque Impériale.

L'abbé de Longuerue, « Mercure de France, » avril 1732, p. 631, Mangon de la Lande, « Mém, de la Société des Antiq-

de Norm., » année 1826, p. 225. Guilmeth , « Notice hist, sur la ville et les env. de Lillebonne, p. 38

L'abbé Cochet, « La Normandie souterraine, » 1º édit.

p. 99; 2\* édit., p. 113-114.

Pendant le siècle dernier, plusieurs auteurs assurément ont parté de Lillebonne; mais c'est dans le nôtre que la bibliographie antique de cette ville a été vraiment créée : elle a grandi d'une façon vraiment merveilleuse et à proportion des fouilles faites et des déconvertes observées dans ce pays depuis cinquante ans. Esquissons à grands traits ce curieux tableau.

Le théâtre antique, propriété du château de Lillebonne, fut confisqué sur la maison de Harcourt par la Révolution française, et vendu le 17 frimaire an II (7 décembre 1794) à Pierre Caron, cafetier du lieu. En 1812, cet industriel permit d'enlever des terres pour la filature de Jacques Lemaître, et le monument alors comm sous le nom de la Roquelle apparut dans tonte sa grandeur et sa beauté. Pendant einq ans, Caron vendit des pierres antiques jusqu'à ecque le département de la Seine-Inférieure achetât l'édifice, le 30 octobre 1818, pour le prix de 6,750 fr. Cette acquisition se fit aux instances de MM. Auguste Le Prevost, Jean Rondeaux et l'abbé Rever. Ce dernier, qui avait appelé l'attention sur ce grand édifice, fut chargé de l'explorer, ainsi que les antres ruines de Lillebonne. De 1819 à 1826, il fouilla aux frais du département de la Seine-Inférieure, et publia à diverses reprises le fruit de ses explorations qui furent généralement heureuses.

Parmi les découvertes de M. Rever, on pent eiter en première ligne l'aquedue romain qui



LAMPS EN SHONZE (LILLSEGNNE, 1824).

amenait les eaux à Lillebonne, puis deux têtes de. statues en marbre blanc, des fragments d'inscriptions, des médailles et des épingles en os, en bronze et en ivoire, et un cachet d'oculiste romain.

Le 24 inillet 1823, M. Timothée Holley découvrit an sein de la terre une grande et belle statue en bronze doré, sur laquelle plusieurs dissertations ont paru : on en a fait un Auguste, un Antinous, et plus généralement un Bacehus ou un Apollon. Avee elle étaient deux autres statuettes de bronze, dont une me paraît un Hercule; à côté s'est rencontré une jolie lampe en bronze à double bec, présentant un enfant porté par un dauphin. (Nous donnons ici eette lampe). La grande image que nous reproduisons, après avoir été achetée par des Anglais et avoir longtemps habité Londres, est revenue en France en 1853: elle est à présent au Musée du Louvre qui l'a payée 1,250 fr. senlement.

De 1826 à 1836, les fouilles de Lillebonne furent eontinuées, tonjours aux frais du département, par M. Emmanuel Gaillard, qui habita tour-à-tour Rouen et Saint-Jean-de-Folleville. M. Gaillard continua de déblayer le théâtre. De 1837 à 1820, il fouilla un édifice qu'il qualifia do balnéaire et dont il publia le plan et la description. — Nous reproduisons ici le plan géométral qu'il nous a laissé.

Ce fut dans cette construction, placed an pled the châteu, qu'il découvril, le 31 mai 1828, la belle statue pédestre de marbre blanc qui fait aujourd'hui l'au des plats leaux ormennsts du Musée de Ronen. Malbeureussement, la tête mamputa de cut antique que l'explorateur cruit être l'image de Faustine, d'une tête de marbre femme d'Autonin-le-Preux. En 1802, on a surmonté ce trone blanc, venant de



Lillebonne, laquelle paraît s'adapter parfaitement. Nous donnons ici la statue de 1828.

### Le 6 mai 1835, M. Timothée Holley trouva encore sur son terrain une belle tête de femme, en marbre

de femme, en marbre blanc, dont le tronc manquait à son tour. M. Gaillard étant mort en 1836, les

中 经以付上 衛衛山

fouilles du théatre de Lillebonne furent continuées par M. Deville(1) jusqu'en 1840, où le monument fut mis dans l'état où il est aujourd'hui. Nous reproduisons le plan de ce curieux édifice d'après les archives de la Commission des Antiquités.

# THEATRE ROMAIN DE LILLEBONNE



Ehella de 0,00 peur un metre

(i) M. Deville nous a révélé un fait curieux relatif au théâtre de Liliabonne. Il parall que dans les murs de ce grand édifice on a découvert une monnaie d'Adrien, ce qui tendrait à prouver que cet illustre César, l'ami des Gaules



Nothe artique en marker de Larra Bouvoir a tellek me 1996 de la rome laj Verti Var 1835



Nature de Bronze de Vill Tecuyon de la cusse decte. Petro frajemens de la Bature

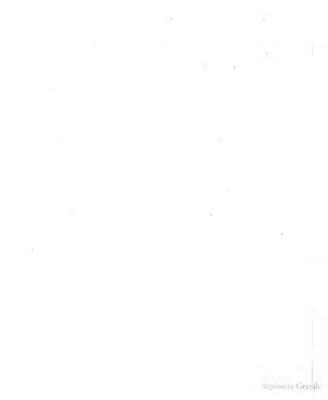

Ce fut M. Deville qui découvrit le puits du théâtre, au fond duquel était un seau en bronze. Il trouva aussi, le long de la muraille, la moitié d'un linget en plomb, marqué de ces deux mots incohérents: .... xacts | Avg. P.A..., que l'on reconnut plus tard pour être la marque de l'empereur Seotime Sévère (f).

at de la Bretagne, serait la fondateur de ce bena monument. Nous peuvons citer un grand nombre d'édifices romains, publics ou privés, où l'on a également reprontré des médailles a libérentes ou carbées dans la marennaria. - A Luxeuil, en 1857, an faisant sauter, à l'aide de la mine, une portien des bains antiques peur préparer le Bain impériel de Napoléon III, on a treuvé, sa milieu d'un bloc de biton, ane midaille de bronze toute neuve, de Marcus Agrippa, contemporain d'Auguste. (« Mém. de la Commiss, d'Archéol, de la Haute-Salus, » t. u., p. 12.) - A Brauvais, en 1732, lersque l'en crousa les fendations de l'abtel-de-ville, en trouve, à sopt pieds du sol, des pierres taillées et une lore de colonne dans laquelle en avait introduit une mennaie d'Adrien, (L'al-bé Barraud, e Boll, menumental, + t. xxvs, p. 57.) Dans les murs remains de Besuvais ou s rencontré un Posthume et piusiants autres pitces. (Id., ibid., p. 58.) - M. Bizeul, de Blalu, disait au Congrès de Nantes, au 1836, qu'en 1815, lersque l'en démellt dans cette ville un mur de construction remaine neur y assesir in citture de l'hôtel-de-ville, en y trouva deux médailles évidemment placées comme date. L'une, en bronze neuf, était de Faustine, femme de Marc-Aurèle ; j'autre, en argent, était de Lucile, sa fille. (« Cengrès archéol. de France: séanc. gén. de 1856, » p. 121.) — « 11 paralt bien, dit M. Bizaul, que les Romains mettalent des mentales dans les fendations commo souvenir. A Nantes, ajonte-t-il, on a encore trouvé trois megnales de Néron dans des pieces mégazées evec soin dans les fendations de mursilles antiques qui annençaient avoir fait partie de grande mesuments, L'une était dans la rue du Port-Maillard, les deux autres dans la rue de l'erden. Ces médailles étaient neures et à fleur de coin » (« Congrès erchéol., 1856. \* p. 118-19.) Dans cette mêma rue de l'erriun on a encere rencontré dans la fondation d'un mur romain deux médailles de Trainn. Elles étalent voisines d'une inscription chancrée à cet empereur. (Ibid., p. 199.) - Dans les fondations de l'anclea pent d'Acquigny (Eure) en a recueilli une monnais de Constantin. (« Congrès srchiel, de France, 1856, » p. 262.) - M. Bennin assure que dans les foudations d'un temple du Viell-Évreux, M. Robillard a rencontré, en 1828, antre deux pierres d'apparcil, nue médaille d'Antonin. (Bonnin, » l'ers anclans trouvés au Vieil-Évreux (Eure), « p. 9, Évreux, 1840.) - Dans un édifice romain situé aux Ponts-de-Cé, près Angers, on a rencontré, es 1819, une mennale de Vespasien logée parmi les blocs d'un édifice. (Goderd-Faulfrier, « Répertoire archéol, de l'Anjeu, » p. 336, année 1862.) - A Auxerre, dans la maçannerie de la tour d'Orléandelle, qui fassait parfie de l'enceinte gallo-romaine, en a trouvé une médaille de Tétricus. (« Congrès archéol, de France,» année 1858, p. 690.) - Le 15 juillet 1860, le « Bulletin du Bouquiniste» annonçuit, sous le nº 6,770, una « Notice sur uno Médaille de Valene, trouvée dans la maçonnerie de l'aqueduc de Gorre, à Meix, en 1839. « — Il an est à peu près de même à l'étranger, car nous lisces dans les « Publications de la Soc. archéol. du Grand-Duché de Luxembourg, . (t. aver, p. 163), qu'à Berderf on a trouvé, en 1869, un moyen-bronze de Vespasion dans une constructien romaine. - Dans les fenilles même de Certhage, faites en 1861 et 1862, on a rencentré, à le source de l'aquedoc de cette grande ville, no monument romain enclavé dans la temple de Diouecur (Tupiase.) Là était carles, évidemment avec intention, dans le mortier qui reilsit deux pierres de taille, un tiers de sel d'or d'Héraclius Flavius (612). (\* Journal général de l'Inst. publique , \* vel. 31, p. 176, 12 mors 1862, d'après la \* Bavue africaine, \* de janvier 1862, p. 76-77.

(I) Le lingué de plants de Littlebaume, quiséque pessat le Mingrammen a, soit carpé en deux d'où la reist que men à versus que la maisti de l'inversigne de la production de l'experience de la reist que me seus il l'intéribe à Beçtime Sérver (197-211) et l'intéripe la sini : que l'experience de la reistance de la reis

Après les grandes découvertes, signalons les moindres. Citons d'abord des vases cinéraires rencontrés, vers 1800, à la côte de Candebec, vus et dessinés, en 1807, par l'ingé-

mieur Leboullenger, et deux figurines de l'rouce représentant Misia et Hercule, rencontrés en 1850, au bord de la route de Bolles, entre le presbytere de Saint-Denis et le manoir d'Alaincourt. Avez ces statuettes se trouvaient sept monnaies, un petit cheval et un petit vasse de brouze Europétrois carore les deux joites mossignes aperçues, en 1836, par MM. Lévesque férres, dans l'encles de leur fabrique. (Nous en reproduisons ici un célanifilm).



HOSSIGEE BOWATTE (ESLIEBUAYE, 1826).

Ges beaux pavages que M. Deville a relevés, et dont nous donnous ici

un échantillon, étaient encadrés dans des édifices dont on a reconnu l'hypocauste avec son ouverture cintrée en briques romaines.

Nomettous pas non plus une joie filude en brouze émaillée reveelliée en 1824, une agate gravée en creux ramassée, en 1826, dans l'enceinte du thédire, et reprodinsant un guerrier audique; un charmant houton de brouze orné d'une mossique délirieuse ressemblant an bouton mossique délirieuse ressemblant an bouton mossique d'Envermeu; une joie statuette de brouze représentant un gladitateur, trouvée en 1841, et dérie par MM, Deville et de Boutteville; centin, de magnifiques constructions rounimes recourneus en 1852 sur le nouveau chemin de grande communication ne 29, qui av de Lifebonne il à station d'Aktimarri, la helle villa antique constatée par M. Duval, de 1853 à 1858, dans l'enceinte de l'église et du cimetière de Saint-Devils. — La plupart de ces meubles et monuments figurent dans les cartous de la Commission, désains par MM. Deville et Langlois.

samon de Lilbécane viant d'Angletere et des nieux de plezo de 1919 de Gillet. Ca miner Alexait the esplacifies au tempo de Romaito. Dute des instrumento-demineurs rescriette eve de stille et de sommara nitiques ne recedit plusiere. Impete précision il namepo lespérale. Il y en a de Nirva, de Brésantines d'Adrina, de Pedidies Séviere, etc. Les Naviere aguida possibile exicures questien la lespoi anguel de sommar nitique de Adrina, de Pedidies Séviere, etc. Les Naviere aguida possibile exicures questien la lespoi anguel de la compara de la comp

Dans ces derniers temps, les découvertes n'ont pas été moins abondantes. J'en citerai surtout trois que j'ai eu l'avantage de publier et qui ne sont en rien inférieures aux précédentes.

L'une d'elles eut lieu en 1856, à la côte de Caudebec et assez près de l'ancienne léproserie de Saint-Léonard. Là, un meunier nommé Delacourt rencontra une belle sépulture antique renfermée dans audalium. Cette grande amphore con-

tenait dans son sein une olla en



VALUE OF VERRE

terre noire, une urne en verre remplie d'os brûlés, deux vases aux offrandes en terre et en verre, et un curieux petit couteau en fer avec nauche de bois très bien conservé. Tous les objets provenant de cette trouvaille ont été donnés par M. Delacourt au Musée du Havre, à l'Exception du couteau que nous

possédons. — Nous donnons ici le dessin de toutes les pièces que renfermait ce dolium funéraire.

L'autre découverte eut lieu, en 1860, à la côte de Folleville et non loid de la voie qui conduisait à Caracotinum (Harfleur). Elle fut faite par M. Auguste Fauquet, qui



ASSS DE TERRI

recueilit dans son château de Folkeville les objets qui en sorticent. Nous y avons surtout remarqué des clous provenant des caisses funèbres, un grand dofism conténant encorro des os brûlés, et uno belle urne de verre également remplie d'ossements incinérés; puis venaient des oldur, ciriq lacrymatoires en verre, une coupe en verro blanc, un petit godet de 25 millimétres de hauteur, et un bâton de verre leng de 46 centimétres. Ce Dâton, tors comme une corde, se terraino à un bost sur un anneu, e là l'autre nas un houten (†1. Il de principal de l'autre le la l'autre nas un houten (†1. Il de principal de l'autre le l'autre l'aut



par un anneau, et à l'autre pas un bouton (1). Il y avait aussi une paire de fibules en

(1) Il est probable que ce bâten de verre evait chez les Romains une signification naturelle ou mystérieuse, poisque nous le retrouvons si souvent dans leurs ségultures. Ainsi nous evons en l'occasion d'en reacontrer deux dans le bronze décorées d'émail. Mais la pière la plus curieuse était une bolte en bronze contenant deux miroirs métalliques et ornée sur ses deux couvercles d'une monnaie de Néron coupée en deux parties. — Nous reproduisons ici quelques-unes des pièces les plus intéressantes de cette trouvaille.





BOSTE EN PRONZE, AVEC MÉDAILLON DE NÉRON, CONTENANT DEUX MIROIR MÉTALLIQUES.

Enfin il nous sera permis de citer la fouille importante que nous avons faite à Lillebounce n1 853. Nous avons trauvé à la Côte du Câtillon, située sur le Mesnil, un cimetière romain à incinération pour les adultes et à inhumation pour les rafants. Plus de cent

cinsultier cemain de Cary, en 1866, C. La Nermandie sentermine,  $s_1 = 6441, p_1, 92$ ;  $s_2 = 644, p_2, 93$ ;  $p_1 = 76, p_2 = 644$ ,  $p_2 = 944, p_3 = 944$ , and  $p_3 = 1644$ ,  $p_3 = 944$ ,

dis pièces sont sorties de cette exploration dont les produits ont enrichi les Masées du Havre, de Neufchâtel, de Saint-Germain-en-Laye, et surtout le Musée départemental de Rouen. Nous avons décrit dans le tre chapitre de notre Normandie souterraine cette nécropole gallo-romaine dont nous reproduisons ici quelques objets seulement, mais dont l'ensemble se retrouve sur la plander vi de notre ouverbe.



DOLIUM BY TERES CLUTS.

FLACON BY BROTZE AVEC CHAINETTE.

VASE NOR A BELIEFS.

monagencia shoules dann les Allicampe GArles, en Preveiero, M. Houcher en constaté assai dans les riche cinquities remain de Xateus sur ple bords da filia. (Boules, » Desimaries venolaries Verieus no Octobien Trajana, « 14, \$\frac{1}{2}\$, \$\fra



BATON DE VIBRE BONAIN - CANTORBERS (ANGLETBERF), 1MO.

Du reste, le Musée de Rousen est peuplé des débris de Lillebenne : on peut dire qu'il a étée paratie reit peur vux é pour œux l'buiseurs collections de médalles et d'objes d'artiout été formées avec les épares torties du sol de Juliebena. Nous avons comu celle de M. Pavois de Kinkerville qui, ce 1840, a été acquise par notre Musée départemental. Nous avons également vu celle de M. le docteur Lechaptois, que nous croyons entrée au Musée du Have.

Nous dounous ici, d'après M. Deville, la liste des monnaies antiques sorties du sol de Lillebonne et entrées dans le Musée de Roune. Outre des monnaies gauloises en argent, il s' trouve des médailles consulaires des familles Antonia, Julia et Peilla. La liste des impériales est longue; ce sont : Auguste, Drusus, Caligula, Néron, Othon, Vespasien, Domitien, Galba, Nevra, Tenjan, Halrien, Ælius Gésar, Antonin, Marc-Aurile, Commode, Faustine mère, Faustine jeune, Lueile, Sabine, Elagalade, Julie Mammée, Pertinax, Septime Sévère, Julia Domma, Diadumérien, Caracalla, Alexandre Sévère, Philippe père, Maximien, Tripian-Dèce, Gordien père, Gallien, Tétricus, Victorin, Postbume, Salonius, Claude-le-Goltrique, Aurélien, Probus, Maxence, Constantin-le-Grand et Constance.

Du reste, nous cropons rendre service au lecteur en indignant iei, par le numéro ou par la page of his se trouvent dans le deraise Catalogue du Munée départemental, les principaux objets provenant de Lillebonne et de ses fouilles : nº 55, la statue de marbre blanc; n° 51, moulage d'une tête en brouze; n° 5, 11, 18, 55, 36, 47, 72 et 81, inscriptions romaines, la plupart funéraires; n° 39, 71, 73, 74, 75, 76, 79 et 80, bas-reliefs et sculptures; n° 22, 32 et 36, frise et fragments d'architecture; n° 82, 83 et 48, chapiteux et corriches; p. 39, marbués streys; n° 42, lingot de plomb; p. 20, meules à broyer; n° 44 et 78, briques, tuiles et tuyaux; n° 26 et 27, vases et noms de policies.

Voiei maintenant, par ordre d'entrée au Musée, de 1836 à 1846, la liste des objets dont M. Deville nous a conservé le dessin dans son Catalogue illustré et manuscrit:

4856, M. Fallue donne au Musée dix-huit objets qu'il dit trauvés à Lillebonne vers 1829. Il y avait dans le nombre cien y ausse obnt tries en terre rouge, une fibule en bronze dors avec émail vert et rouge, cinq perles bleues, striées et côtelées. — 1840, corniche de la porte Charaire recueille près de la numillé du castellem. — 1830, de la collection Davois: tablette de marbre pour écrire, creuse d'un côté; une filude de bronze émaillé représentant un dragon, un delium en terre euite de 1 mètre 90 de circonférence, un barillet en verre blanc avec le nom de rno, une urme en plomb et une ume en bronze. — 1840, statuette differeule en bronze de 10 centimétres de hauteur, lance ou javelet en bronze, pointe de fôches en bronze. — 1841, statuette en bronne représentant un gladister. Ello a été trouvée sur la route de fôlbete, dans les fondations de la maison du

sieur Bouquain (1). — 1848, plaquettes en os losangées et triangulaires, masque en verre violet, masque de Satyre en terre blanche émaillée de gris. — 1846, tête d'homme en bronze découverte à Lillebonne, clars la fabrique de M. Lemaltre. Elle est lamte et 12 centimitères, ce qui suppose une statue de 1 mètre 10 d'élévation. Il y a trois trous dans ce bronze derrière la téte.

Outre ces objets nettement classés, M. Deville eine encore, soit à la mairie de Lillebonne (2), soit au Musée de Bouser, une lête de Commode en marbre, une tête de Lucile aussi en marbre (é'est probablement celle qui s'adapte très bien sur la statue dérapitée), des bas-reilés en marbre et en pierre, des monhares , des chapiteaux et des fûts de colounes, une figuraine de Jupière en brouze, une figurine d'échanson et une figurine d'attieun une les promes, un pied d'homme, un phallus sculpté, une corsailine, un fragment d'inscription en brouze, un en ance de seue ut divers ustemailse en brouze, un peignant et des styles du mêmo mêtal, une enclume en fer, des elous en fer, des fibules et des pivels de lampee en brouze, des meules en poudique, des tuyax en plombs, un dé à coudre, des pingles en ivoire et en os, des bracelets, des laques, des perées, des vases, et ces mille oblets qui c'arartérisent d'ordinaire les old es villes romaines.

Nous voudrions pouvoir citer les dix-huit inscriptions antiques, mutilées ou complêtes, gravées sur pierre, sur marbre ou sur brouze, qui ont êté tirées des ruines de L'illebonne. Il nous serait agréable de faire passer sous les yenx du lecteur normand les noms quinze fois séculaires de sexuaxs, de staavs, de staavon, de wacavs, d'armox et de r'uta saxxy, ses aien; mais la nature soumaire de norte travail nous intertit des détails que l'on trouvera dans les ouvrages spécianx sur le Lillebonne golloromain.

Toutrôsis, nous ne pouvous nous dispenser de reproduire, au cinquiême do leur grandeur, les deux plus belles inscriptions funéraires sorties du soil de Juliosona. Ces pierres, après avoir orné longtemps les cippes tumulaires du Mesnil et du Calillon, sont venues, aux approches des Barbares, former les assises du Centrum ou de la muraille militaire que fit élevre le besoin impérieux de la débisse.

L'une de ces pierres est celle d'un jeune enfant nomme Puolor, placée par Telezu, sa mère; l'autres et celle d'une jeune femme appéle Lacia Puula, éponse de Julius Rujus, sobhit de la tre légion. On dirait que la faronche légionaire a gravé avec la pointe de son sirved la séche inscription d'une joune femme de trente ans. Ces deux inscriptions, qui gardèrent longtemps le vermittion de leurs lettres, se voient au Musée de Bouen. — Nous en donnons sici le dessair est la traduction.

<sup>(</sup>i) L'analogue de cette image se trouve dans « l'Antiquité expliquée, » de Montfancon, t. m, p. 154 et 158. Mertial, de prisce et vere, dit que pour mettre fin à un combat. « Cassar misst rudes et palmes utrique. »

<sup>(2)</sup> Les objets qui étaient alors à la mairie de Lillebonne ont été transportés au Musée de Rouen en 1862.



Des manileus sacrum. Telesa Horatillavi filia Padori, filio suo, viva posuit. Aux daeux mânos. Tolesa, filie d'Horatillavur, a 4646 co monument à son fils Pador. DSMAET NEMOR ÆLVCIA PYLÆV XORS IV LÆVFMITS LEGIII DEFVNCT ÆXXX ANNORV M

Dis menibus et memoriae Lucius Paulae uxoris Julii Rub, militia legionis tertiue, defunctus xxx annorum. Aux dieux mânos et à la mémoire de Lucia Paula, épouse de Julius Rufus, soldat de la un' légion, morte à trente ans (1).

Les reliques de Inthobana sont un peu dispersées do tous côtés. M. Raymond Bordeaux a exposé à Évreux, en 1864, un marbre provenant de Lilbebonne qui porte le nº 1689, du livret, et sur lequed on lit :

> VEGETI.... GRÆCINA V....

FILIA...
PIEXTIS...

Mais la pièce épigraghique la plus importante, par la nature du métal, sont deux fragments de plaque en bronze trouvés par M. Rever, en 1825. Sur trois lignes on lit les lettres suivantes, qui ne présentent aucun sens:

...VL...

...IOMEN, El...

Ces lettres ont 1 contimètre de profondeur. La plaque parait avoir été détruite et tordue par le feu. On peut voir dans les *Procès-per baux de la Commission des Antiquités*, notamment à la page 90, la quantité énorme d'objets d'art que découvrit M. Rever dans la seule année 1825.

Enfin nous terminerous notre article sur le Likelboune antique par la liste des marques ou noms de potiers et de verriers gallo-roumains, trouvés parmi les débris de cette cité. Jusqu'à présent les marques de verriers n'ont donné que ces deux variantes qui appartiennent toutes deux à la grande famille frontinienne: FRO. — FRONT. S. C. F.

(I) La troixème légion, aurnommée Ayoute, a été longtonys campée en Algérie, potamment à Lambesta où Fon a trouvé de sen arcépitons. Voir à compoir les travaux de M. Leon Renier dans sen : Inscriptions de l'Algérie, » ta « Revum archéologique » de 1869 à 1860, et te « Monitage universal, » du 5 septembre 1864. Les potiers sont au nombre de vingt. Leurs marques sont imprimées tantôt au fond de bols ou d'assiettes rouges, tantôt sur le bord de mortiers ou sur le flanc des vases à reliefs. L'un d'eux figure sur une lampe et un autre est sur un vaes sigillée ntere noire.

AMIOR. — ATILIANO. — CANTO MILIM. — CENSO... — CRV...M. — MANERIVS. — NATO. — OF CFI... — OF NYRRAN. — OF NYRRANI. — PRISCILLIM. — SCOT. TIS... — ... SISIANI F. — SYLPICIANI. — TACITYS F. — TYL... OF ... VIBIYS. — CELSIANI F. — SANCTIA...

Depuis la rédaction de l'article que l'on vient de lire et depuis la première édition de cet ouvrage, deux importantes découvertes ont éta fisite à Lillebonne dans le courant de l'année 1864. Toutes deux ont eu lieu sur le terrain de M. Alfred Lemaistre, qui a remplacé MM. L'éveaque frères. La première est une construction importante qui est apparse sur le bord du chemin de grande communication ne 29 conduisant à la station d'Alvimare. Pai fouillé cet éditice pendant tout le mois de septembre, et jai trouvel une habitation considérable dont je donne it: le plan. Plus de 900 mètres.



Echelle de ofos pour 3 mêtres

EDIPICE BONAIN FOUILLE A LULLEBONNE EN 1864.

52

de murailles ont été mis à nu, Quedques murs avaient 1 mètre 50 d'épaisseur, leur hauteur allait parfais à 2 et 3 mètres. Souvent l'appareil était en sière et en pierre du pays; mais parfois il était en taf ou en moellon de peit (appareil, chaîné de briques rouges. Plusieurs abaides élégantes teminaient et caractérisaient les apparetements qui étaient nombreux et généralement petités. La portion la mieux cousservé était le fourneau ou foyer dont nous domons ici le plant et uni resemble tout à fait à un fourplant et uni resemble tout à fait à un four-



POURNEAU D'RYPOCUENTE MILLEBRANE, 1864).

neau d'hypocauste trouvé à Rouen, en 1828 (voir page 92), et à un autre déjà rencontré à Lillebonne, en 1836, chez MM. Lévesque.

Près de ce chauffoir desait se trouver un temple ou oratoire, car c'est dans ce quartier voisin de la côte, et profond-deune tensevels, que nous avons rencourté des trouçons de colonnes, des fingunents de statue de grande dimension, une tête, des jamlo-s, des pieds, des bras de statues d'une proportion moindre, des morreaux de lau-rec'hest of d'inscriptions. L'objet le mieux conservé était un stêle représentant Miltra; on le Dien-Soleil. Sa vue a rappelé M. de Longgérier in l'gende des unominier d'Elioquales: Saverdos soils, standis que le nimbe radié le rapproche involontairement d'un buste de Claude publié par Visconti.

Près de là se trouvaient également beaucoup de lampes en terre cuite de la façon de eelle que nous reproduisons, et plusieurs coupes en terre rougeatre. On

est tenté de voir dans ces épaves les restes d'offrandes faites au dieu qui habitait ces lieux et dont le prêtre ou le pontife occupait peut-être cette demeurc écroulée.

Parmi les débris sortis de cette fouille, nous avons à mentionner, comme toujours, des crépis coloriés, des restes de verre et de poterie, une fibule argentée, une lampe en fer, une plaquette en os, des clous, des crampons, des meules à broyer, des écailles d'hultres et des défenses de sanglier.

Mais la plus belle découverte est celle qui a été faite le 26 octobre de la même année à 2 ou 300 mètres de la maison romaine qui nous occupe.

(LILLEDONNE, 1864).

M. Alfred Lemaistre, préparant l'assiette du pavillon qu'il vient d'élever sur le penchant de la colline que gravissait la voie antique, trouva à quelques mêtres de cette voie une sépulture à incinération des plus remarquables. Elle se composait d'un carré taillé dans la craie, à 2 mètres 50 du sol actuel, et formé avec quatre pierres à peine dégrossies que recouvrait une lourde dalle de 1 mètre en carré. La profondeur de le crisca étit de 60 continuètres

la caisse était de 60 centimètres.

Une enceinte analogue à celle-ci a été trouvée, en 1835, à Bartlow-Hill, dans le



CAISSE SÉPULCIALE ROMAINE (BARTLOW-HILL, ESSEX, 1835), BEMBLABLE A CELLE DE LILIZERONNE (1864).

comté d'Essex. Nous donnons ici le dessin de l'incinération anglaise, afin de mieux faire apprécier l'incinération française qui a disnaru.

Dans cette caisse antique se trouvaient réunis près de trente objets de toute nature et fort intéressants. B y en avait en fer, en ivoire, en coquillage; mais les substances dominantes étaient la terre cuite, le verre, le bronze et l'argent. Essayons toutefois de procéder par ordre dans noter riche inventaire.

Le premier objet, celui pour lequel tous les autres étaient là, était une urne en verre de forme ronde contenant les os brûlés d'un adulte. Ello était renfermée dans un cylindre en plomb, semblable à cenx d'Etelan et de

Bolbec. Comme ces derniers, le tulie de Lillebonne était orné au dehors de croix de Saint-André formées avec des baguettes saillantes; des anneux étaint blacés dans le vide des croix

Cette urme, si bien préservée, était accompagnée des vis sons de verre consistant en une capitale apparée de la sesse de verre consistant en une injoite ampoule en cristal, en un harillet dont les cercles teixent gravée en creux, en une folo de verre noir imitant un dauphin et recouvers d'éculies dorées, enfin en trois grandes ampoules carrées en verre vert portant  $u_{ij}$  edessons les marques suivantes : B. — D — et et dessons les marques et que nons reproduisons sir, était remarque, et que nons reproduisons sir, était rempir d'une substance brune et visqueuse que les chiminates ont reconne pour de la chair musclaire.

Deux vases de terre seulement se trouvaient dans ce dépôt. L'un était une crucho en terre jaune, l'autre un vase noir allongé en forme de tulipe. Ces vases sont communs dans les sépultures des Calètes.



AMPOULE DE VERRE REMPLIE DE CHAIR MUSCULAIRE (LILLEBONNE, 1864).

Le bronze était représenté par dix pièces. D'abord une jolie anse terminée par deux lions, un gobelet à parois fort minces, une coupe en forme de hanap, deux strigilles fort élégants, que nous reproduisons ici avec ceux du Bartlow-Ilill. On pourra comparer. Puis venaient deux bassins ou plateaux de bronze dont un avait été doré : l'un a



(LILLEBONNE, 1864) STRIGHLES EN B

des anses mobiles et l'autre une seule qui est fixe. Un de ces plateaux contenait un palet en os et douze jetons hémisphériques en pâte de verre blancs ou noirs. Enfin il y avait deux belles aiguières aussi en bronze, dont une paraît avoir été argentée et l'autre dorée.

Mais la pièce de bronze la plus curieuse était un præfericulum avant forme de buste. Le buste représente un jeune chasseur légèrement drapé d'une peau de bête fauve nouée sur l'épaule gauche. Les veux sont en fer ou en mastic rougeâtre imitant l'oxyde de fer. Une ouverture à charnière est pratiquée audessus de la tête que surmonte une anse fleurie. Ce vase, dont le résidu a révélé à la chimie un corps gras, est considéré comme avant servi à porter l'huile dans les bains. Nous reproduisons cette pièce curieuse.



MEE EN FORME DE MESTE. (LILLEBONNE, 1861)

L'argent composait quatre pièces : d'abord deux cuillères, une petite et une grande. On peut juger par notre dessin de l'élégance de la





11. TAU DARGENT TROUTÉ EN OCTOBRE 1804

grande. Puis vient une coupe en forme de lunnap recouverte d'ornements gravée en creax. Enfin un plateau ovale dont le bord aplatie et recouvert de sujets allégoriques reproduites en creax et en relief. Ces sujets sont des têtes larbues, des masques scéniques, des dauphins, des arbes, des authet, des temples, le pelmo mori de fleure, des oiseux, des chebres, des écureuits et autres sujets hachiques on funéraires. Nous reproduisons dans sa grander naturale exte taires. In los un criarse sujet sols tortée des en cincières romains.

Terminons ce répertoire par une éponge, une coquille rose nommée Triton conière par Lamark, un couteau ou poignard en fer enveloppé dans une gaine d'ivoire, et un autre poignard brisé. Le premier des deux représente vraiment un couteau de sacrificateur.

Dans le dessin ei-joint nous indiquons la place que le caveau de cette belle sépulture



PLAN DE LILLEBONNE ET DU CAVEAU SÉPULCRAL DE 1865.

oceupait par rapport aux autres monuments de Lillebonne. Nosa lasanderons sur elle les conclusions suivantes : d'abort on osa la reporterons au second siévé de ontre être, pais nous croyons que c'est celle du propriétaire de la maison que nous avons fouillée dans le voisinage et que nous recons du déverire. Ce riche c'obon aux dét inhumé au bord de la voie, selon la coutame antique et dans son propre fonds (in proprie suo fundo), suivant une habitude également romaine. Sans mul doute, il a déé entouré des objets qui lui étaisait chers ou usuels pendant sa vie; mais de ces objets nous concluons que ce grand personnage aimait l'exercice du bain ou présidait aux bains publies : [répong, les strigilles et le preferientum nous semblent le démontrer suffisamment. Nous allons plus loir ; nous croyons pouvoir affirme que nous sposédons en lui à dépouille d'un prêtre ou d'un poputific. Les objets qui nous paraissent le démontrer sont d'abord le couteau de sacrificateur, la coupe d'argent, les doux cultiferes et le plateau d'argent. Une coupe, un plateau et de

cuillères semblables se voient dans le mobilier du temple de Mercure-Canet rencontré en 1830 à Berthouville, près Bernay, Il ne serait pas impossible que la chair musculaire se rapportât aussi à des sacrifices; mais nous croyons que la plupart des objets trouvés dans cette mine précieuse étaient des attributs de dignité et de profession.

ÉPOQUE FRANCE. — Pendant toute la période mérovingienne, nous ne connaissons qu'une seule mention écrite de Lillebonne. Elle apparaît au concile tenu à Châlous en 650 et où se trouve la suscription suivante: • Betto, episcopus ecclesiau de Juliæbonæ, subscripsi. •

On ignore profondément que fut cet évêche du rur siècle dont il n'est plus question dans notre histore. Comme le style canonique edt caje gour un évêche fregulier « cpiscoque ceclesie Julioboneusis, » on pense qu'il s'agit simplement d'un de ces cherévêques ou évêques régionaires assez communs à l'époque franque. On cite dans cette catégorie Mandericus, de fronnerve, et Austrapius, de Celle en Politou. (Gregor. Turon., Hitr.), lib. v. t. v. p. 392.) — Dans nos contrées, nous connaissons de ce genres aint Ribert, de Leucounis, que'fon creti un chorévêque du vue siècle, et Aillemundie qui, de 90 à 900, apparaît à Berneval-le-Grand avec la qualification épiscopale, sans que nous connaissons on véribable time.

Ge qui nous porte à penser que Lillebonen en fut pas un évéché régulier à l'époque franque, c'est que, dans la mention faite de ce lieu par la Chronique de Fonteuelle, au Turée au re'ssècle, il est toujours appelé Cattrom, et non Ciritan. Le titre de civit, d'après Grégoire de Tours, qui en fait lui-même l'observation à propos de l'bjon, n'était accordé alors qu'aux évéchés, et celui de contrum aux forteresses non ejiscoples, (Greg. Tir., lb. un. c. 3).

Quant aux monuments de l'Époque franque, nous ne connaissons jusqu'ici que les chapiteaux et les cercueils qui , de 1853 à 1858, ont été rencontrés par M. Duval dans le parvis de l'ancienne église de Saint-Denis.

Cette église, vendue et démoise en 1823, avait été élevée sur un édifice romain très important. Lorsep, en 1853 et le sannées suivantes, M. Duval en arracha les denriers fondaments et nivela le cinselére pour faire un jardin, il reconsut que dans les fondations du temple chrétien beaucoup de maiériaux autiques étaien entrés. De plus, il trovas parmi les débris trois chapiteaux de pierre ornés de feuillages, dans le style de ceux de Saint-Gerrais de Rouen et de Saint-Samon-sur-Rille, et des hapiteaux de Péoque franque les nieux constatés. En 1800, j'ai reconnu un antéfixe formé avec une croix grecque cerclée comme nos polus anciens types.

Mais la plus intéressante découverte a consisté dans huit ou dix cercueils en pierre de Vergélé, d'une longueur moyenne de 2 mêtres et plus étroits aux pieds qu'à la tête. Ces sarcophages, conservés chez M. Duval lui-même, sont semblables à eeux que l'on voit au Musée de Cluny et que l'ou rencoutre dans toute la Seine-Inférieure au sein des cimetières mérovinieurs. M. Guilmeth dit que l'on a trouvé à Lillebonne une monnaie de Charlemagne avec cette légende d'un côté: kantys, et de l'autre: YVRNACO. Ce qui est plus sûr, c'est que le Musée de Rouen possède un denier du même prince recueilli à Lillebonne en 1839. Il pése 30 grammes; d'un côté on lit: kantys nex Fil., de l'autre: MEYALO.

Après ceta, il ne nous reste guère à signaler pour l'époque franque que la destruction du théâtre ou de l'enceinte fortifiée de Juliobona, en 734, par Teutsinde et Érinhard, abbé et moine de Fontenelle, pour la construction de l'église paroissiale de Saint-Wandrille.

« Allatis petris de Juliàhond, Castro quondam noblissimo ae firmissimo. » (Chronicon Fontanelle, c., p. 27. — Neutrip nie, p. 140).

Période Normande, — Le Minsée de Rouen possède un denier de Richard II que nous croyons trouvé à Lillebonne. Cette pièce, qui a été frappée à Rouen, porte d'un côté: ROTOM. CIVITAS, et de l'autre: RICHARDYS C. (Comes).

Nous rapporterous aussi à cette époque la qualification de rieux regalis accordée à Lillebonne par Orderic Vital, le prince de nos historiens normands. Un historien normand de la même période cité par Duchesne (p. 979), appelle ce bourg • Oppidum Juliambonam. •

ÉPOQUE INCERTAINE. — Nous croyons devoir ranger dans les attributions de l'âge incertain deux marmitée en bronze, trouvées à Lillebonne et entrées au Musée de Rouen en 1836. Ces vases ollaires, à trois pieds et deux tenons pour une anse, n'ont pas d'époque déterminée, et ils peuvent appartenir aussi bien au moven-âge qu'à l'antiquité.

## ₹ I". — MANUSCRITS

Gaignières, « Supplément français, » u° 5,624, vol. xv, p. 80, à la Bibliothèque impériale.

Lebeullenger, ingénieur, «Voyage dans le département de la Seine-Infér-, exécuté eu 1807 par erdre de M. Savoye-Rolliu, préfet, « 2 vol. in-foile, à la libilothèque de Roueu. « Proots-verbaux et archives de la Commissiou dé-

partementale des antiquités de la Seine-Inférieure, » à la Préfecture de Rouca. Pigné (de Lillebonne), « Pauorama de Lillebonne, » 1831, conservé dans la famille de l'auteur, à Lillebonne.

## ў П. — іменація.

Dom Bouquet, « Recueil des Hist, des Gaules, » £.1", p. 72, 73 et 108. D'Auville, « Notice de l'ancienne Geule, » p. 393-94.

Portiad Urban, a Rec. desttinér. enc., »p. 115, 116, 236.
Welckeuser, « Géographie anc., hist. et comp. des Gaules, « 1. ts, p. 434; t. in, p. 52, 53 et 54.
Labbe et Cossert, « Seero Saneta Coccilia., » t. vr.

p. 391-92. ad annum 650 et unte du Père Sirmend.

• Chronicon Feotanelles, • c. x, p. 27.

Orderic Vital, « Hist. occlesiast., » lib. v, c. 5, t. 11, p. 323; lib. xs, c. 23, t. 1v, p. 396. Édil. Le Prevest. « Neustrie pia, » p. 149.

L'abbé de Longuerue, «Marc. de France, »av. 1732, p. 631.

L'abbé Belley, « Mém. de l'Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres, « t. xrx, p. 633-647.

Dom T Duplessis, « Descript, géogr. et hist. de la Hante-Normandie, « t. 1", p. 3-7.

Le conte de Caylus, « Recuell d'antiquités, » t. vi, p. 393-396, pl. cxxvi et cxxvii. Noci de la Morinière, » Second Essai sur le départe-

ment de la Seine-Inférieure, « p. 123-128. Raymond, « Première Lettre sur les antiquités de la Normandie. — Lillaboune, » in-8 de 99 pages, Paris

Demonville, 1826.

Mangou de la Lande, « Netice erchéologique sur le paya de Caux, » dens les « Mém. de la Sec. des Antiq. de Norm., « t. m., p. 213-226.

14., « Description de la Statue de bronze doré trouvée à Lillebonne, « in-8° de 58 pages. Rouen, E. Périaux, 1823. — 2° édition de 45 pages. Évreux, Ancelle, 1824.

[833.— F ention de 45 pages. Evreux, Anceine, 1824. Id., « Conject. sur les Objets d'antiq. trouv. à Lille-boone, dans les dern. Jours de juin et les prem. jours de juillet 1824. « ip.8° de 13 pages. Rosen, 1824. Rever, a Antiquités de Lillebonne. Rapport à M. le Préfet de la Seine-Inférieure, 29 nov. 1825, « dans les a Archiv. de la Normandio, « année 1826, p. 384-399. Guillmeth, « Notice hist. sur la ville et les environs de Lillebonne, « in-3- de 95 p. Racon, Berdalle, vers 1843.

E. Gaillard, « Notice sur la Statue pédestre de marbre blanc, » in-8' de 47 pages. Rouen, N. Périaux, 1859. Id. « Recherches nrchéel, pour sevir d'introd, à un Voyage dans la Scinc-Iufér., » in-8' de 13 pages. Bouen,

N. Périaux, 1832. Id., a Mén. sur le Balnéaire de Lillebanne, » in-8° de 52 pages avocépd. de M. Ed. Lambert. Caon, Hordel, 1834. Id., a Mén. de la Soc. des Ant. do Nor., » L. vy.p. 50-160.

De Jeuffrey et E. Breton, « Introduct. à l'hist. de France, « p. 91, pl. 31, fig. 2. Deville, «Catal. du Musée départemental d'antiquités. »

années 1834, 1836, 1838, 1840, 1845. 1d., « Précis analyt. des Trav. de l'Acad. de Rouen, » année 1837, p. 184-93, et année 1838, p. 261-66.

année 1837, p. 184-93, et année 1838, p. 251-56. Id., « Notice sur Lillobounc, « dans le « Bulletin monumontal , « t. xxiii, p. 566-573.

1d., « Revue de Reuon, « nov. 1841, p. 315-21 et 1 pl. 1d., « Sur um « Statuette on bronze découv. à L'illebonne, en septembre 1841, » in -8° de 6 pages et 1 pl. Runon, Périaux, 1841.

De Boutteville, «Pigurine casquée de Lilleboune, « dans la « Revue de Rouce, » février 1842, p. 73-79 et 1 pl. Rouch Smith, « Collectanon autiqua, » vol. 111, p. 73-90,

plates xvs à xxv.

« Procès-verbaux de la Commiss. départ, des Antiquités de la Seine-Inf., » t. 1".

Notes on some of the Antiquities of France, Lillebonno, » pl. xvi à xxv. Excellentes notes illustrées de gravures sur le thétire, les tombeaux, les statoes. «La Nermandie pittoresque,—Le Harre et son arrond.

\*La vermannie patoresque, -- Le Havre et son arrond., t. H. Canton de Lillebonne, « p. 1 à 32 et planches. A. Le Prevost, « Annuairosataist du département de la Seine-Inférieure, pour 1823, « t. r", p. 552-57, et in-8' de

24 pages. Rouen, 1824.

16., a Ropport sur la Notice de M. Rever relative à la Statue de bronze, a dans le « Préeis analyt. de l'Acad. de Rouen, « année 1824. p. 149-163.

A. Le Provoel, « Rapport sur la première Lettre roist. aux antiq. de Lillebenne, par M. Raymund, « dans le « Précis de l'Acad. de Rouen, » p. 93.

Id., Compte-rendu du Mém. de M. Rever sur les Ruines de Lillobonne, « dans les «Archives de la Normandie, »

2° année, p. 255 et 491, in-8°, Geen, 1826. Nodier, Taylor et do Cailleux, « Voyages pittoresques et romant, dans l'anc. Prance. — Narmandie, « t. 1°,

p. 73-79, pl. 32, 33. Ch. Lenormant, « Notice sur le Théûtre antique de Lillobonne, » dans les « Annales da l'Institut de curres-

Lillobonne, « dans les « Annales de l'Institut de correspond. archéol., « t. 11, p. 51. L'abbé Cochet, « Disceurs de récept. à l'Acad. da

Rouen, • in-8° de 19 pages. Reuen, Périaux, 1842. 1d., • Aperçu du commerce des Calètes à l'époque gallo-rom., • dans le « Revue de Rouen, « année 1842, 2° sem., p. 237-72, et dans « l'Art en province, « Moullins.

1843-44. L'abbé Cochet, « Veies romaines de l'arrond. du Havre, « dans les « Mém. de la Soc. des Antiq. de

Norm., a t. xv, p. 156-169.

Norm., a t. xv, p. 156-169.

Id., a Vnica romainas de la Seine-Inférieure, a dans les a Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., a t. xxv,

p. 319-360.

Id., a Les Églises de l'arr. du Havre, » t. u, p. 177-193.

Id., a La Normandis souterraine, » l'\*\* édit., p. 97-120;

2º édit, p. 111-137, avec 1 pl. et des grav. Id., s Epigraphie de la Seine-Inférieure, s p. 1 à 9, et Bull. man., s t. xx1, p. 281-92.

L'albé Cochat, « De la coutume d'inburner les hammes dans des tounesux en terre culte, à propos d'un Dolium romain trouvé en Normandie, » dans la « Berne archéologique, « xivé année (1859), p. 608-619.

Id., a L'Athenmum français, a du 30 juillet 1853. Id., a Nate sur des incinérations gallo-rom, trouvées à

Id., « Nato sur des incinérations gallo-rom. trouvées à Lithèbenne en 1860, « dans » la Picardia, » (Amlens), vu' année, p. 39-44.
Id., Mémo note dans la « Bullatin de la Soc. des Antiq.

de Norm., v t. 1º, p. 261-66, t. m, p. 168-71. J.-F. Brianchon, « Les Nouvelles Antiquilés de Lillebonne, « In-8° de 16 p. Belbec, Valus 1864, et in-12 de 21 p. 1865.

# LE MESNIL-SOUS-LILLEBONNE (SECTION DE LILLEBONNE).

Enquer nouatsk. — Le Mesnil, oò passait la voie romaine de Juliobona à Breviodurum et Noriomagus, était un fautourg de la cité romaine, et il peut malaisément en être séparé. Ce sont les collines du Mesnil, surtout celles qui portent le nom du Tourjus et du Gatillou, qui renérment le principal cimetière de la cité antique. Toute la collection de vases et d'objets antiques formée au commencement de ce siècle par M. Davois de Kinkerville, et acquise par le département en 1850, provenant des incinérations du Mesnic.

Dès 4705, on tira des coteaux boisés du Mesnil une inscription qui fit grand bruit au siècle dernier.

En 1836, lo Musée de Bouem fil l'acquisition d'une petite cuiller à encens; d'une grande une cinémire en terre cuite; de phissieux vases en terre rouge; de deux perles ne verre bleu striées et forées, et d'une urne cinémire en plomb de forme epindique est tronquée. Le tout provensit du Mesnil. Cest sans aboute e qui explique comment le Catalogue du Muséed Justiquiée de Rosen pour l'année 1855 (p. 36) mentionne une urne en plomb provenant du Mesnil-souch-jillchonne.

C'est aussi au Mesnil que M. Duval, percepteur à Lillebonne, trouva dans un petit vase tout un assortiment de jolies broches ou fibules de bronze, qui dut former l'écrin de toilette d'une dane romaine.

Enfin e'est au Mesuil que nous-même avons fouillé en 1852 le cimetière antique de Juliobona, fouilles dont nous avons donné]te récit dans la Normandie souterraine et ailleurs. C'est donc aux antiquités de Lillebonne que se rattachent celles du Mesu.

L'abbé Beiley, Mém. de l'Académie des Inscript. et Beiles-Lettres, - L xxx, p. 647, - 12 Normandie Souts, 1 "rédit, p. 90, 107-109, 115-12 A. Nômeire de la Société des Antiq. de Normandie, et xxx, p. 163, et t. xxx, p. 163, et t. xxx, p. 232.

### SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE.

ÉPOQUE NOMAINE. — Au temps où prospérait Juliobona, Saint-Jean-de-Folleville dut lui servir comme de faubourg. Aussi trouve-t-on sur le territoire de cette commune un grand nombre de monuments antiques.

M. E. Gaillard, qui l'a habitée longtemps et qui de là descendait chaque jour surveiller les fouilles de Lillebonne, M. Gaillard, dis-je, y signale un Cátelier à l'entrée de la vallée Collarine. Il dit aussi que dans le bois des Castellans, nom significatif, se trouve une motte de terre entourée de lossés, semblable à nos anciens tours de pressoir.

La voie romaine qui de Juliobona (Ialletonne) se dirigeait vers Caraccitianu (Harfleur) passait à Saint-Jende-Felleville. Cest probablement e qui estipleu à découverte faite en février 1800, par M. Auguste Fauquet, dans le bois de Felleville qui est vers Lilebonne. LA, en prafquant un chemin d'accès pour son châteu, il a trouvé des murs antiques et des incinérations romaines des premiers siècles. Les ouvriers ont brisé une partic des vases; cependant, il est échappé à leur pioche quatorze objets curieux, soignessement conservés par le propriétaire. Nous avons mentionné ces divers objets et en avons donné le dessin à l'article Lillebonne (p. 404).

Ce n'est pas la première fois qu'une découverte intéressante a lieu à Saint-Jean-de-Folleville. Déjà en 1839 il avait été trouvé au bas de la côte, toujours vers Lillebonne, un beau vase en bronze haut de 24 centimètres, aujourd'hui déposé au Musée de Rouen.

53

Enfin, chose plus importante encore, en 1842, M. Friboulet, de Fécamp, fit fouiller une terre appelée le Chaup-mer. Fuilet. Il y recommun un très de l'atulissement romain dont quedjues parties d'usient encore parées en mossique; il y recevilit des vases, des fragments de vases, des crépis coloriés, des défenses de snuglier et une foulée de débris. Parmi les rostes qui sortient de cette fouille. M. Deville signale des urnes romaines. Le même M. Deville m'a assuré qu'à Couberville, prés Folicille, on a trouvé des mossiques grossières et des monnaies romaines dont une était de Commode.

Un chemin d'unétrée commun ouvert, en 1860, dans la vallée de Lillebonne, sur le terri-

toire de Saint-Jean-de-Folleville, a fait rencontrer d'importantes substructions, des tuiles, des poteries et des monnaies romaines.

J<sup>\*</sup>ai visité ces débris pendant l'été de 1864, et j'ai reconnu d'importantes murailles, restes d'habitations autiques contiguës à la colline.

E. Gaillard , « Recherches archéologiques , » p. 5. » Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » 1. xiv, p. 154,

el I. xxrr, p. 319,

« Bullotin de la Soc, des Antiq. de Norm., « t. 1",

» La P

» 260.

La Normandie souterr., » 1<sup>11</sup> éd., p. 421; 2<sup>1</sup> éd., p. 139.
 Revue du Havre, » du 12 juin 1842.
 Courrier de Dieppe, » du 31 mai 1842.

Le Picardie, » vu<sup>4</sup> année, 1861, p. 39-44.
 Revue de la Normandie, » t. 111, p. 4.

### RADICATEL (SECTION DE SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE).

Époque BOMANK. — Endes Rigand, au xure siècle, appelle ce lieu Ratier-Castel. Il nous paralt malaisé que le nom de Castel entre dans la composition d'un nom, sans que le lieu qui le porte ait quelque chose de romain. — Nous avons en effet appris qu'il y avait à Radickdel un Calether avoisinant une rella romaine. Au lieu dit le Champe-der-Oiseaux, on a recueilli de moyens hormes de Trajan, de Tiust et Affantie.

### MÉLAMARE.

ÉPOQUE ROMAINE. — La voie romaine de Juliobona à Caracotinum passait par Mélamare, où il dut y avoir des briqueteries à l'époque romaine.

Une tradition, basée sur une chapelle batie dans un valion qui porte le nom de Fond et de Cotte de Suinte-Honorine, prétend qué là fut mise à mort pour la foi, le 97 février 303, sainte Honorine, vierge et martyre. On ajoute que son corps fut porté jusqu'à la Scine, où il fut jeté, et qu'ensuite il vint échouer sur le rivage de Gràville, où il fut inhumé.

ÉPOQUE INCERTAINE. - J'ai entendu dire qu'il y avait une motte à Mélamare.

\* Mém. de la Société des Antiq. de Normandie, \* | \* Les Églises de l'arrondissement du Havre, \* L 1", t. xıv, p. 154, et l. xxıv, p. 319, | p. 84-90; L n, p. 202.

### SAINT-ANTOINE-LA-FORÊT.

Époque Romaine. — La voie romaine de Juliobona (Lillebonne) à Garacotinum (flarfleur) passait par Saint-Antoine-la-Forêt.

\* Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., \* t. xıv, p. 134, et t. xxıv, p. 319.

### SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE.

ÉPOQUE ANLIOSE (?).— C'est sur le territoire do Sain-Nicolas-da-Taille que se trouve le Camp de Bouderille. M. Pallue a décrit cette antique enceinte qui porte aussi le nom de Catelier. Il lui donne une contenance de 150 acres. La Seine et le vallon de Tancarrille forment une partie des défenses naturelles de ce camp, qui est protégé du côté de la plaine par trois fossés, solon M. Gaillard; par deux seulement, d'après M. Fallue. Ce camp, du reste, qui est couvert de taillis, doit appartenir à la famille des circonvallations natiques de Saulovoillès, du Canada et de Limes.

Époque romaine. — Le Muséo de Rouen possède une monnaie de bronze de Néron, provenant de Saint-Nicolas-de-la-Taille.

Éroque incentaine. — Vers 1846, on a trouvé à Saint-Nicolas-de-la-Taille une marmite en bronze à trois pieds et deux tenons pour une anse qui a disparu. Ce genre d'antiquités, qui est difficile à dater, pourrait bien être du moyen-âge. La pièce est entrée au Musée de Rouen.

L. Follue, \*Mrm. de la Soc. des Antiq. de Normandie, \* E. Gaillard, \* Recherches archéologiques. \* p. 6, 7 L. xx. p. 188-62, et pl. v.

### LA TRINITÉ-DU-MONT.

Époque nonatre. — La voie romaine de Juliobona (Lillebonne) à Gravinum passait par la Trinité-du-Mont.

### GRANDCAMP.

Époque incentanse. — Dans une liste des localités do la Seine-Inférieure contenant d'anciens monuments, dressée par M. Le Prevost en 1822, nous trouvons l'annotation suivante: « Grandcamp (arr. du Havre), emplacement d'un camp sur la croupe d'une colline. »

Procès-rechaut de la Gaminis, éfert, der Antie, où la Séine-Inférieure, » L. C., p. 33.

### AUBERVILLE-LA-CAMPAGNE.

ÉPOQUE ROMAINE. — Ce village est situé sur la plaine qui sépare Lillebonne de Caudebec-en-Caux, et le long de l'ancienne voie qui conduisait de Juliobona à Lotum. Nous savons que vers 1820, on trouva à Auberville, près de la chapelle ruinée de Saint-Anateur, un cercueil en jerer que j'attribue au vre ou au ve siècle de l'êre chrétienne. Ce tombeau, d'une seule pièce, qui a longtemps servi de baille dans une ferme, renfermati un squetet accompagné de dives ornements, parmi leupels on cite un collier de perles de verre dures et brillantes, imitant pour la forme les patentires de nos chapeles. A la rigueur, cette épulture pourrait être franque. Le n'insiste pas sur son attribution. Je tiens les détails de cette découverte de M. Hanot, alors curé d'Auberville.

« Les Églises de l'arrond, du Havre, » t. 11, p. 211. . Mém, de la Soc. des Antiq, de Normandie, » t. x1v,

« La Normandie sout. » 1" édit., p. 33; 2" édit., p. 50. p. 150-151, et t. xxv, p. 324.

## TRIQUERVILLE.

ÉPOQUE INCERTAINE, PEUT-ÉTRE GAULOISE (?). — Près de l'église était autrefois une fontaine vénérée qui portait le nom de Saint-Jean. On y venait prier, et, le jour de la fête, on y allumait un feu.

Éroque noxasse. — Dans des champs appelés Lubie on I-Abbuye, qui dépendaient, dit-on, des moines du Valasse, on trouve en labourant une certaine quantité de tuiles. Il est bon d'ajouter que le nom d'abbuie est parfois donné par les labiliants des campagnes aux rillas antiques, témoin le palais de Charles-le-Chauve à Pitres, où est la rue de I-Abbuye.

L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondissement du Havre , « t. u , p. 216-218.

### NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON.

EPOQUE INCERTAINE. --- A Gravenchon, M. Fallue signale une motte couverte de buis.

« Mêm. de la Société des Antiq. de Normandie, » t. 1x, p. 290.

# SAINT-GEORGES-DE-GRAVENCHON. (SECTION DE NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON).

Pétnote Noruxise. — Les cartons de la Commission des Antiquités possèdent une vue de l'église romane de Saint-Georges-de-Gravenchon, prise par M. II. Langlois avant la démolition de cet édifice en 1825. Cette construction romane paraît remonter aux derniers Carboiragiens ou aux premiers Capéticas. Dans le mur du nord est logée une grossière statuette de pierre que l'on prendrait volontiers pour une sculţture paienne.

I/ in rzed by Goulylo

### SAINT-MAURICE-D'ÉTELAN.

EPOQUE ROMAINE. — En 1852, sur la pente d'un coteau qui sépare le presbytère de l'école, au lieu dit les Maisons-des-Douaniers, on a trouvé dans un jardin, à 40 centimètres du sol, un doillance ne terre cuite contenant une nrue



en plomb de forme ronde, ornée de hâtons comme celle de Bolbee et entièrement remplie d'os brûlés; une urne de verre de forme carrée et à anse rayée. Ce vase, haut de 33 centimètres, est également rempli d'osse-

mètres, est également rempli d'ossements incinérée qui trempent dans une eau d'interposition. Avec ess deux pièces cinéraires se trouvaient des vases aux offrandes et aux litations, lets qu'une coupe de verre, un vase carré aussi en verre ayant une ans rayée et couvert de tartre au fond; en dernier lieu, un perit vase en terre cuite. A cébé du dolium ont été recueillise deux crushes vides en terre rougetire. De cette séputture il a

 $\ell$ té extrait neuf vases conservés par MM. Bettencourt, régisseurs du château d'Ételan. Enfin il s'y trouvait aussi une monnaie de bronze demeurée indéchiffrable.

Antérieurement à cette découverte, il avait été recueilli à Saint-Maurice de moyens et de petits bronzes d'Auguste, de Crispine et de Constans.

L'abbé Cochet, « La Normandie souterraine, » 1ºº édit., p. 121-122; 2º édit., p. 139-140.

# ABBONDISSEMENT D'YVETOT.

## CANTON DYVETOT.

## YVETOT.

ÉPOQUE GAULOISE (?). — Le Musée de Rouen possède un beau bracelet en or pesant cinquante-neuf grains, et trouvé en 1843 à Yvetot ou aux environs. M. Deville le présume gaulois.

ÉPOQUE FIRANQUE. — Nous ne parlerons que pour mémoire de la légende fabuleuse du meurtre de Gauthier, sire d'Yvetot, assassiné à Soissons, par Glotaire lvr, le 21 mars 550. C'est là une histoire inventée à la fin du xve siècle par Nicolle Gilles, dans ses Céroniques de France, publiées en 1492, et par Robert Gaguin, dans son Histoire de France, qui vit le



BRACELET EN OS.

jour en 1407. Ces chroniqueurs voulaient sans doute s'expliquer l'étrange existence au moyen-âge d'une souveraineté princière à Yvetot, laquelle dégénéra parfois jusqu'à la parodie royale. Mais, ce qui doit surprendre, c'est la foule d'hommes sérieux et lettrés qui, depuis trois cents ans, s'est occupée du royaume d'Yvetot.

Le nom d'Yvetot n'apparaît pour la première fois dans des documents historiques qu'au x1º siècle. Dans une charte de Saint-Wandrille, Guillaume-le-Conquérant eite IVETOT.

Pour l'époque franque, ce qui est plus sûr pour lui que sa royauté, c'est un tiers de sol d'or trouvé sur son territoire, vers 1847, et entré dans la collection départementale.

# BIBLIOGRAPHIE DU ROYAUME D'IVETOT. IV SECLE. A. Mormoc,« De fals

Robert Gaguin, « Compendium de origine et gestis Francorum, » lib. 11, c. 1, 1491. Nicolle Gilles, «Très véridiques Annales on Chroniques

de France, + 1492 on 1496.

xvii\* schule.

Claude Malingre, « Institution de Royaume d'Yvetot, »
article inséré à la fin de son » Traieté sur la loi sallque,
armes, blasons, etc.,» in-d\*, Paris, Cellat 1614.

A. Mornec,« De falsk regni Yvetoti narratione, etc., » io-5" de 24 pages, Lotetim, Martinus, 1615,

lo-8" de 24 pages, Lotetim, Martinus, 1615. Jeno Rusult, « Preuves de l'histoire du Roysume

d'Yvetot, avec on exemso, stc., \* in-t\*, Paris, 163).

Denis Le Bouthillier (de Rouen), « Traité des prétendus droits du Royaume d'Yvetot. \* (Anonyms.)

Ont parié de ce Royaume: Robert Canaira ou Cencau, évêque d'Arranches (« Gallica historia; ») Charles de Bourgueville, sieur de Braz, de Caso (« Recherches et antiquitez de la Normandie; ») le cardinal Baronius, Henri Sponde, Baptiste Fuigose, dn Haillan, Gabriel dn Moulin, Louis Trincaut (« Généalogie dn Belley en Anjeu, ») Chopin, Chassanée, etc.

XVIII\* SORCLE.

L'abbé de Vertot, « Dissertation sur l'origine du Royaume d'Yvotot, « dans les » Mcm. de l'Accad. des Inscriptions et Bellos-Lettres, « t. rv, p. 728, année 1714. « Journal de Verdun, » déc. 1706, p. 432; cov. 1711.

Journal de Verdun, « déc. 1766, p. 432; nov. 1711,
 p. 315; sept. 1741.
 Mercure de France, » juin 1725, p. 1481; septembre

1725, p. 1938-14; janvier 1726, p. 48-34. L'abbé de la Roque, « Traité de la Nablesse, » ch. 1x et xxvi.

Dom T. Duplessis, «Descript, giog, et bist, de la Haute-Normandie, « L. 1", p. 173-180. — M. Frère attribue cette dissertation à Foncemagne.

L'abbé des Thullieries (Claude du Meulinet), « Dissertation sur le prétendu Royaume d'Yestot, « dans le « Dictionnaire nniversel des Gaules et de le France,» par

l'abbé Expilly, t. m. p. 1907 et suiv. Lacerf de la Viéville (de le Rivière selon d'antres), Origine du Reyaume d'Yvetot, « à le suite de « l'Élogo des Normands. « p. 118-32, in-12. Paris. 1738.

» Factum poor les échevins, bourgosis, propriétaires et habitants de la principauté d'Yvotot... contre messire d'Albos, prince d'Vestes, si-ce de 21 pages, Bouen, Damesnil, 1737, et à la suite deux autres Mémeires de 1737 et 1710, puis deux autres Mémeires de 1732. Voit d'Aunoi et de M. Perre, au mot Faction, t., s'". n., 462.

 Manuel \* de M. Frère, au mot Faction, t. 1", p. 447.
 Noël de la Morinière, \* Second Essaisur le département de la Seine-Inférieure, \* p. 129-121, ln-8", Rogen, 1795. RIX' SPECIE.

Frère, « Manuel du Bibliographe nermand, » t. 11, p. 621.

Gailmeth, \* Descript. geog., hist., stat. et moo. des arrend., \* L. n., p. 8-16. Id., \* Jean Baucher, rol d'Yretot, \* une brochure In-8'.

Rouen, 1860, extrait du « Nouvelliste de Rouen, » des 5 et 6 décembre 1862.

Id., « Nouvelliste de Renen, » du 27 juillet 1857. M<sup>to</sup> Amélie Bosqoot, « La Nermandio romanesque et

merveilleuse, « p. 431-33. E. Gaillard, « Conjectures sur le Reyeume d'Yvetot, » dans le « Précis analyt. de l'Acad. de Rouen, » année

Dapatel, « Da Royanne d'Yvelot, Mém. lu dens une sénce pert de l'Académie de Royan, le 11 evril 1811, «

In-8° de 31 pages, Rouen, Brière, 1833. A. Canel, « Le Roysume d'Yvelot, » dens la « Revue bist. des cinq dép. de la province de Nermandie, » année

1826, p. 436-58; année 1837, p. 21-28. Fromeetin, « Essal hist. sur Yvetot, » p. 1 h 84, in-8°,

Rourn, Péron, 1845. Labotto, « Études bistoriques sur l'arrond. d'Yvetot.»

p. 72-63. L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arroudissement d'Yestet, » 1 « édit., t. n., p. 211-314; 2\* édit., t. n., n. 309-311.

Chéruel, « Dictionneire des institutions, mœurs et quatames de le France, » p. 1270-71. Collin de Plancy, « Légendes de l'Hist. de France: le Boi d'Yvetol, etc., » in-8°, Paris, 1850.

### ÉCRETTEVILLE-LES-BAONS.

PÉRIODE NORMANDE. — En 1026, Richard II donne à l'abbaye de Fécamp l'église et la terre d'Écretteville: « Ecclesiann de Scrotavilla. » Les moines possédirent longtemps, en ce lieu, une magnifique terre féodale appelée au moyen-dage la ferme du Câtel. Les restes de cette habitation semi-monassique, semi-chevalteresque, sont encore curieux à voir.

« Neustrie pin, » p. 217. Gullmeth, « Desc. géog., hist., stat. et arrend., » t. n, p. 62. Falluc, «Hist. de la ville et de l'abb. de Féremp, »p. 102. « Les Égüses de l'arrond. d'Yvetol, » 1-4 édit., €. 11, p. 369; 2-66it., L. 11, p. 363.

### VALLIQUERVILLE.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Valliquerville possède ou a possédé un tertre revêtu de maçonnerie, une espèce de ferté, fermeté ou roqueforte.

On m'a cité à Valliquerville une enceinte fossoyée que M. l'abbé Somménil attribue aux guerres de Henri IV et du duc de Parme.

L'abbé Semménii, « Campagne de Henri IV au pays de Caux, » p. 36-12.

### ALLOHVILLE-BELLEFOSSE.

PÉRIODE MORMANDE. - Cette commune possède, dans le cimetière qui entoure son église, une antiquité végétale qui a son histoire et sa bibliographie. Nous voulons parler du chêne-chapelle aunuel M. Marquis, professeur de botanique à Rouen, donnait en 1821 de huit à neuf cents ans.

M. Dubreuil, professeur d'arboriculture au Jardin des Plantes de la même ville, ne lui donnait, en 1843, que huit cent soixante-dix ans. Cela suffit pour que nous avons un motif de considérer ce végétal comme contemporain de la dynastie de Rollon.



### BIBLIOGRAPHIE DU CHÊNE-CHAPELLLE D'ALLOUVILLE.

Marquis, \* Notice sur le Chino-Chapelle d'Allesville dans le pays de Caux, » in-12 de 7 p., Bouen, 1822. Id., a Précis analyt, des Tray, de l'Acad, de Rouen, a

nunée 1822, p. 40-46. Id., «Archives de la Normandie,» t. 1", p. 83-84 et pl. Dubreuil, . Quelques Notes sur l'aparoissement des

arbres exogènes, « in-4°, Caen, 1817, Id., « Mem. de l'Institut des Provinces, » t. 1", in-4", Coen, 1847.

De Glanville, « Promenade erchéol, de Rouen à Fécamp, » p. 80-83. \* Les Églises de l'arroud. d'Yvetot, \* 1" édit., t. 11 , p. 384-88; 2º édit., t. 11, p. 379-83.

L'abbé Cholet, « Le Chêne-Chapelle, etc., dans le eimetière d'Allouville-Bellefosse, « in-12 de 24 pages, Paris, Bailly, 1810, Plusiours fois réimprime Lesage, « Monuments civils et religieux de Caudebec

el des environs, « Mss. de la Dibliothèque de Rouen. a Le gros Chène on pélerinage d'un aieul et de son petit-fils liabitants de Saint-Valery-sur-Somme, fait ou

chène d'Attouville, « Abbeville, 1810. Nodier, Taylor, Veyages pittor, et rom, dans l'ancienue France: Haute-Normandie, \* L. II, p. 173-75, pl. coxxx.

Canu, « Strophes au chène d'Allouville , « in-8° de 26 p. Bonen , Péron , 1858. Fromentin, « Essai hist. sur Yvelot, » p. 153-165.

# TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE.

ÉPOQUE ROMAINE. - En 1850, M. Lemarié, agronome distingué de cette commune, nous a assuré qu'en cultivant ses terres il trouvait parfois des tuiles à rebords, des poteries antiques et des meules à broyer.

ÉPOQUE INCERTAINE. - A l'extrémité du vallon boisé appelé le Vul de Seine, se trouve un épais taillis nommé le Bois-de-la-Salle, qui recouvre de ses halliers une enceinte fortifiée. Cette triple enceinte fossoyée est connue sous le nom de Camp-de-la-Salle. Ce camp, que nous avons visité deux fois, en 1850 et en 1862, a une forme ovale. Au centre est une motte considérable qui domine de très loin le pays d'alentour. Cette motte, laute de plus de 15 mètres, est entourée de fossés prodonds dont quedques-uns sont remplis d'œui. Comme à Bretteville-la-Chaussée, comme au Part-d'Ilalelose, une première enceinte touche de cettrer, qui figure asses bien un doijon. Les fossés de la première enceinte sont prefonds; ceux de la seconde et de la troisième le sont beaucoup moins. Il est malaisé de donner la date d'une arcatille fortification.

\* Les Églises do l'arrand. d'Yvetot, « 1" édit., t. u., p. 355. 2° édit., t. u., p. 355. 2° édit., t. u., p. 351. 4 m. de la Boc. des Antiq. de Norm., « t xxv., p. 355.

### AUTRETOT.

Époque incertaine. — On nous a assuré qu'Autretot avail possédé une motte qui fut détruite vers 1830. Il y a aussi à Autretot tradition d'église transférée.

## CANTON DYERVILLE.

### YERVILLE.

Éroque noxanse. — Vers 1858, en foniliant dans les avenues du clateau de Thibermesnil, en trouva uno petite coupe et un plateau rouges en terre de Samou. M. Foloppe, de Motteville, qui a bien voulu me les offirt, m'a assuré que, quelques années auparavant, on avait trouvé dans ce lieu une foule de vases antiques, ee qui me fait présumer l'existence d'un cineitée reallo-romain.

« Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie , » L re, p. 120-21.

## LES BAONS-LE-COMTE.

Frootre Cattoiss.— En novembre 1882, il a clé trouré sur le territoire des Baons quatro-rinçt-dix-neuf monnaises gauloises en argent. J'ai vu une ou deux de ces pièces chez M. Thomas, numismate à Rouen, qui m'a consirme le fait de la découverte. Le petit trèsor étail logé dans un vase gaulois en terre grise et avail été caché dans une propriété nommée le Pré, apparenant à M. Louis Quesnel, de Rouen. Ce vase était déposé à 50 centimètres du sol. On ajoute que les pièces étaient de deux dimensions diverses, mais du même type; elles pouvaient dater de 2 ou 300 ans avant l'ère chrétienne. - Quelques personnes m'assurent que la découverte eut lieu à Ectot-les-Baons.

ÉPOQUE ROMAINE, - M. Deville nous a assuré que l'on avait trouvé des monnaies romaines aux Baons-le-Comte. - Nous eroyons qu'une voie antique passait aux Baons, et, sur la foi de Robert Wace, nous avons dirigé par cette localité la voie qui conduisait de Lotum (Caudebec) et de la Seine à Arques et à Dieppe.

PÉRIODE NORMANDE. - C'est dans une chapelle abandonnée des Baons ou des environs que les légendaires placent l'histoire du duc Richard-sans-Peur, pourfendant un excommunié qui, sorti de sa bière, voulait l'étouffer. - D'aneiens plans du village mentionnent encore au bord du vieux Chemin d'Arques le Triége de la Chapelle. C'est à présent une terre de labour.

Lorsqu'en 1053 Guillaume-le-Conquérant se rendit du Cotentin à Arques pour y étouffer la révolte de Guillaume du Talou, son onele, il passa par Baons-le Comte.

- . « Quant il vint à Punt-Audumer. A Chaudebec ala passer.
- Be Chandebee as Bans-le-Cunte, a

### BIBLIOGRAPHIE

R. Wace, a Le Roman du Bou et des ducs de Nor-\* Men. de la Soc. des Antiq. de Norm., \* t. xxiv, p. 254. mandie, . t. 11, p. 15 et 16, édit, Pluquet et Le Prevost, \* Les Églises de l'arrond. d'Yvetet, \* 1" édit., L 11 , p. 278; 2\* édil., t. m p. 277.

### De Glauville, « Promouade archéologique, » p. 252, Amélie Bosquet. . La Normandie romanesque et merveilleuse, p. 41-43. .

### BOURDAINVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. - Duplessis, donnant à ce lieu l'affixe de Bourdinville-la-Chaussée, ferat presque supposer ici le passage d'une voie romaine.

ÉPOQUE FRANQUE (?). - En 1851, en creusant les fondations de la nouvelle église, ou trouva une quantité considérable de pavés, de tuiles à rebords, et même une coupe en verre qui fut brisée par les ouvriers.

· Les Églises de l'arrond. d'Yvetet, » 1º édit., t. n. Duplessis, a Descript, géogr, et hist. de la Hautep. 274 , 2" édit., t. n, p. 272-73. Normandie, » t. n. p. 469.

#### AUZOUVILLE-L'ESNEVAL

Période Normande. - En 1074, Raoul de Varenne, et Emma, sa femme, du consentement de leurs deux fils, vendirent aux moines de l'abbaye de la Trinité-du-Mont de Rouen les dimes d'Auzouville-en-Caux : « Omnem totius Osulfivillæ ejusdem Caletensis pagi cum ecelesia decimam. . - S'agit-il d'Auzouville-l'Esneval?

ÉPOQUE INCERTAINE. - Au hameau de La Marquerite existait naguère une motte consi-

dérable, couvrant bien un heetare de terrain et entourée de fossés profonds. En 1848, elle a été en grande partie détruite. Dans les terrains qui en sortirent, on remarqua beaucoup de charbon de bois.

Deville, « Cartulaire de l'abb. de la Trinité-du-Mont de Bouen, » dans les « Doc. inéd. de l'flist. de France, » p. 410

### ÉTOUTTEVILLE-SUR-LA-MER.

EFOQUE INCERTAINE. — Entre Étoutteville et les Baons, on voit au bord du chemin un taillis appelé le Bais-des-Mottes. Ce nom lui vient de co que sous ses halliers se cachent des douves profondes dont lu triple enceinte protége une mouté enorme de plus de 30 mètres de hauteur. Ce doit être l'assiette d'un vieux câtel des Francs ou des Normands.

Il y a à Étoutteville une campagne que l'on nomme la Plaine-des-Batailles.

PÉRIODE NORMANDE. — Un manuscrit, rédigé en 1610 et conservé aux archives de la Scine-Inférieure, constate qu'à cette époque la tradition prétendait qu'un sire d'Estoutiecille s'étant révolté contre le duc de Normandie, alors roi d'Angleterre, aurait 4é battu près l'église. En mémoire de cet événement, la paroisse aurait été érigée en prieuré.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Il y quelques années on a trouvé, dans les débris de l'ancien ehiteau du Plaintose, un chandelier ou pied de lampe en Ironze. Il est clez M. le curé de Doudeville. Ces chandeliers ou pieds de lampe, qui sont fort communs, ne sont pas encore datés en archéologie.

Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, \* 1<sup>ee</sup> édit., t. π, p. 281-83; 2<sup>e</sup> édit., 1. π, p. 280-81.

### CIDEVILLE.

ÉPOQUE GAULOISE. — En 1818, au hameau du Brun-Câtel ou du Brun-Château, on a trouvé une douzaine de hachettes en pierre noire. M. Foloppe, de Motteville, a bien vouln m'offiri la seule ou'il avait enoservée de cette découvert dont if fut femoin.

Bullelin de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. 1<sup>ss</sup>, p. 129.

### CRIQUETOT-SUR-OUVILLE.

PÉRIODE NORMANDE. — En 1777, l'ancienne église fut abandonnée. Elle était voisine d'un vieux château féodal dont il reste une motte en terre entourée de fossés remplis d'eau. Le peuple appelle cette douve ampaique : la Mare-des-Mottes.

« Les Églises de l'arrendissement d'Yvotot, » 1" édit., t. m, p. 269; 2" édit., t. m, p. 266,

### FLAMANVILLE-L'ESNEVAL.

PÉRIODE NORMANDE. — En 1059 et en 1074, Raoul de Varenne, et Emma, son épouse, du consentement de leurs deux fils, Raoul et Guillaume, donnérent à l'ab-

baye de la Trinité-du-Mont de Rouen : « Flamanvillae ecclesiam... villa Caletensis pagi. »

A. Le Prévout, Mean. de la Soc. des Antiq. de Norm., « L. xt., p. 14. « Les Églises de l'arrond. d'Yvelot, « 1<sup>es</sup> édit., L. m, p. 238, 2 édit., L. m, p. 236.

Deville, «Cartulaire da la Trinité-du-Mont de Rouen, » dans les « Documents inédits de l'Histoire de France, » p. 439-440.

# FRETTEMEULE (SECTION D'ANCRETIÉVILLE-SAINT-VICTOR).

ÉPOQUE FIRANQUE. — Le nom de Frettemeule semble indiquer l'époque franque, soit qu'on le tire de Fracto Molendine ou de Fractá Mold, comme l'appellent le pouillé d'Eudes Rigand et le cartolaire de Saint-Wandrille. M. Le Prevost croit reconnaître ici le Quatteur Molar donné en 1909 par saint Wandon, moine de Fontenelle, au monassère du bienheureux Wandrille, mais ecci mérite confirmation.

A. Le Preuses, « Mém de la Soc. des Antiq. de Norm.,» | « Les Églises de l'aryond. d'Yvetet, » 1<sup>es</sup> édit., 1. n., xt, p. 6.

### LINDEBEUF.

Éroque incertaine. - Il y a à Lindebeuf tradition d'église transférée.

### MOTTEVILLE-LES-DEUX-CLOCHERS

PERIODE NORMANDE. — Motteville est appelé « Maltavilla » ou « Maltaville » et rangé dans le pays de Caux « in pago Caletensi, » par deux chartes des sirres de Varenne faisant des donations à l'abbaye de la Trinité-du-Mont de Rouen. Ces deux pièces portent les dates de 1050 et de 1071.

EPOQUE INCERTAINE. — Il y a à Motteville tradition d'église transférée. On prétend que l'église primitive était dans un verger contigu à la station du chemin de fer.

l'égise primitive était dans un verger contigu à la station du chemin de fer. Au lameau du Bois-Guilbert, on voit dans une ferme une motte considérable entourée de fossés profonds. Au milieu du tertre est un puits maçonné. Ce tumulus recouvre bien

Deville, « Cartulairo de la Trinité-du-Moni da Rouen, « dans las » Doc. inédits de l'Hist. de France, » p. 437-440. A. Le Prevost, « Mém. de la Soc. des Antiq, de Norm., « l. 31, p. 14.

l'espace d'une demi-acre.

Les Églises de l'arrond. d'Yvalot, » l'« AliL, t. II,
 p. 234; 2° édit., t. II, p. 232.

De Ginnville, « Promenade archéologique de Rouen à Fécamp, » p. 255.



### CANTON DE DOUDEVILLE.

### DOUDEVILLE.

EFOCUE GAULISES. — LA Musée de Rouen possède une habetté en brome trouvée à Boudeville, en 1840, au milieu d'ossements lumains. Le même Musée renferme une médaille gaulois en or rencoutrée vers 1846. Un des quarts de statére de Boudeville veint d'être reproduit et décrit par M. Lambert, de Bayens. Il représente d'un-vôté un cheral, et de l'autre un grand ceil, type déjà trouvé à Fallancourt. M. Loroy, de Cany, assure même qu'il y en a deux. Enfin, M. Guilmeth parle de hachettes en silex recueillies au hameau du Vantage.

M. le curá de Doudeville possède une hachette en silex blond trouvée à Doudeville. C'est un ciseau poli plutôt qu'une hache.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Guilmeth mentionne une motte existant dans les bois du Fresnay. Il ajoute que ce tertre ayant été coupé pour établir la route départementale ne 3, qui va de Doudeville à Saint-Valery; on y a recueilli des médailles romaines du Bas-Empire: « un casquo en cuivre et un large sabre gallo-romain? »

Le même auteur parle de tuiles à rebords rencontrées au Vauthuit. Il assure qu'au triège du Fourneux les tuiles romaines sont si abondantes que ce quartier mériterait d'être exploré.

Vers 1851, dans la rue de Bes, sur une propriété appartenant à M. le marquis de Montault, on a trouvé une urne en terre rouge ornée de dessins et remplie d'ossements brûlés. Ce vase cinéraire était accompagné de plusieurs autres qui furent brisés.

Tout près de là, en 1856, M. Biard, horloger, faisant travailler dans un herbage, rencontra un curieur sue de terre à couverte cendrée renfermant un morteur of se brief. A 10 mêtres de ce point, les terrassiers découvrirent, le 25 juin 1858, au milieu de tuiles et de potries; une une en terre gris de forme cluire, toute pleine dos briefs et concasses. Cette urne était fermée avec un plateau en terre de couleur semilable. La pane du vase principal était décorée d'une pointâlé à reife. Ce vas te trails la présence d'insienfartaions des trois premiers niécles de notre ère. Il est à présent cher M. Fabbé Simon, curé de Doudeville.

Guilmeth, «Deec. géogr., hist., stal., etc., « t. n., p. 412. « Los Églises de l'arr. d'Yvetot, « 2º édit., l. « " p. 231. L'abbé Simon, « Inventaire des Archives du doyeané de Doudeville, » p. 10, 11, 499.

Leroy, « Journal de Rouen, » du 13 octobre 1859. Lambert, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Nor., » L XXV, p. 454, pl. vt. fig. 16.

### REUVILLE.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Entre les deux hameaux de Saboutot et d'Amontot, est un petit vallon ob l'on dit que le Dem prenait autrefois sa source. La tradition prétend que cette fontaine fut jadis bouchée avec des balles de coton.

### SAINT-LAURENT-EN-GAUX.

ÉPOQUE ROMAINE. — Au hameau de Calletot on rencontre des débris antiques auxquels la tradition donne le nom de ville de Beauvais.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Ce même hameau de Calletot possède les restes d'un château ruiné dont le nom est assez répandu, mais dont l'origine est inconnue.

· Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, • I" édit., t. r", p. 228; 2º édit., t. r", p. 244.

## HAUTOT-ŞAINT-SULPICE.

Éroque nonaixe. — Entre Doudeville et Hautot, au lieu dit les Cavées, on a trouvé, vers 1858, une monnaie romaine.

ÉPOQUE INCERTAINE. — M. l'abbé Simon, ancien curé du lieu, assure qu'au hameau du Bois-Gribout le gazon recouvre de vieilles fondations. Le même M. Simon assure que, vers Le Tot, il exista une bourgade appelée Solimare ou Sonimare, qui a laissé beaucoup de murs arreés.

L'abbé Simon , « Inventaire des Archives du doyenné de Doudeville , » p. 499, 501 et 542.

## VICQUEMARE (SECTION DE PRETOT-VICQUEMARE).

ÉPOQUE INCERTAINE. — Dans un bois-taillis placé non loin d'une grande route, on voit s'élever deux tertres énormes connus sous le nom de mottes de Vicquemare ou Viguemare.

Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, « 1<sup>ee</sup> édit., t. 1<sup>ee</sup>, p. 243; 2<sup>ee</sup> édit., t. 1<sup>ee</sup>, p. 258.

## BEAUVILLE-LA-CITÉ (SECTION DE BRETTEVILLE-SAINT-LAURENT).

Éroque BOKANE. — Dans une plaine qui avoisine Beauville, on remarque une éminence fixeite toute couvret de taillis et de jourse-marins. Cettre, dont la forme a été altérée par la culture, figure assez bien au théâtre antique. Il m'a rappelé le théâtre antique du Vieil-Erreus. Jy ai remarqué de grands blocs de pierre tuffeuse, taillés et apportés de main d'homme.

Autour de cette éminence antique et dans les jardins du village, on trouve partout des médailles romaines, des tuiles, des poteries et des constructions païennes.

Je pense que la voie romaine qui allait de *Lotum* (Caudebce) à Arques-Dieppe devait passer par Beauville.

Le surnom de Cité, donné à ce modeste village qui n'est plus même une commune, kait supposer volontiers qu'il y a ici la tradition d'une puissance disparue.

Los Églises de l'arrondissement d'Yvetot, » 1º édit.
 Mémoires de la Société des Antiq. de Normandie, »
 L. iº, p. 231-32; 2º édit, t. iº, p. 247-48.
 L. xxv, p. 355.

## CANVILLE-LES-DEUX-ÉGLISES.

Éroque nomane. — Le 14 floréal an XII (4 mai 1806), le domentique de Me Prier, labourant le long du chemin d'Heberville, près d'un lieu nomone la Garrone, trouva une incinération gallo-romaine des trois premiers siècles. Elle se compossit de plusieurs vases parmi lesquels on en a surtout reconnu trois : le premier était une urne en terre rouge très épaises, possédant encre ou nouvercle à anne; cette urme brière avait 16 enti-mètres de haut sur autant de diamètre; elle renfermait des os brollés. — Le second vase était en terre griss et destiné aux offrandes. — Le troisième était une belle urne en verre verdêtre, épaisse et carrés, avec un col roud et une anse rayée; au fond de ce vase rempli d'ossements brûlés et d'eau d'interposition, on vopait des caractères en relief; on a cru lire: ivstri... 6...Li., que M. l'abbé Simon propose d'interpréter par ces mots : Justitia gallorum. Nous croyons plutôt qu'il s'agit d'une marque de verrier.

Un rapport ou procès-verhal de cette découverte flut dressé dans le temps par M. Quesnel, et envoyé par lui M. Legrand, sous-précit ("Vertoct, et par e d'enrire it M. Beugnot, préfét de la Scine-Inférieure, qui, tous deux, remercièrent le rédacteur. Ce rapport, ainsi que le dessin et le plan qui l'accompagnent, esisse aujourd'hui aux archives départementales de la Scine-Inférieure. Tout-fois, une copie en fut conservéa aux archives communales où elles te trouve encore.

Les objets provenant de cette découverle paraissent à présent perdus pour toujours. Cependant, sur la denande de M. le sous-prédit d'évetat, fis furent adressés à l'Administration départementale. La preuve de ceci, c'est que M. le Préde les communiqua à l'Académie de flouen afin d'avoir son avis. Le secrétaire de la Société, dom Gourdin, lut, en 1805, des Obervations sur des sures finarieurs tournées à Congulle, prèt Yetest. Après avoir donne la description des objets et avoir remarqué qu'une « partie de l'inscription » ne se pouvait lier parce qu'elle sauti été manquée dans le moule, » le rapporteur conclusit que c'étaient des gaulois du 1ve siècle au plus. — Pour nous, c'étaient des galloromains du second siècle.

Tout ceci était écrit, et nous croyions la pièce perdue quand nous avons reconnu qu'elle était dans notre Musée des Antiquités. Nous l'avons reconnue à ne pas nous y tromper.

Cette belle urne carrée en verre verdâtre a été

achetée en 1849, chez un brocanteur, pour le prix de 40 fr. Elle est haute de 32 centimètres, comme celles d'Yébleron; son ause est rayée et son goulot est rond. Au fond, on voit encore, entre deux lignes concentriques, les lettres suivantes, à peine déchiffrables: .....IVSTITVI CLN?..... - Nous donuons ici un dessiu au trait de cette belle pièce.

ÉPOQUE FRANQUE. - Canville était un des frois doyennés de l'archidiaconé du Petit-Caux. A ce titre, il doit remonter à l'époque franque.

· Précis analyt, des Trayaux de l'Académie de Bouen. année 1805, p. 39-41.

L'abbé Simon, « Inventaire des Archives du doyer de Doudeville, + 267-68.



URNE ROMAINE EN VERRE (CANVILLE, 1804). \* La Normandie sonterraine, 1" édit., p. 128; 2"

édit., p. 147. « Procis-verbaux de la Commission des antiquités,»

## CANTON DE FONTAINE-LE-DUN-

### SAINT-AURIN-SUB-MER.

Époque Gauloise. - En 1859, un berger trouva sur le territoire de cette commune une monnaie gauloise en or ou electrum que je m'empressai d'offrir à M. de Saulcy, sénateur. Ce savant membre de l'Institut a bien voulu me dire que cette pièce était un bel exemplaire de la monnaie des Bajocasses, et que, par la conservation et l'ensemble des types, elle était le plus remarquable échantillon de son cabinet.

ÉPOQUE ROMAINE. - Le territoire de Saint-Aubin est riche en antiquités romaines. Deux points en contiennent surtout : la Cour des Salles et le vallon de Saussemare.

La Cour des Salles renferme des terrassements et des murs arasés. Il y a des traditions d'abbayes, de souterrains, de cloches enfouies, de trésors cachés, etc. En général, tout liou qui porte le nom de Salle doit contenir des restes romains,

En 1850, M. Gautluer, instituteur, nous a remis une belle soucoupe en terre de Samos,

récemment trouvée à Saint-Aubin avec d'autres vases. En 1827, on a extrait une urne pleino d'os brûlés d'une argilière placée entre Saussemare et l'église de Saint-Aubin.

Mais e'est en 1824 que les principales découverles d'antiquiles romaines ont ét fairs, au bord de la me, dans le vallon de Saussenare, soit par les douaines, soit par les deporations de MM. Sollicoffre et Estancelin. M. Sollicoffre a exposé les découvertes faites par le hasard ou par lui-méme à la Commission départementale des antiquilés, qui les a consignées dans se protes-verbaux des 10 avril et 30 septembre 1824. M. L. Estancelin a raconté ses découvertes à la Société des Antiquaires de Normandie, qui en a imprimé le récit dans le tour erf de ses Mémoires, p. 12, 12, 12 et 183 à 120.

Voir, d'après MM. Sollicoffre et Estanoción, le résumé des fonilles de Saussemare: à plusieurs piols de profondeur, la terre est noire et remplie de tuiles, de poteries rouges, grises, et mêmo de poteries sumiennes. Çà et là on trouve des ossements humains. Les objets les plus intéressants que l'on ait recueillis furent: 3º un fragment de vase à reliefs, 2º un fond de vase rouge présentant une marque de poter of 10 na la usedienteit : o et p. 3º un poit dauphin en brouze ciselé long de 7 centimètres et paraissant avoir fait partie d'un couvercle; 4º une médalle pels thoraue de Constantin-le-deune; on a dissil fort rare, 5º a 4 mêtres du sol, deux vases funéraires, dont l'un vide et l'autre plein d'os brûlés; ce derrier contensiu me filhule en brouse.

#### RELIGERAPHIE

2º édit., p. 147.

Estancolla, « Notica sur quelques Objets d'antiquités trourés à Saussemare, communs de Saint-Auhin-sur-Mer, « dans leu « Méu, de la Soc. des Antiq, de Normandic, » t. », p. 113-120, année 1824.

Sollicoffro, « Notice sur quelques Autiq. trouvées dans une fenillo près de la mer, à Seussemare, commune de Suint-Aubin-sur-Mer, « Mes. sux sech. de la Commission.

- Les Églises de l'arrendissement d'Yvetet, 1<sup>ee</sup> édit.
  1. 1<sup>ee</sup>, p. 363-64; 2<sup>ee</sup> édit., t. 1<sup>ee</sup>, p. 379.
  La Normandis souterraine, 1<sup>ee</sup> édit., p. 129;
- Proces-rerbaux de la Cammission des anliq., «
  séances des 24 et 20 septembre 1824, t. 1\*, p. 78-79.

  Bull de le Soc. des Antiq de Norm., « t. 1\*; p. 120.

## ÉPINEVILLE (SECTION DE SAINT-AUBIN-SUR-MEB).

Éroque novanne. — Le nom d'Épine-tille indique indaillidement la présence de débris antiques. En effet, le territoire de cette ancienne paroisse, surtout vers la mer, est rempli de tuilles à rebords, de meulte à broyer, de poteries et de métailles impériales. — Nous sommes disposé à penser que le vallon de Saussemare devait faire partie de l'ancienne paroisse d'Épine-reille (1).

· • Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, • I "édit., t. 1", p. 361-55; 2" édit., t. 1", p. 380.

<sup>(1)</sup> Dilly, å propose de Blanchey (p. 18640), none stens domed inne cette sur l'excellent diagnostic que prévente, aux prass de Tarchéologue, in som de Blanch en mes altimas din ei cette poul hou sique de fête de selemente to most d'épier. D'épier ville, que nous veyous tout couvret de raines romaiters, est appeil Eppierville par Eodes Rigard. - Jamais, avant-ocus écrit dans non « Égitese de l'arrondissement d'est, o on ne manogre de treuvret de reveta maciera dans les localités dont les épies de montes à cours et de repopret ce d'être, sou ciclosis le baseau d'Épiesa; priet Dippe, commèdie tes épies formant à nour « et proper ce d'être, sou ciclosis le baseau d'Épiesa; priet Dippe, commèdie tes épies formant à nour « et present de manifer de l'est de l'es

## SAINT-PIERRE-LE-VIEUX.

ÉPOQUE ROMAINE. — Quelques-uns pensent que la voie romaine qui de Lillebonne et de Grainville se dirigeait vers Arques-Dieppe, passait le Dun à Saint-Pierre-le-Vieux.

### NOTRE-DAME-DE-LA-GAILLARDE.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Dans la plaine, on connaît d'anciens puits rebouchés que l'on dit recéler des trésors. On parle aussi de fées dansant des rondes.

### SOTTEVILLE-SUR-MER.

Eñoque cart.oss. — En 1880, un tailleur de grês, en creusant sa carrière, trouva une momnaie gaudoise on r, bombée et lisse d'un cité, mais présentant au cité concave un cheval à membres disloqués et courant à droite. Au-dessus est un croissant renversé, et ana-dessous un globule. Cette pièce, de fabrique barbare, paraît remonte à 100 aux au-dessous un globule. Cette pièce, de fabrique barbare, paraît remonte à 100 aux avant 1-C. Elle appartient à la-érie des expless de la Beigique et se trouve assez fréquemment de la Sciene à l'Execut. — Une pièce sembhable se voit au Masée de Nauchâtel.

Pétinoux souxaxez. — En 4005, le duc Bichard II, pour récompenser Dudon, de Saint-Quentin, de son histoire des ducs do Normandie, lui donna la terre et l'église de Sotteville au pays de Caux. Le 8 septembre 1015, à la prière même de l'historien, il transfèra cette donation à la collégiale de Saint-Quentin, en présence de Richard III, son fils, de Gounor, sa mêre, de Judith, son fouse, de l'archevêque Robert, ton frêre, et des

de Spineto, dès 1282, par Guillaume de Flavacourt, et qui nous a doncé, en 1847, des cercuoils de Vergelé et des sépultures franques. (« Rovoe de Rouen, » 1" sem., p. 230-42 et pl. — « Bull. mon., « t. xm, p. 285-305. — « Sépult. anc., . in-8' de 18 p. - . La Normandie souterr., . 1" édil., p. 319-530; 2' édit., p. 403-416.) - Les chemps d'Épinay à Sainte-Beuve-en-Rivière, près Neufchâtel, sont remplis de débriset de constructions romaines. Une station antique dut les courrir sutrefois. (Fernol, « Mém. da la Soc. dos Antiq. de Norm. , « t. xt, p. 173-74. - « La Norm. souterr. , » 1 \*\* édit , p. 134-35, 156; 2 \* édit , p. 152-53, 186, 404. — « Procès-verb. de la Comm. des Ant. de la Seine-Inf., » t. 1 \*\*, p. 76-77.) - Dans le bois de l'Épincite, aux Petites-Ventes, près Saint-Sains, on a rencontré des cercueils de piorre en traçant le chemin de grande communication nº 12. - Le hameau d'Epinay, à Londinières, donne toute sorte de débris antiques. (« La Normandie souterr., » 1" édit., p. 485; 2" édit., p. 205.) - Nous croyons que l'on trouve anssi dos débris ancions emprès de la chepelle da Notre-Dame-de-l'Épinette, à Foncerment, l'ancien font Théodore. -Nous avons la mêma opinion de la ferma da l'Epinay, à Fécamp, de laquelle dépendait autrefoia le Camp de César. - A Saint-Pierre-Église, près Cherbourg, est to hamean de Téoéville, où se trouve la pièce de l'Épinette toute rumplia de tuites à rebords et d'où l'en a extrait des urnes romaines en 1816. (\* Mêm. de la Soc. des Antiq. de Norm., v t. xxii., p. 192.) -- A Épinanil, près Saint-Amand (Cher), est une motte ancienne, et en y tronve des antiquités. (« Mém. de la Commiss. archéolog. du Cher, » p. 10, année 1852, nº 1 et 2.) - A Épinay-sur-Seine , près Saint-Denis, fut un Palatium de Dagobert; l'abbé Lebeuf cite des cerqueils de pierre et de piltre rencontrés en ce lieu; M. Fallue en a également connu en 1857; on un mot, on signale sur ce point besucone de monuments antiques. (A. de Sauley, deca lo « Courrier de Peris, » du 19 décembro 1857.) - Esfin au lieu dit l'épise, dans la forêt de la Hellate, à Pienrines (Oise), est un bloc de grès, dit le Pes de Saint-Rieud, (Woilles, e Réport, archéol, de l'Oise . + p. 19.)

évêques de Bayenx, de Lisieux et d'Évreux : « Ecelesias in Cassis Comitatu sitas... alteram secus mare positam in vieo qui dieitur Sotavilla. »

« Gallia Christiana, » t. xı, p. 124, et « Instrumenta, » Duplessis, e Descript, géogr, et hist, de la Haute-Norm., v t. 1", p. 362.

A. La Prevost, a Mém, de la Soc, des Antiq, de Norm., a t. xt, p. 13-. Les Églises de l'arrond. d'Yvetel, . 1º édit., t. 1". p. 309-61; 2\* 6dit., t. e\*\*, p. 375-76.

## HÉBERVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. - En 1856, deux ouvriers oceupés à tracer le chemin de grande communication no 50, de Doudeville à Fontaine-le-Dun, trouvèrent, à l'entrée du village d'Héberville, des vases autiques provenant d'incinérations gallo-romaines. Dans les fragments que la pioche a épargnés, j'ai reconnu des vases rouges et gris comnie en donnent souvent les eimetières des trois premiers siècles. Mais la pièce que j'ai pu restituer, et dont les fragments sont au Musée de Neufchâtel, c'est une belle urne hexagone en verre vert, laquelle eontenait des os brûlés. L'épaisseur du verre est de 15 millimètres; la hauteur du vase est de 31 centimètres, et sa largeur de 24 eentimètres; sa capacité devait être do trois litres au moins. Cette belle urne possédait un eol rond et une anse ravée.



URNE REXAGONE EN VERME (1836).

Une fouille que j'ai pratiquée dans ce quartier, en octobre 1857, a montré près du cimetière les restes d'une villa romaine.

### ANGIENS.

ÉPOQUE INCERTAINE. - Près de l'église d'Angiens est une motte circulaire, vaste et élevée, dont l'origine et la destination nous sont inconnues.

Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, » 1º édit., t. 1º, p. 256; 2º édit., t. 1º, p. 572.

## LA CHAPELLE-SUR-DUN.

Période Normande. - Vers 1005, ee lieu fut donné par Riehard II, duc de Normandie, à Dudon, de Saint-Quentin, et à la collégiale qu'il habitait, pour le récompenser de son histoire des premiers dues normands. En 1015, le même prince, en présence de Richard III, son fils, de Gonnor, sa mère, et de Judith, son épouse, confirma en pleine cathédrale de Rouen la doustion faite aux chancipes de Vermandois.

\* Les Églises de l'arrend. d'Yvetet, \* 1" édit., t, r", ]

Gallia Christiana, \* t. x1, \* Instrumenta, \* p. 281. ]

Gallia Christiana, \* t. x1, \* Instrumenta, \* p. 281. ]

#### HOUDETOT.

ÉPOQUE FRANQUE OU NORMANDE. — On trouve à Houdetot une motte considérable couverte de maçonneries et entourée de terrassements; on l'appelle le Câtel de Houdetot. Il est probable que c'est la ruine de l'ancien château (féodal.

Les terriers de Houdetot, de 1729 et de 1752, montrent un chemin Arquais. C'est une de ces anciennes voies qui sillonnaient jadis le pays de Caux, se dirigeant vers Arques, chel·lieu des poids et mesures. On trouve des rues Arquaises et des chemins d'Arques, à Fécamp, à Yvetot et à Baons-le-Comte (1).

Papier et livre-terrior de la seigneuric de Reudetot.
 l'a Les Églises de l'arrondissement d'Yvotot, « 1<sup>rr</sup> édit.
 l'un de 1752, l'autre de 1791. Mss. aux archives départ.
 t. 1<sup>rr</sup>, p. 234-57; 2<sup>r</sup> édit., t. 1<sup>rr</sup>, p. 367-70.

### TONNEVILLE (SECTION DE BOURVILLE).

EPOQUE PILNQUE. — Nous croyons que Tonneville est l'ancien Tanances qui, en 705, du donné à une ababaye par Sigebold, leude de la suide de Ghildebert II : Anno undecimo ( Hildeberti II) Sigheddus Taunacum villam in pago Tellau largitus est. » Plus tard, en 715, le prêtre Leuthert donna au monastère de Fontenelle une terre dans le « vicus de Tannaco » qui in estauril être autre chose que Tonnevillo-sur-Dun.

(i) Le titre de chemin d'Arques en de chemin erquais joue un grand rôle parmi nous an moyen-àge. Il me parait à pen près synenyme de chemin du lioi.

Voici, du reste, quelques-uns des points où neus avens trouvé trace de lui. On verra que son réseau s'étendail par tout le département. - Je ne parierai pas du grand chemin qui de Caudebec conduisait à Anjues par les Baons. Il est bien cennn par l'itinéraire de Guillaume-le-Bhiard vers 1056, -- Fécamp a conservé jusqu'à nos jours la rue Arquoise qui, dans une charte do 1200, est appelée vicus Archenzis, la rue Arqueze en t120, et la rue Arrheie on 1553. - Les titres de la collégiale d'Yvetet conservés an dépôt départemental citent, deue un acte de 1781, le grand chemin tendant d'Toriot à Arques. (Voir « Égl. de l'arrend. d'Yvetot, « t. 1", p. 370, 2" édit.) -Dans une espèce de papier terrier de la paroisse de Neuville-le-Pollet, dressée en 1387, on y voit figurer le quessin Arquays. (Arch. départ., fends de Lengueville.) - Une charte du xus siècle, délivrée par Nicole Thomas, de Veules, mentienne dans ce dernier bourg « queminum Arcoia. » (Arch. :lépart., fends de Fécamp.) - A Creixmare nous tronvons « keminum Arquels, » vers 1262 et en 1308. (Arch. départ., fonds du Velasse.)—Les titres de la seigneurie de Cany, an xvo" siècle, font voir un chemin Arquais à Englesqueville. - Le coutumier de Londinières, dressé par le chapitre de Rouen en 1382, cite un quemin Arqueix et un quencia Arquez. - Dos terriers du vom siècle neus fent veig un chemin Arqueis à Angiens et un chemin Arquei à Hautet-le-Vateis (fends de Pécamp). - Eufin le terrier de Saint-Martin-de-Boscherville, dressé en 1765, nous retrace un chesain d'Arques à Héneuville. - La pineart de ces notes sur des chemins Arqueis nous ont été communiquées par M. de Beanrepaire, archiviste de la Scine-Inférieure.

\_u mana by Google

« Chronic Fontancille, » c. 11 et vu. A. Le Prevest, « Mém. de la Soc. des Antiq. de

Norm., . 1. xt, p. 6 et 7.

\* Les Églises de l'arrond. d'Yvetat , \* \$\*\* édit., 1. 1", p. 350; 2" édit., t. 1", p. 365. \* Sépuit. gaul., rom., franq. et norm., \* p. 154.

### ANGLESOUEVILLE-LA-BRAS-LONG.

ÉPOQUE INCERTAINE. - On m'a cité une motte existant sur cette commune.

### AUTIGNY.

ÉPOQUE FRANQUE. — Autigny, dont le nom semble indiquer un cours d'ean, pourrait bien avoir été autrelois la première source du Dun. En tout cas, l'origine du vocable indique les temps mérovingiens. Autigny doit être le même que : A litiaco et A riliaco, in pago Tellau, y qui, en 750, fut donné par l'épin-le-Bref à l'abbaye de Suint-Denis, et confirmé, en 775, se Cinatemenges, eson fils.

Dom Félibien, « Hist. de l'abb. de Saint-Denis, » pièces justif., xxxss et cu. A. Le Prevost, « Mém. de la Soc. des Antiq de Les Églises de l'arrondissement d'Yvotot, » 1<sup>ee</sup> édit.,
 t. 1<sup>ee</sup>, p. 341; 2<sup>ee</sup> édit., t. 1<sup>ee</sup>, p. 357.
 Sépult. gaul., rom , franq. et norm., » p. 154.

## GRAINVILLE-LA-RENARD (SECTION DE BRAMETOT).

PÉRIODE NORMANDE. — Robert I<sup>es</sup>, duc de Normandio, confirma au chapitre de la cathédrale de Rouen; « In pago qui dicitur Talou partem ville unius que Grainvilla vocatur. » Ce pourrait bien être Grainville-la-Renard. C'est du moins l'opinion de M. Le Prevost.

A. Le Prevest, « Mêm. de la Sec. des Antiq, de Norm.,» t. xx, p. 70.

Norm.; » t. xi, p. 8.

Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, » \$" édit.,
 t. 1", p. 341; 2' édit., t. 1", p. 357.

### CRASVILLE-LA-ROOUEFORT.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Ce village doit son nom à une de ces anciennes Fermetés ou Roques fortes is communes à l'époque franque et au moyen-àge. On voit en effet les restes de cette vieille fortification auprès du château moderne.

a Les Églises de l'arrondissement d'Yretot, » 1" édit., t. 1", p. 335 ; 2" édit., l. 1", p. 352.

### CANTON DE SAINT-VALERY-EN-CAUX.

### SAINT-VALERY-EN-CAUX.

Éroque nouanne. La petite ville de Saint-Valery-en-Caux dut avoir son port à Fépoque romaine. La mielleure preuve que l'on paisse en donner, es sont les dux cimetières dont l'un était placé à la rôte d'Arel et l'autre à la côte d'Anneit. Le quartier d'Arel, qui devint au moyen-àge le quartier Saint-Leyer, présente, dans les jardins possédés naguère par la famille Thinon, une série de murzilles antiques, des tulles à rebords, det monnaies romaines et dès spuelettes près desquels il a été trouvé un javelot en fer présentement déposé au Musée de Rouen. Le quartier d'Anneit, ajusqu'hui le Bohène, a montré à l'angle de la rue der Escrece et de la rue aux Anez hon nombre d'urres contenant des os brédies et des monnaies d'or out de brozze. Notre Musée départemental possède deux médailles d'argent de Trébonien Galle et de Valérien, provenant de Saint-Valery.

Au mois d'avril 1893, on signala à la Commission des Antiquités la découverte d'anciennes murailles et de monnaies romaines faite à Saint-Valery-en-Caux.

Éroque Franque. — En l'absence de preuves contraires, et quoique nous manquions de motifs suffisants, cependant nous n'avons pas hésité à attribuer à la dernière période romaine les sépultures trouvées, vers 1832, à la côte d'Aral; mais nous croyons pouvoir, avec certitude, attribuer celles de la côte de Cany à l'époque franque.

Vers 1808, à quedque spas de la nouvelle route impériale du Havre à Lille, un cultivatour, labourais son champ, vit un de ses chevaux s'enfoncer dans le sol. Recherche faite, il découvrit une pierre brisée recouvrant un tombeau qui fut visité. L'auge ne contenait qu'un fémur, une vertèbre et une partie de crâne, ce qui prouverait, selon nous, que la sépulture avait été authéruement violée. On recueillit de plus un fer de lance, « un cimeterre à dos large, court et recourbé vers la pointe, » évidemment un scramassace mérovingien, enfin un morceau de fer qu'on prit pour « une partie d'éperon. »

Les armes « furent envoyées au Cabinet d'antiquités à Paris, » dit M. l'abbé Simon, qui a retrouvé sur ce sujet un rapport de M. Quesnel, son parent. Ge dernier avait été témoin de la découverte.

D'autres personnes nous ont parlé d'une vingtaine de cercueils en auge trouvés, vers la même époque, à cette même côte de Cany, dans un champ appelé le champ du Cavalier. Nous devons sans doute attribuer à l'Époque franque la tradition qui veut qu'au virsiètée saint lager, d'Autun, edils à Féramp, ai tryché, haptirée topéré des prodiges à Saint-Valery. On assure même que sur la falisies, où est à présent une chapelle de son nom, le saint aurait peruls son chapelle du soi qu'in est ons oil, les gens du peuple portent encore leurs enfants à l'ancienne chapelle de Saint-Leger, et leur font faire cinq fois le tour des ruines pour qu'ils saine le pau de greer.

Éroote INCERTAINE. — Nous ne savons à quelle époque attribuer, et peut-être appartiement-elles un peu à toutes, certaines traditions asysérienses qui on tours à Saint-Valery. Nous citerons de ce genre la cropance aux gobelins, aux demes blanches, aux loups-grouve et ac Acéral Beyard. Enfin, nous rappellerons la tradition qui vet que l'ancieme rivière de Saint-Valery, qui sortait des coteaux de Néville, ait été bouchée avec des ballets de laine.

Le quartier maritime de Saint-Valery a'appelait autrefois le Port-Nevael ou lo Port-Nevaerre. Nous ignorons à quelle époque cette dénomination a pris cours. La première fois que le nom de Saint-Valery apperait, éest dans des chartes de litchard l'er et de Richard II, et il est appelé « Sanctum Valericum, » et « Ecclesia Sancti Valerici, » en 1026.

La vallée de Saint-Valery, comme la plupart de nos vallées littorales, était autrefois fermée avec des murailles échelonnées de tours. La rue des Remparts est un reste de ce barrage dont nous ne sauvions donner l'origine.

```
Gullmeth, * Desc. géogr., hist., stat. et monum., *
t. m, 369-73.

« Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, * l'*édit.,
```

Doudeville, » p. 268-09. « Procès-verbaux de la Comm. des Antiq., » t. », p. 192.

## NÉVILLE.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Il parati 'qu'une rivière on ruisseau sortait autrefois de Néville pour se jeter à la mer à Saint-Valery. Une tradition assure que ce cours d'eau fut bouché dans sa source avec des balles de laine. On ajoute que ce fut pour déraciner une superstition.

PÉRIODE NORMANDE. — Néville posséda autrefois un château des plus forts et une châtellenie des plus puissantes. Cette forteresse, que l'on fait remonter jusqu'à llertel, compagnon de Rollon, est entièrement démolie aujourd'hui : on n'en connaît plus que la place.

```
Mocéri, « Lo grand Dictionnaire historique, » t. n., p. 300-303, édit. 1732.

« Les Églises de l'errondissement d'Vectot, » 1 " édit., t. n., p. 373-376.

« Les Églises de l'errondissement d'Vectot, » 1 " édit., t. n., p. 373-376.
```

Les Églises de l'arronditsement d'Yvetot, \* 1
 t. π, p. 1 à 7 et 18; 2° édit., t. π, p. 1 à 7 et 18.

La Normandie souterraine, • 1<sup>re</sup> édit., p. 129, 342;
 2° édit., p. 148, 430.
 L'abbé Simon. • Invent. des arch. du dovenné de

# SAINTE-COLOMBE.

ÉPOQUE INCENTAINE. — Une tradition locale prétend que Sainte-Colombe fut autrefois un bourg que les guerres ont détruit, et que dans le cimetière, à 60 coudées du clocher, on a caché une cloche d'argent.

« Les Églises de l'arrondissement d'Evetel, » 1" édit., t. 11, p. 47 ; 2" édit., t. 11, p. 45.

# LE MESNIL-DURDENT (SECTION DU MESNIL-GEFFROY).

Eroque INGERTAINE. — Au Mesnil-Durdent, autrefois appelé lo Mesnil-Bar, existait unare de Saint-Quuphre, où l'on venait se baigner comme à Saint-Arnould et à Bivillela-Baignarde. On y allumait aussi un feu comme dans les précédentes localités.

\* Les Églises de l'arrondissement d'Yvetat, \* 1\*\* édit., t. 11, p. 51; 2\* édit., t. 11, p. 48-49.

# BLOSSEVILLE-ÈS-PLAINS.

Époque incertaine. — Le territoire de Blosseville renferme un certain nombre de débris et de traditions. Aux Marettes, la charrue rencontre des tuiles et des murailles. On parlo d'une croix Dyel disparue et de chevaux allant d'eux-mêmes apporter à l'église les superbes vitraux qu'elle possède.

On montre un lieu encore appelé la Cour-le-Conte. Cela rappelle l'ancienne vicomté de Blosseville, très puissante à la période normande. Dans une charte de Richard II, en 1026, ce lieu est appelé Blossa : Villa quue dicitur Blossa. >

\* Les Égises de l'arrondissement d'Yvetet, \* 1" édit., t. m , p. 55-66; 2" édit., t. m , p. 52-57.

# MANNEVILLE-ÈS-PLAINS.

Éroque ROMAINE. — En avril 1863, un cultivateur de Manneville a trouvé, en labourant ses terres, un bel aureus de Vespasien pesant sept grammes et de la plus belle conservation.

# VEULES.

Le bourg de Veules est assurément un lieu fort ancien, où l'on trouve des traditions et des débris en assez grand nombre. Cependant, à l'exception d'urnes romaines et d'un cimetère franc bien constaté, il nous est difficile de donner à tout le reste une attribution précise; nous essaierons, toutefois, de délivouiller ce chaos où, jusqu'ici, la lumière de la critique a îtit généralement défaut.

Disons d'abord qu'à la période normande et anglo-normande le nom de Veules est écrit Vuella, en 1026, par Richard II; Wellis, au XII° siècle, par l'archevèque Thibaud et le pape Célestin III; Vetulio, par Honorius III, en 1220; Welleis, par Rigaud, vers 1260, et enfin Veuler, Welles et Weules, dans les chartes de Fécamp. A présent, venons aux traditions et aux monuments.

ÉPOQUE ROMAINE. — Peut-être pouvons-nous reporter à l'époque romaine le titre de Cité que les habitants de Voules, comme ceux d'Étretat, de Criel et de Bruneral, donnent à leur pays. Ils prétendent même que Saint-Valery-en-Caux est une colonie de Veules.

On trouve dans tous les quartiers de Veules des maçonneries dont il n'est pas aisé de fixer l'origine. A peine oserons-nous indiquer comme la trace d'une voie romaine le chemin des Chasse-Marrées, qui ailleurs indique presque toujours une chaussée antique.

Nous marcherons avec plus d'assurance en copiant une note de M. Achille Deville, dans laquelle il nous assure que, vers 1880, on a trouvé à Veules une urne cinéraire en terre cuite, des monnaics en bronze do Probus et de Constantin, et des médailles en argent de Traiau et d'Otacile.

ÉPOQUE FRANÇIE.— On a cherché à attribuer à Veules les triens mérovingiens portant le nom de VELLACO et de VELLACO MI. Cartier et A. de Longefrier, qui proposent cette attribution, ajoutent prudenment un point d'interrogation après le nom de Veules. Ce n'est point nous qui éluciderous cette question. Mais ce qui prouve bien chairement l'existence, et même l'importance de Veules, aux temps mérovingies, c'est le cimetière franç que l'on vient de nous signaler on face de la chapelle du Val, à la obte orientale qui conduit vers Bione, et dans les tranchées un brodent la route inunérie le n° 26.

Là, depuis cinq à six ans, les chaufourniers qui exploitent la craie de cette colline rencontrent des sépultures. Ils en ont bien constalé une douzaine, et cette année même (1862), trois nouvelles fosses viennent d'apparaître. Deux d'entre elles ont donné des vases dont l'un en terre blanche et l'autre en torrenoire. Une des fosses a dorri une boucle torrenoire. Une des fosses a fourni une boucle







en bronze, et l'autre une plaque et une contre-plaque de ceinturon en fer damasquiné.

Je rangerai volontiers parmi les restes de l'époque franque la tradition qui attribue la construction de la chapelle de Notre-Damo-du-Val à un chasseur égaré dans la forêt qui couvrait alors le canton des Plains. Des puits et de vicilles murailles environnent partout cette chapelle à présent isolée.

Il existait à Veules une vieille voie connue sous le nom de Chemin d'Arques. Une charte du χπιο siècle, délivrée par Nicole Thomas, l'appelle « Queminum Λrcois. »

Enfin je citerai, comme dernière trace de cette période, la tradition d'abbaye, qui s'attache à l'église de Veules.

- . Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, . 1" édit., 1 t. n. p. 60-80; 2º édit., t. n. p. 58-76.
- De Longpérier, « Annuaire hist, de 1811 pub, par la
- Soc. de l'Hist. de France , » p. 229.
- Cartier, « Catalogue des légendés des monnaies mérovingiennes, » dans la « Revue numismatique, » année 1810.

#### CANTON D'OUBVILLE

### OURVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. - Ourville est le passage de la voie romaine allant de Juliobona (Lillebonne) à Gravinum (Grainville). Il est probable que, sur le territoire d'Ourville, la voie bifurquait, et qu'un embranchement se dirigeait vers Arques et Dieppe, à travers le Petit-Caux.

A deux kilomètres au nord-ouest de l'église d'Ourville, sur une hauteur et dans un terrain aujourd'hui livré à la culture, on découvre, depuis plus de soixante ans, une quantité de fondations antiques, surtout des pierres, des briques et des tuiles. Ce lieu est communément appelé les Vieux-Chatiax.

Guilmeth, . Desc. giogr., hist., stat. et mon. des L'abbé Cochet, « Mém, de la Soc, des Antiq, de arr., . t. ir, p. 228-29. Norm., . t. xxrv, p. 337 et 347.

# BEUZEVILLE-LA-GUERARD.

ÉPOQUE ROMAINE. - La voie romaine allant de Juliobona (Lillebonne) à Gravinum (Grainville) passait par Beuzeville-la-Guerard, au hameau de La Cauchie dont le nom est très significatif.

· Les Égliscs de l'arrond. d'Yvetot, · 1º édit., t. 11, \* Mcm. de la Soc. des Antiq. de Norm., \* t. xrv , p. 87; 2\* édit., t. 11, p. 82. p. 160-61; t. xxiv, p. 336-36.

#### CLEUVILLE.

ÉPOQUE INCERTAINE. - On dit que l'ancienne église existait au Bos-de-Cleurille. Là, dans un épais taillis, on montre la vaste assiette d'un ancien château; on y distingue très bien la motte, les fossés, le donjon, en un mot tout le squelette d'une forteresse disparue.

L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, » 1" édit., t. m, p. 87; 2" édit., t. m, p. 83.

#### HAUTOT-L'AUVRAY

ÉPOQUE ROMAINE (?). — Dans la plaine connue sous le nom de *Drosay*, auprès d'un étang appelé la mare d'Englemare, on recueille une quantité de briques, tuiles et poteries anciennes.

Guilmeth, . Desc. géogr., hist., stat. et mon. des arrond., . t. m, p. 221.

#### SAINT-VAAST-DIEPPEDALLE

ÉPOQUE INCERTAINE. — On assure que, dans le vallon see qui descend de Saint-Vaast, eculait autrefois un ruisseau que le seigneur du Petit-Berménil a fait boueler, parce que son fils s'é tâuit nové.

ÉPOQUE ROMAINE. — Près de la creiz d'Écamuare, on trouve en labourant beaucoup de débris et de substructions antiques. M. Gauger, géomètre à Cara, assure, d'après la tradition locale, qu'il y cut là l'ancienue rille d'Emusure. Il raconte que, dans la propriété de M. Cavelan, se trouvait une motte qui fut détruite en 1830. A la côte du Fortel, on a trouvé, en 1840, une neuela broyce en poudingue, posi des chandeliers, des fouriettes, des tuites et des poteries. Mais, en dehors de quelques faits, nous devous dire que le travail de M. Gauger ne possède ins siencen si critique.

L'abbé Cochet, « Les Églises de Farrond. d'Yyetot, » | E. Gauger, « Essai hist. sur l'ancienne ville d'Esumaro d'un felit, t. u. p. 91; 2° édit., t. u. p. 98.

### LE HANOHARD.

ÉPOQUE GAULOISE. — Vers 1841, en faisant la route départementale ne 19, de Cany à Yvetot, on a trouvé, dans la traverse du Hanouard, un dépôt de bronze antique pesant sept kilogrammes et demi, il consistait en vingt ha-



BRACELET EN BRONZE.

sept autogramment of control and control and unique and control and unique and in the control and unique and in the control and unique and uniq

ÉPOQUE INCERTAINE. — Au Hanouard, on montre encore la fontaine de Saint-Denis, où l'on dit que le saint évêque de Paris baptisa les premiers chrétiens de la vallée.

L'abbé Co:het, . Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, . 1º édit., t. m, p. 123; 2º édit., t. m, p. 117.

# SOMMESSII.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Au bas de la côte de Sommesnil, et dans la vallée de la Durdent, est une fontaine autrefois très vénérée qui porte encore le nom de fontaine de Saint-Firmin. Une tradition locale veut que saint Firmin, d'Amiens, qui fut l'apôtre des Calètes, v ait autrefois hartisé.

Ch. Selmoo, « Hist. do mint Firmin, mertyr, premier évêque d'Amiens, « p. 32, 33, 289, 301, 377, 379, 386, 389, 468, 469; in-8°, Arras, 1861. L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrond. d'Yvotot, » l'" (dit., t. n., p. 121-22; 2° édit., t. n., p. 116-17.

# ANVÉVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. — En 1844, dans une terre couverte de ronces, nommée la Garenne (1), des défrichements opérés par M. Mouquet, de Thiouville, firent découvrir, à

(1) Le nom de Garcane, assez rénanda en Normandie et portente la France, me recatt un bon indica archéologique. J'en citerai ici un assez grand nombre d'axemples pour faire croire que ce n'est pas le pur effet du basard. - En 1851, aux euvirons de Caen, au lieu dit la Garrane, en a trouvé quarante médailles de brenze de Commodo et de Posthume. (« Nóm. do la Soc. des Antiq. do Norm., » L. xxx, p. 254.) - Les sépuitures romaines que nous avens fouillées à Étretat on 1835, étaient voisines d'un triage appeié les Haulles et d'un bois nomosé la Gorenne. ( « Étretat, son passé, son présent, son ovenir, « 4º édit., p. 35-39. – « 8º pult. gaut., rom., franq. et norm., « p. 39-49.) – Dens le bols de la Gorvane (commune de Chambord-en-Vexin, canton de Chaumont (Osse), on a treavé, dans des fouilles prutiquées de 1856 à 1857, un dolmen et un vase contenant vingt mounaies d'argent de César, d'Auguste, de Tibère et da Trojen. ( Nouvolliste de Roneu, and 4 mars 1852.) - A Tree-Chitesu (Oise), on remarque, an hameau de la Garenne, une plerre druidique auteur de laquella on a recueilli des ossements et des antiquités gauloises. (Woillez, » Répert, archfol, de l'Oise, » p. 41. -- Frien, « Nouveau Précis statistique sur le canton de Chaumont-en-Vexin. » p. 188.) --Les curicuses entiquités, qui, vers 1839, furent tronvées à Hérouval, près Montlevoult (Oise), sortirent d'un point nommé le Garrane. (Frion . « Nouv. Précis statistique sur le canten de Chaumont-en-Vexin . « p. 172. -- Groves . « Notice archéol. sur le départ de l'Oise, » p. 7; 2- édition.) - A Saint-Gormer, au lieu dit la Gerenne, on a découvert des sarcophages de pierre. (Wolliez, « Béport, archéel, de l'Oise, » p. 63. - Graves, » Notice archéel, aur le décert, de l'Oiso, « p. 313.) - A Balagny-sur-Thérain , le bois de le Garrany e donné des objets de bronze. (a Répert. erchéol. de l'Oisc., » p. 187.) - A Étaples, l'ancion Quentorie, le lieu le plus riche en antiquités se nomme la Garrase. Les découvertes qu'en y fait soot innombrables. - Aux Werrases, commune de Marquise, près Boulogne, on a trouvé, en tâlt, un sarcophage romain, et, en 1860, un Mercure en pierre. (« Congrès archéol. de France : afances gén. de 1860, » p. 145-16.) - Les sépuitures franques aperçues à Scrupt (Marno). en 1841 . étaient dans au endroit dit la Garceur. (De Widranges, « Mêm. de le Société philometh. de Verdun » t. m., p. 213.) - A la Varenne-Saint-Hilaire ou Saint-Maur, près Paris, on a trouvé, en 1839, une sépuiture anuloise contenant trois corps. (\* L'Univers, \* du 12 mai 1839.) - La helle et célébre memie des Mertres (Auvergne) qui figure à Paris ou cabinet d'histoire noturelle, e été trouvée, ou 1736, au terroir de le Gerenne. Là aussi, le 10 juillet 1862, on a recueilli un cercueil en plomb de l'époque romaine. ( » Balletin monumental, » L xxviii, p. 783.) ---Enfin c'ast encore dans la Terre des Garcanes, à Vernaison, près Lyen, terre toute couverte de bronssailles, qu'en septembre 1856 on a trouvé deux veses gaulois en terre cuite, contenant, l'un seixante-douze, l'autre cent trente-cinq objets cultiques en brenze. Cétaiont des bencelets, des poignants, des stylets, des cetts, etc. (Comarmond, . Bullot. monumental, . t. xxvv, p. 67-49. - « Le Courrier de l.ven, » du 11 juillet 1857.) - Les urnes romajoes trouvées à Canville, en 1804, étaient voisines d'une Garrane.

50 centimètres du sol, trois urnes funéraires dont deux étaient en terre et une en bronze. La première contenait des os brûlés et plusieurs petits vases qui tombèrent en poussière. La seconde renfermait un beau vase en verre de forme carrée tout rempli d'os incinérés. Cette urne m'ayant été donnée, je l'ai offerte au Musée de la Société des Antiquaires de Normandie, à Caen. L'amphore de métal contenait environ deux cents monnaies romaines de bronze, de grand module et du Haut-Empire. La plupart étaient à l'effigie de Nerva, de Trajan, d'Adrien, d'Antonin, de Faustine, de Marc-Aurèle, de Commode et d'Alexandre Sévère.

ÉPOOUE INCERTAINE. - Dans ce même lieu de la Garenne sont les restes du vieux château d'Anvéville. Les fondations sont à présent convertes de lierres et d'épines.

« Le Progressif cauchois, » du 4 septembre 1841. L'abbé Cochet, « La Normandie souterraine, » ["édit., p. 130; 2º édit., p. 148.

L'abbé Simon, « Inventaire des arch, du dovenné de Dondeville, = p. 429, m-8\*, Royen, 1657-1861,



# ROUTES

ÉPOQUE GAULOISE. - En 1859, M. Greuier a trouvé, en arrachant un arbre, deux ou trois hachettes ou plutôt coins de bronze, attribués communément à l'époque gauloise. - Nous reproduisons iei deux de ces celts qui nous ont été offerts.

# HERICOURT-EN-CAUX.

Le territoire d'Héricourt-en-Caux se compose de deux anciennes paroisses et communes de Saint-Denis et de Saint-Riquier-d'Héricourt, fusionnées vers 1858 seulement. Ce territoire est fertile en monuments de toutes les époques.

ÉPOQUE ROMAINE. - Depuis Saint-Denis-d'Héricourt jusqu'au moulin de Gréaume qui en dépend, on trouve à chaque instant des débris romains tels que murailles, médailles, poteries, tuiles et meules à brover. Nous savons, par M. Deville, qu'en 1837 on a rencontré à Gréaume trois urnes cinéraires, dans l'une desquelles a été recueillie une monnaie de Fanstine.

Au pied de la colline, qui est sur le bord de la route départementale nº 19 d'Yvetot à Cany, entre Gréaume et l'église, est une fontaine vénérée qui porte le nom de Saint-Mellon. On assure que c'est là que saint Mellon, premier évêque de Rouen, a baptisé les premiers chréfients. L'històrie exclésiastique affirme que saint Mellon est mort en ce lieu le 22 octobre de lan 311. Sun curpey fut d'abord inhumé, pius transfèré à Rouen dans le crypte de Saint-Gervais. Les uns disent qu'il est mort dans une naison qu'il habitait au pripé de la colline du Pgreuf, tout tyès de la fontine qui prote son non. D'autres assurent qu'il est dicéclé sur la lauteur, au hameau du Petit-Vaurille, appelé nassi Vauville-le-Cabet.

Dans un de ses ouvrages, M. le marquis Lever, de Roquefort, plaçait Gravinum à Gréaume. Une certaine analogie de nom et quelques antiquités romaines déterminaient seules la conviction du noble autiquaire.

En face de la fontaine de Saint-Mellon, on voit, dans la prairie, des traces de fondations importantes. On en ignore la date; mais elles pourraient bien être antiques.

Assez près de l'église Saint-Hiquier, en face du Bos-Col et au bord de la route départementale n° 32, qui conduit à Fauville, on voit, au pied d'un coteau, une motte circulaire en terre dont il n'est pas aisé d'indiquer l'origine.

Vers 1854, en creusant les fondations de la nouvelle nef de l'église, on a trouvé une grossière statuette de pierre que je crois l'image d'un dieu du paganisme.

ÉPOQUE FRANQUE. — Le cimetière qui entoure l'église Saint-Deuis-d'Héricourt dut servir

dès l'époque mérovingienne. En 1853 et en 1857, on y a trouvé, à deux reprisse, des épullures franques possédant un vase en terre blanche à couverte noire, dont la panse était ornée de zigzags et de points en crenz; un scramsase en fir, non tibule de brouze en forme de main, et l'ardillon d'une agrafe de cuivre étamé, décorée de riselures représentant une êté lumaine. (Nous reproduisions la fibule et l'agrafe)

Mais il est à l'éricourt un monument qui pourrait apparteuit à Pépopue franque, etni est unique dans ce département. Nous voulons parler de la crypte qui fut découverte le 12 movembre 1887 sous l'églies même de Saint-Denis et au pied de la souline qu'elle surmonte. Cette crypte, longue de 5 mètres 90 continières, lauste de 2 mètres 25 centimères 190 continières, lauste de 2 mètres 25 centimères, large de 2 mètres 20 centimètres, posséde des bras de croit dont la longueur totale est de des bras de croit dont la longueur totale est de des bras de croit dont la longueur totale est de



ARDILLON D'UNE AGRAPE DE CLIVRE.

6 mètres 50 centimètres. S'îls sout plus longs que le vaisseau principal, cela tient à ce que ce dernier a été raccourci par l'enlèvement des terres.

### PLAN LT COUPE DE LA CRYPTE D'HÉRICGÉRT-EN-CAU'S

Plan



Lehelle the

Coupe transversale des bies de lacres



Cette crypte cruciforme, taillée dans le roc vif, possède une voûte ogivale revêtue d'une maconnerie en moellon avec arêtes en tuf. Dans le fond, on distingue deux trous à droite et à gauche de la place que devait occuper l'autel. Cette crypte a tous les caractères des

martyrium ou confessions qui s'élevaient sur le tombeau des premiers martyrs. A-t-elle été creusée primitivement par saint Mellon? Nous l'ignorons; mais sa forme actuelle nous paraît la rapprocher plus de la période franque que de l'époque romaine.

C'est à la période franque que nous croyons devoir attribuer le nom de Iléricourt, le seul lieu du pays de Caux qui ait cette terminaison. Ce nom s'écrivait au xuo siècle Herecort, Harecourt, Harecort, Hericort, Hericuria, A l'époque carlovingienne on l'appelait aussi vicus Sancti Malloni.

# BIBLIOGRAPHIE.

- Had. Vales., . Notitis Galliarum, . verbe Caleti. Pommeraye, a Hist. des Archey, de Rouen, o p. 44. Parin, . Normandie chrétienne, »
- . Gallia Christiana, . t. xt. p. 6.
- t. n. p. 102-115; 2" (dit., t. n. p. 97-110, \* La Norm. souterr., \* 1" édit., p. 47; 2 édit., p. 57.
- Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, 1 " édit.,
- . Mém. de la Soc. des Antig. de Norm ... t. xxiv. p. 347. A. Pottier, « Revne de Rouen, » année 1849, p. 218-19. Gullmeth, . Desc. g/ogr., hist., atal., etc., et. 11, p. 232. B. Gaillard, . Recherches archéol., . p. 9.
- a Rulletin de la Soc. des Antiq, de Norm., . 1" année, 1860, p. 54.
- Cousin, . Mém. de la Soc. dankerquoise, . t. vi, p. 418.

# CANTON DE CANY.

### CANY.

Époque GAULOISE. — Le Musée de Rouen possède une monnaie gauloise en bronze, trouvée dans la rivière de Cany en 1836.

ÉPOCE ROMAIN. — Nous n'oscrions fixer Grarinum à Cany; mais jusqu'ici, de tous les hords de la Durdent, de tous les cantons maritimes de l'arrodissement d'Yvedo, Cany est le lieu qui a donné le plus d'antiquités romaines. Il en a tant montré depuis bientôt un siècle, que nous n'hésitons pas à placer dans cette petite ville, admirablement située, une station romaine aussi importante, pour le noins, que la ville actuelle. Nous avons repoch, dans notre Normandie souterraine, la série des découvertes faites à Cany; nous avons raconté avec détail l'hueruses explorison arrébologique que nous y avons praiquée en falés. Nous alons ici esquisser ce travail, et ajouter les faits parvenus à notre connaissance depuis la nublication de cet ouvrage.

Une ou plusieurs voies romaines traversèrent Cany. Celles que nous soupçonnons le plus volontiers sont la voie de Grainville à la mer, et celle qui de Fécamp conduisait dans le nord de la Gaule.

Le vieus antique était situé sur la rive droite de la Durdent, autrefois nommée la Quitéfédé. Il occupait la portion élevée du bourg où sont aujourd'Inui les halles, la mairie, les hôtels et les maisons des marchands. A cette portion prineipale, nous ajouterons volontiers la chapelle et le vieux château de Caniel.

Vers 1780, dit M. Guilmeth, qu'il faut toujours eiter avec réserve, on voyait encore au centre de la villo actuelle, dans une lle située près du pont des Moulins, les restes bien conservés d'un édifice romain. La forme de la construction était quadrangulaire, les fondements profonds, les murailles épaisses. M. Guilmeth en fait un fort antique.

Ce qui est plus certain, c'est que, vers 1780, M. Reusse, régisseur du château de Cany, faisant construire sur la route de Vittefieur une maison dévenue aujourd'hui l'épuration d'huile de M. Souday, trouva plusieurs tombeaux en terre cuite, et une urne de verre blanc contenant des os brûlés, de l'eau d'interposition et une cuiller en argent.

En 1790, de nouvelles constructions ayant été faites au même endroit, on y fit de nouvelles découvertes. Note de cette exploration fut conservée par un habitant de Cary, M. Houreastremé, grand-père du poète Louis Bouilhet. Cette note fut publiée dans un recueil de Paris, en 1821. On y expose qu'en creusant des fondations, les ouvriers découvrirent de douze à quinze tombeaux; que plusieurs de ces tombeaux, faits en maçonnerie, contensient des cercueils de plomb, tandis que d'autres étaient fermés par des tuiles de 15 à 18 pouces de grandeur, placées en forme de toit. Chaeun de ces cerceils contensit une fiole de verre renfermée dans un vase de plomb. Dans un de ces vases était une cuiller en argent. Un de ces cercueils était celui d'un enfant de huit ans avec son lacrymatoire en verre et sa botte de plomb.

On trouva, de plus, une trentaine d'urnes en terre euite closes avec un couvercle. Ces urnes étaient placées à distance égale. Il y avait aussi des monnaies; mais on n'a reconnu qu'un Trajan.

Il parait bien que plusieurs personnes de Cany prirent des notes sur ces découvertes qui durent impressionner le pays, car M. E. Gaillard en possédait une émanant de M. Pessey, ancien régisseur du château de Cany, et M. Guilmeth en cite une autre émanant de M. Guilbert, juge de paix du canton de Doudeville. Ces notices concordent assez bien avec le résuuter que nous renous de donnes de sous de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra

Dans ce siécle-ci, les découvertes n'ont pas été moins abondantes à Cany, M. Cottard, épicier, a trouvé dans son jardin une urne remplie d'essements, des tules à rèvords, des majonneries et un canal antique. Nous croyons qu'il en a été de même de M. Folet, anciein notaire. Lorsqu'an fonda la fisiture capitolle par M. Patrice, auprès de l'ancien château de Cany détruit en 1607, on a trouvé une médaille dorée, une médaille fourrée, une épingle en ce plusieurs monnaise du Haut-Empire, Quand M. Hellouin fic construire à Canici as maison et sa fisiture, il ramena du fond du sol force débris de tuiles et de briques romaines.

En 1836, M. Deville acheta, pour le Musée de Rouen, vingt-deux morceaux de verre antique qu'on lui assura avoir été trouvés à Cany, amprès du moulin. Ces pièces se composaient de pièces et de goulots de vesse, de filoses de diverses couleurs, de petits plateaux dont un de forme ronde, et d'urnes cinéraires dont deux contenaient encore de l'eau d'interposition. Enfin, il avait été recueilli au même endroit des vases en bronze et un sympulus du nême métal.

C'est muni d'une partle de ces renseignements, qu'en avril et en mai 1849, nous avons fait à dany une fouille archéologique qui a et les résultats les plus heureux. Nous l'avons practiquée dans la cour de M. Souday, entre sa demeure et son épuration d'huile, au bord de la voie qui conduisist à Vittelleur et à la mer, et non loin d'une motte énorme qui surmonte tout à la fois la route et le timetière. C'est la que nous avons trova un cimetière promain des trois premiers siècles de notre éve, contenant des incinérations pour les adultes et des inhumations pour les enfints.

Nous avons d'abord rencontré cinq cercueils de tout jeunes enfants inhumés dans cinq sarcophages en tuiles qui se touchaient. Trois de ces sarcophages contenaient des cercueils de plomb. Ces enfants, bien orientés, possédaient avec eux de petits vases de terre, un



biberon en verre, des chaussures de euir découpé à jour, des boules de verre bleu, une statuette de Latone en terre cuiet, une baguette de verre, une épingle en os et quatre boules en xerre blane. Des tombeaux violés, dans le voisinage, nous ont donné une tête d'homme verdie par l'oxyle, et trois médailles d'argent, de Valérine et des deux Philippe père et fils.

Les incinérations out été rencontrées sur un espace de 12 mêtres de long sur 5 de large, et n'out pas donné meins de cent soixante objets de toute nature: terre, verre, bronze et os. Les vases de terre se composaient d'urnes en terre grise en forme de pot-au-feu, remplies d'os brûlés et recouvertes de plateaux rouges ou brûlés et recouvertes de plateaux rouges ou





d'assiettes grises; les autres étaient des plateaux, des assiettes, des trépieds, des cruchons, des pots aux offrandes et aux libations. Il y avait bon nombre de vases en terre rouge de Samos; mais un seul a donné le nom du potier PRINYS.



Les vases de verre étaient des urnes rondes, carrées ou pomiformes, des barillets qui ont fourni la marque du verrier 140, des tétines ou gottelfes, des fioles dites lacrymatoires, de jolies ampoules dont quelques-unes décorées d'émail, des coupes à boire, etc. Il y avait aussi des perles





VASES BOHAINS EN VERRE (CANV. 1849).

de verre pour collier et bracelet, des boutons de verre et une charmante ampoule en pâte de verre jaune ayant forme de poire.

Le brouze se composait principalement d'un miroir de forme ronde, d'une jolie clé de coffret, d'une pince à épiler, de petites cuillers, d'une fibule recouverte d'émail et d'un charmant flacon à deux anses liées au moyen d'une chaînette. Il n'y avait qu'une seule mommaie en bronze de Nerva-Trajan.

L'osserie était représentée par un petit tuyau, par un tube percé appelé sifflet, par un bouton et trois épingles à cheveux.

Nous terminerous en citant une curiense construction en briques épaisses ayant 72 centimètres de long sur 60 de large, et contevant dans son sein les os brûlés d'un adulte, et cinq fides ou ampontes, dont une en plomb, deux en verre dont une décorée d'émail, la quatrième en pâte de verre et en forme de poire, et la cinquième en brouze avec chainetées.

Tous les objets sortis de la fouille de Cany sont déposés an Musée de Rouen; la plupart ont été reproduits dans la Rerue de Rouen, les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, enfin dans la Normandie souterraine.

ÉPOQUE INCERTAINE. — N'oublions pas de citer à Cany, au-dessus du cimetière romain et au bord de la route de Vittefleur, une motte considérable placée au pied d'un coleau, entourée de fossés et recouverte d'arbres et de halliers. L'origine ne nous en est pas comme.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Hourcastremé, « Annales françaises des sciences, des arts et des lettres, » vª année, t. 8 , nº 3, année 1821. Gulimeth, . Desc. géogr., hist., stat. et mon. des arroad., v 1. 11, p. 302-301.

420, 454-467,

Deville, « Catalogues du Musée des antiq. de Rouen, » années 1836, 1838, 1810 et 1815. « Bevue de Rouen, » année 1840, p. 217, 347-61, 407-

«Mém. de la Soc. des Antiq. de Nerm.. t. tiv, p. 162; t. xvii. p. 399-437 et planche; t. xxiv. p. 345, 348-49. · Notice sur un cimetière remain découvert en Normandle, en 1849, o in-8" de 46 p. avec pl. Rouen, 1849. . La Normandie souterraine, . 1" édit., p. 48-50; " 2º édit., p. 58-70 et planche 1.

. Les Églises de l'arrandissement d'Yvetot, . 1" édit.,

t, u, p. 141-42; 2º édit., t. u, p. 157-58.

# BARVILLE (SECTION DE CANY).

ÉPOQUE INCERTAINE. - M. Guilmeth dit que, sur la côte de Barville, il y a une motte dans un bois.

Guilmeth, . Desc. géogr., hist., stat., et mon., . t. 11, p. 331.

# GRAINVILLE-LA-TEINTURIÈRE.

ÉPOQUE ROMAINE. - Jusqu'à présent, on a trouvé peu d'antiquités romaines bien caractérisées à Grainville : les débris que l'on y reneontre ne sont pas encore bien déterminés à nos yeux. Cependant, nous n'hésitons pas à placer à Grainville la station romaine de Gravinum.

Gravinum ne nous est révélé que par la Carte Théodosienne, dité Table de Peutinger, attribuée au 11º siècle de notre ère. Cette carte étrange, qui appartient à l'enfance de l'art, met notre station sur la grande voie militaire qui de ce lieu et de la Seine allait à Gesoriacum on Bononia, et elle la place à dix milles nord de Juliobona. Le mille romain, dans nos contrées, équivalait à la lieue gauloise, laquelle représentait 2,220 mètres environ. D'après la dernière Carte routière de la Seine-Inférieure, il v a 28 ou 29 kilomètres de Lillebonne à Grainville, tandis que, selon l'Itinéraire antique, on n'obtiendrait guère que 22 à 23 kilomètres. Mais cette différence n'est pas sans exemple en géographie antique: ainsi, la distance indiquée de Juliobona à Caracotinum est de 10,000, tandis que l'espace qui sépare Lilleboune de Harfleur est aussi de 27 kilomètres. Nous persistons done à penser que Grainville réunit les meilleures conditions pour représenter parmi nous le Gravinum gallo-romain. En dehors du comput géographique, les points que l'archéologie semble nous indiquer sont Cany, Thiédeville-sur-Saâne et Beauville-la-Cité; or, tous ces points sont encore plus éloignés de Lillebonne que Grainville.

La plupart des géographes qui se sont occupés de restaurer l'aneienne Gaule ont également choisi Grainville pour v asseoir Gravinum. De ce nombre, nous citerons d'Anville, dans sa Notice de l'ancienne Gaule; M. Mentelle, dans la Géographie ancienne de l'Encyclopédie méthodique, et le colonel Lapie, dans son Orbis Romanus, dressé pour le Recueil des Itinéraires anciens de M. Fortia d'Urban. Quant aux antiquaires normands, nous savons que c'est également l'avis de MM. Foret et Guilmeth, les seuls qui se soient occupés de cette question. Nous avons donc quelque raison d'être surpris que la Commission de la toographie des Gaules croic devoir placer Granissus à Normanville.

Pour nous, nous basons notre opinion sur la position même de Grainville, presque aussi froromble que celle de Lilldebone pour associr une ville romaine. Ce village, en effet, est situé sur le passage de la voie antique venant de Juliobena, voie qui, sur tout son parcours, se nomme la chaussée, la cauchie, le chemin de César et la route-de Romains, et qui, dans la traverse de Grainville, éspelle la ruet de Rome, comme à Arques elle se nomme la rue de Rome. No Beville nous a cité des monnaies d'argent d'Eliogable et de Julia Semisa.— Enfin, nous approyens encere notre égrinios sur les québerse mouments antiques et les traditiques ou plutôt les prétentions locales, qui sont passablement exacérées.

Grainville, en effet, est tout empreint du sentiment d'une puissance déchue et d'une grandeur passée. Les habitants ne parlent que de murailles, de pierres, de monnaies et de tombeaux, trouvée à toutes les époques et sur tous les points. On cite des post entiers rempiis de monnaies. On signale surtout force débris au triège du Câtelet, nom significatif.

Malhoreussement, tout cela ne précise rien. — Les anciens racoutent des merwelles des carrières precise au piet des collines, et surtout de celle qui port le nom de Trau-à-Pierrot. Jouant sur le mot de Grainville, ils disent que César avait établi cie si Ville-nus-forians, et que ce village est plus vieux que lésus-foriais. Enfin, rien nest plus enracien dans l'esprit de nos populations rurales que l'idée d'une cité détruite et d'une ville brâlée par les Sarraziin.

Péanous sonsusane. — D'après une donation de Richard Ir., faite vers 988, l'église de frainville était la propriété de Saint-Wandrille. Richard II, confirmant cette concession en 1024, reconant qu'elle remonatait à la plus. haute antiquié: « Ab antiquis temporabus usque ad nostra tempora. 2 Cependant vers l'an 1000, le même due Richard avait donné au monastére de Péramp deux mondins et ce qui lui restait à Grainville-en-Caux: i ni comitatu Calciaconsi... in Grinivirillá (ou Gerwinillá) cum duobus mblendinis quidquid habrer visus sum.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Au contre du village et assez près de l'église, on voit un tertre couvert de murs, de lierres et de broussailles, que l'on considère comme la base de l'ancien château de Grainville, possédé et occupé au xv<sup>a</sup> siècle par Jehan de Béthencourt, le roi des Canaries.

Il y a 4 Grainville tradition d'anciennes teintureries, d'où ce village a pris le surnom de Teinturière ou de Tinctuaria. Ce surnom, il le portait dès 1292; il est probable qu'il remonte à l'époque franque.

# BIBLIOGRAPHIE.

« Neustria pia, » p. 166.

D'Anville, « Notice de l'ancienne Gaule, » p. 300-61.

2º édit., p. 58, 122, 145.

Dentrial, Scotted archivol. de Jarr. de Dieppo, \* 22.

Mentelle, « Encyclop, méthod. : Géogr. anc., » 1. 4.

Mentelle, « Encyclop, méthod. : Géogr. anc., » 1. 4.

\*\*Mentelle, « Encyclop, méthod. : Géogr. anc., » 1. 4.

\*\*Mentelle, « Encyclop, méthod. : Géogr. anc., » 1. 4.

\*\*Mentelle, « Encyclop, méthod. : Géogr. anc., » 1. 4.

\*\*Mentelle, « Encyclop, méthod. : Géogr. anc., » 1. 4.

\*\*Mentelle, « Encyclop, méthod. : Géogr. anc., » 1. 4.

\*\*Mentelle, « Encyclop, méthod. : Géogr. anc., » 1. 4.

Géographie anc. et hist., \* composée d'après les cartes de d'Anville, t. is, Paris, 1802.
 L. XIV, p. 161; L. XVI, p. 160-110, et t. XXIV, p. 337, 347. Fortis d'Urban, \* Recueil des l'unéraires anoless, \* Guillmeth, \* Décript, régog, hist., siat. et mon. des

arrond., • L H, p. 331-333. A. Berintad, • Bovue archéol., • L vnt, p. 63.

# MAUTEVILLE-SUR-DURDENT (SECTION DE GRAINVILLE-LA-TEINTURIÈRE).

ÉPOQUE ROMAINE. — A Mauteville est le hanicau de la Haute-Rue, où passait la voie romaine qui de Grainville (Gravinum?) se rendait à la station de Cany et à la mer.

« Mêm. de la Soc. des Antiq. de Norm., « t. xıv, p. 161, et t. xxıv, p. 318.

# BOSVILLE.

Epoque BOMAIX. — Dans le vallon qui est sous l'égise et le village de Bowille, le laboureur découvre des puits, des murailles et des monasies romaines. Vers 1810, un cultivateur, nonimé Godard, découvrit avec sa charrue un cercueil de platre en forme d'auge contenant les restes d'un enfant, accompagnés de trois médailles de l'aussine et de deux petits bustes en bronze doch. D'aprés les détaits qui moit été donnés par M. Tabbé Godard, curé d'Astretot, j'ai lieu de croire que cette sépulture date du tv\* ou du v\* siècle de notre ère.

Dans un bois voisin, on connaît aussi des puits rebouchés et des murs arasés.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Vers Flamanvillette, on remarque deux mottes avec retranchements et fossés. M. A. Le Provost en a connu trois.

Guilmeth, \* Desc. géogr., hist., atat., etc., \* t.u., p. 231.

\* Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, \* 1 \*\* édit.,

1. 1 \*\*, p. 167; 2 \* édit., t. 1 \*\*, p. 182.

Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » t. xxrv, p. 339.
 Procès-verbaux de la Commiss. des Antiq. de la Seine-Inférieure, » p. 33.

# SASSEVILLE.

Époque pranoûte (?). — La Bibliothèque de Fécamp possède un vase en terre noire trouvé, en 1863, lors de la rectification de la côte de Cany. Ce vase a tous les earactères francs et doit provenir d'une sépulture mérovingienne.

#### OHAINVILLE.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Vers 1834, on a démoli une motte très élevée que l'on appelait dans le pays les Vieux-Châteaux. On m'a assuré qu'on y avait rencontré des ossements. Si ma mémoire est bien fidèle, ce tertre était située près de l'église.

### CANOUVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. — En 1848, en démolissant les racines du vieux château de Canouville, si puissant au moyen-âge, on déterra, à quelques pas des murailles, un delium en terre cuite renfermant une urne en plomb remplie d'os brûlés. Tous ces objets ont été détruits.

ÉPOQUE FRANQUE OU NORMANDE. — Le vieux château de Canouville, démoli en 1848, avait des fossés profonds et des murs de 5 mètres d'épaisseur.

Guilmeth, « Desc. géogr., hist., stat., etc., « t. n., p. 355.

- Le Norm. sonterr., » 1º édit., p. 128; 2º édit., p. 147.

p. 178; 2º édit., p. 193.

# AUBERVILLE-LA-MANUEL.

Éroque INCERTAINE. — Sur Auberville, dii M. Guilmeth, non Ioin du riuge de la mer, on décourit, vest 1880, sous la surface du sol ctalas le raide de la faise, une vaste salle carrie parfaitement taillée au cissuu, Ispuelle paraissait avoir servi de refuge, soit aux falle-Româns contre les invasions des Barlares à l'épope du Bas-Erquire, soit aux premières chrétiens dans les une et ve siècles de notre ère, soit enfin aux marins de la Neustrie lors des invasions des hommes du Noval.

Guilmeth, . Descript, géogr., hist., stat. et mon. des arrond., . t. st, p. 357.

#### SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX.

ÉPOQUE ROMAINE. — En 1864, en faisant des fouilles dans le vallon des Petites-Dalles, j'ai rencontré au pied de la colline des tuiles à rebords, des débris de poteries romaines et même quelques fragments de vases gaulois.

ÉPOGET FIANQUE. — Un nouvement de terrain pratiqué, en mai 1864, dans le vallon des Petics-Palles, au pied de la côte qui porte le nom de Saint-Martia, révela plusieurs sépultures déposées dans la crais. Ces sépultures étaient accompagnées de vases et d'armes de fer, dont M. le curé de Sasteoit conserva quelques débris. Averti par ce vérérable confère, je me rodia sux Balles, au mois de juin suivant, et y constait la présence d'un cimetière franc. A l'aide d'une allocation accordée par M. le Préfet, je fouillai le pied de la colline où je reconnus quinze fosses taillées dans la craie et orientées nord et sud dans le sens de la vaillée.

Plusieurs de ces morts n'ont rien donné, mais quelques-uns possédaient aux pieds des

vases noirs semblables à tous les vases francs ou saxons de nos contrées. Nous reproduisons ici presque tous les vases des Dalles.



VASES FRANCI EN TERRE SOIRE (PETITES-BALLES, 1864).

Avec ces vases nous avons encore recueilli sur quelques objets de fer, notamment un scramasaxe long de 50 centimètres et large de 5. Un autre scramasaxe est également apparu à la ceinture, celui-là avait été coupé avant l'inhumation, particularité qui s'est déjà révélée ailleurs. Outre ces deux sabres, nous avons encore recueilli un couteau et une boucle en fer. Mais la plus belle pièce qui soit sortie de ce cimetière est un éperon en bronze long de 14 centimètres et large de 11 : il était à pointe et accompagné de quelques détails

propres à le fixer au pied du défunt. (Nous reproduisons ici cette pièce remarquable). Déjà, à différentes reprises, on avait aperçu des inhumations dans cet endroit, notamment lors de la construction du corps-de-garde sous le premier Empire.

Le nom de Dalle signifiant vallée, indique une origine saxonne ou scandinave que la découverte de notre cimetière germanique ne fait que confirmer.



ÉPEBON EN BRONER (DALLES, 1864).

# THEUVILLE-AUX-MAILLOTS.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Deville assure qu'à Theuville-aux-Maillots on a rencontré des vases antiques en terre rouge.

### VITTEFLEUR.

Éroque nouanne. — Le sol de Vittefleur est semé de médallies romaines : on les reucontre très fréquemment. Les murailles et les substructions de tout genre s'y trouvent aussi de tous côtés. Les tuiles à rebords n'y font point défaut non plus. A l'article Palou, je cite une mossique romaine aperçue dans une maison bâtie en tuf, an lieu dit la Hosée, un peu au-dessous de Vittefleur. En 1850, j'ai fouillé et reconnu l'existence de cet édifice antique découvert par un jarininer.

Vittesseur, tout rempli de débris, est sur le tracé de la voie romaine qui de Grainville et de Cany conduisait à la mer.

PÉRIODE NOBMANDE. — En 988, Richard les rendit au monastère de Fécamp l'église et la têrre de Vittefleur qu'il possédait de toute antiquité, ce qui veut probablement dire depuis le comte Waninge.

# Il y a tradition d'abbaye à Vittesleur.

```
• Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., • L. xrr, p. 163, et l. xxr, p. 139. et l. xxr, p. 139. et l. xxr, p. 139. et l. x Norm. souterr., • 1** édit., p. 185 - 88; 2* édit., t. r**, p. 201-206. et l. X Norm. souterr., • 1** édit., p. 185 - 88; 2* édit., t. r**, p. 201-206.
```

### CROSVILLE-SUR-DURDENT (SECTION DE VITTEFLEUR).

ÉPOQUE GAULOISE. — Le Musée de Rouen possède une hache en pierre venant de Crosville.

ÉPOQUE ROMAINE. — Crosville est sur lo passage de la voie romaine qui de Cany allait à la mér. Nous croyons reconnaître encore sa trace dans le vieux chemin que la tradition appelle la rue Saint-Pierre, et que les titres nomment la chausacé de Saint-Pierre.

Dans une île de la Durdent, on voyait, en 1831, une motte elevée dont la destruction a donné biem des débris romains. Lorsqu'en 1832 et en 1833, M. Limarç, de Rouen, fit niveler le sol et démolir cette butte, on rencontra des une connecties en pierres tuffeuses, restes d'un définée pavé en mossigne. Plus tand, à l'Apopue finanque pueut-ètre, on avait inhumé dans ce tertre et jusque sur l'ancien pavage. Une vingtaine de cadavres, en efflet, furent déterrés par la bêche. L'état de conservation de ce moument antique nous fait supposer qu'il a dét combié de main flomme et à dessein, peut-lètre même dans une pensée religieuse. Malbeurussement, aucun homme intelligent ne présida à la destruction de 1833. Non-estement les murs firent hrisés, mais în mossigue fut mie en pièces. Tous de 1833. Non-estement les murs firent hrisés, mais în mossigue fut mie en pièces. Tous

les habitants de Cany et de la vallée en emportèrent des cubes qui étaient assez fins. Un seul morceau a été conservé et donné au Musée de Rouen par M. Limare ; il représente deux jambes d'homme. Dans ces ruines se sont rencontrées plusieurs monnaies du Haut-Empire.

Outre un fragment de mosaïque, le Musée de Rouen possède encore, venant de la motte de Crosville, une clé en fer et une petite tête de lion en bronze. En 1849, non loin de cet édifice, j'ai vu au pied de la colline un ancien four à chanx

qui pourrait bien être contemporain de la mosaïque, car on y a recueilli des médailles de bronze d'Antonin et de Faustine, que j'ai vues à Cany, chez M. Yger, juge de paix. Le fourneau contenait encore de la chaux vive,

ÉPOQUE FRANQUE. - Le duc Richard II confirma à l'abbave de Fécamp, dans le comté de Caux : « In comitatu Calciacensi... ecclesiam Scrotivillæ. »

Une source vénérée existait auprès de l'ancienne église de Crosville, transférée en 1783.

- · Procés-verbaux de la Commission des antiquités do la Scine-Inférioure, » année 1834, t. 1", p. 199. E. Gaillard, « Recherches srchégl., » p. 3. Guilmeth, . Desc. glog., hist., stat. et mon. des
- arr., . 1. 11, p. 304 et 368. Deville, . Catalogues du Munée département, d'apt.
- do Rouen, » années 1836 et 1845.
- " Mem., do la Soc. desantiq. de Norm., v t. xx, p. 13; 1. zrv, p. 162; t. xvn, p. 400-402, et t. xxiv, p. 349.
  - « La Norm. souterr., »1" édit., p. 47-48; 2° édil., p. 58. « Les Églises de l'arrond, d'Yvetol, » 1" édit., 1, 1",
  - p. 192-93; 2º édit., t. rº, p. 207. « Notice sur un Cimetière romain découvert en Normendie, en 1519, a.p., 2-6.

### PALUEL.

EPOOUE ROMAINE. - Vers 1840, on a trouvé à Paluel des monnaies en bronze de Trajan et de Faustine. Elles sont entrées au Musée de Rouen.

Entre Vittefleur et Paluel, j'ai fouillé, en 1849, un charmant petit édifice romain construit en tuf et pavé en mosaïque. Il était situé au lieu dit la Rosée, sur le bord du grand chemin. L'eau des marais nous a empêché de continuer l'exploration,

« Les Églises de l'arrendissement d'Yvetet, «1º édit., « La Norm. souterr., 1" édit., p. 48; 2\* édil., p. 58. « La Norm., souterr., 1<sup>re</sup> édit., p. 48; 2º édil., p. 58. « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., «1. xxiv, p. 349. 4. 1<sup>re</sup>, p. 200; 2º édit., t. 2º, p. 214.

### VEULETTES.

ÉPOQUE GAULOISE. - J'attribue à la période gauloise le Câtelier de Veulettes. Ce câtelier fut une vaste enceinte, en grande partie tonibée à la mer. Il en reste encore une portion située au haut d'une falaise et assise sur le penchant méridional d'un vallon. Ce qui reste debout n'est pas grand; mais il laisse présumer la vaste étendue de l'oppidum antique. Les fossés ou retranchements sont encore d'une élévation énorme. Ils sont en terre comme ceux de Limes et du Canada, mais plus élevés, M. Guilmeth croit que l'enceinte était carrée; elle nous a paru plutôt circulaire. Il dit qu'il y a quatorze siècles

ce camp pouvait avoir environ 1,470 metres, comme Sandouville, Boudeville et La Roque. On assure que le peuple appelle ce grand terrassement le tombeau de Gargantua.

Éroque nouscie. — Jo n'hésite pas à attribuer à la période romaine du rive et du ve sècle un tombeau d'enfant fait avoc des tuites romaines, reliées entre elles au mopen de ciment. Ce petit sarcophage, long de 72 contimères, large de 25 et haut de 97, avait été placé à la pointe de Claspedent, qui sépare le valion de Veueltes de la grande vallée de la Durclent. C'est la qu'il a été trouvé, en 1851, sous 6 mètres de remblai. Cette pièce est conservée che M. d'Etdaville, marie de Veueltes.

Dans le Câtelier, il a été trouvé, vers 1840, de petits bronzes romains du Bas-Empire. Ils sont au Musée de Rouen.

ÉPOQUE NCRETAINE. — A l'embouchure de la Durdent, il y a, parmi les populations de Veulettes et des alentours, tradition d'une cité disparue. Ils l'appellent la Grande-Villede-Durdent. Ils raconteaut qu'au laisse de la basse-mer on voit, sur le rivage, des restes de murs et des tronces d'arbres, qu'ils regardent comme les ossements de la cité disparue. Ils parlent aussis fin port de Claquedent, que la mer aurait ensevei dans un jour de tempête.

Le port de Claquedent existait en effet au moyen-âge avec son hâble et ses kays. Il appartenait alors à l'abbave de Fécamp.

PÉRIODE NORMANDE. — Il y a à Veulettes tradition d'abbaye. On parle de souterrains et de constructions autour de l'égisseractuelle qui est fort ancienne. On raconte même que l'égisse et la terre de Veulettes furent données à l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen, le jour de la dédicace du monastère. Un seigneur allant à l'offrandé aurait dit : « De Veulettam. »

#### BIBLIOGRAPHIE

Le Boullenger, ingén., « Voyage dans le département de la Seine-luf., exécuté en 1807, par ordre de M. Savoye-Rolin, préfet, » Mss. in-fel. à la Bibliothèque de Rosen. « La Normantie souterr., » i " édit., p. 33 et 48; 2 édit., p. 40 et 58.

Notice hist, et descript, sur l'église de Veulettes, »
 in-8° de 8 pages avec pi. Rouen, 1850.

Les Églises de l'arrond. d'Yvotet, » ["édit., t. t",
 p. 194-290, 295-298; 2" édit., t. :", p. 269-213, 220-224.
 Guilmeth, « Desc. géogr., hist., stat. et mon. des arr., » t. s; p. 559-61.

Amélie Bosquet, « La Nermandie remanesque et merveilleuse, » p. 194.

# CANTON DE VALMONT.

#### VALMONT.

Le territoire actuel de Valmont se compose d'abord de l'ancienne paroisse de Valmont, puis des anciennes paroisses de Saint-Ouen-au-Bosc, de Rouxmesnil et du Bec-aux-Cauchois.

ÉPOQUE GAULOISE. — Vers 1845, on a trouvé des hachettes en silex à l'entrée du bourg. ÉPOQUE ROMAISE. — En 1854, on a recueilli des débris de vases en terre rouge sur la propriété de M.N. Uillez.

ÉPOQUE FRANQUE. — Valmont était le titre d'un des trois doyennés du Grand-Caux, et, comme tet, il doit remonter à l'époque franque. Au xure siècle, il contenait soixantequinze paroisses, et soixante-dix-luit au xvire, plus Fécamp et son exemption. Il allait de la Durdent aux gorges d'Étretat.

PÉRIODE NORMANDE. — Il est probable que le puissant château de Valmont remonte jusqu'aux Erancs; mais, au xº siècle, il est déjà le siège d'une grande famille normande.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Au haut de la côte qui domine Valmont vers le nord-est, on voit un ancien camp de forme carrée, connu dans lé pays sous le nom de Câtelier ou des Vieux-Châtiaz. Nous ne saurions fixer la date de cette enocinte converte de taillé

Recueil de titres généalogiques de la maison d'Estouteville, » in-le, Paris, 1741.
 Guilmeth, « Decc. géogr., hist., stat., etc., » t. s., p. 244.
 De Gianville, » Promenade archéol. de liquen à Fécamp, » p. 181.

Les Églises de l'arrundissement d'Yvetet, « 1º édit.,
 t. n., p. 139-169, 2º édit.,
 t. n., p. 140, 166.
 D'Estaintol. « Mêm. de la Soc. des Antiq. de Norm.,
 t. xxv., p. 403-403.

# LE BEC-AUX-CAUCHOIS (SECTION DE VALMONT).

ÉPOQUE INCERTAINE. — M. Guilmeth dit que sur la côte du Bec-aux-Cauchois est une enceinte carrée avant la forme d'un ancien camp.

PÉRIORE NORMANDE. — Dans la ferme voisine de l'aucienne église, on voit encore un tertre en partie affaissé, mais dont les fossés sont encore visibles. C'est un vieux manoir appelé au moyen-âge « Beccum Caletensium. »

Guilmeth, « Desc. géogr., hist., stat. et men. des | L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrond. d'Yvetet, » arr., « t. n. p. 272.

# COLLEVILLE

Éroque GALLOISE. — Sur le territoire de Colleville, M. Delaporte, de Fécamp, a recueilli, vers 1860, une hachette en bronze d'une forme peu

commune, mais dont l'analogue est assez fréquent eu Allemagne et en Danemark. On attribue ces monuments à l'âge de bronze et aux temps gaulois.

ÉPOQUE NOMANE. — Dans le vallon qui conduit de Colleville vers Saint-Hélène-Boudeville, et qui est partagé entre ces deux communes, on trouve, à une bifurcation, d'innombrables débris gallo-romains. Les terres cultivées sont marnées de tuiles et de poteries antiques. Dans la coupe des terrains



HACHETTE EN BRONZE (COLLEVILLE, 1859.)

boisés, on aperçoit d'épaisses murailles qui courent dans tous les sons. On y reconnaît autément l'Intérieur d'une grande saile. Ce sont évidemment les restes d'une rivila consumée par le feu, et qui, connue dépuis visit ans, n'a cesté donner des éloris de toute sont series, le Musée de Rouen a recueilli un denier d'argent d'Alexandre Sévée et des Ponuses de Positume et de Constans.

Dans une sablière exploitée de 1860 à 1802, nous avons reconnu une masse de fragments de poteries de toutes couleurs. Nous croirons volontiers que ce sont les dépendances

de la rilla. Nous y avons recueilli un fragment de tulle à rebords percé, avant sa cuisson, d'un grand v nombre de trous circulaires, absolument comme une passoire. — Nous donnons iei le fragment de cette pièce encore inconnue, mais dont les analoques se découvirront sans doute.

M. Deville assure qu'en traçant un chemin on aurait trouvé des urnes cinéraires.

La gorge où se trouvent ces curieuses ruines antiques, si intéressantes à fouiller, s'appelle le vallen d'Orival, et le peuple nomme les substructions la ville d'Orival (1). Il petend qu'il 3 a des trésors cachés. M. de Gharille nous donne le détail de ces traditions de trésors, de dragons, de cavernes et de fontaines, qui accompagnent presque toujours les mouments du pagasisme.



Pour compléter ce qui concerne la villa romaine d'Orival, il faut lire l'article sur Sainte-Hélène-Bondeville.

ÉPOQUE PRANQUE. — A diverses reprises, et presque tous les aus depuis 1855, le cinedière et Réglies de Golletille out donné des ecreucies et des objets méroringies. M. le curé de Colletille a recueilli une partie de ces pièces curieuses, et elles forment chez lui un petit Musée local passaldement intéressant. Dans plusieurs circonstances, nous avons eu Toccasion de partier de ce curieuses trayauties.

Les découvertes de Colleville consistent principalement en cercucils de pierre de Vergelé ou de Saint-Leu et de pierre tuffeuse du pays. Ces sarvophages contienment encore des corps, des ossements et des armes. Parmi les armes, j'ài remarqué une dizaine de outteaux de fer, sis sabres ou seramasaves avec rainures sur la lame (Jeur

<sup>(1)</sup> Dan Moine-ot-Lore est un lieu pleis d'antiquités que l'ou appelle le rélle d'Ornal. On assure que ce pourrait étre l'ancienne attition de Robrica . (Quicherat, « Revue des Sociétés sovantes, » 2° série, L. v., p. 42. — « Mémoires de la Société académique de Manne-et-Loire, » de 1803.)

longueur varie de 42 à 55 centimètres), quatre lances, des boucles et plaques de ceintaron nen fer damasquiné. Les objets de l'orouze nous ont présenté deux fibuels que nous reproduisons, l'une en forme d'ause, l'autre en forme d'aiseau; luit à dis boucles de lanèire et de ceinturon : quelque-unes étaient accompagnées de plaques cisées. Enfin il 3 ést trouvé des vases en terre blanche ou noire qui accompagnate les corps.



### BIBLIOGRAPHIE

- A. Bosquet, « La Nermandie roman. et merv., » p. 133. « Sépnit. gaul., rom., franq. et et norm., » p. 337-38. « La Normandie souterraine, « 1<sup>10</sup> édit., p. 87; 2<sup>0</sup> édit.,
- La Normandie souterraine, « 1<sup>10</sup> édit., p. 87; 2<sup>n</sup> édit.,
   p. 99.
   De Glanville , « Promenado archéologique de Rouen
- à Fécamp, « p. 176. « Journal de Fécamp, » du mois d'août 1862.
- Journal de Rouen, « du 23 ou du 25 août 1862.
   Revue archéet., » série neuvelle, aunée 1861, t. sv.
   p. 482-83.
- Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, « t. 17, p. 157.
   Les Églises de l'arrondissement d'Yvatot, » l'« édit.,
  - t. 11, p. 172; 2º édit., t. 11, p. 169.

# VATECHRIST (SECTION DE COLLEVILLE).

ÉPOQUE INCERTAINE. — M. de Glanville parle de grottes, de superstitions et de traditions, existant dans ce hameau.

De Glanville, « Promenade archéologique de Rouen à Fécamp. » p. 178.

# SAINTE-HÉLÉNE-BONDEVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. — En 1842, sur une propriété de M. Limare, de Rouen, on a trouvé des poteries romaines et un grand bronze de Septime Sévère.

A l'article Colleville, nous avons parlé des restes antiques que renferme le vallon d'Orivial et des découvertes nombreuses que l'on y a faites depuis plus de trente ans. Mais au printemps de 1864, ce même vallon a été le théâtre d'une importante découverte archéologique. Nous allons la raconter en peu de mots.

Pendant le défrichement d'un taillis situé sous la partie du hameau d'Alventot, qui porte le nom de Bout-de-Has, les terrassiers ont rencontré, dans le courant d'avril 1864, une série d'urnes et de vases funéraires gallo-romains. C'était un cimetière à incinération, des trois premiers siècles, probablement celui de la villa d'Orival. Mais si une portiou des murs est placée sur Collèville, une autre portion et le cimetière lui-même appartiement à la commune de Sainte-Hélène.

Parmi les premiers vases, heaucoup furent brisés par les ouvriers. On sauva ecpendant deux urnes dont une très belle, deux coupes en cristal, et quelques vases aux libations ou offrandes. On tira notamment un fond de bol rouge sur lequel on lit: or. seveni. (Officina Seveni.)

Ayant été averit de cette découverte par M. Delaporte, de Fécamp, et M. le curé de Coleville, je me resultà d'Orival o je prediquis, pendant luiti jours, un fossille qui drit très productive. Je constatui la présence de vingt-quatre urnes en terre encore romplies d'on brulle; toutes étaient reconvertes d'une assistet noire renversée on d'un trépèd retourné. Quéques aures contenaient dans leur sein des vaues pour les offirandes. Quatre groupes se sont distingués de tous les autres. L'un a montré dans une sôte en terre grise une helle une ronde en verre verdêtre. Le second a offert sept vaues dans son sein : étaient d'abord deux pots et un plateau noir, un plateau et une tasse rouge au fond de laquelle on lissit. DAMEN. 3/ jouis lune petite marmiel en entre noire et une foide bezagone en verre. Le troisième groupe contenait deux urnes ou deux sépultures : la première avait, avec l'élap, deux plateaux rouges, un plateau noir, une cruche blanche, une coupe en terre grise, une coupe de verre et une paêtre en bronne en forme de coquille. La seconde urne etait escortée d'un vaue cédéd et d'une cruche blanche.

Le quatrième groupe, le plus riche de tous, se composait d'abord d'une urne einéraire en terre grise et en forme de pot-au-feu, haquelle était en partie pleine d'os brûlés. Elle avait été recoverte d'un trépied noir que la chute des terres avait tibres.

A côté de l'urne et dans un trou circulaire pratiqué pour cet effet, à 1 mètre du sol, se trouvaient des vases aux offrandes, où l'on remarquait un petit pot noir et deux coupes de cristal placées l'une dans l'autre. Autour des vases, on a recueilli une statuette de Latone en terre cuite, une grosse perle en plâte de verre noir incrustée d'émail jaune, une fibule en bronné étamée ou argentée, une épingée en os, trois petits palets aussi en os et un moyen bronze de Faustine, destiné peut-être à payer l'avare nocher du cher.

La plupart de ces dépôts funéraires avaient été confiés à la terre dans des caisses de bois dont on retrouvait les dous et jusqu'aux entrées de serrure, et entourés de eailloux oui les avaient brisés.

Dans les défriehements est apparu un fragment d'inscription romaine où nous avons pu à peine déchiffrer les lettres... RIANY...? Nous eroyons que ce fragment provient de meloue titulus funéraire.

Nons donnons à la page suivante quelques-uns des objets sortis du eimetière d'Orival, regrettant de ne pouvoir en offrir davantage.



COUPE EN BEONEE, TORME DE COQUILLE.

OBJETS ROMAINS EN TERRE, VERBE, OS ET BROXZE, PROVENANT DU CEMETIÈRE BOMAIN DE LA VIII D'OBIVAL (1864).



TROSS PALETS EN OS.

#### ÉPINGLE EN OS

Comme singularité, nous signalerons un couteau en fer qui ne fernait pas et qui accompagnait une urne. Ce détail n'est pas sans exemple, nous croyons l'avoir déjà vu en France; mais M. Berlrunger signale la présence de lames de couteau en fer dans un tombeau romain du res sécie, découvert à Ajper (l'ancience Lowisme), dans l'enceinte du Ircée actuel, en uillet 1802, d'hereu ériroinie, i, iiillet 1802, e. 319.

# BONDEVILLE (SECTION DE SAINTE-HÉLÉNE-BONDEVILLE).

ÉPOQUE INCERTAINE. - M. Guilmeth signale à Bondeville une motte ou vigic.

ÉPOQUE ROMAINE (?). — M. de Glanville y mentionne des habitations antiques; ¡ eut-être fait-il allusion à la villa d'Orival. Il paraît certain que l'on a rencontré des restes romains au hameau d'Alventot.

Sur Bondeville devait passer la voie antique conduisant de Fécamp à Cany ou Grainville.

Guilmeth, \* Detc. géogr., hist., stat. et mon. des arc., et up., p. 27.3.

De Ginaville, \* Promenade archéol. de Rosen à Fécamp. \* p. 173.

# CONTREMOULINS.

Éroque ROMANE. — En juillet 1837, des ouvriers occupés à ouvrir un fossé reacontrèment, au bord d'un ancien chemic avé, quatre vases antiques, dont très en terre et un en verre. Ils ont été recueillis par M. Ed. B. de Franqueville, qui les possède dans son clàticau de Contremoulins, où je les ai vus en 1850. J'y ai reconnu une urne romaine en terre grise, en forme de poi-un-jeu, contenant cancre des os bruilés; sa hauture rei d'environ 30 centimètres. Les deux autres vases de terre étaient vides et destinés aux offrandes, ainsi que la figle de verre, haute de 6 continiètres.

ÉPOQUE FRANQUE. — L'ancien nom de Contremoulins est « de Comitis molendinis. » On est disposé à y voir un reste de la propriété des anciens comtes de Caux résidant à Fécamp. — Uéglise ancienne était autréfois dans la vallée.

Guilmeth, » Desor géogr., hist., etc., » t. 11, p. 277-78. 
« Les Églises de l'arrond. d'Yvetet, » 1" édit., t. 11, 
» La Norm. touterr., » 1" édit., p. 87; 2" édit., p. 99. 
p. 175; 2" édit., 1. 11, p. 172.

# TOUSSAINT.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Deville nous a cité, comme trouvées à Toussaint, des urnes cinéraires en verre et une médaille en bronze de Constantin.

59

### TIÉTREVILLE.

-Époque Gauloise. — En avril 1863, M. Pimont antiquaire de Valmont, a acheté un statère gaulois en or, du poids de 7 grammes, qui venait d'être trouvé à Tiétreville. D'un côté est la têle lunrée d'Apollon et de Tautre le cheval national.

Éroque nouaux. — Sur Tiétereille existe le hameau da Buc, placé au bord d'un vieux chemin, à peu de distance de la route impériale ne 28, de Paris à Fécamp. Dans une hétrée de ce hameau, dout le nom indique d'anciens halliers(1), on avait trouvé à diverses reprises des raseis antiques, en plantant ou en adattant des arbress. Mais, en 1842, une découverte plus importanne que toutes les autres ent lieu, et alors l'attention publique se porta sur ce point. Une fouille fut improvisée par les villageois eux-mêmes, et M. Pottier, bibliothécaire de Romen, averti à teuns, visite c dortoir gallo-romain.

Pendant les deux ou trois jours qu'il passa sur les lieux, il ne vit pas moins de trente-six urnes sortir de terre, protégées pour la plupart avec des tuiles ou avec des pierres.

- A côdé du plus grand nombre d'entre elles était un petit vase également en terre fisiant partie de la même sépuluire; quand le petit vase ne se trousit pas côtés, il était dans l'intérieur avec des ossements l'rulés, et une petite assiste en terre rouge vernisée le recouverit. An-dessous étaient placées se condres qui remplissairet l'urne jusqu'au hant, et un plat de plus grande dimension en terre rouge ou noire recouvrait le tout.
- e Des vases en verre blanc, semblables à nos bocaux et contenant des ossements calcinés, ont été recueillis dans trois urnes remplies elles-mêmes de cendres. D'antres petits vases, également en verre, ont été trouvés: l'un renfermant des vervoleries qui out du appartenir à un collier et différant de forme et de couleur; l'autre, une médaille de petit moulle, fruste et méconanisable.
- « Tous ces vases, dit M. Pottier, ont été trouvés sur un espace qui n'excède pas 10 mètres en carré et à 50 centimètres de profondeur. »
- Bon nombre de vases ont encore été découverts postérieurement, et donnés au Musée départemental, par le propriétaire du terrain, M. Grégoire de Blésimare. Avec les vases, notre collection départementale a reçu des dés en verroterie et de netites cuillers en argent.

Un grand nombre de vases ont été gardés par des particuliers, chez lesquels ils ont péri depnis. En 1850 et et 1850, ère ai vu plus de trente chez M. Bertel, alors naiere de l'Intérville et aujourd'hui maire de Sotteville-8-4 noom. M. Bertel, de connert avec M. Tabbé Jamel, alors curé de la paroisse, instigateur des fouilles, voulsient former à l'Itèreville un Musée local. Noss désirons sivement une leur netite collection, composée

<sup>(1)</sup> Bue, d'apele M. A. Le Prevost, signifie vieux hois, maturais hois, absolument comme Buccaille. Choso singuilère, à la fermo da fine, à Loyers, prés Dinnet, province de Namar, en a trouvé, vers 1814, des urnes gallormaniles. (Hauseur, a Antig., public-perm., et franquese de la rive dreite de la Meuse, » p. 86.)

principalement d'urnes grises en forme de poi-au-feu, soit prochainement réunie à la prande collection rouennaise.

En attendant cette heureuse annexion, nous signalerons au bectour cinq des plus curieux vases de ce cabinet municipal; ce sont: 1º une fiole de verre vert, dite lacrapariere, haute de 8 centimètres; 2º un plateau rouge nou vernissé, mais de belle forme, haut de 3 contimètres et large de 15; 3º un joi bol en terre de Samos, large de 13 centimètres et haut de



SERRE.

sept (nous en donnons ici la forme); 4º une charmante coupe de verre verdatre, revêtue de filets à relief, haute de 8 centimètres et pouvant contenir denx déciritres (nous reproduisons ici ce bel oljet); 5º enfin une urne en terre

reproduisons ici ce bel objet);
50 enfin une urne en terre
grise à fond très courbé et de forme



insolite. Ce vase, décoré d'un simple bourrelet, imite assez une terrine. Large de 24 centimètres, il est profond de 18. Sa capa-



VASES ROMAINS ON COMETITAL DE TISTREVILLE (1852).

Pottier, « Revue de Ropen, » année 1842, 1 " sem., p. 276.

P. Vasselin, «Le Progressif cauchois, » du 15 juin 1852.

- Le Courrier de Dieppe, » du 31 mai 1842.

« Revue du Havre, » du 12 juin 1842.

il est profond de 18. Sa capacité est d'environ trois litres. (Nous donnons ici ce singulier vase.)

M. Pimont nous a cité aussi des poteries grises et des traces de fourneaux, au hameau de Boismare.

\* La Normandie souterraine, \* 1\* édit., p. 131; 2\* édit., p. 149-50.

\* Les Églises de l'arrond. d'Yvetet, \* 1\* édit., t. n., p. 191; 2\* édit., t. m., p. 198.

# TIERGEVILLE.

Éroque ROMAIN. — Le hameau de Gruville, situé sur cette paroisse, paraît fort ancien. Dans des dérichements que M. Vimard, de Romen, y a fair pratique vers 1856, il a rencontré des tuiles et des poteries antiques. En 1844, M. Dufresne, des 16, a trouvé une urne en verre vert contenant des os brûlés et un petit vase noir parfaitement intact. Ce vase a été brisé depuis. Il paratt bien que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on trouve des antiquiés romaines à l'respectille, car une tote communiquée par M. Deville nous apprend que, des 1815, on avait rencontré des constructions antiques allant du nord au sud. Elles étaient accompagnées de tuilles et de briques romaines. Eu 1841, on a reconnu un canal fait avec des utilles, et en 1842, on avait rencellif un collère en perles de verze avec des vasse finéraires en terre et en verre, qui sont eutrés dans le Musée départemental. En 1847, on trouva, au Mont-de-Gràs, des médailes romaines.

Éroque Françue. — Vers 4856, un laboureur a trouvé avec sa charrue deux cercueils de pierre, sur le versant de la colline où est situé le rienze château de Grusille. Nous n'avons pu savoir si ces cercueils, qui ont été refermés, contensient des armes ou des objets d'art; mais leur forme ou leur position nous les fait considérer comme francs.

PÉRIODE NOBANDE (f).— Nous sommes porté à attribuer à la période carloringéme ou normande du se sichel la motte els terrassements considérables que l'or voit dans le bois de Gruville, et auxquels les labitants donnent le nom de Vieux-Château. Ce fut en effet un encienne forteresse, absolument semblable à celle du château d'Orival, aujourd'hui le Châteaus-Fouct. On counsit en Normandie quelques châteaus de ce genre : le Catiene-Robert, auprès de Saint-Homain-de-Collose; la Vieille-Tour, au Bec-de-Mortagne, et le château de Robert-be-Diable à Montineaux.

Cebui de Gruville était assis sur une pointe de coteau défendue par la nature de plusieurs cétés; mais la revên même de la celline était profondément fossoyée. Majer les taillis nous avons reconnu deux enceintes de rallum. Sur l'assiette et élévation principale, nous avons vu des tuiles du moyen-àge et des murs qui paraisent remonter au moins au xré siècle. Dans l'enceinte du Virac-Cultienn et sur la motte élle-même, nous avons reconnu un puits maçonné d'un diamètre considérable. Bien des contes s'attachent à ces ruines curieuses.

On signale encore sur Tiergeville d'autres fortifications ruinées: on m'a cité entre autres le Camp-Carré et le Mont-des-Grès, que je n'ai point visités.

Guilmeth, « Desc. géogr., hist., stat., etc., » t. n. p. 276.

De Glanvillo, « Prom. arch de Rouen's Fécamp, » p. 207.

L'abbé Cachel, « Les Égliaes de l'arrond. d'Yvetot, » 1 " édil., l. n. p. 194-95; 2" édit., t. n. p. 194-91.

# GERPONVILLE.

Proque CALLOSE.— Deux points jouissent la Gerponville de traditions mystérieuses qui nous les font condidere comme gaulois. Le premier est une pierre qui se voit dans le bois du Pirullet (1), et que l'on dit apporté de Jérusalem. Cette pierre a le don de détourre la foudre et de séparer les orages. Cette croyance est sí forte, que les vieillards prétendent que le tonnere nés jamais tombé sur Gerponville.

<sup>(</sup>I) Il v a un Picatici dans le bois des Loges et un Pifolci dans le vallon de Braneval.

Le second monument, que j'appellerai druidique, est une grande fossestituée un hameau de Varurillo. Cette fosse, appele le Cion-Blane, montre clans le fond une grande table de pierre, espèce de dolmen renversé. C'est un caleaire mêté de silex. La dalle a 3 mêtres de long sur 1 mêtre 50 centimétres de large; elle est équises d'un mêtre et est peréce au millen d'un trou circulaire. La fosse a bien 20 mètres de profondeur sur une ouverture d'environ 50.

Le peuple assure que la nuit de Noël, pendant la généalogie qui précède la messe de minuit, cette pierre fait trois fois le tour de la fosse (1). Cette nuit-là, et pendant d'autres encore, les bergers s'y rassemblaient, dit-on, pour faire leur sablat.

### SAINT-PIURRE-EN-PORT.

ÉPOQUE ROMAINE. — Vers 1860, M. Pimont, archéologue à Valmont, découvrit à Suint-Pierre-en-Port les restes d'une villa romaine.

ÉPOQUE FRANQUE. — Au hameau du Bouleville ou du Boudeville, on trouva, vers 1830, des cercueils de pierre ayant forme d'auge, remontant probablement à l'époque franque.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Les habitants du village et des environs sont pénétrés de l'importance ancienne de Saint-Pierre-en-Port. Pour la prouver, ils citent la côte du Marché et la côte de l'Ean-Salée, qui est peut-être un reste d'anciennes salines. Ils affirment aussi que l'on y rencontre des fondations et des murs.

Le v Journal de Pécamp, » du 11 mai 1864, annonce que dans le vallon de Saint-Pierre-en-Port, à la côte du Morché, un journalier vient de trouver des ossements humains, des débris de vases et des tuiles à rebords.

Gnilmath, \* Desc. géogr., hist., stat. et mon. des L'abbé Cochet, \* Les Églises de l'arrond. d'Yvetot, \* arr., \* t. n, p. 286.

# ÉLÉTOT.

ÉPOQUE ROMAINE.— M. Pimont, de Valmont, m'a assuré avoir rencontré, en 4859, des débris de vases en terre rouge et grise, des tuites à rebords, des meules à broyer en poudingue et des traces de villa romaine, au pied de la côte des Vagants.

En 1862, M. le curé me raconta qu'il y a quelques années le cantonnier, en réparant un

(i) A Sand-Georgea, però Bourgea (Cher), est un mobile qui forme un soutermin que l'en dit respii d'ur. Cate primer se bère tous in an Insafe que la prése de l'Audilièr pour a de l'agile permissitée, Ceptique permissité, ce d'une, p. 15, et 2, année 1821.— M. Gourni, de Sand-Quentin, a donné une notice sur les patrenères à aux se fait de Sand-Audilière, a donné une notice sur les patrenères à aux se fait de Sand-Audilière, a donné une notice sur les patrenères à aux se fait de Sand-Audilière pet à l'ille se à partie qui pours, se partie fidébal. Si donné pet à l'ille se à jurge qui pours, se partie fidébal. Si donné pet à l'ille se à partie qui pours, se partie fidébal. Si donné pet à l'ille se à partie qui pours, se partie d'une de l'audilière de la messe de minuit, p. 17 de cet enverse.

chemin, trouva à moitié route, entre Suint-Pierre et Élétot, une certaine quantité de fragments de poteries.

ÉPOQUE FRANQUE. - En 1849, un cultivateur, labourant un champ situé au bord d'un vieux chemin cavé, rencontra plusieurs cercueils de pierre sous forme d'auge. Ils contenaient encore des squelettes; mais on n'en a extrait aucun objet d'art.

Depuis, on a trouvé aussi des cercueils dans la cour de M. Tronel. L'un d'eux contenait une bague d'argent.

PÉRIODE NORMANDE, - Élétot est appelé « villa quæ dicitur Esletot » dans une charte de Richard II, donnée en 1026 à l'abbave de Fécamp. « Les Églises de l'arrandissement d'Yvetol, « 1º édit.,

- Neustria pla, s p. 216.

Neustria pin, s p. 210.
 La Norm. souterr... \* 1"édit., p. 342; 2"édit., p. 430.
 Lu, p. 223-24; 2"édit., t. 11, p. 221.

### ANCRETTEVILLE-SUR-MER.

ÉPOQUE INCERTAINE. - Le 17 novembre 1862, M. Cadinot, marchand à Ancretteville, trouva dans son jardin, à 50 centimètres de profondeur, deux vases en bronze renversés l'ouverture en bas, et contenant dans leur sein d'antres vases ou ustensiles de métal en grande partie détruits. Le vase principal est une marmite à trois pieds et deux anses; elle a 33 centimètres de bauteur.

23 centimètres d'ouverture et 95 centimètres de circonférence. Le second est une espèce de chandière sans anse. Haut de 23 centimètres et large de 32, ce vase rappelle un peu ceux qui furent trouvés à Saint - Martin - en - Campagne en 1830. Ces deux objets encore



VASES AN BRONZE (ANCRETTEVILLE, 1842)

noircis par le feu, trahissent parfaitement leur destination culinaire. La date de leur enfouissement ne saurait être précisée. En Angleterre, ces vases ont été jugés du moyenage.

E. Ferry, . Journal de Rouon, . du 25 novembre 1862. . Revue de la Normandie, . 2º année, p. 5t-53.

. Bulletin monumental, . t. xxix, p. 314-316. « Gentleman's Magazino, « de mars 1863, p. 318.

#### ÉCRETTEVILLE-SUR-MER.

ÉPOQUE ROMAINE. - M. Pimont, archéologue à Valmont, possède deux fragments de vases rouges à relief, trouvés à Écretteville vers 1860. M. Pimont pense qu'il existe en ce lieu une construction romaine.

### SENNEVILLE-SUB-FÉCAMP

ÉPOQUE ROMAINE. - La voie romaine qui conduisait de Fécamp vers le nord passait par Senneville, où l'on montre encore le chemin de Saint-Vaast,

L'église de Senneville est dédiée au saint évêque d'Arras, et dom Grenier a remarqué que presque toutes les églises dédiées à cet apôtre des Francs sont placées sur des voies romaines.

ÉPOQUE FRANQUE. - On est tenté d'attribuer à Senneville-sur-Fécamp, aussi bien qu'à Saineville-sur-Seine, la localité nommée Sennan ou Sennan, qui, en 698, fut donnée à l'abbaye de Fontenelle par Bénigne, qui devint ensuite abbé de ce monastère.

Senneville renferme quelques traditions des temps mérovingiens ou normands. On raconte que ce plateau était couvert de bois, et que là chassaient Anségise. Wanince et Clotaire. On assure qu'un duc ou seigneur normand, égaré dans les bois, promit et donna à l'abbave de Fécamp une cloche nommée la Riotte.

| Dom Grenier, « Introd. à l'Hist, gén. de la Picardie, »<br>dans les « Mém. de la Société des Anl. de Pic., t. m., | A. Leprevost, «Mém. de la Sor. des Antiq. de Nor<br>t. xx, p. 13.<br>L'abbé Cochet, « Les Égisses de l'arrond, d'Yvoto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| format in-le.                                                                                                     |                                                                                                                        |
| * Chronicon Fontanellæ, * c. vit.                                                                                 | 1" (dit., I. u. p. 216-17; 2" (dil., I. u. p. 214-15.                                                                  |

rost, «Mêm. de la Soc. des Antiq, de Norm., chet, « Les Égises de l'arrond, d'Yvetet, «

### CANTON DE FAUVILLE.

# FAUVILLE

ÉPOQUE ROMAINE. - Le territoire de Fauville, sillonné de vieux chemins, est couvert des débris du peuple-roi. D'abord, la voie romaine qui de Juliobona (Lillebonne) allait à Gesoriacum (Boulogne), par Gravinum (Grainville) et Angusta (Eu), le traversait dans toute son étendue. Elle v porte encore les noms de chemin des Romains et de chaussée de Jules César. Son passage était semé de médailles, de puits, de sépultures et de poteries. C'est ainsi que M. Lelaumier, instituteur à Fauville, qui vient de mourir il v a quelques années, s'était formé un petit médailler, rien qu'avec les récoltes du pays. Il avait même été assez riche et assez généreux pour offrir à notre Musée départemental un grand bronze de Domitien, des movens bronzes de Lucile, de Maximin, de Constance et de Constantin, et une monnaie d'argent de Valérien. La dernière découverte numismatique de M. Lelaumier avait eu lieu en 1847, en recueillant dans un champ labouré trois médailles d'argent de Valérien et de Trajan-Dèce.

Les deux puits communs de Fauville sont sur la voie romaine, et on en connaît plusieurs autres qui ont été rebouchés, surtout au licu dit le Camp-de-Pu ou du-Puits.

Vers 4806, à la jonction des routes de Rouen à Pécamp et de Fauville à Cany, on a trouvé, en creusant la cave d'une auberge, une amphore ou une grande urne einéraire qui fut brisée par la cupidité des ouvriers. A cause de cela, l'abuberge a pris le nom de Pot-Cassé.

D'autres routes anciennes, probablement romaines, passaient par Fauville. Nous citerons d'abord le Chemin des Marques ao des Chaus-Marcie, qui conduissid Élètrat à Rouen, puis la route qui allait d'Arques à Hardeur (Caracotinum), voie que suivirent, en 4588, les comtes d'Eu et de Dunois, les blatrads d'Orléans et de Bourbon, Lahire et de Broussac, quand lis virnent reperafre Hardleur sur les Anghis.

Enfin, il ne serait peut-ètre pas trop téméraire d'attribuer aux Romains la construction de la butte qui avoisine l'église. Ce tertre, appelé la Cour-dez-Mottes, a été en partie détruit en 1838. M. Guillaucht dit qu'elle « n'offrit aucuns vestiges de maçonnerie; » mais M. de Glanville assure qu'on « trouva dans son voisinage des briques, des poteries et autres détris de la civilisation gallo-romaine. »

ÉPOQUE FRANQUE. — Ce qui tendrait à prouver l'importance de Fauville à la période mérovingienne, c'est qu'il fut un des trois doyenné de l'archidiaconé du Grand-Caux.

Au XIIIº siècle, il comptait soixante-sept paroisses dans sa circonscription.

Gallmath, « Desc., glogr., hist., stat., cto., » p. 212.

b Glarville, » Promeanda erchol., » p. 38-9.

« Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » l. zir, p. 160.

« L xxxp, p. 302.

« L xxxp, 202.

» L xxxp, p. 202.

« L xxxp, p. 202.

» L a Normandia sontermine, » 1º édil., p. 178.

» dil., p. 118.

# SAINTE-MARGUERITE-SUR-FAUVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. — Sur Sainte-Marguerite passait la voie romaine de Lillebonne à Grainville, dont l'encaissement a été détruit pour la confection do la route départementale ne 21. de Cary à Pauville.

L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, » 1" édit., t. 1", p. 271; 2" édit., t. 1", p. 284.

#### NORMANVILLE

ÉPOQUE GAULOISE. — Le Musée de Rouen possède une petite monnaie gauloise en or, trouvée à Normanville en 1846. Cette pièce offre d'un côté un cheval, et de l'autre des rayons symboliques en pointe. M. Lambert, qui l'a décrite, l'attribue au Belguin maritime.

EPOQUE ROMAINE. — Par Normanville passait la voie romaine qui allait de Lillebonne à Grainville, puis de là à Boulogne-sur-Mer. Sur le territoire de cette commune la tradition place une villa détruite dans les champs couverts de tuites, de poteries et de monnaies romaines.

EPOQUE INCERTAINE. — Assex près de l'église et de la voic antique subsiste un turmulus que l'on dit le tombeau d'une armée. Depuis 1858, on abat cette motte de terre, et l'on y rencontre du fer oxydé, des cendres et du charbon de bois.

Description Cook

On raconte qu'à Normanville il existe une source que l'on a fait disparaître.

Id., « Hist. de la ville et du cant. d'Elbeuf., ». 778 ou 779.

Id., « Notice bist, sur Bolbec., p. 3.

Bog Glanville, » Prom. arch. de Bouen à Féramp., », p. 200.

"", p. 300; 2° édit., t. r", p. 314.

« Mém. de la Soc. des Antis, da Norm., « t. xxv, p. 180; t. xxv, p. 336, et 3. xxv, p. 346, 535, pl. rv, fig. 9.

### ENVRONVILLE.

EPOQUE ROMAINE. — En 1824, on a trouvé à Envronville un conduit d'étuve galloromaine, à présent déposé au Musée départemental.

### CLIPONVILLE

ÉPOQUE ROMAINE. — À Cliponville, on connaît un tronçon de voie romaine. Nous croyons que c'est un fragment de la route qui allait de Lillebonne à Arques par Héricourt et Bacqueville.

### BERMONVILLE.

EPOQUE INCERTAINE. — En 1830, Bermonville possédait encore une motte placée en plaine et au nord-ouest de l'église. Elle était circulaire et figurait assez bien un œuf. Elle était l'obiet de traditions mystéricuses.

L'abbé Coches, « Les Églises de l'arrond, d'Yvetet, » De Glanville, « Promenade srchfologique de Rouen à l'\*édit., t. r", p. 303; 7'édit., t. r", p. 316.

#### ROOUEFORT.

EFOQUE TRANQUE (?) — Co village portait ce nom dès le xuir siècle, car nous le trouvous dans le Repetrum d'Educis Rigaud de l'année 1266 (p. 966, Cette appellation il ui vient sans aucun doute d'une de ces roques fortes ou forteresses remparées de silex, communes che nous un moyen-que. Les actes mérovingiens et carlovingiens leur doment le nom de Firmitates ou Feritates, d'où est venu le nom de Ferté, encore assez répandu dans nos camanestiques.

Nous avons connu à Roquefort une motte recouverte de silex, placée dans les belles avenues du château moderne. C'est elle que M. E. Gaillard appelle une « miniature de fôrteresse, » au sommet de laquelle on devait, selon lui, monter à l'aide d'une échelle.

Roquefort paraît posséder encore plusieurs de ces forteresses, qu'il est si malaisé de dater. On en signale une dans la direction d'Envronville. Celle-là est au sommet d'une obte qui commande plusieurs vallons. M. Guilmeth parle d'une autre motte située au fond d'un petit vallon. Il assure que M. le marquis Lever y a fait quelques fouilles, vers 1835

U

et n'y a rien trouvé. Une des mottes de Roquefort possède un puits au milieu; une d'elles porte le nom de Câtelier.

E. Gaillard, « Bocherches archéologiques, p. 6. Guilmeth, « Desc. géogr., hist., stat., etc., » p. 217-18.

# TRÉMAUVILLE-AUX-ALOYAUX.

PERIODE NORMENE.— M. de Glarville meonte, sur la foi de M. Fallue, que l'aucien nom de Trimauville est Turmothiful, et que ce vocable lui vient d'un seigneur normand nommé Turmoth, qui vietut au x siècle. De Danois, toujours paien de court, vorant avec peine les projets du christianisse au tensp de flichtard fre et l'Influence cléricale sur l'exprit du due, se serait soulées contre son maitre. Mais il aurait été battu et défait par Louis d'Outer-Mer, roi de France et prosécteur du du.

De Glazville, « Promenade archéologique de Rouen à Féramp, » p. 107-108.

#### FOUCART.

ÉPOQUE ROMAINE — Foucart, autrefois surnommé Escales, est le passage de la voie romaine qui de Juliobona (Lillebonne) allait à Grurinum (Grainville) et Gesoriacum (Boulogne). Entre Foucart et Fauville, l'agger de la claussée est fort bien conservé.

Guilmeth, « Desc. géogr., hist., stat., etc., « t.rv. p. 219.

« Mém. de la Soc. des Aulis, de Norm., » t. xxr. p. 109.

L'abbé Gochet, « Les Égliese de l'arrond. G'vivol., «

t. xxr. p. 219.

" édli., t. rr., p. 209.

" édli., t. rr., p. 209.

#### HATTENVILLE.

Evoque nouatys. — Vers 1840, il a été fait à Batteuville l'importante découverte de deux cents médailles en argent. Le plus grand nombre appartentai ut Bas-Empire. Cependant, M. Deville, à qui cette trouvaille fut remise, reconnut une médaille consulaire de la famille Æmilia, et des impériales de Domitia, de Jahia Tris, d'Evolitie, de Paula et de Mariana, toutes pièces rares Quoique cette cachette füt galle-romaine, il s'y trouvait copendant une momeia erroone en argent d'Antichu-la-Grand.

Vers 1888, il a été trouvé à Batteuville un des plus jois vaser romains de nos contrées. Cett pièce curieuxe, qui se voit maintenant à Bouen dans la cellection de M. Tabbé Colas, est en terre rougeltre revêtue d'une couverte noire. Le pause est décorée de quatre médaillons en relief; oss médaillons se composent de personnages accouplés. Un non est tracé en lettres suillantes et forme une ligne perpendiculaire: ... avrano. Nous reproduisons cette curieuse pièce à moiété de sa grandeur.



NAME EN TERRE ROUGEATRE

# ÉQUIMBOSC-LE-VAL (SECTION DE HATTENVILLE).

ÉPOQUE INCERTAINE. - • Dans une ferme d'Équimbose on remarque de curieux terrassements et une motte considérable, » dit M. Guilmeth, et répète M. de Glanville.

Guilmeth, « Desc. géogr., hist., stat. et mon. des arr., » | De Glanville, « Promensée archéologique de Rouen à L. n., p. 222.

### ALVIMARE.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. de Glauville assure que la voie romaine de Lillebonne à Grainville traversait une partie du territoire d'Alvimare, et que son passage était ici marqué par une motte qui a disparu.

Éroque Franque, — Cest'à Alvimare, d'appès M. Guilmeth, que serait né, au vue siècle, le bienheureux Hardwin ou Hardouin, noince et anachorête de Fontenelle, qui copia les Peres de l'Église et les liturgies ecclésisaiques. On attribue à ce contemporain de Charlemagne la résurrection en France du petit caractère romain. Hardwin mourut à Fontenelle en 81, et il y est hondre comme saint.

Guilmeth, «Desc. géogr., hist., stat., etc., » t. n. p. 219.

De Gianville, «Prom. erch. de Rouon à Fécamp, » p. 89.

L'abbé Cochet, « Les églises de l'arrond. d'Yvetot, » l' déit., t. 1", p. 277; 2" édit., t. 1", p. 65 et 291.

# YÉBLEBON.

ÉFOQUE ROMAINE. — La plaine d'Véldéron fut occupée à la plus belle époque de la domination des Césars par une familie riche et piussaine, car, près de l'Égies, on a trouvé, à deux reprises différentes, de grandes et belles urues qui annoncent des sépultures de distinction. En 1819, M. Fondimaro, faisant construire la maison du pharmacien, trouva dans les fondations une médaille d'Autonin avec revers de Marc-Aurele, plusieurs vases funéraires et une grande urne carrée à une seule anse terminée par un collet et un goudot rond. Gette urne, en vere à étaine bleue, contensit des o brillés et deux fibles de vere qui furent recueillies par M. Cyprien Deslayes, de Hattenville, lequel les a cédées plus tard au Musée de Romen.

En 1835, le même M. Fondimare, faisant creuser une cave ou une citerne dans la pharmacie de 1819, décourrit, avec l'ause d'un coffret et les débris d'un vase de bronze, un beau dollium en terre cuite et plusieurs vases de verre, qui, en 1837, furent demandés et obtenus pour le Musée départemental, où on les voit aujourd'hui.

· Le plus important de ces vases est remarquable par sa grandeur et sa belle conservation; il n'a pas moins de 42 centimètres de haut sur 20 de large. C'est, dit M. Deville, une des plus grandes urnes que j'aie vues. Sa forme est evlindrique, elle

n'a qu'une anse. Le second vase est à deux anses et carré, et n'a guère que

20 centimètres de haut. Le troisième est un petit barillet en verre très blanc; sur la nanse sont ces deux lettres en relief: D. R. La grande urne était remplie, aux trois quarts, d'os brûlés. »

Ce cimetière est évidemment contemporain des doliums trouvés à Rançon, à La Cerlangue, à Cauville, à Saint-Maurice d'Ételan, à Saint-Denis-le-Thibout, aux Loges, à Lillebonne, à Barentin, etc. Nous le croyons du second siècle de l'ère chrétienne.



CRNES DE VERRE (YESLERON).

En 1830, le Musée de Rouen acheta 150 francs la trouvaille de 1819. Elle se compose d'un dolium ayant 5 pieds 3 pouces de circonférence, et avant contenu une urne ronde en verre, haute de

15 pouces; une urne de verre carrée à deux anses; un vase de verre, forme barillet; un vase de bronze, et une anse de barillet. - Nous reproduisons ci-dessus deux des urnes de verre d'Yébleron.

ÉPOQUE INCERTAINE. - En 1844, un cultivateur trouva. à Yébleron, un seau en bois avec anse et cercles de fer. contenant dans son sein trois chandeliers en bronze dont un est porté sur un petit bouc de même métal; un fer de cheval, un éperon, un marteau et un soc de charrue. Ces quatre derniers objets étaient en fer. L'éperon, sans molette, présente une pointe carrée.

A la rigueur, ce petit mobilier pourrait être antique; cependant, quoi que nous en ayons dit ailleurs, nous ne serions nullement surpris

quand it ne remonterait qu'au moyen-age. -- Nous reproduisons ici quelquesuns de ces obiets.

On a signalé à M. Deville les restes d'un camp à Yébleron.



126LFB01, 1841

- Deville, \* Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., \* t. x, p. 618 et 682-83.
- Id., « Catalogue du Musée dép. d'Antiquités de Rouen , année 1845, p. 14, 28 et 31.
- \* Ln Norm. souterr., \* 1" édit., p. 130; 2" édit., p. 148
   \* Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, \* 1" édit.,
- L r", p. 281; 2" édit., t. r", p. 298-99.
- « Le tembes» de Childéric I\*, roi des Francs, » p.161.

## CANTON DE CAUDEBEC.

## CAUDEBEG.

Éroque Gauloise. — On trouve quelques monuments gaulois à Caudebee, notamment sur la côte appoire le Cairloi. Le Musée de Rouen posséde une hache en serpentine, des hachettes de brouze, et des médailles celiques en on, argent et brouze. Ces dernières provienment du Mont-Calidu. M. le docteur Gueroult, de Caudebee, montre dans son cabinet une hache en brouze également trouvée au Calidus, en 1831. MM. Gulmeth et Palluc citent une monanie gauloise rencontrée sur la même colline.

l'ai remarqué sur la côte et sur le plateau du Calidu, appelé en 1620 le Calidois et le Calidue, de nombreux terrassements et des fossés qui paraissaient enceindre la colline. La vieille voie, devenue plus tard la route romaine de Lillebonne, longeait cette langue

de terre.

Nous ne serions pas surpris quand le Calidu serait le Caudebec des Celtes, et nous



MONNAIR DES CALÉTES

avons toujours été disposé à attribuer à ce point autique, qui a tous les caractères gaulois, les médailles celtiques qui portent l'épigraphe cALEDY-SENDON, monnaies que tous les munismatistes attribuent aux Galètes. C'est là un problème que nous invrons à la nunismatique de l'avenir; mais nous avons vu avec plaisir M. Ed, Lambert, de Bayeux, sourire à cette interpré-

tation. Nous ne serions pas étonné non plus quand le Calidu serait l'ancien Caletum, cetto vieille capitale des Calètes dont les auteurs du moyen-àge attribuent la destruction Jules César, et dont la tradition a conservé un vacue souvenir dans le nom de Cité Calète.

M. Fallue a cru voir un camp sur le Calidu. Quoique M. Guilmeth abonde dans cette opinion, nous croyons cependant devoir réserver la nôtre. Les mêmes écrivains parlent d'une seconde enceinte fossoyée qui existerait dans les bois qui couvrent la colline orientale de Caudebec.

ÉPOQUE ROMAINE. — Lotum est une ville romaine de l'ancien pays des Calètes qui n'est mentionnée que dans le seul Itinéraire d'Antonin. Ce livre de poste de l'Empire place Lotum sur la route qui de Juliobona (Lillebonne) conduisait à Rotomagus ou Latomagus (Rouen). La station est fixée à vi milles de la première cité, à xiit ou xiv milles de la seconde.

Les auteurs modernes ne sont pas d'accord pour assigner une place au Lotun des anciens. M. Fortia d'Urban la place à Duckair; M. E. Gaillard, à Caillouville, pets Saint-Wandrille; l'albhé Belley, à Logium, entre Candebee et Gaudebeequet. M. Guilmeth, adoptant une opinion mixte, met Lotum sur les deux rives de la Seino, domant une moitié à Candebee et l'autre à Bliquentit, qu'il croît de Yr Bracie Belchee et l'autre à Bliquentit, qu'il croît de Yr Bracie Belchee.

M. Guilmeth ne propose cette transaction entre les deux rives que pour concilier un texte de Thierri III, lequel, parlant de l'île de Belcinac, alors au milieu de la Seine, assure que l'antiquité l'avait considérée comme la ville de Lotum: « Quant antiquas Lutum esse censuit. »

D'Anville, le meilleur restaurateur de la Gaule, place Lotum à Caudebee, et nous partageons cet avis dépé mis par Duplessis, au siècle demir, et renouvelé de non jours par MM. Walckenaër, Rever et Fallue. Pour cette attribution, d'Anville se fonde particulièrement ur les distances, parfaitement concordantes dans l'autiquité comme de nos jours. Ainsi, Caudebee est à 1 3 kilomètres de Lillebonne et à 30 de Rouen; or, le mille ancien étant de 2,221 mètres, y milles donnent lien 13 kilomètres, et xiv milles feront parfaitement 30 kilomètres, déduction faite des cêtes et de sétours.

Maintenant, trouve-t-on à Caudelee des débris romains? Oui, assurément, mais pas assez pour motiver une station. Toutefois, nous ne désespérons pax des découvertes de l'avenir. D'àbord, la voie romaine de Lillehonne à Rouen traveres Caudelbee, où elle porte aujourd'hui le nom de Grande-Rue, tamis qu'elle s'appelait au moyen-àge la Chaussée, le chemis du Rof. le parement du Roi surere sire.

Ensuite, la ofice de Suña-Clair, où passe amsi la voie, a montré en 1852-55, dans le jardin du sieur Hamelin, des incindrations du Hau-Hampire. M. le docterre Geroult, qui a suivi ces découvertes, a recueilli dans son cabinet les vases, les monnaies et autres objets qui en sont sortis. Ces aves sont quatre cruches rougestres, une tétine rouge, un joi vase à reliefs, un petit pot noir, des débris de bols et de plateaux pour les offrandes, en un mot tout ce que l'on trouve dans les cimetières romains. Et, comme dans le bois des Loges et dans la forêt de Brotome, les or bridés étaient renfermés dans des cruchoss blancs ou rouges. Trois de ces uraes contensient au fond des monnaies de brouze : deux étaient frances, mais une troisième clait de Neva-Trajan.

La côte de la Vignette, qui est voisine de celle de Saint-Clair, a montré aussi des débris antiques. Près de là est le Mont-Dolent, indico d'anciennes sépultures.

A différentes reprises, on a trouvé à Caudebee des restes antiques. C'est ainsi que le Musée de Rouen possède des moules à broyer, une statuette de Vénus en terre cuite, une statuette en bronze et des monnaies romaines dont uno d'Auguste.

M. Falluc cite sur le Mont-Calidu la présence souvent renouvelée de tuiles à rebords, de vases et de monnaies romaines. Pour moi, j'ai à plusieurs reprises reconnu, sur cette colline, de la poterie romaine. En 1848, on y recueillit une meule à broyer en poudingue que possède M. Gueroult.

En 1858, lorsque M. Thévenin, ancien président de la Chambre de Commerce de Rouen, fit construire fa maison de son concierge, il rouva, en entailant la clèt, plusieurs bannelées de tuiles romaines, des squelettes, et, à côté d'ens, des vases en terre rouge. Un de ces bols, en terre de Samos, présente au fond la marque du potier : Oxafans. An un m'a montré aussi deux objets de fer : une espèce de lance ou couperet et un javelot. Il est possible un'll «1 et u li des sépulutures des re et ve sècles.

ÉPOQUE FRANQUE, — Le nom moderne de Caudelse apparait pour la première fois en 815, dans une charte où Louis-le-Débonnaire confirme, à l'abbaye de Fontemelle, une donation de Gharfemagne, son pire: : Calidum Becum cum aquis et portu. » Le 21 mars 833, Charles-le-Chauve, étant à Kiersy, renouvela ce legs avec mention de: : passagiis et traverso. »

Dans une charte de 1271, on lit ce passage: · Apud Callidum Bequetum inter duos Calidos Becquetos pratum de la Bataille. · (Cartulaire de Saint-Wandrille). Il est probable qu'il s'acti ét de la vériode françue ou normande.

Dom Bournet, « Recueil des Hist., » t. r., p. 108; | Fallo

t. viii, p. 522. Dom Mabillen, \* Ann. ord. S. Benedict., \* t. iii, p. 665.

L'abbé Belley, « Mém. da l'Acad. des Inscript. et Belles-Lettres, » t. xxx, p. 656-57. D'Anville, « Natice de l'ancienne Gnule, « p. 419-20.

D'Anville, « Natice de l'ancienne Gnule, « p. 419-29. Walckeneër, « Géogr. anc., hist. et comp. des Gaules, « L. m., p. 52. Fartlad'Urban, « Bacuell des itinéraires anc., » p. 115.

Dom Duplessis, a Descript, géogr, et hist, de la Haute-Nermandie, a t. i", p. 7. Fallue, a Mém. sur les travaux milit, des bords de la

Seine, nt., e p. 15-20.

1d., a Revue numismat., e onnée 1855, p. 271.

Id., a Revue numismat., e onnée 1855, p. 271.

p.

Pallue, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., « L. 18, p. 193-96, 281. Id., « Des villes gauloises : Lotum, Juliobana, Caraco-

tinum, appartenant au pays des Calètes, p. 1 à 5. Rever, • Mem. sur les Ruinne du Lillebunne », p. 7. Guilmeth, • Denc. géogr., hist., atat. et mon. des arr., • t. 11, p. 81-82, 169-78.

E. Geillard, «Gazette in Normandie, » in 16 mars 1831. L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrond. d'Yvetot, « 1<sup>er</sup>édit., t. 1<sup>er</sup>, p. 1 à 50; 2<sup>e</sup> édit., t. 1<sup>er</sup>, p. 1 à 48.

\*1.s Narmandie souterraine, \* 1.º édit., p. 45, 128;
 2º édit., p. 53, 146.
 Id., \* Mém. de la Soc. des Ant. da Norm., \* 1. xiv.

Id., « Mém. de la Soc. des Ant. dn Norm., « 1. xiv, p. 151; t. xxiv, p. 324, 353-55.

Lambert, ibid., t. xxv, p. 535-536.

## ILE DE BELCINAC.

Époque Franque. — Il ne reste plus rien aujourd'hui de l'île de Belcinac : on en ignore même complètement la place.

La première mention de cette île apparaît en 670; la dernière, en 1536, et enfin une réapparition en 1641. Dans cet espace de temps, elle est citée par Guillaume-le-Conquérant, Philippe-le-Long et Jean-le-Bon.

Les historiens racontent qu'en 676, Thierri III, fils de Clovis II, donna une lle « insulam » à saint Condé, moine de Fontenelle, qui y bâtit trois églises et les légua ensuite au monastère du bienheureux Wandrille.

Elle est ainsi désignée dans les actes contemporains : « Insulam in fluvio Secanæ sitam... quam antiquitas Lutum censuit, nune verò Beleinacam nuneupatam in longitudine per III millia se extendens, et in latum 1,500 passibus. »

Guillaume-le-Conquérant en parle à peu près dans les mêmes termes quatre cents ans plus tard, en 1074 : « Iusulam in Sequanà sitam quæ vocatur Belcinaca quæ incipit à Calido Becco et se extendit usque ad castrum de Watevillà et ultrà.

Malellon, a Annales ord, S. Benedict,, at, p. 863.

Id., a Acta Santo. ord. S. Benedict., I. 1", p. 525. · Neustria pia, · p. 167.

« Vita sancti Condedi , « dans Duchesne, t. 144, p. 684.

Fallue, Mem, de la Soc. des Ant. de Norm., vt. x, p. 437. Nocl, « Essais sur le département de la Seine-Infér., » t. 11, p. 156-57.

« Gallia Christians , » t. x1 , p. 122

Guilmeth, « Desc. géogr., hist., stat. et mon. des arr., » t. n. p. 69, 73, 79-81.

L'abbé Miette, « Quelques antiq, civiles et religiouses de la ville de Caudebec, . Mas.

L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrund. d'Yvetot, » I\*\* édit., t. 1", p. 130-31; 2\* édit., t. 1", p. 127-29.

## MAULÉVRIER.

ÉPOQUE GAULOISE. - Des monnaies gauloises ont été trouvées à Maulévrier. Elles sont entrées au Musée de Rouen.

ÉPOQUE ROMAINE. - Des ruines romaines ayant été aperçues dans la forêt de Maulévrier par M. Lesage, de Caudebec, la Commission départementale des antiquités de la Seine-Inférieure chargea cet excellent homme de

vouloir bien les déblayer. M. Lesage fouilla aux frais du département, de 1832 à 1834, et il mit à jour les débris d'une villa, d'une ferme ou d'une métairie romaine. L'exploitation se composait de deux corps de bâtiment placés à deux cents pas l'un de l'autre (nous en donnons ici le plan). Le plus grand avait 42 mêtres de long sur 20 de large; le second, presque carré, présentait 22 mètres de long sur 17 de large. Eshelle (th) Echelle de

M. Lesage envoya à la Commission des an-

tiquités le récit de ses travaux, et au Musée le produit de son exploration. En 1837, il

LA VILLA DE MAULÉVRIER.

communiqua son rapport à M. Fallne, qui l'a résumé dans son Mémoire sur les Antiquités de la forêt de Brotonne et sur la villa de Maulérrier.

Outre les constructions qu'il fit revivre, M. Lesage first du sel une quantité considérable de détrie, Nous citerons en première ligne un pied romain en horme de la longueur de 132 millimètres, sur lequel M. Deville a publié une dissertation. Il recueillit une quantité innombrable de tuiles à rebords, d'étures et de faitierse, les débris de plus de deux cents vases dont plusure étaient en terre rouge et à relies. Au fond des coupes et des plateaux que le Musée conserve, on lit les marques des neuf potiers suivaints : ATILAS. O-REPURL. BEROIN. — VENERA.— O-VENERA M.— SILLA.— CALVAN. — PRINCIS.— CALVAN. — TYLL... OFT. — Il y avait du verre plat et épais comme celui de nos glaces, e qui doit être un teste des faultres.

Le fer était représenté sous forme du clous, d'hipposandales, de clefs, de lachettes, de conteaux, de chaines, de forcts, etc. Il y avait aussi des fibhles, des styles, des épingles et des siguilles en bronze; un socle de statuette avec ses pieds en même métal; des meules à broyer, éts abiettes à écrire en marbre, et enfin des médalles de broze. On cite dans le nombre des Antonin, des Commode, une Salonine et un Gordien en argent. Cetto dernière étail forcé au-dessus de la bito.

N'oublions pas de dire que par Maulévrier passuit la voie qui de Lotum allait à Arquesleure. Du reste, nous sommes porté à rattacher l'établissement antique de la forêt à la station romaine de Lotum qu'il avoisinait.

Dans le recueil des dessins de la Commission des Antiquités, on voit figurer un fragment de bracelet en verre noir, comme celui de Tourville-la-Rivière, reproduit page 234. A la rigueur, cette pièce pourrait être franque, comme les deux suivantes.

ÉPOQUE FRANQUE. — Le même album renferme, en effet, un dessin de boucle àvec plaque de bronze appartenant assurément à l'époque franque.

ÉPOQUE INCERTAINE. — M. Guilmeth dit qu'à six cents pas de l'église de Maulévrier on voit, dans les bois, de vastes retranchements qu'il croit d'origine galloromaine.

Il existe à Maulévrier un très vieux château dont les ruines sont encore aujourd'hui très majestueuses. Les ronces, les épines et les taillis recouvrent les salles, les tours et les donjons. Ces débris sont entourés de légendes mystérieuses. Les paysans appellent le donjon la Tour-du-Diable.

Le territoire de Maulévrier, uni à celui de Sainte-Gertrude, conserve deux ou trois camps ou enceintes. On m'en a signalé deux à Loraille ou Louraille, et une autre dans la forêt, entre l'égise de Maulévrier et le vallon de Sainte-Gertrude.

#### BIBLIOGRAPHIE

 Procès-verhaux de la Comm. départ. des Antiquités de la Soine-Inf., « L. 1<sup>-1</sup>, p. 158, 169-78, 181, 200-205.

Deville, a Note sur un pied à mesurer, en bronze, découvert dans la ferêt de Maniévrier, auprès de Caudebec, en 1834, a et a Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., a t. xx, p. 173-79.

t. ix, p. 173-79.

Paliue, \* Mémaire sur les antiquités de la ferét et presqu'ile de Bretanne, et sur la villa de Maulévrier, près Caudebec, \* p. 8-19 et pl. is, et \* Mém. de la Soc.

des Antiq. de Norm., - t. x, p. 374-387 et pl. vi. Deville, - Catalegue du Musée départ. des Antiq. de Rouen, - année 1845, p. 21 et 27. Gullmeth, « Desc. géogr., hist., stat. et men. des arr., t. n., p. 149.

L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrond, d'Yvetet, » l'"édit., t. i", p. 5t-52; 2° édit., t. r", p. 84.

Id., « La Norm. souterr., 1" édit., p. 128; 2" édit ,

ld., « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., « t. xıv, p. 151; et t. xxıv, p. 355.

Labutte, « Etudes historiques sur l'arrond, d'Yvetet, « p. 157-65. Octave Féré, « Lécendes et Traditions de la Nor-

mandie, \* in-8\*, Resen , 1815.

# SAINTE-GERTRUDE (SECTION DE MAULÉVRIER).

ÉPOÇEE ROMAISE. — M. L'esago, de Caudelec, nous appread qu'on ne samrait fauiller à Sainte-Gertude assa trouver des murilles, des parés et autres débris. Il assure que, vers 1760, on rencontra près de l'église des médailles romaines et des vaces remplis d'os breblés. En 1850, nous avons recentil une joile êtré de statuete en pierre que quelques uns considèrent comme antique. Elle avait été ramassée dans le cimetière de Sainte-Gertrude.

Éroque Francue. — Quelques historiens et chroniqueurs prétendent qu'en 876, Rollon et ses Normands, remontant la Seine, déposèrent dans le vallon de Sainte-Gertrude le corps de sainte Hermentrude, pris dans la Frise, au pays de Régnier-aulong-Col.

Période normande, ce lieu portait le nom d'Ansgoth-Moulins.

- « Neustria pia , « p. 167.
- Les Églises de l'arrendissement d'Yvetot, « 1" édit.,
   1". p. 56-58; 2" édit., t. 1", p. 88-99.

La Nerm. souterr., a 1<sup>-a</sup> édit., p. 128; 2<sup>a</sup> édit., p. 146.
 Guilmeth, a Descript. géog., hist., stat. et mon. des arrond., a 4. u. p. 137-28.

# SAINT-WANDRILLE-RANÇON.

ÉPOQUE GAULOISE. — Au mois de juillet 1861, il a été trouvé, à la Côte des Caillettes, un cimetière gaulois à peu près contemporain de la conquête de Cèsar. Il consistait en urnes cinéraires ayant la forme de nos pots à fleur et dans des bols grossiers en terre à peine cuite. Ces vases pouvaient être au nombre de cinquante à soinante. Avec les urnes remplis d'os brûlés, on a recueilli deux ou trois lances en fer et des épées ployées dans un fourreau métallique. Les débris provenant de ces sépultures ont été sauvés par M. le docteur Gueroult, de Caudebec.

Quelques années avant eette découverte, il avait été trouvé aux Caillettes deux haches en silex. Une nouvelle hachette a été trouvée en 1863.

ÉPOQUE ROMAINE. — Par Saint-Wandrille passait la voie romaine qui allait de Lotum (Caudebee) à Rotomagus (Rouen).

Quelques-uns ont placé Lotum à Caillouville, petit hameau de Saint-Wandrille.

Anjourthui, on cite peu d'antiquités rousaines à Saint-Wandrille; mais il paraît bien en avoir possédé au vue siècle, car, lorsque Wandregiule, disciple de saint Colomban, arriva au ruisseau de la Foutenelle pour y fonder, en 66, son célère monastère, il trouva, d'après la chronique, le pays couvert de ruines antiques. « Monstrabautur namque in coden loco vestigia immo ruine aedificierous priscorum accolarum inductrià olim extructorum, sed exterorum hostium ferisate helluinà selo fundités acquatorum.

ÉPOQUE FILANQUE. — Au VIIº siècle, ce lieu se nommait Rothmariacas, du nom d'un leude franc appelé Rothmarna, dout le nom doit revivre encore dans celui de Rommare. Peut-être pourrait-on rapprocher le Rotmarus, de Fontenelle, du Rodemars qui se lit sur un triens d'Ébroîn (600-081).

Vers 645-49, Wandrégisile fonda iei un monastère appelé d'abord Fontenelle, nom sous lequel il devint célèbre dans le monde entier.

En 1861, nous avons cru retrouver, devant le portail de l'église ruinée du xur siècle, les fondations imposantes du monastère mérovingien.

Ravagé pur les Normands dans le cours du tx<sup>n</sup> siècle, il ne reste plus rien do l'ancien Fontenelle. Le seul monument de l'époque franque qui soit parvenu jusqu'à nous est le Chronicon Fontanellense, aujourd'hui réfugié à la Bibliothèque du Havre. On y reconnaît de l'écriture du tx et du x's iècle.

On ne comaît plus aucun débris de l'église de Saint-Michel de Foutenelle qui, vers 735, fut bâtie par Erinlard avec des pierres apportées des ruines de l'antique Juliobona: c. Ædificavit tasilicam, modico, sed pulcherrimo opere; ablatis videlicet petris de Juliobonà castro quondam nobilissimo ae firmissimo (1). >

PÉRIODE NORMANDE. — Nous pourrions peut-être attribuer à la période normande du xe siècle, ou du commencement du xre, la eurieuse et antique chapelle de Saint-Saturnin,

(1) A cette église méroviagionne se raitache le légende d'un findéeur du vuné abécie pani pour evoir voil du métal de la ciche de Seint-Michell, « l'aim le Revue de Russes, » de 1827, » De ravious partie de Russes, » de 1827, » De ravious partie de 1827, » De ravious partie de 1827, » de 1827,

petit édifice bâți en croix et qui se termine par trois absides circulaires, - Nous reproduisons ici le plan et le dessin de cette curiense chapelle.

On montre aussi', auprès de la chapelle de Saint-Saturnin, des cellules que l'on croit avoir été habitées par d'auciens anachorètes. entreautres par le bienheureux Hardwin, so-





PLAN ET VIE DE LA CHAPELLE DE SAINT-SATURN'N, A BAINT-WANDRILLE.

divers monuments dans son Architecture monostique. Nous devous l'avantage de les publier de nouveau à la bienveillance de S. Exc. M. le Ministre de l'Instruction publique et des cultes.

ÉPOQUE INCERTAINE. - A 1 kilomètre des ruines de Saint-Wandrille, on montre, au hameau de Caillouville, une mare miraculeuse où les malades viennent encore se baigner. C'est probablement un ancien baptistère des temps mérovingiens.

Près de là était une chapelle de Tous-les-Saints à laquelle se rattache une légende merveilleuse.

Une tradition, qui remonte à la période mérovingienne, raconte que cette église fut fondée vers 648, par saint Wandrille Ini-même, qui avait échappé en ce lieu à la lance que Beco, verdier du roi Clovis II, avait décochée contre lui.

« Chronicon Fontanellense, « 2 vol. Mss., à la Bibliothèque du Bavre, visit et 150. D'Achery, « Spicilegrum, » t. m, p. 190, · Vita supcti ac beatissimi Wandriciseli abbatis. · . Galles Christians, . I. xs, p. 156.

Mes., in-i\* de 31 feuillets sur vélin, écriture onciale du 12º siècle, à la Bibliot. impériale. Fonds N.-Dame, n' 101 bis.

. Chronicon minus Fontanellenso, . Mss., petit in-12, xmº siècle. Bibliothèque de Bouen. · Chronicon Fontanellense, · apod d'Achery « Spi-

cilegium, » t. 11, p. 262-290. Dom Bouquet, « Recuell des Hint, des Gaules, L. 11.

Duchesne, . Hist. franc. Script. avi catanei, . t. n,

p. 283.

Dumoustier, « Neustria pia, » p. 132-50.

Mabillon, . Acta Sanc. ord. S. Benedict., . sam. 2. Dem P. Guill. La Vieille, . Briefve Chronique de l'Abb, de Saint-Wundrille, « Mss. de 1500, à la Ribliothèque publique de Rosen, et « Revue rétrospoctivo. .

Duplessis, « Descript, plog, et hist, de la Haute-Norm., + t. 1", p. 78-86

A. Le Prevent, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., v1. xt, p. 16 ct 17.

Barnisson, « Rapport sur les Bibliothèques de l'oncut de la France, » p. 291.

Bethman, dans les « Archives de la Sociélé des Antiq. aliemands, - publices par Pertz, t. viii, p. 375-76, in-6\*, Hanover, 1843. a Archiv. der Gesellschafst für olfen deutsche geschits tande van bund. .

'De Muntalembert, . Les Moines d'Occident, . t. 11, H. Langiois, \* Essai hist, et descrip, sur l'abbave de

Fontenelle et de Saint-Wandrille, « in-8", Paris, 1827. Noël, « Essais sur le département de la Seine-Inf., « t. 11, p. 140-144.

Albert Lenoir, a Architecture monastique, at. 1", p. 9; t. n, p. 8, 9 at 10, dans la « Collection des Pocuments

inédits sur l'Histoire de France.

Guilmeth, . Descr. géogr., bist., etc., . t. 11, p. 149 187.

Anatoln Saulnier, a Candebec et ses environs, a p. 143-52. A. Fromentin, . Essai historique sur Yvetot, . etc.,

p. 209 Labutte, « Études historiques sur l'arrond, d'Yvetet, «

. Les Églises de l'arrondissement d'Yvvlot, . I" édit.. t. u, p. 389-109; 2 édit., t. r., p. 85-80. · Ballotin de la Soc. des Antiq. de Norm., · t. 1",

p. 450-53; t. n. p. 155. Pertr. . Monum. Germanus histor., 1. 11, p. 270-204.

# CAUDEBECQUET (HAMEAU DE SAINT-WANDRILLE).

LA GROTTE MILON. - A l'entrée du hameau de Caudebecquet on voit, au bord de l'ancienne grande route, deux grottes abandonnées dont l'une est entièrement rebouchée. tandis que l'autre est encore ouverte. Cette grotte, taillée dans le roc, à 2 mètres de haut, 15 mètres de profondeur et 4 mètres de largeur. On la nomme la grotte Milon, et l'on dit qu'elle fut habitée au vitte siècle par saint Milon, fils de sainte Wisle, abbesse de Logium. L'histoire assure que le pieux anachorète avait été enterré devant la porte de l'église des religieuses. La route de Rouen, pratiquée sous Louis XV ou sous Louis XVI, a diminué de beaucoup la profondeur de ces grottes.

On m'a assuré que, depuis quinze ans, on trouve des squelettes dans les jardins qui surmonteht ees grottes.

ABBAYE DE LOGIUM. - On place communément à Caudebecquet, dans les environs de la grotte Milon, l'aneien monastère de Logium, fondé en 654 par Bathilde, épouse de Clovis II, et dont sainte Wisse ou Wisle, mère de saint Milon, était abbesse en 702. En 831 ou en 833, Anségise, abbé de Fontenelle, donna dans son testament une livre d'argent « ad Logium » ou « Laubias monasterium. » On pense que cet ancien monastère fut détruit par les Normands en 862.

A Caudebecquet on montre encore, au bord de la rivière, de grosses et fortes murailles dont une partie forme quai, tandis qu'une autre est déjà ensevelie sous la Seine. On appelle ces débris le port et le quai de Saint-Wulfran, et on prétend que là saint Wulfran s'est embarqué pour ses missions de la Frise, et qu'il y a débarqué à son retour.

# BIBLIOGRAPHIE.

Duplessis, «Descript, géogr., hist., stat. et mon. de la Haute-Normandio, \* t. 14, p. 88-89. . Galila Christiana, » t. xı, p. 132,

Mabillon, a Annal. ordin, S. Benedict., at. 147, p. 439.

L'abbé Belley, . Mém. de l'Acad. des Inscript. et Belios-Lottres, » t. xix, p. 654-56.

Guilmoth, a Desc. géogr., hist., stat., et mon. des arr., + p. 182-57.

L'abbé Maisis, « Calendrier normand. » p. 53. D'Achery, « Spicilège, « t. 11, p. 282; t. 111, p. 206, 242. Lesage, Munuments de Caudobec at denenvir.. . Mas. «Builetin do la Soc. dos Antiq. da Norm., » t. 2", p. 297.

# RANÇON (SECTION DE SAINT-WANDRILLE-RANÇON).

ÉPOQUE GAULOISE. — M. Beaucousin, de Caudebec, possède une hachette en silex trouvée à Bancon, en 4863.

Feoorr novanse. — En mai 1862, des ouvriers, traçant le chemin de grande communication ne 37, de Guerhaville à Veules, trouvèrent devant l'église de Rançon, à 70 centimètres du sol, un dolimi en terre cuite qui contenait un pêut vase noir et probblement des os brolés. Ce vase, haut de 60 centimètres, avait dé diminué pour être consecré à un usage funériare. Sa circofference set de mêtre 85 centimètres. Louverture, de 23 centimètres, était recouverte avec des tuiles à rebords. Aux environs, on a remarqué beaucoup de poteries noires. Il est chir qu'il y avait là une incirention gallo-romaine des trois premiers siècles. Ce delium, blie no conservé, est entré au Musée de Rouen.

Dans cette même année 1862, on aperçut des tuiles à rebords près la filature de M. Pouyer.

ÉPOQUE EXCENTAINE. — Du c'obé de Saint-Wandrille, au lieu dit le Gite, on voit une motte et un fossé. Dans ce fossé est un puist dont la maçonaerie a encore plus de 20 piets de profondeur. Cette motte est couverte de bais. M. Guillarch, qui nous révêle ces détails, ajoute « qu'à Beaumout-le-Ploger, à Brionne et ailleurs, des buis sont plantés sur des lieux antiques afin de les purifier des profanations du paganisme.

'Vers 1864, on a recueilli aux abords de l'église un pied de chandelier ou porte-lampe en bronze comme ceux des Loges et d'Yébleron.

# GOVILLE (SECTION DE SAINT-WANDRILLE-RANÇON).

Époque Franque. — Entre Jumiéges et Saint-Wandrille, existe le hameau de Goville, voisin du Trait, mais dépendant de la commune de Sant-Wandrille.

Dans es bosquet, siud au bord de la Seine, le bienheureux Wandrille fonda un oratoire dédité a sint Kanan, évéque de Rodez, dont le diarez Sudard lui avait apporté des re-liques. Le saint y venait souvent prier, et l'histoire raconte qu'il y était parfois visité par saint Ouen de Rouen et saint Philbert de Junniéges. Longtemps on a montré les lits où repossaint ces servieures de Dieu et les bancs de pierre où lis s'assequient pour parfer des choses du ciel: « Monstrabantur, derivait un auteur du vue siècle, îbi destina illius basilieus grabate a tesdes uib B. pontifice Andoeuns et confessor Philibertus, dun virum Die inviserent, requiescere sofici erant. » (Vita S. Vandregisili), dans les Acta Sanct. «et. » S. Benedicit, u. n., p. 542.) — M. Lessga, de Caudebee, a encore connu et dessiné, en 1825, le checher de l'église de Goville, qui aujourd'hut est entièrement tombé à la Seine.

eHist. do l'abbaye royale de Saint-Pierre de Jumièges,»
p. 14, Mm. de 1702, chez M. Lepel-Cointet.
Lu, p. 85, Msr. de la Bibliothèque de Rousu.
Lus Égiles de Larrend, 47 vecto, 27 édit., t. p. 0.56.

#### LOUVETOT.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Il existe à Louvetot tradition de déplacement d'église. On assure que la première était au Vieux-Louretot.

Sur le hameau du Viexx-Lowetot est une enceinte qui ne m'a paru ni ronde ni carrée, et qui est entoured de eteranchements en terre de 4 à 5 méters de hauteur. Cette enceints n'est pas grando : elle contient un demi-hectare à peine. A l'angle du sud-ouest, J'ai remanqué un terte devé qui pourrait novi de 15 à 50 mèters au-dessat dus of environnant. Il n'y a pas de fossés creux autour de ce camp. — La partie orientale ayant été détruite cette année, in n' ai remanqué une des détroit un moven-der.

Entre Louvetot, Saint-Gilles et Maulévrier, au bord de la forèt et sur le chemin, sont des vestiges d'anciens retranchements qui paraissent antérieurs au temps de la Ligue.

Guilmeth, « Desc. géogr., hist., sta., stc., » t. n.p. 146.
L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » Les Églises de l'arrondiss. d'Yvetet, »
L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Cochet, » L'abbé Coch

## SAINT-GILLES-DE-CRETOT.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Il y a à Saint-Gilles-de-Cretot tradition d'église transférée.

L'abbé Cochet, « Les Églises de l'arrondissement d'Yvetet, » 1" édit., t. 1", p. 73; 2" édit., t. 1", p. 103,

#### SAINT-NICOLAS-DE-LA-HAYE.

Éroque nouarse. — En 1834, jai recueilli le fuit archéologique suivant de la bouche du dopre des prétres du diocèse de Romen, M. Tabbé Lematter, né 8 saint-Nicolas-de-la-Haye en 1709, et mort curé de Proberville en 1861. Dans su jeunesse, ce vétéran du sacerdoce avait ve extraire, des terres dépendant de la freme de Saint-Aurie, de grandes vases en terre cuite remplis d'ossements brûlés, des cruches vides, des bouteilles de verre blanc et de vieilles monaises bien suése. · La nombre des vases, ajoutai-il, déait très considérable. « C'est là un cimetière romain der premiers siècles dont la mémoire du vieillard a solle gard la trace.

\* Les Églines de l'arrond. d'Yvetet , \* 1" édit., | \* La Normandie souterraine , \* 1" édit., p. 128; t. 1", p. 79; 2" édit., t. 1", p. 199. | 2" édit., p. 146-47.

#### VILLEQUIER.

ÉPOQUE GAULOISE (?). — Derrière l'ancien fief de la Martinière, qui est devenu le château de M. Roulleau, conseiller général de Caudchec, on voit, sur le bord du chemin de Saint-Arnoull, une roche élevée qui ressemble à uno chaire à prêcher. Cette pierre ou aiguille prisente au sommet une dalle asser plate qui initie un pain bônit de campagne. De là son nom populaire de Parin-Bénit. On assure que la muit de Noël elle tourne sept fois sur elle-même pendant la messe de minuit; elle ferait aussi trois tours pendant les muits de l'Avent. On ajoute que de riches tréors sont cachés sous sa base, et que parfois on a vu roder autour élele des nomestres hidient ou des jeumes filles vétues de blanc.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Près du château de Villequier, on voit, sur la côte qui domine la Seine, les restes d'une enceinte fortifiée appelée les Côtels ou les Côteliers.

On nous a aussi cité nne triple enceinte au hameau de La Guerche, et trois tertres élevés dans le bois de Bellemare.

Guilmeth, \* Desc. géogr., last., stat. et mon. des arr., \* l. m, p. 73-74, 136-37.

#### SAINT-ARNOULT.

Époque romaine. — La voie romaine qui allait de Juliobona (Lillebonne) à Lotum (Caudebec) passait par Saint-Arnoult, où elle s'appelait au moyen-âge le chemin du Roy.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Il y avait autrefois à Saint-Arnould une mare baigneresse dite de Saint-Onuplere, où l'on venait se plonger le 19 juin. Ce jour-là, on allumait un feu de carrefour sur lequel descendait, dit-on, un pigeon blane. Ce feu a cessé en 4836.

Dans la forêt, on montre, au triége de la Pommeraye, les murailles et les terrassements du vieux ehâteau de la Pommeraye.

## GUERBAVILLE-LA-MAILLERAYE.

ÉPOQUE ROMAINE. — Le Musée de Rouen possède une médaille de bronze de la colonie de Nimes et une monnaie d'or de Julien-l'Apostat, trouvées, vers 1840, sur le territoire de cette commune.

M. Fallue assure qu'à Guerbaville on rencontre des tuiles romaines.

PÉRIODE NORMANDE. — Vers 1840, une épée normande fut trouvée dans la Seine, en face de La Maillerave. A présent, elle fait partie de notre collection départementale.

Fallue, « Mém. de la Soc. des Autiq. de Norm., « 1. x, p. 432.

#### SAINT-NICOLAS-DE-BLIQUETUIT.

ÉPOQUE ROMAINE. — Sur ce village passe la voie romaine qui allait de Lotum (Caudebec) à Breviodurum (Pont-Audemer ou Brionne). C'est cette voie que suivit Guillaume-le-

Ex. Gda

Bàtard, lorsqu'en 1055 il allait à Arques étouffer la révolte de son oncle Guillaume, comte d'Arques ou de Talou.

M. Fallue parle aussi de villas sur le territoire de Bliquetuit. Il cite également des puits maconnés.

Guilmeth, \* Desc. géogr., hist., stat. etc., \* t.11, p. 198. \* Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., \* t. x, p. 431, et t. xxiv, p. 353. Les Églises de l'arrondissessent d'Yvetot, » 1<sup>-2</sup> édit.,
 t. 1<sup>-2</sup>, p. 125; 2<sup>-2</sup> édit., t. 1<sup>-2</sup>, p. 139.

# NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT.

ÉPOQUE CAULOISE. — M. Fallue cite une grande pierre où l'ou voit des fées et des géants, placée dans un champ du hameau du Wuy, près la route de Pont-Audemer. Il ne dit pas si c'est sur Saint-Nicolas ou sur Notre-Dame.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Guilmeth spécific mieux la circonscription, quand il dit qu'à Notre-Dame-de-Bliquetuit, au lieu appée Molle-Croute, le Molle Crofta du Monasticon anglicanum, on a recueilli des tuiles, des poteries, des médailles romaines, des ossements humains et des urmes cinéraires (?).

M. Fallue parle de débris de villa au lieu dit le Château-du-Mort.

ÉPOGE FRANQUE. — M. Fallur redevient incertain sur la question de territoire, quand il nous dit qu'à une époque qu'il ne fixe pas, M. Marescot, de Biquetuit, a recueilli, auprès de squedettes sans cercueis, des boueles en bronze, des monanies et divers objets de fer. Il ajoute qu'en face de l'église de Bliquetuit on a également trouvé des squelettes dans des cercueils de pière.

Failue, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., t. x, » | Guilmeth, « Desc. géogr., hist., stat. et mon. des p. 430-32.

## VATTEVILLE.

Le territoire de Vatteville est immense, attendu qu'il renferme une partie de la forêt de Brotonne. Mais nous accorderons un article particulier à cette forêt. Quoique privé de cette portion de son territoire, Vatteville n'en est pas moins riche en monuments de toutes les époques.

ÉPOQUE GALLOISE (?). — On pourrait peut-être attribuer aux temps celtiques et au culte des pierres un lieu appelé Petra fleta (Pierre fique ou Pierre fichée), mentionné dans une charte de 715, délivrée par Dagobert II à saint Bénigne, abbé de Fontenelle,

M. Gueroult, de Caudebec, possède des monnaies gauloises en bronze trouvées à Vatteville vers 1850.

ÉPOQUE ROMAINE. — La voie romaine qui allait de Breviodurum à Lotun (Caudebec) longeait tout le village de Vatteville qui, à cause de cela, est parsois surnommé La Rue.

C'est cette route que suivit Guillaume-le-Conquérant lorsque, du fond du Cotentin, il vint à Arques, en 1055, pour y étouffer la rébellion de son oncle.

En 1825, M. Hullin, maire de Vatteville, a trouvé dans le Champ-de-le-Breche, dépendant de la forme Féron, un cercado le pierre d'un seul morceau, qui ser aquiprill'uni de la laite à une métairie. Ce sarcophage, long de 2 mêtres 15 centimètres, haut de 75 centimètres et large de 80, est en pierre du pays et talliè ne forme d'aug. Il ne contensit que quelques ossements dérangés. Il a un trou au fond et affecte la forme d'un paralléloeranne. Nous le covous du Bas-Emnire.

La ferme dite du Catelier, ou plutó des Cateliers, est placée sur une éminence naturelle que le séjour de l'homme a augmentée. On trouve autour d'elle de la terre noire, des tuiles à rebords et des murs, qui courent dans toutes les directions. M. Guevoult a receuélli aux Cateliers des métailles romaines, des tuiles et des poteries antiques. M. Fallue y cite la découverée d'un bronze de Germaines: M. Deveille va récolet fun Titus.

Au lieu dit la Maison-du-Iloi, on rencontre beaucoup de tuiles à rebords et de murs arasés. On raconte aussi que, le long des terrains communaux, on a trouvé un vase rempli de médailles antioues.

M. Gueroult possède dans son eabinet une clef en bronze doré, trouvée à Vatteville vers 1838, à côté de deux grands bronzes de Vespasien et de Domitien. En 1863, il a receuilli à Vatterille trois nutres monnaies de bronze parmi lesquelles se trouvait Septime-Sévère.

Froquer Francetz. — On s'accorde généralement à placer à Vatterille le padatism. de nor rois métrorisquien, qui print il nom d'Ardamo, Ce palais est à que près le ceul quist possédé notre département. Il est vrai de dire qu'iei, comme à Pitres, comme à Kiersy, comme à Brainnes, à Cilchy et ailleurs, il r'ae reste plus iren. Cependant, on croît en reconnaître une dernière trace dans les noms de maison du Roi et de saure du Roi, que portent encore une ferme et une mare de Vatterille. La possession de cette métairie par nos rois capétiens se contrairent pas cette attribution, car cette possession préongée s'expliquerait comme héritage royal. M. Pallue, toutefois, nous assure avoir reconnu les restets du padatin sur un espace de 150 ioisée carrès.

Le Journal de Rouen, du 23 janvier 1854, nous apprend qu'un habitant de Vattevillesur-Séine a trouvé sur sa propriét des squelettes ayant des pots aux pieds. Ce détail a toute la physionomie franque.

Pânioos NORMANDE. — Nous sommes tenté d'attribuer à la période normande la motte, les fossés et les murs épais et en feuilles de lougère du vieux château de Vatterille. Le donion, comu sous le nom de Tour-de-Vatteville, est une constructiou énorme.

Éroque incertaine. — A l'extrémité de Vatteville, sur la lisière de la forêt de Brotonne, au bord du chemin d'Aizier et à quelques pas de la Seine, est une butte haute de 10 à 12 mètres, et ayant environ 90 mètres de circonférence à sa base. On l'appelle la Butted-l'Écoyer. En 1838, M. Charlier y a pratiqué un sondage qui est demeuré sans résultat.

En 1859, au lieu dit le Roule, des ouvriers ont rencontré une marmite en bronze avec anse de fer, contenant un chandelier ou porte-lampe en cuivre. Ces objets sont chez M. Gueroult, de Caudebec.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Failue, « Mêm. sur les antiq. de la forêt et presqu'ile de Brotonne, - p. 62-63, 68-72 Id., . Mêm. de la Soc. des Antiq. de Norm., . t. 13.

- p. 277 et 289, et t x, p. 429-31, 436-44. Guilmeth, « Desc. géogr., hist., stat. et mon. des arr., »
- Labutte, . Études bist, sur l'arrond, d'Yvetot, . p. 147.
- L 11, p. 74, 198-200, 206-208.
- Lesage, . Monum. civils et religioux de Caudebec et des environs, » Mas, de la Bibliothèque de Rouen. . Les Églises de l'arron-lissement d'Yvotot. . 1" édit...
- t. r", p. 125-13; 2\* 6dit., t. r", p. 124-130
  - « La Norm. souterr.,» 1" édit., p. 346; 2" édit., p. 435. « Note sur les marmites en bronze, » p. 4. « Revue de la Norm., « 2º année, p. 226; 2º année., p. 3.

#### LA FORÈT DE BROTONNE.

Cette vaste forêt étant partagée entre les deux communes de Vatteville-la-Rue et de Guerbaville-la Mailleraye, il nous scrait difficile de distinguer ce qui appartient à chaque territoire. Nous avons préféré lui consacrer un article spécial.

ÉPOQUE GAULOISE. - Nous attribuons à l'époque gauloise des cavités qu'on voit dans cette forêt et que l'on nomme le puits du Trésor, des fosses de 4 à 5 mètres de profondeur sur 10 ou 12 de diamètre.

Peut-être pourrons-nous reporter à l'époque gauloise la fontaine de Grainetieu, qui coula de nouveau en 1835 et que l'on disait avoir été bouchée avec des balles de coton. On en dit autant à Brotonne même de la source qui alimentait la mare des Molents.

C'est près de la forêt de Brotonne et du triége du Lendin que M. le marquis de Sainte-Marie trouva, en 1821, des médailles gauloises et le beau bracelet d'or que possède la Bibliothèque impériale, où il porte le nº 2,663. Au triégé des Trois-Pierres sont des roches qui ont un caractère mystérieux. Au Torp est la pierre-au-honneux que l'on dit cacher un trésor.

Dans ce même quartier du Torp on a trouvé, vers 1820, des haches en bronze et des lingots du même métal. A côté de ce dépôt métallique étaient les restes d'un fourneau fait en tuiles romaines, ce qui indiquerait peut-être que les haches de bronze ont duré en Gaule pendant la domination des Césars.

Parmi les épaves sorties des fouilles de la forêt de Brotonne et entrées dans notre Musée d'antiquités, les cartons de la Commission des Antiquités reproduisent une hachette en serpentine. Nous devous citer également une monnaie gauloise en argent, trouvée en 1845, et décrite, en 1864, par M. Lambert, de Bayeux. Cette pièce présente une tête d'Apollon-Musagète assez commune dans notre pays. On attribue cette monnaie à l'Aquitaine.

ÉPOQUE ROMAINE. - Ce fut en 1837 que M. Fallue fit entrevoir à la Normandie savante les richesses archéologiques que possèdent la forêt et la presqu'ile de Brotonne, et ce fut de 1838 à 1843 que M. Charlier, par trois explorations successives, mit au jour des monuments qui ont acquis une renommée universelle.

M. Fallue, au moyen d'un plan et d'un mémoire détaillé, révéla, au sein de cette sombre et vasts forêt, de nombreux puits maçonnés qui trahissaient le passage de l'homme, tels sont ceux du Rouet, de Lullin, de Timare et de la Houssage, les points significatifs du Câtelier à Vatteville et au Lendin (1).

Au Lendin, le Câtelier a montré une villa avec ses salles, ses galeries et son hypocauste.

D'autres villas furent entrevues aux triéges de la Petite-Houssayz, des Buttes, des Landes, de la Londe et de Saint-Croiz-sur-Aizier. l'artont, ces d'ivers lieux, on voyait des substructions et des puits, et l'on y rencontrait des tuiles, des poteries, des mortiers, des stucs, du fer et du brouze. — Nous donnons ici un des édifices reconnus sar M. Eallue.

Près de la chapelle du Torp, on avuit vu de nontreuses maçonneries, et, vers 1820, un fourneau fait avec des tuiles romaines. Un vase avait été recueilli, contenant mille sept cents médailles. Enfin, sur le même point, on avait trouvé des urnes en terre remplies d'os brûlés.



CONFICE BUNAIN DE LA FORÉT DE BROTONNE.

Des incinérations pareilles avaient été observées à Sainte-Croix-sur-Aizier.

En dernier lieu, le mémoire signale de vraies découvertes à faire, et, dès l'année suivante, un amateur, qui ne connaissait pas ce livre, essayait de tirer du sol les intéressants débris soupconnés par M. Fallue.

Comme nous l'avons déjà dit, do 1898 à 1859, trois fouilles successives furent tentées par M. Charlier, Inspecteur des eaux et forêts à Candelec. L'une fut faite aux frais du Gouvernement, les deux autres aux dépens de la Société des Antiquaires de Normandie; toutes trois eurent lieu au triége de la Petite-Houssaye.

LA, M. Charlier reconnut une villa composée d'une vingtaine d'appartements dont les murs avaient été anciennement enlevés par des ouvriers cherchant du caillou. Le carré des ruines avait bein 925 mètres dans tous les ense. Il y recoeillit des restes de peintures murales, des tuiles noircies et des solives carbonisées par l'incendie qui avait détruit a ritla.

(i) Quoque la Lestila ne soit yas de la Sinte-Liddérieux, copradant, commo il en est visida et que la pispart des objets qui en noscotus oud entrès des marie Naule de Bonce, pous corçons posserie les metidiante le cit. Il ya inspissante que le Lesdia satter l'attention des unitagenies, poisque vers 1840. A livere en signalait les monaments antiques a l'Arcidentie de Bonce. - vers 1850, or ya recultif de monbreut sessonie peterie requè serven manta et à fagires; sur lengués es si liè en mosque de s'avri, - serrara, - marin, -

Las clous étaient aussi très fréquents. Il n'y avait qu'une médaille de bronze de Constantinle-Grand. Efinf. le 13 epetiment 8283, il rencentra la belle mossique d'Orphée jount de la lyre, entouré d'animaux et escorté des quatre saisons de l'année. Malbeureusement, deux animaux et trois saisons manquaient. Cette belle pièce, de 4 mètres 50 centimètres en carré, a été endevée en 1844 par M. Deville et transportée à Rouen pour tire paéce au Musée départemental, où M. Pottier vient de l'installer en 1862 (1). (Nons reproduisons iciun fragment de cette pièce capitel de notre archéelogé gallo-remaine).



(I) Le locture l'apprendus pas aux insérés que en qui a premis à M. Pollife d'enstature et de complére avec erestinale la messinge de libertoure, apposite de la plus four remembre da Marie de Banca, que éta in décenver le critaine la messinge de libertoure, de la finite de la plus de l'apprendus de la messine de la plus de la finite de la complexation d

A 200 mètres de la mosaïque et de la villa, M. Charlier fouilla un tumulus sous lequel il trouva hon nombre de vases brisés et trois cruchons

en terre cuite remplie d'os brûlés et servant d'urnes cinéraires. Nous reproduisons ici trois de ces vases.

Les deux fouilles de 1848 ne donnèrent pas d'objet capital

Comme la mossique; mais dels internt plus riches en pièces de détail. Ce fut encore au triège de la Petite-Haussaye quo M. Charlier commença son exploration. Cette fois, il mit au jour une surface constraité de 150 mètres sur 180. Là étaient de nombreux appartements, des galeries, des hypocausles et de sailles peintes et pavées en mossique. M. Charlier crut aussi reconnaître des bains commandre des bains et a l'aussi de l'autre de l'autre crut aussi reconnaître des bains et l'aussi de l'autre de l'aut



VASES FUNÉRAIRES ROMAINS (FORET DE RECTUNNE, 1831

vida un puits où étaient des poteries et des bois de cerfs. Enfin il reconnut que ces corps de bâtiment étaient eutourés d'un mur de clôture dont il constata fort bien les traces.

De nombreux objets furent reconsus ou tirés du sein de la terre. Nous en donnous ici le court inventaire lo a rencentré des marires d'Italie, des peintures murries, des mossiques reproduisant des fleurs, des feuilles et des oiseaux; une provision de tuiles faîtières, des bouts de flutée nos, un vase rempil d'ocre bleu pour la peinture, des firs de chevaux ou plutôt des hiposandales, des verres à vitre encores sais du mortie qui tele avait liées au mur, quarante-cinq médailles romaines grand, moyen et petit bronze, aux effigies de Ti-bère, de Trains, d'Adriei, ou Marra-Aurel, d'Antonine-Peivax, de Fausine, de Commode.

Solonine et de Tétricus; un Gordien III en argent; des fibules de bronze, des styles, des anneaux, des clés, un miroir de bronze argenté, une tête de claudeifer, des restes de vase, etc. Il ne faut pas omettre une délicieuxe anse de bronze provenant d'une riche patière. Le verre et l'émail se sont montrés sous plusieurs formes. Le plus curieux morceau flut un mascaron marqué au-dessous du nom d'AMANAYS. — Nous reproduisons ici en médallon de verre.

de Posthume, de Claude II, de Gallien, de



MEDAILLON EN VERRE (REGTONNE, 1843).

La poterie rouge a denné des vases à reliefs, des bols, des soucoupes et des plateaux, et

les quatre noms de potier: limetii m , — genitoris , — senita m — et advocisi. Ce dernier est sur le flane d'un vase à relief.

Le fer était représenté par une masse d'objets où l'on distinguait des elous de toit et d'euvers, des fers de chevaux, des elés, un porte-lampe, une hachet, un fer de flèche, une faucillo des anneaux, des crochets, un couteau, une hachette, et.

N'oublions pas non plus une trentaine de statuettes de Vénus Anadyomène en terre de pipe. Ce sont probablement des ex-roto comme deux priopes de la même matière.

Le Musée de Rouen et celui de la Société des Antiquaires de Normandie, à Coen, se sont partagé les épares que nous serons d'énunéerer, ainsi que des tessères en or, des épingles à c'heveux dont une belle en ivoire à lête sculptée, des perles d'émail, des pièrres à raffler, ées faitières, des étures et des tailles. Le Musée de Blouen possède aussi, venant de Brotonne, des meules à broyer en poudings. Deux paires de ces meules ont encore été recueillises en 8de en faisant une route.

Ajoutos que les archives de la Commission des Antiquids renferment deux planches colorides reproduisant une bonne partie des découvertes de Brotonne; ce sont des dessins d'objets en brotone, en Ber, en verre, en os, en émail et en terre cuite. Nous y avons remarques spécialement un chandelier en terre cuite, le fraguent d'un masque en brotze et l'anne admissiblement décoré d'un vaus de bronze troute, en 1844, dans le quartier de la Réterre.

Évoque Franque. — Jusqu'à présent nous ne connaissons encore dans Brotonne que bien peu de monuments bien caractérisés de l'époque franque. Cest à peine si nous ocons attribuer à cette époque deux lances en fer trouvées par M. Clearière et dessitiées par M. Deville pour les cartons de la Commission des Antiquités. Cependant, cette forêt jous un grand r'êle de tetto ériode.

Généralement toutes les constructions de Brutonne ou le earnetire gallo-romain; mais les Mérovingiens n'avaient pas d'architecture proprenent dite. Ils s'abritaient sous des édifices antiques, et le palais carlovingien de Plres ne nous a révélé jusqu'iei que des restes de l'art romain. Il dut en être à peu près de même à Ardanne. Cest pourquoi, jusqu'à présent, nous sommes dans l'impossibilité de dire si l'agréfalle palais d'Ardanne était dans les villas sorties du sein même de la forêt, ou dans la prairie de Vatteville counue sous le nom de Maison-de-Roi. En attendant, exposons ce que l'histoire nous apprend du rôle de la rillé a de la fort d'Ardanue sous la première race.

Gefgoire de Tours naeunte qu'en 537 Cletaire let, roi de Soissons, poursuiri par son fêtre Childebert let, roi de Paris, et son neveu Thécèbelet let, roi de Mett, et ne cropan pas pouvoir leur résistes, se réliqué dans une forêt que l'auteur des Gesta regum francorum nous apprend être celle d'Archanne (Arenaudensem). Un orage affreux qui écritate pendant la muit jette la terreur dans le camp de alliés; ils se réconcilient avec une frer Colorier qui les reçoit dans son palais d'Archanne. e Chlotecharius sestimans se fratrum exercitum sustinere non posse in silvam confingit. > En 599 ou en 600, Clotaire II, battu à Dormelles (Doromello vico) (Seine-et-Marne) par Thiarry II et Théodebert II, s'enfuit à Melun, puis à Paris, puis dans la forêt d'Arélaune (Arelauno silva). Thierry le poursuit jusqu'à Essone (Scione vicus), près Corbeil (Seineet-Oise).

En 608, Berthoalde, maire du palais, ayant été envoyé en Neustrie avec trois cents hommes pour lever des tributs sur des provinces nouvellement soumises, et s'étant arrêté dans la villa d'Arrèlaune (Arelaunum villam) afin de chasser dans la forêt, faillit y être surpris par Landry, chef neustrien, et al n'eut que le temps de se sauver à Ortéans.

En 070 ou en 075, Thierry III, chassant Tautonne e in aslut Archaunensi, » reçut dans sa villa d'Archaune e Archao tilla, » comme l'appelle Frédégaire, le moine saint Condé, nouvellement débarqué de l'île de Bretagne. Il lui fit endeau de l'île de Beeinae, sise en Seine, en face de son domaine royal. » Belcinacca insulu... lisco Archaune vicina. »

En 674, Childérie II donna à saint Lambert, abbé de Fontenelle, Osmoi (Ulmirum) et Warenne (Warinnam) (Saint-Sains ?). Cette donation fut faite au palais d'Arélaune: « Edita est bace largitio Arelauno, jucundo palatio apud Caleles. »

En 701 et en 708 Childebert III donna à saint Bain, cinquième abbé de Fontenelle, quelques portions de la forêt d'Arélaune.

quesques portuois de la forte d'Arraume. Enfin, en 715, Dagobert II confirma la même donation à saint Bénigne, sixième abbé de Fontenelle : « 17m partem de Archauno foreste. »

L'histoire et la tradition parleut aussi de la présence au palais d'Archaune de plusicurs saints mérovingiens. Nous citerons surtout saint Samson, évêque de Bol au temps de Clotaire lev et de Childebert; saint Meen, son successeur; saint Germer, albé de Puntalle au vue sichel; saint Condé, moine breton, ami de Thierry III et fondateur des mystérieuses églèses de Belcine.

Il resternit à présent à rechercher à quelle époque notre forêt quitta le nom d'Ardhume qu'elle portait encore au vius siècle, pour prendre chui de Brotonne (Brothonia), sous lequel elle est comme la présent et même dès le re siècle. C'est ce qui apparaît par des diplômes ou lettres-patentes que comervait dans ses archives l'abbaye de Fontenelle: - Littree Karoli regis de donis Brothonia : - donis enmilus in Brothonia - Mablion, suive en cela par MM. A. Le Prevost, A. Jacobs et tous les autres écrivains, pense que cette forêt aurait pris au vire et au xris siécle le nom de « Spée Britonia, » à cause du Breton saint Condé auquel Thierry III en avait donné une partie, celle que posséda plus tard l'abbaye de Saint-Wandrille.

ANTIQUITÉ VÉGÉTALE. — Sur les bords de la forêt de Brotonne qui avoisinent le Lendin, il existe un chêne extraordinaire appele la Cure, à cause de sa forme, qui ne compte pas moius de plusieurs siècles d'existence. Ce végétal séculaire a eu, en 1827, les hoaneurs de la gravure.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Grege. Turon, « Hist. Eccles., » t. 111, c. 28. « Fredegarii Chronicon, » c. xxv.

Fredegarii Chronicon, » c. xxv.
 Gosta regum francorum, » c. xxv.

Dumeustier, \* Neustria pia, \* p. 162. Mabilion, \* Anuales ord. S. Bonedict., \* t. 1", p. 566.

Mabilion, « Annales erd. S. Benedict., » t. 1", p. 506. L'abbé Lebeuf, « Recherches sur la position de qualques lieux nommés dans Frédégaire et ses continuateurs, Arclaus, etc., » dans sex » Dissert, sur l'Hist. de Paris, » t. "", p. 338-339, édit. de 1739.

Rever, » Précis analytique des Travaux de l'Académie de Rouen. «

Houel, « Annales des Cauchois, » t. 1", p. 251. Fallue, » Mém. sur les antiq. de la forêt et presqu'its

de Brotonne, \* in-8\* de 98 p. et 2 pl., Caon, 1837, et \* Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., \* t. x, p. 369-464 et pl. v at vi.

Id., « Rovue archéologique, » xvi \* année, p. 612. Id., « Archives du Havre, » 2º année, 1838, p. 309-311.

Guilmeth, « Desc. géogr., hist., sint. et mon. des arr., » t. u. p. 199.

 Mêm. de la Soc. des Antiq. de Norm., s t. xxrv, p. 353, et t. xxv, p. 522, 535 et pl. xvv, fig. 9.

Charlier, «Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » t xi, p. 264-69 at 2 planches, t. xiv, p. 9-20 et 3 planches. Deville, « Catalogue du Musée départemental, » su-

née 1845, p. 20, 26, 28, 32. Labutte, « Études hist. sur l'arrond. d'Yvetot, » p. 147. « Revue de Reuen, » année 1844, 2° sem. , p. 117-12.

Revue de Reuen, = année 1844, 2° sem., p. 117-19.
 Les Églises de l'arrondissement d'Yvetot, = 1° édit.,
 t. r°, p. 126-32; 2° édit., t. r°, p. 125-139.

\* La Norm. senterr., \* 1" édit., p. 127, 158, 165, 168
 316; 2" édit., p. 146, 179, 180, 188, 192 et 435.
 Chabouillet, \* Catalogue gén. et rais. des camées et

piere, grav. de la Bibl. imp., » p. 335. Jacobs, » Revue des Soc. sav., » 2º série, t. st, p. 318,

M., a Géographie de Grégoire da Toura, de Frédégaire et de leurs continuateurs, » p. 97-101. Deshayes, « Notice sur un Chêne extraordinaire appelé la Gure, situé dans la forêt rovale de Brothonne, » in-8°.

Rouen, 1827, avec grav., par H. Langleis.

## ARRONDISSEMENT DE NEUFCHATEL.

## CANTON DE NEUFCHATEL

## NEUFCHATEL-EN-BRAY.

Gette ville était autrelois la métropole de ce pays de Bray, assez grand pour former un pegue et un doyonel, ce qui dist irmonter son importance jusqu'un tungs des Francs. Mais alors le chef-lien s'appelait Drincourt, Driencourt, Driencourt, Driencourt ou Lincourt. Ce n'est qu'au xur siècle, a près la construction du rélèbre château de Henri Beauchere, en 1906, qu'elle pril le nou de Neufelatel, et encore et le grant trois siècle le surmont de Drincourt, car, sur une pierre tombale du xvrs siècle, récemment sortie de l'église et entrée dans le Musée de la cité, on lite notates lettres le Neufentel-de-Lincourt.

Les documents écrits no partent guère de Drincourt ou Drincourt avant la période normande du x et surtout du x sicilec; mais nous sommes plus heurest du côté de monuments. Le Musée de Rouen, et notamment le Musée de Neufchâtel, sont les hibbehéques, on plutôl les sourres, on nous irons puiser. Cette dermière collection, frume des plus intéressantes de la province, est l'œuvre d'un horme de courre de savoir qui, depuis quarante aux, n'e cessé de x gl dovier avec un rêle rare et un désintéressement dont il y a peu d'exemples. Nous ne connaissons, en Normandie, que M. El. Lambert qui ait tenté pour Bayeux, a sottie, ce que M. Mathon a fait pour la sienne (f).

Épout: GALLOISE.— Depuis 4806, le Musée de Rouen posséel trois monusies ganbises en bronne trouvées à Neufchialet : l'une est fruste et barbare, la seconde présente le nom de vinut; la troisième offre d'un côté un bige lancé montrant au-dessous le mot narvau (cos): de l'autre côté est une tête juvénile avec le nom de ché syrross. Cette pièce est ronsidérée comme une monnaise de Vélocasses, dont Bonen était la cantier.

(1) Sem-Duptiste Multon, ach A Neufabled, le Ima ir 126, est höblichheim do exte ville depais 1281. Corresonatas du Ministère de l'Instruction publique, dois 1860, il n'a cessé, pendant vingt-einq ans, de feorair au Cemité d'utiles communications. Le sièle hiera cennu de M. Mathor l'a fait ausocier à la plupart des Seciédes savantes de notre pars. Nous devons à ce digne homme d'excellentes noirs sur l'arrecellssement de Neufabled, dont il est la personnication arté loigraper.

Sur les eôtes dites de Saint-Antoine et de Bihorel, M. Mathon à recueilli des conteaux et pue flèche en silex.

L'enceinte même de la ville a montré, en 1850, une hachette de pierre, sur l'emplacement de l'ancien prieuré de Saint-Thomas-le-Martyr, fondé au xue siècle par Robert-le-Bourguignon.

Éroque πουλικ. — Les vestiges romains sont rares à Nouchtalet, espendant ils n'y sont pas incomuns, best utiles à rebords ont été aperques, en 1850, dans l'enceinte du prieuré-hôpital de Saint-Thomas; en 1838, au pont qui conduit ves Rouen, à 2 mètres au-dessous du lit de la rivière, et enfin, en 1863, sur le plateau qui domine la ferme de Saint-Antoine. Des momunies romaies ont dét également recuellies à différentas époques et sur divers points; en 1838, c'est une Pausitine en trorate, au pont de Rouen; en 1802, e'est une momaie impériale, sur le plateau de Saint-Antoine, et en 1863, c'est un grand brouze d'Adrien, près le château. Une meule à broyer en poudingue a dét recueillée, en 1800, au Mont-Ricord. Mais les meilleures découvertes apparti-naeut à l'époque franque.

En 1836, le Musée de Rouen acheta ouze monnaies romaines en argent, quatorze en grand bronze et trois en petit bronze venant de Neufehâtel.

ÉPOQUE FRANÇIE. — L'existence d'un doyenné à Neufchâtel prouve suffisamment l'importance de Driencourt à la période franque; mais nous avons, pour tirer cette conclusion, des inductions plus directes.

De 1850 à 1852, le nommé Guiguard a exploié, pour sa balisse et on industrie, nu terrain siné auprès du cabaire de Neufehâtel, à l'angle du chemin qui conduit au nouveau cimetière et de la route départementale nº 5. Ce champ s'est moutré rempid de sépultures franques. Il a été tiré de terre au moins une centaine de corps. Quéques crânes existent un Musée de Neufelatel. Cette même collection numicipale a recueill les principales éparves sorties de ces fosses mérovirgiennes. Nous citerons dans le nombre vingt vases en terre grise, noire et blanche; des sabres, des contaux, des fers de lance, des boucles, des plaques de ceinturon en brozze cisefé et en fer damasquiné. Comme parricularités remarquables, nous reproduisors un bouton de



BOUTON EN HRONZE I

bronzencadrant un morceau de verre coloré en bleu, et une trousse composée d'un cureoreille, d'un cure-dents et d'une petite passoire, le tout en bronze et rattaché à un anneau. Nous donnons également à la page 500 huit vasse de terre sortis de ce cimetière.



CURE-OREHLE ET PASSORE EN BRONEE.

En 1855, j'ai pratiqué dans ce cimetière une fouille qui m'a donné un vase de terre, une clé en fer, des boucles de



hrouze, des peries en verre et en pâte de verre. En 1863 et en 1864, M. Guignard, ayant fait de nouvelles constructions aux abords de la route départementale, rencontra encore une douzaine de squelettes, dont plusieurs étaient accompagnés de vases aux pieds, de liaches, de lances et de couteaux en fer, de boucles, de fluites et autres ornements de bronze.

PÉRIODE NORMANDE. — C'est aux Normands, ou pluid sux Anglo-Normands, que Neufchâtel doit son dernier nom et comme une existence nouvelle. Le duc-roi Henri Ier construisit ici, de 1406 à 4119, un château immense que notro Henri IV fit démodir en



VASES BE TERRE (NEUPCHATEL , 1830-59).

4505, mais dont la plate-forme restée avec des fossés profonds atteste la vaste étendue de la forteresse normande. Ces éloquents vestiges nous semblent répéter comme un écho fidèle cette belle définition du chantre de l'hilippe-Anguste:

a . . . . Comitis Augzei , nobile castrum Quod populi indigenze Driencuria voce vocatur. »

#### BIBLIOGRAPHIE.

Robert Wace, « le Reman de Rou, » t. 11, p. 267, édit. Pluquet et Leprevost, 1827. Vill. Brit., « Philippidon, » lib. vi.

Had. Valesii, « Noitta Galliarum, » p. 176. Duplessis, « Dic. géog. et hist. de ls II.-Nor., » t. 1", p. 146. Bodin et Vizreux, « Hist. civile et militaire de la ville

da Neufshätel-en-Bray, etc., » Mas. in-8°, du xviii\* siècle. Deville, « Essal sur les médailles gauloises de Rosen, « in-4° de 10 p., et « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., « L. xi., p. 64 et pl., fig. 2.

Houel, a Annaics des Cauchois, a. L. 27, p. 78. Guilmeth, a Descript. hist., géogr., stat. et mon. des arrend., a. L. u., p. 8-25. E. De Duraeville, « Netice sur la ville de Neufchâtelen-Bray, » in-8- de 12 p., Rouen, Péron, 1844, et « Revue de Rouen, » da septembre 1844.

Id., »Nouveaux Documents sur la ville de Neufchâtelon-Bray, » ln-8<sup>s</sup> de 24 p., Rouen, Péron, 1851, et » Revue de Rouen, » de novembre 1851, p. 395-418.

de Rouen, » de merembre 1831, p. 296-418. L'abbé Decorde, « Essal hist. et archéol, sur le canten de Neufchâtel-en-Bray, » p. 23-00. P. de la Maurie, » Recherches hist., archéol, et biogr.

sur le Bray normand et le Bray picard, » art. » Neufchâtel. L'abbé Cochet, «La Normandie souterraine,» l'« édit., p. 347; 3º édit., p. 441.

Id., « Le Tumbran de Childéric I'', » p. 198.

## SAINT-VINCENT-DE-NOGENT (SECTION BE NEUFCHATEL).

Éroque nomine. — Ce point est fertile en antiquités romaines. Au mois de mai 1834, quand on détourna la rivière pour la construction d'un moulin, on rencontra beaucoup de débris antiques, notamment des tuiles à rebords et un chapiteau de colonne en pierre, que M. Mathon a fait entrer au Musée et qu'il considère comme romain.

ÉPOQUE PRANQUE.— En 1835, M. Levarlet, propriétaire d'une habitation située sur le bord du chemin de grande communication use 1re, de Diepoge à Neufletalet, trouvas, ne construisant su demeure, une série d'objets francs provenant vraisemblablement de sépultures. La phupart des objets recuellés ont été déposé an Musée de l'arcondissement, oi pe les ai vus. Be consistent en deux vases de terre assez grossiers dont la forme semble se rapprocher des notres. L'un de ces vases contensi une monanie d'argent de Domitien, de des parcelles de cuivre oxydé et des grains d'orge luvilés qui y sost encore. Avec ces vases ont dié recuellis des clous, des bouches et des anneuxs de brouce.

En 1834, au bord du grand chemin qui va de Dieppe à Neufchâtel, M. Beaurain a trouvé dix-huit à vingt squelettes, inhumés dans la craie, à 70 centimètres de profondeur. Presque tous étaient accompagnés d'un vase. L'un d'eux possèdait encore une pièce d'arrent de Domitien, foré au-dessus du buste.

En 1838, M. Mare trouva, à 2 mètres du sol, des vases en terre noire, des lances, des sabres et une monnaie romaine.

PÉRIORE NOMANDE. — Ce lieu est appelé Novieutum dans une charte du xie siècle. — Voir le Cartul. de l'abbaye de la Trinité du Mont-de-Rouen, publié par M. Deville, p. 423. L'abbé Cechet, « la Norumoile souternie», « 2 édi., p. 411.

#### SAINT-MARTIN-L'ORTIER.

Époque noustes. — Je tiens de M. Mathon que, dans le cimetière de cette commune et dans les terres environantes, sur une espace d'environ deux hectares, se trouve une très grande quantité de tuiles à rebords, de constructions et de débris anciens. Cett abondance explique la présence de briques antiques, de meules à broyer et de mortiers romains oui sont entrés dans la construction même de l'égiles parvissien.

C'est de ce tertre, paien d'abord, mais consacré ensuite à la religion chrétienne, que sont sorties ess belles tuilles à rebords fimbrices/ que l'on voit à présent au Musée de Neufchâtel. En 1832, sur un autre point de la commune, M. Mathon a reconnu des débris romains de toute sorte.

ÉPOQUE FRANQUE. — Nous ne craignons pas d'être téméraire en attribuant à l'époque mérovingienne la première création d'une église dans cotte localité. C'est une conjecture que le nom de Saint-Martin ne fait que corroborer.

L'abbit Decorde, «Essai iust, et archéol, sur le canton de Neufetsitel-en-Bray, » p. 218.

P. de la Mairie, « Recherches hist., archéol, et buogr de Neufetsitel-en-Bray, » p. 218.

Dray normand et le Bray picard, » t. 11, p. 80.

### AULAGE (SECTION DE SAINT-MARTIN-L'ORTIER.)

Éroque GAULOISE. — En 1862, une hachette en silex a été trouvée sur le territoire d'Aulage. Elle se voit à présent dans le Musée de Neufchâtel.

Epoque ROMAINE. — Au lieu dit la Briquerie, près le bois nommé la Queue-du-Hellet, on voit dans les terres de nombreuses tuiles romaines.

#### OUIÉVRECOURT.

Éroque Royane. — Je suis heureux de copier lei une noto de M. Fourein dans les termes mêmes o de llem à dét communiquées: « Il caisté à Quiérrecourt une source d'eau minérale ferrugineuxe, dit el la Cramillon, autour de laquelle on déceuvre des vases en terre et en verre de toute espèce. Lu pied de soucoupe en terre de Sunse, que Ton voit au Musée de Neufchâtel, a été trouvé en cet endroit. Ceci me paraît indiquer que exte seurce, qui aiunqu'ffui à predus a vogue, a été comme et frépuencé des flomains. »

Époque Françoir. — Le patron de cette église est saint Ribert, moine et ablé de Leuconatis aux bouches de la Somme. Ce successeur de saint Valery fut comme lui l'apôtre de nos contréve, et son souvenir est conservé par les fontaines vénérées de Clardes-Mesnil et de Torcy-le-Grand. Mous pensons qu'il baptisa également à Quiévrecourt, ear son passage est encore virant dans la mémorir des peuples.

L'abbé Decorde, «Essai historique et archéologique sur le canton de Neufchâtel,» p. 195-96.

# MESNIÈRES.

Éroque monative. — A la limite des trois communes de Fresles, de Bures et de Mannières, mais sur le territoire de cette dernière, se trouve la ferme des Marvilles, ainsi appelée à cause des substructions qu'on y rencontre. En 1802, M. Tabbé Decorde a pratiqué dans la masure de cette ferme une fouille archéologique aux frais de la Société franciais. Notre confière a recount l'estience de canaux en terre citie, de plières de briques, de tuiles à rebords et de maçonneries qui couraient dans tous les seus. M. Tabbé Decorde a publié lui-nême le résultat de son exploration. — Dans les champs qui entourent le château de Messières, on trouve souvent des tuiles à rebords.

ÉPOQUE FRANQUE. — Dans le pare même du château de Menières, en abstatant des arbres ou en reussant les fondations de la chapelle, on a rencentré du tierense reprises des sépultures méroringiennes avec vases et armes. Le Musée de Noufchâtel possède une hache francisque trovuée dans cet endroit en 4855. Vers cette même aunée, le sieur Gessère rencontra dans son herbage plusieurs corps avec des sabres en fer. Un de ees sabres, long de 38 centimétres et numi de rainures, est entré au Musée de Neufchâten. Il y a quelques années, j'ai vu un scramasaxe trouvé à Mesnières, chose bien surprenante dans une masse de détritus de toutes les époques. Ces débris, placés dans une fosse ovoïde, présentaient, avec des vases francs, des poteries du moyen-âge.

M. Pabbé Decorde a publié dans le Jeurnal de Neufchâtel, du 13 novembre 1860, une note dont je ne puis accepter les conclusions. Il attribuait à la période gauloise deux grands vases en terre blanchâtre décorés de sanguine, Je les crois au contraire du xur siècle.

L'abbé Decorde, « Note sur plusieurs Sépultures anciennes, » in-18 de 8 p., Neulchâtel, 1860.

Id., « Le Magasia normand., » 2º année, p. 145-148.

Revue de la Normandic., » 2º année, p. 495.

#### FRESLES.

ÉPOQUE INCERTAINE. — On me signale sur cette commune un monticule boisé qui porte dans le pays le nom de Pas-de-Gargantua. On pense que c'est ce même lieu qui est désigné sous le nom de Mont-de-Gargan, dans un acte de 1337 conservé au trésor des chartes.

M. Fourcin dit que c'est un enfoncement dans un monticule qui a pris le nom de Pas-du-Cheval-de-Gargantua. Le peuple assure que ce cheval faisait des pas de sept lieues. On ajoute qu'un lieu semblable existe à Sigv.

#### BULLY.

TEMPS PRÉMISTORIQUES. — M. Parisy, de Foucarmont, possède une hache en silex trouvée à Bully, dans un ravin, laquelle présente la forme et la taille des hachettes d'Abbeville et de Saint-Acheul. Aussi nous croyons devoir la classer parmi les objets des temps préhistoriques.

ÉPOQUE GAULOISE. — Le même M. Parisy possède également une hachette en silex trouvée à Bully en 1851. Celle-là a tout le type des instruments gaulois.

Aux environs du Château-du-Flot, on a également rencontré des haches en silex.

En 1848, au lieu dit les Grouelles, on a trouvé une monnaie gauloise en potin appartenant à la Gaule Belgique. D'un côté était un homme tenant d'une main une lance et de l'autre une couronne; au revers figurait un bœuf.

EPOQUE ROMANE. — En 1855, il a dé rencontré des tulies à rebords au hameau du Bourgin. Dans le même hameau des Grouelles, au bord de la fontaine oût recueille la médaille celtique, on ramasse souvent des tulies à rebords et des fragments de poteries de toutes les couleurs. — Les entirons du Château-du-Plot sont (feconds en débris de toute espèce. On y remarque des fondaitons, des meules à bras, des tulies à rebords, des restes de vases de verre ou de terre. On y a recueilli des vases romains à forme cételée. La plupart de ces objets sont entrés au Musée de Neuté-Mourant de la Justice de la comment de la comment de la comment de la Justice de la comment de la comment de la Musée de Neuté-Mourant de la comment de la Justice de la comment de la Musée de Neuté-Mourant de la Justice de la Justice de la comment de la Justice Justice de la Justice de la Justice de la Justice Justic

PÉRIODE NORMANDE. — Il est possible que le vieux château du Bully, détruit il y a près

de deux siècles, remonte à la période normande. Ce qui est certain, c'est qu'en 1068 Rogerius de Buslei vendit à Renier, abbé de la Trimité-du-Mont-de-Rouen, les dimes de Bully, du consentement de Guillaume-le-Bâtard : « Willelmi, principis Normannorum, siemo et autoritate.

L'abbé Decorde, « E-rai historique et archéologique sur le canton de Neufchâtei-en-Bray, « p. 87

#### ESCLAVELLES.

ÉPOQUE GAULOISE. — Dans son second Essai sur la numismatique gauloise, M. E. Lambert signale Esclavelles parmi les localités qui ont donné des monnaies celtiques.

Éroque ROMANE. — Depuis plusieurs années, on découvre considérablement d'antiquités romaines au hameau de Morimont. Le Musée de Neufchâtel renferme un bon nombre d'objets qui en proviennent, et qui tous se rapportent à la période romaine. On y a trouvé surtout un grand nombre de médailles impériales.

On cite notamment deux importantes déconvertes pour la numismatique. Vers 1803, on trouva, sur le bord d'un chemin, un dépôt de méchalies gauloisse ne o dont ou traalors 12,000 fr. M. Mathon m'a cité une trouvaille faite en 1835. On aurait rencontré dans un vase en terre noire trois cent quatre-vingts monnaies romaines d'Antonin, de Passisine, de Marc-Aurête, de Traijen, d'Adrien, de Commode et de Septime Sevtre.

Nous ne savona 3'il faut confondre cette trouvaille avec celle que mentionne l'Echo du Monde surent, du 19 juin 1835. D'après ce recueil, on aurait à mentionner quatre cent trente-liuit monaier rouazines ne bronze, aussi renfermées dans un vase de terre. Plusieurs de ces pièces étaient d'une belle conservation. Toutes étaient du Hant-Empire : on lisait les nous étAuguste, de Verspasien d'Antonin, de Passutine, etc.

Mais la plus curieuse et la plus prévieuse de toutes était un grand bronze de Géda, pièce estimée 80 fit, par Mionnet. D'un celé et la tête laurée de l'eusperur, et on li autour: IMP CARS P SEIT GETA FIYS AVG; de l'autre côté sont des personnages debout et se donnant la main sur un autel ou trépied surmonté d'un trophée: on li tautour; FONT. TR. P. P. ... OS H, ét au bas: Sc. — On crort que cette soêne représente la réconéliation de Géta avec son frère Caracalla, qui, néanmoins, le fit assassiner quolques jours après. Géta ne répan que trois mois, ce qui expluje la rarréé de ses pièrqua que trois mois, ce qui expluje la rarréé de ses pièrqua que trois mois, ce qui expluje la rarréé de ses pièrqua que trois mois ce, ou que applique la rarréé de ses pièrqua que trois mois ce.

M. Four-in nous a racondé que, vers 1855, il avait remarqué dans la traverse d'Ésclavelles, au bord de la route impériale n° 20, de Rouen à Amiens, des tas de tuiles à rebords que le cantoniner avait formés en béchant la terre. Laquantité de est suites et la présence de fosses dans le voisimage firent supposer à M. Four-in qu'il y avait en là une tuilerie antique. En 1804, M. Lecler-Lefebrre a recueilli aur Hagons une meule à brover.

ÉPOQUE FRANQUE. — Après tout ce que nous venons d'exposer de l'importance de Morimont à l'époque romaine, on ne sera pas surpris d'apprendre que eotte localité est citée dans une charte de Charles-le-Chauve comme propriété de l'église de Rouen : « In pago Talano (le Tallou)... Mormontem cum adjacentiis suis. »

\* M'on, de la Soc. des Antop. de Norm., \* i. xz, p. 9, | \* L'Éche du Monde savant, \* du 19 juin 1835. et t. xxv, p. 535.

## MASSY.

ÉPOQUE ROMAINE. — En 1860, en pratiquant un drainage au hameau du Quesnay, on a trouvé, dans un herbage, une certaine quantité de briques et de tuiles antiques.

#### BRÉMONTIER (SECTION DE MASSY).

ÉPOQUE ROMAINE. — M. P. de la Mairie dit que les Romains ont eu à Brémontier une fabrique de tuiles et de poteries. Cela veut dire sans doute que l'on trouve beaucoup de débris cérminques en ce lieu.

ÉPOQUE PANAUE.— C'est à Brémontier que le bénédición Duplessis a placé he fié de Viriatina ou Viriatina, equi, versa la fion utvrissich, fich monh à saint Wandille par Waratton, maire du palais, où le saint abbé de Fontenelle labiti un oratoire et plaça des moines. Duplessis se fonde dans cette attribution sur le nom de Mantière que porte encore le pays, sur le voisinaged fun ruisseau, sur le voisable de Saint-Pierre encore restà l'église, et sur la possession de plusieurs terres et églises de ce pays par l'abbaye de Saint-Wandrille. Cette conjecture est suffisamment lasée, et nous ne sommes pas loin de partager et aix.

Il faut bien que cette opinion ait été un peu traditionnelle dans l'ordre de Saint-Benoît, car la carte du Gallia Christinna, dressée, on 1707, par le géographe Nolin sous les yeux de la congrégation de Saint-Maur, place Vintlana sur la Béthume, au-dessus de Neufchâtel et au-dessous de Biral.

- Chronicon Fontanellos , e. vaz. Mabillon , • Acta Sanct. ord. S. Benodick., • t. 11, p. 543.
- « Neustria pia, » p. 135-136. Dupleusis, » Descript géogr, et hist, de la H.-Norm...

t. r., p. 86-87.

- P. de la Mairie, « Recherches hist., archéol. el biogr. sur le Bray normand et le Bray picard, » t. 1", p. 130 et 131. L'abbé Decorde. « Essai hist. el archéol. sur le cantes
- L'abbé Decorde, « Essai hist. el archéol. sur le cade Neufchèlei-en-Broy, » p. 125.

# NEUVILLE-FERRIÈRES.

ÉPOGE GALDOSE. — Dans le bois de la Hartelle, sur la côte qui regarde Drémontier, M. Mathon a recueilli pour le Nassée de Neufichalte un leache en siles, translamate to ploi-ÉPOGE ROMANE. — En 1761, un cultivateur de Neurille-Perrières troura, en labourant, soixante-cinq médailles en argent du temps des consult conaints. Elbes appartensaint aux familles Jolia, Pompeia, Cassia, Marcia, etc. L'une d'elles représentait le triomphe de Paul-Emile sur Persée et la Macédoine. Ces pièces précieuses, aujourd'hui perdues pour la science, étaient infernées dans un callalou creax, sorte de trierle primitive dont l'ouverture avait été rebouchée avec du ciment.

Époque Franque. — En 1840, il a été trouvé, dans le jardin du preslytère, une belle fibule en bronze, en forme de croix, et décorée de verroteries. Elle figure au Musée de Neufchâtel. — Nous en donnous la reproduction.



En 1863, cu creusant la cave d'une maison nouvelle, située devant l'église, on a

trouvé une dizaine de corps accompagnés de boucles, rases et conteaux. C'est alors que fut recueille la plaque de ceinturon que nous reproduisons ici. Dés 1810 et 1814, en avait trouvé sur la place publique des cervueils de pierre contenant des corps avec salvaes et lances de fer. A différentes reprises on a trouvé depuis des objets frances.



PLAQUE DE CEINTERON (NECTILLE-PERRIÈRES

Nort de la Morinière, « Essais sur le département de la Seine-Inférieure, » L. 1°, p. 48-39. L'abbé Deconé, » Essai hist, et archéol, sur le canton de Neufchitet, « p. 185.

P. de la Maine, « Recherches historiques, prehioloriques el hiographiques sur le Bray normand el le Bray picard., » t. s., p., 220.

# SAINT-SAIRE.

ÉPOQUE GAULOISE. — En 1838, il a été recueilli à Saint-Saire une médaille gauloise en bronze. La mênse année, elle est eutrée au Musée de Roneu.

Éroque nomine. Une note de M. Devillo nous apprend qu'il a été roucontré à Saint-Saire des sépultures romaines à incinération composées de vases de terre et de verre. On 4-spécialement renarqué un golder en verre, un stèle en argent et une agrafe de même métal décorée de pierres fines. M. Deville a encore conus, provenant de Saint-Saire, des monnaies romaines en or, en argent et en brouze. La seule date qu'il nous ait donnée est 1838. — Au hanneau du Menil-Suppt, M. Mathon av ules tindis romaines.

ÉPOQUE FRANÇEE. — Une tradition conservée dans es pays depuis longtemps, et recueillie dés le siècle dernier par Tabbé Godescard, originaire de cette contrée, prétend que saint Salve on saint Saire (sanctus Salvius), évêque d'Auinens, natif d'Augusta, sur la Bresle, avait reçu de Thierry les la propriété de sa terre natale, où il s'était retiré. Cette tradition ajoute que, dans le désir de se sanctifier, il viut dans cette gorge du pays de Bruy, et y établit un ermitage qui est devenu un monastère et suffi L'égite professiale.

On est assez d'accord pour placer à Saint-Saire l'abbaye de Saint-Salve (Sanctus Salvius),

connue des l'époque mérovingienne et qui existait encore sous les Cartovingiens. Organe et interprète de cette tradition , la Gallia Christiana place ce monastère dans la localité dont nous nous occupons. (Voir la carte du tome x1, dressée par Nolin en 1767.)

Les savants auteurs déclarent ignorer la date de cette pieuse fondation. Ils savent seulement que le célèbre testament d'Anségise, abbé de Fontenelle, mort en 831 ou en 833, accorde 10 sous d'or à cette maison de prières; « 10 solidos ad Sanctum Salvium in Brago. » Ils ajoutent que cet établissement fut détruit par les Normands.

Mais telle est la force du passage des saints, que leur souvenir, comme leur trace. survit aux ages et aux révolutions. Dans l'église de Saint-Saire, on montre encore sous le chœur une crypte ancienne renfermant uu puits où les pèlerins viennent prier et puiser de l'eau pour la boire et pour l'emporter

Saint-Saire est aussi une très ancienne propriété de l'église de Rouen, et l'une des prébendes du chapitre portait son nom. Cette donation paraît remonter aux rois francs, car une charte de Robert Ier, énumérant et confirmant les biens déjà donnés à la cathédrale dès le temps de Charles-le-Chauve, cite Saint-Saire cédé par Iola; « Sanctum Salvium quem Ioda dedit. »

ÉPOQUE INCERTAINE. - En 1771, en creusant la cave qui est sous le four du presbytère, on trouva des squelettes dont on ne sut assigner la date.

## RIBLIOGRAPHIE

| « Chronicon Fontanella: , * c , xvi ,                 | Gallia Christiana, - 1. xr, p. 122-23 et carte.         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mabillon, a Annales ord, S. Benedict., a L n. p. 542. | A. Le Prevesi, « Mem. de la Soc. des Antiq, de          |
| D'Achery, a Spicilegium, a t, m. p. 243,              | Norm., v t. xi, p. 10.                                  |
| Duplessis, . Descript, geogr. othest, dela Haute-Nor  | Guilmeth, a Desc. geogr., hist., stat. et mon, des      |
| 1, 27, p. 114-116.                                    | err., » t. m, p. 33,                                    |
| Godescard, . Vies des Pères martyrs, etc., . t. 15.   | L'abbé Decorde, « Essai bist, et archéo), sur le canton |
| p. 163, édil. de 1835 ou 1836.                        | de Neufchkiel, . p. 223, 227, 235-36,                   |

#### NESLE-HODENG

ÉPOQUE ROMAINE. - Près l'église on trouva des tuiles à rebords.

ÉPOQUE FRANQUE. - En avril 1862, il a été apporté au Musée de Neufchâtel un fragment d'ancienne poterie découvert à Nesle. M. Mathon attribue cette pièce aux temps carlovingiens.

#### AUVILLIERS.

ÉPOQUE ROMAINE. - En 1834, en creusant un fossé à la côte dite le Mont-à-Caillot, qui descend d'Auvilliers à Mortemer, on a trouvé un grand nombre de tuiles à rebords, Outre cette découverte enregistrée par M. Mathon, M. Deville a connu à Auvilliers des briques et des poteries romaiues.

ÉPOQUE INCERTAINE. - M. Deville m'a signalé une motte ou un tumulus à Auvilliers.

#### BOUELLES.

ÉPOQUE GAULOISE. — J'attribue à la période gauloise, mais à des temps voisins de la Conquête, les découvertes faites de 1842 à 1854 dans un champ du Hallais. voisin de la briqueterie dite de la Maison-Ronge, et an bord de la route impériale nº 29, qui mêne de Neufelatéel à Aumale.

A 60 centimètres du sol, les ouvriers briquetiers n'ent cessé, pendant douze ans, de rencontrer des groupes de vases funéraires enveloppés dans une rouche de terre cendrée et clurbounée. Ces groupes, placés à 2 mètres de distance environ, se compositent de quatre ou cinq vases réunis ensemble. La plupert avaient la forme d'écuelles; d'autres ressemblaient des urues.

En juillet 1854, on rencontra une urne ressemblant à une soupière et renfermant des



VASES GATLOIS (BOTELLES, 1934).

os brulés, des pertes d'os, des pertes de silex et des rondelles en fer. Près de ce vase, fermé avec un convercé à peu pels sendibale à lui, se trouvait une grande épée en fer large de 4 à 5 centimètres et longue de 80. Cette belle arme était renfermée dans un étui de fer large de 7 centimètres. Elle avait été déposée dans la tombé légérement ployée et infléchie. — Nous reproduisment sir cette pièce rare, posséédée aujourd'hui par le Musée de Neufshélat.



SPER GAVLDISE EN FER AVEC POURREAU DE FER (BOLKLES, 1855).

Nous donnons également le dessin des perles ou anneaux en os qui ont dù former col-



PERSON ON OS RY SILEY (BOUERLES, 15-5).

lier ou bracelet. Ces objets ont passé au feu, ainsi que les os. Nous plaçons à côté d'eux des perles de silex forées et polies avec le plus grand soin.

Le Musée de Neufchâtel a recrueilli les épaves sorties du cimetière de Bouelles, Nous y avons reconnu les targenents de dix à douz les targenents de dix à douz les tantol lisse, La prain en est grossier; mais la couverte est tantol lisse, tantôt rugueuse. La pâte, mal pêtrie, présente une cassura colluleuse. En un moi, estie poterie reproduit, parsa forme et par sa nature, la céranique primitive de nos contrées. Les vases de Bouelles sont de la

même famille que ceux de Moulineaux, de Saint-Wandrille, du Vaudreuil, de Port-le-Grand et de Sainte-Beuve-on-Rivière. Du reste, nous avons décrit les monuments sortis dus olo du Hallak dans le chapitre xvit de nos Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes (p. 307-410).

ÉPOQUE ROMAINE. — Dans les terres voisines de la route impériale on trouve des tuiles romaines.

Éroque ENCERTAINE. — A la côte de Cornemesail, prês du hameau de ce nom, on voit dans un taills une butte circulaire haute de 4 à 5 mètres et d'environ 100 metres de circonférence. Elle est entourée d'un fossé profind creusé de main d'homme. Au milleu du terrassement on a trouvé une muraille carrée qui a été détruite dans ces derniers temps.

M. de la Mairie nomme ce retranchement un stativa romain. Cela me parait un peu précipité.

P. de la Mairie, «Recherches hist., archiol, et hiogr. sur la Bray normand et le Bray picard, » t. 1", p. 182, Guilmeth, «Desc. géogr., hist., stat. et men. des arr., » t. m., p. 32, L'abbé Decorde, « Notice sur un vuse gallo-romain déc. su Hallais, en 1854, » in-18 de 15 p., Neufchâtel, 1854. L'abbé Cochet, « Sépuit, gaul., rom., franc, et norm., » p: 397-410.

## GRAVAL.

ÉPOQUE GAULOISE. — Le Musée de Neufchâtel renferme une hache en silex provenant de Graval. Elle est datée de 1837, année de sa découverte.

Éroque Françue (°).— Les procès-verbaux de la Commission des Antiquités, pour l'amné 1834; naportent qu'à Graval, près Mortenur, un cultivatur trouva, vers 1814, un cercauel en pierre blanche d'un seul morceau, renfermant encore un squelette accompagné d'un sabre ou d'une épée et portant une boude de ceinturen en homez. Le formèsem et de la contingua de ceinturen en homez. Le formèsem et de la contingua de ceinturen en homez. Le formèsem et de la contingua d

» Procès-verbaux de la Commission des Antiquités de | L'ablé Cochet, « La Normandie souterraine, » 1 st édit., la Seine-Inférieure, » 1. 17, p. 77. | p. 346; 2 édit., p. 440.

#### SAINT-GERMAIN-SUR-EAULNE.

Éroque nomaine. — Non loin des bords de l'Eaulne, sur la ferme de Tréhaumont, on a trouvé à plusieurs reprises, de 1825 à 1801, des débris de tuites et de poteries romaines. Au milieu de ces divers débris antiques, on a remarqué un fragment de marbre noir veiné de blanc et une mommaie de bronze de Marc-Auréle.

## FRÉTILS (SECTION DE FLAMETS-FRETILS).

Éroque incertaine. — Le célèbre terrassement connu au moyen-âge sous le nom de Fossé-da-Roy, devait longer la paroisse de Frétis. Vers 4130, Henri Jer approuve la donation faite par Guillaume de Frétis (de Fretiaco), à l'abbaye de Foucarmont, de terres placées près du Fossé-du-Roy, « ad Fossatum regis. »

Estancelin, . Hist. des comtes d'Eu, . p. 20.

# MÉNONVAL OU MÉNOUVAL

ÉPOQUE ROMAINE. — Au lieu dit Tremont, Hautremont ou Hautrimont, on a rencontré, vers 1800, des tuiles romaines. En 1864, M. de Girancourt a recueilli, dans une prairie, une meule à broyer en poudrigue

#### VATIERVILLE.

ÉPOQUE GAULOISE. — Le Musée d'antiquités de Rouen possède une petite médaille gauloise en or, trouvée à Vatierville en 1848. Éroque incervanse. — Au hameau de Brémont, sur le hord de la basse-forèt d'Eu, on remarque un terrassement circulaire élevé d'environ 3 à 4 mètres au-dessus du sol et entouré d'un fosse profond de plus de 8 mètres. La circonférence de cette motte, prise au fond du rallum, est d'environ 100 mètres, et son diamètre est de plus de 50. Le centre du tertre est creux au lieu d'être bombé, et qui distingue ce terrassement des travaux du même genre consus dans le département.

En 1863, M. de Giraneourt et moi avons ouvert ce tertre, nommé dans le pays la Butte aux Anglais: nous n'y avons rencontré que du charbon de bois.

Sur ce même Vatierville, également au hameau de Brémont, M. Mathon m'a signalé, au sommet de la côte, une enceinte à peu près carrée que les gens du pays appellent le Courent. Les murs, épais d'environ-2 mêtres, se composent d'une maçonnerie en pierres sèches, ayant près de 60 mètres de long sur 30 de large.

## FESOUES.

ÉPOQUE GAULOISE. — Vers 1825, à la côte de Gaubourg, près le Val-aux-Vioines, on a trouvé des monnaies gauloises. M. Deville, M. Fernel et M. E. Lambert en ont eu connaissance.

ÉFOGUE ROMAINE. — Au même endroit, et à peu de distance de la route impériale ne 98 , qui conduit de Neufehatel à Blang, on a trouvé, sur un espace de 3 hectares, des boucles d'orelles en ivoire, des jénigles à tôté difvoire, des anneaux en euivre creux et de 9 centimètres de diamètre, des monnaies romaines en grand et en moyen bronze, des tuilses et de la poèrie antiques.

En septembre 1832, M. Fernel y pratiqua quelques soudages, et il découvrit des tuiles à rebords et des débris romains de toute espèce.

A Fesques, comme partout ailleurs, les habitants du pays prétendent qu'il y eut là une abbaye. Cette opinion se rattaelle à un très grand nombre d'établissements romains.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Sur la même côte, en montant vers la plaine, on voit des terrassements considérables qui semblent d'anciennes constructions militaires.

Farnel, « Notice sur des antiquités découv. en 1832 et 1833 dans l'errond. de Neufchâtel, » dans les » Mém. de la Soc. des Antiq. do Norm., » t. x1, p. 174-175 et l. xxv, p. 835.

## LUCY.

ÉPOQUE GAULOISE. — A plusécurs reprises, on a trouvé, à Lucy, des statères gaulois en or. En 1827, on en recueillit une telle quantité dans le vallon appelé la Queue-du-Mont, que les deux orfèrres de Neufchâtel, qui les achetèrent et les firent fondre, en obtinrent plus d'un marc d'or. En 1837, on trouva une nouvelle monnaie gauloise, au lieu dit le Manet on le Maneret. Entrée au Musée de Rouen, elle a été décrite dans la Revue numismatique d'alors. Enfin, en 1840, on rencontra encore, à la Queue-du-Mont, un nouveau stabler caulois nesant six grains.

Éroque ROMAINE.— Les débris romains ne font point défaut à Lucy. En 4851, nous avans sixit les terres labourées de 16 n@ence-du-Mon, et nous les avons trouvées marnées de tuites et de poteries antiques. Un acte du xure siècle parle d'une ancienne voie (viam antiquam) passant par Lucy. Cest ressemble fort à une router romaine. Cet acte, femand de Robert Poulain, archevèque de Rouen, en 4217, donne à notre village le nom de Laciencem, tandique Tudade Bigand lair révot cettu de Lachéscem.

Époque FRANQUE. — L'importance archéologique de Lucy se révèle surtout à l'époque mérovingienne. Nous ne rapporterons que pour mémoire les fouilles et découvertes que nous y avons faites eu 1851, découvertes que nous avons racontées un peu partout, mais surtout dans notre Normandie souterraine.

En 1844, M. Suzémont, percepteur à Lucy, pratiquant un chemin d'exploitation dans un champ situé au bord de la route qui conduit de sa maison à l'église, trouva plusieurs squedetts accompagnés de vases et d'armures. Je distingua surtout parmi ces trouvailles une lance en fer munie de deux crochets.

En septembre 4851, jo pratiquai dans ce champ une fouille qui fut heureus, be trouvai environ trente squelettes déposés dans des fosses de crais. Aux pieds des motes, tournés vers l'orient, se trouvaient des vases en terre noire ou grise, comme à Londinières et à Envermeu; à la ceinture étaient des couteaux et des boucles; sur la poitrine reposaient des fibules. J'ui recueilli trois fers de lance placés près de la tête, un beau style on bronze et quelques bronzes romains malheureusement frustes.

Mais la découverte la plus importante fut une plaque de ceinturon en bronze, que nous reproduisons ici. Placée à la ceinture d'un guerrier, elle couvrait cinq tiers de sol d'or



PLAQUE BE CEINTERON EN BRONZE (LUCY, 1851).

qui avaient été cachés dans le cuir même du baudrier. Nous avons reproduit souvent

Conder Sila

et nous reproduisons ici, mais très imparfaitement, ces curieuses monnaies, déposées au

Musée de Rouen. D'aprèse la munismatates qui les on texamirés les armients de la texte qui les on texte qui les on texte qui les on texte de la devité toucher à l'an de 160), et la 600 et la commère toucher à l'an 700. Les nous de seigner son teste par les rous de la que les a cert les sur est reines sont : BERENDEN, MENTONS, DONNOIMER et BERENDEN, MENTONS, DONNOIMER et BERENDEN, MENTONS, DONNOIMER et ANTONIMER SE LES DE L'AUTONIMER DE L'AUTONIMER DE MENTONIMER DE L'AUTONIMER DE MENTONIMER DE L'AUTONIMER DE MENTONIMER DE MENTON



CINQ THEM BE SOL D'OR DU VII\* SIÈCLE (LUCY, 1851).

matiste de Rouen. — La plupart des objets francs trouvés à Lucy sont entrés au Musée de Rouen; quelques-uns sont demeurés au Musée de Neufchâtel.

- « Note sur cinq monnaies d'or trouvées dans le cimetière mérovingien de Lucy , près Neufchâtel , en 1851, »
- in-8° de 8 p. et pl., Rouen, Péron, 1852. « Revue de Rouen, » année 1852, p. 313-220 et pl. » Mém. de la Soc. des Antig. de Normandie, » 1. xix,
- p. 477-483 et pl. • Bulletin monumental, • 4. xvm, p. 268-275.
- La Normandie souterraine, » 1<sup>re</sup> édit., p. 245-253; 2<sup>re</sup>édit., p. 297-394 et pl. rx. \*
- Girardin, « Analyses de plusieurs produits d'art d'une baute antiquité, « p. 29-31 et pl. 3.
- 1d., Précis annlyt. destravaux de l'Acad. de Rouen, année 1851-52, p. 171-72 et pl. Roach Smith, • Collect. entiq., • vol. 11, p. 211 et
- pl. x.i.x.

  \* Builletin du Comité de la langue, de l'hist, et des
- aris de la France, « année 1853, n° 2, p. 117-118. De la Saussaye, « Revue numismatique, » t. 111, p. 82, pl. rm, fig. 1; t. rv, p. 316, pl. xm.
- E. Lambert, « Essai sur la numisunat, gaul, du Nord-Ouest de la France, » pl. vi, n° 3.

# MORTEMER-SUR-EAULNE.

Froots cartosts.— Le Musée de Neufcidatel possède une charmante petite hachette on serjentine provenant de Mortener. La collection de M. Johy, étable dans l'enceitat même du château, présente un fragment de hachette en silex sorti des ruines.— Des monnaires gauloises en or out été trouvées sur le plateau qui domine le castel normand. L'une d'ôlles es teutrée en 1839 dans le Musée de Rouse.

Sur la côte du château existe un gros poudingue appelé la Pierre. En 1836, M. E. Gaillard le signalait à la Commission des Antiquités comme pouvant être druidique.

ÉPOQUE ROMAINE. — Je tiens de M. Mathon que l'on a trouvé des monnaies romaines à Mortemer, et, do M. Deville, que l'on y recueilli des vases en terre cuite dont la destination paralf funéraire. Sis sont entrés au Musée de Rouen en 1835. En 1839, la même collection archéologique a acquis un grand bronze de Clodius Albinus, venant de Mortemer.

ÉPOQUE FRANQUE OU NORMANDE. --- On ne saurait s'occuper de Mortemer sans saluer les gigantesques débris du château de la famille do Mortemer, si illustre en Angleterre et en Normandie. Le moine Benoît de Sainte-Maure a célébré ce enstel dans sa Chronique, et c'est près de lui que l'on place la grande lataille de 1055 entre les Français et les Normands. Assex près de ce château, on remarque un terrassement fonorme dont on ne peut déterminer

la forme ni le but. Ce grand mouvement de terrain doit remonter à une haute antiquité.

M. Mathou me signale encore à Mortemer un reste de tour ronde qu'il croit antique. Il

M. Mathou me signale encore à Mortemer un reste de tour ronde qu'il croit antique. Il pense que cette construction en brique, silex et pierre de moyen appareil, pourrait être antérieure à la châtellenie.

Évoque NARMAINE.— Lo crois devoir rangor parmi les choses que je n'ài pu classer avec connaissance de cause les différents objets que M. Tablé Decorde assure avoir déternation de la compartie de la comparti

L'abbé Decorde, « Essai historique et archéologique sur le canton de Neufchâtel-en-Bray, » p. 164-75. r Proces-verb, de la Commiss, des Antiquités de la Scine-Inf., et. et., p. 77, 223, 224. E. Lambert, Mém. de la Soc. des Antiq, de Norm. » t. xsv., p. 535.

## SAINTE-BEUVE-EN-RIVIÈRE.

ÉPOQUE GALLOINE. — Dans la partie de cette commune qui est enclavée dans la basse-forêt d'Eu, au triége de la Mare-des-Cendriers, des terrassiers ont découvert un cimetière gaulois. Traçant au mois de juillet 1862 le chemin de grande communication n° 60, de Neufchâtel au Vieux-Rouen, ils rencontrêvent des groupes de vases qu'ils britérent sans miséricorde.

Averti de cette découverte en octobre 1863, je me rendis à l'endroit indiqué, et, de concert avec M. de Girancourt, consciller général de Blangy, jy tentai une fouille archéologique. Elle ne fut pas saus succès, puisqu'elle nous révela deux groupes de sépultures gauloises. L'un se composait de quatre vases en terre grossère déposès

côte à côte à 75 centimètres du sol. Un seul était entier et il ressem-



TASE GAULD & ([863].

blait à une gamelle ou soupière. — Nous en donnous ici le dessin. — L'autre groupe consistait en une seule coupe grossière surmontant un dépôt d'ossements incinérés, simplement déposés dans le sol, ce qui est bien la sépulture belge de nos contrées. — &

Nous donnons ici ce vase.



VASE GAPLOIS.

D'autres vases et fragments de vases ont encore été rencontrés dans la tranfelée. Nous pouvons eiler le petit vase dont nous reproduisons iei l'image. Ces d'uvers objets sont entrés soit has la collection départementale, soit dans celle de M. de Girancourt.

dan f

ÉPOQUE ROMAINE. — Dans l'église de Sainte-Beuve, on voit un chapiteau de colonne en marbre blanc et d'ordre composite, servant de bénitier. Ce chapiteau nous paraît antique et doit provenir des

ruines romaiues d'Epinay, où M. Mathon a connu dans sa jeunesse un chapiteau en pierre d'ordre toscan ou romain.

\*Journal de Neufehitel : du 6 octobre 1863.

# ÉPINAY (SECTION DE SAINTE-BEUVE-EN-RIVIÈRE).

Nous avons dit, page 433 de cet ouvrage, que le nom d'Épinay était un loui nidice d'antiquités. Aucuu exemple ne démontre mieux la vérité de cette assertion que le hameau d'Épinay situle près de Mortemer, aux sources de l'Eaulne. La quantité d'anciens monuments qu'on y rencontre est considérable. C'est au point que l'opinion publique y place une ville disparue, que la tradition du pays appelle le Vieux-Neufchâtel. Pour nous, Épinay recèle le squelette d'une station romaine.

Evoque cautoust. — Plusieurs momaies gauloises sont sorties du sol d'Épinay. M. Deville ma' cité de momaies anépiraphiques, une médalle de brouze à la légende Artso, et une mitte de la ville de Bouen avec les noms de syrtose et de narymos. Pai va au Musée de Neufehâtel dix ou onze monnaies gauloises en bronze provenant d'Épinay. Sur l'une d'elles, j'à la lu le nom d'Arsinos. De son c'ôté M. E. Lambert, dans son second Essais sur la auminuatique gauloise, décrit et reproduit quatre curicuses pièces de polin, trouvées à Épinay, et qu'il attribue à la premitire périodo éclique. Ce pièces, en effet, sont coulées et d'une grande grossièreté. Il cite aussi cinq monnaies de bronze parmi lesquelles il reconnaît le type de vincus l'arts.

ÉPOQUE ROMAINE. — Mais co sont surtout des restes romains que l'on découvre à Égimay, et cela depuis longétimps. Nous tenos de M. Mathon que, dos 1809, on a toravé dans des vases, qui furent brisés alors, environ quatre mille monnaies de bronze nppartenant aux empereurs Auguste, Tibère, Néron, Vespasién, Domitien, Trajan, Adrien, Zilius, Antonin, Marc-Aurèlle, Lacius Verus, Commolod, Septime Sérier, Gelta, Caracalla, Mazimien, les deux Philippe, et les impératrices Sabine, Faustine mère et fille, Lucile, Julia Donna, Julia Severa et Julia Mammea.

Le Musée de Neufchâtel a recueilli une partie de ces monnaies, ainsi qu'une bonne portion des épaves antiques d'Épinay. Le Musée de Rouen a acheté les meilleures, et elles sont aujourd'hui l'un de ses ornements.

A partir de 1824 surtout, l'attention s'est portée sur les découvertes d'Epinay. C'est aux efforts tentés par MM. Fernel, avocat, Mathon, bibliothécaire, et Cartier, sous-préfet de Nenfchâtel, que l'on doit les premières révélations sur ce point intéressant.

En 1824, la Commission des Antiquités en fut saisie, et nous les trouvons inscrites dans les procès-verbaux de cette année. Le 10 avril, elle reçut pour le Musée départemental un beau plat en bronze, ainsi qu'un vase, trouvé avec des médailles du 110 et du 1110 siècle.

En 1840, la Société des Antiquaires de Normandie publia uue note de M. Fernel, dans laquelle il expose que, le 8 mai 1832, dans une pièce de terre de 15 hectares qui surmonte un labour de 2 hectares nommé le Champ-des-Tombeaux, on a trouvé des tuiles romaines, un style bien conservé, de la poterie rouge à reliefs et un fragment de coupe en verre.

Dans une pièce de 8 hectares fut recueillie une meule en poudingue. En 1833, M. Fernel fit des fouilles dans ce champ et rencontra des poteries noires, des ossements d'animaux, des bois de cerfs, des os d'aurochs, des ossements humains, des monnaies de bronze du Haut-Empire et un trépied en cuivre brisé.

Je me suis assuré que les débris antiques se trouvent, à Épinay, sur un





STATUETTE DE NEBUURE EN BRONZE (ÉPINAY, 1842).

T DE SILÊNE EN BRONEE (ÉPINAY, 1842).

espace de plus de 2 kilomètres. On m'a dit que le propriétaire des terres s'était enrichi avec les monnaies d'or antiques, tant elles y ont été abondantes.

Les principales conquêtes que le Musée de Rouen a faites à Épinay sont des monnaies romaines en or, en argent et en bronze, des poteries rouges avec marques de fabricant, telle que : cos... et massverte.

Mais on doit diter par-dessus tout deux bustes de Silène en bronze et une joit estatuete de Mercurer dumémental. Cedien ailde te curronné de rose set assis sur un rober; ses yeux sont inscrustés d'argent; sa pose est ravissante; c'est un petit chef-d'œuvre de la statuaire antique que nous domonos à la page ci-contre. Trouvée en 1842 par M. Desquinemare, ces trois objets sont derenus, en 1840, la propriété de notre Musée départemental. — Les deux bustes, dont nous reproduisons un seul spécimen (1), sont lauts de 75 millimètres. La figurine de Mercure compte l 4 centindriers, Ces trois images ont été chetclée 350 fl.

M. Desquinemare nous a assuré avoir trouvé ces trois statuettes près d'unc muraille antique où étaient pratiquées des niches laraires. Le même cultivateur nous a également parlé d'un canal et de cubes de mossique pavant un appartement.

Alléché par ces curieuses découvertes, M. Deville fit pratiquer à Épinay des fouilles qui ne rapportèrent que quelques débris et des noms de potiers.

Mais c'est surtout la Bibliothèque de Neufchàtel qui s'est enrichie et presque formée des épaves romaines d'Épinay. Nous y signalerons spécialement un nombre considérable



dé ferrures qui semblent avoir été destinées à garair des portes antiques. Nous reproduisons icles deux plus importants psécimens de ce genre de ferronnerle. On remarquera la ressemblance de ces pentures avec celles de Caudehec-lès-Elheut reproduites à la page 223 de ce recueil. Ces noubreuses fortrares not été surtout recueil. des noubreuses fortrares not été surtout recueil en 1830 et en 1831. On montre également une suite de tuties à rebords alternées de tulies corvecas qui sembles se raccorder entre elles. Le Musée garde aussi des meules à brover en pondinque.

reasumementations. La céramique y est représentée par de nombreux morceaux. Mais, parmi ces derniers, nous distinguerons senhement un fragment de vase rouge. offirant le nom de utissi; deux fontis de soucoupe qui réjétent le nom de servant, et un autre qui donne celui de cocces, déjà apparu dans la forêt de Maulévirer. Une des pièces les plus remarquables est mplat en terre noire à converte archéés, au fond duque on littries fois l'estampille de MEDI. Enfin, parmi les diverses pièces antiques, nous signalerons spécialement une belle passoire en terre blanche. La passoire romaine est commune en brouze; mais élle est rare en terre cuité. Cela ecomprend, qu'oujeu la terre soit plus commune que

<sup>(1)</sup> Nous devens la reproduction de ces deux images à la bienveillance et sa talent de M. E. Nicolle, coartier à Rosen

le métal. Mais le bronze se conserve mieux que la poterie. --- N'omettous pas une chose assez rare dans son genre: c'est une tablette à écrire en schiste malheureusement mutilée.

Le métal est surtout richement représenté à Épinay. Nous avons déjà parlé du fer, et nous n'avons pas cité, au milieu de clous de toutes sortes et de toutes dimensions, cina clés et plusieurs styles en fer. Le bronze a donné une patère un peu brisée, une jolie anse de eoffret, une charmante clé de coffret en brouze que nous reproduisons et deux médailles de Constantin fourrées en or.

de Neufchatel-en-Bray, » p. 200.



Enfin l'osserie peut revendiquer quatre ou cinq plaquettes carrées, triangulaires ou losangées, ornées sur la surface de doubles cercles gravés en creux. Ces plaquettes se rencontrent communément dans les stations romaines. Nous en avons vu à Lillebonne, à Rouen et à Caudebec-lès-Elbeuf. Celles d'Épinay ont passé par le feu comme les plaquettes de la Bibliothèque de Dieppe qui proviennent des incinérations de Caudecôte.

La Commission des Antiquités possède dans ses cartons de beaux dessins coloriés des statuettes d'Épinay.

## BIBLIOGRAPHIE.

- L'abbé Cochet, « La Normandie souterraine, » I " édit., Fernel, « Notice sur des antiq, découv. dans l'errond. de Neufchâtel-en-Bray, » dans les » Mém. de la Soc. des p. 131-35; 2 édit., p. 152-53, 180. · Procès-verbaux do In Commission des Antis, de la Actiq. de Norm., v t. zi, p. 173-74.
- Seimo-Inférieure, « t. 1", p. 76-77, 327, 364, 372. E. Lambert, . Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., s Guilmeth, . Descript. hist., géogr., stat. et mon. des t. xxv, p. 476-78, pl. 1, fig. 14, 16, 17, 28, pl. xi, fig. 12,
- arrond., » t. m, p. 32. pl. xii, fig. 5, 6, 7, 8. L'abbé Decorde, « Essei lust, et archéo), sur le cantou « Magasin pittoresque, » annéo 1865, t. xxxiii, p. 243-244.

## CANTON DE SAINT-SAËNS.

# SAINT-SAËNS.

Ce bourg important dut être habité à toutes les époques; espendant, jusqu'à présent, quoique nous l'avons bien interrogé, il est loin de nous avoir donné la série de monuments que nous sommes en droit d'en attendre. Jusqu'à un certain point, l'histoire ici est plus riche que l'archéologie, Néanmoins, nous y verrons des vestiges de toutes les périodes.

ÉPOQUE GAULOISE. - M. Buzot, propriétaire à Saint-Saëns, possède plusieurs hachettes de silex recueillies sur le territoire de ce bourg. Le Musée de Neufehâtel montre aussi des haches de pierre provenant du Mesnil-Bénard, hameau de Saint-Saëns. De son côté, M. Lambert, de Bayeux; eite des monnaies gauloises trouvées à Saint-Saens,

ÉPOQUE ROMAINE. — Au Liliu, hameau connu pour une ancienne verrerie, on a trouvé, vers 1860, des monaies de bronze du Haut-Empire, possédées par M. Sévry, instituteur à Saint-Sañou.

Dans une excursion archéologique qu'il fit à Saint-Saïns, en 1835, M. E. Gaillard raconte avoir vu des debris romains. M. Deville, dans les notes qu'il nous a communiquées, a conna au Catelier des briques et des poteries anáques. M. Gaillanch dit la même chose. Le genre de monument antique qui abonde le plus à Saïnt-Saïns, c'est la meule à brojer en poudique. Le pays en est véritablement seul.

Mais ce qui est plus inférésant qu'alleurs, c'est qu'il a du exister sur ce territoire d'importantes finèques de meules. Ces fabriques ente lieu dans le bois de 1 A blonge et dans celui qui surmonte la propriété de M. d'Ilaussez. Sur ces deux points, on voit d'énormes fosses accompagnées de buttes très élevées. Lá, le poudiague abonde, et l'on ne saurait douter que ces grands mouvements de terrain ne soient des restses d'extraction. Des recherches faites sur lo sel nous ont montré une quantité de meules à l'état de formation : ce sont des élauches et des essais fanbondons par les anciens industriés (1).



En 1801, dans les défrichements des bissi de l'Ablaye, on a trouvé une hipposandale en fer (2), chose assez rare dans notre département, puisupe je ne con ais encore qu'à Archelles, près Arques et à Caudebee-de-Elbert, l'ancienne Gggate. Celle de Saint-Sains a été recueille par M. Chevreaux, qui a bien voul une en communique re dessin ci-joint. — Mo consult Saint-Sains une leur leur la Salte. Il est très vraisemblable qu'il veisté des autouités romaines.

(1) Sink-Stein as servici par, dans netre dipertenent, la secial fecultife d'i fen famili fabrique des mueles de podiques, Noussens cer a noceamatire au matière, n 10%, dans le paire ferrière lui blaiche-blagens, (vicine song continge, 10, 30, 313). — An carrefpur de la Falcia , à Finarias Ginei, en treuer des metiles antiques en il grande quantité, qu'es megales qu'il a cital à les acostes de fabricaises de ces instrument, (viciles, a l'épéreite archivelages de l'Olie, », p. 181.) — On peut consulter à propue de mories à l'orque, M. Gelenzi, « 1 Popières d'insien, « 1 · p. 10, 10, 10, 20. — Carreffinis de Sénd-Peut de Centre, « 1 · v. p. 1 · En-depent à l'instrutation de l'années de l'insient de service de l'années de sent de l'années de l'entre, « 1 · v. p. 1 · En-depent à l'instrutation de l'années de l'insient de l'années de Sénd-Peut de l'entre, « 1 · v. p. 1 · En-depent à l'instrutation de l'années de l'a

(2) Saint-Saéna n'est pas le seul point de la Seino-Inférieure où s'est rencontrée la pièce de fer que neus nommons hipporandale. Nous en avens trouvé à Arques, en 1853, dans l'établissement romain d'Archelles: d'autros ent été

Dans les terrassements pratiqués en 1865 pour l'ouverture du chemin de grande communication nº 38 de Saint-Saëns à Nolléval, on a rencontré au pied de la colline et dans l'enceinte même de l'ancienne abbaye des masses de tuiles à rebords, des faitières,

extraites du sol de Caudphec-Ms-Elbeuf (l'ancienne l'99afr) et sont censervées à Louviers, par M. Laiun. Les analogues, que neus connaissons ca Nermandie, ont 6t/ rencentr'es à la Riviere-Thabouvillo (Eure), à Vieux, près Caen, que l'ou creit Aragenus, et au Vivil-Evroux (l'antique Mediolanum). Les trois sabots de Vieux se voient au Musée de Caen. Nous reproduituos iel un des sabots d'Évrenz déià édité par Boach Smith et par MM. Bonnin et Chevraux, (Bonuin . « Fers untiques trouvés au Vieit-Évreux (Eure), » iu-4° da It p. avec 3 pl., Évreux , 1840. - Id., . Antiquités gallorom. du Vicil-Évreux, atlas, pl. xxx. - Chevraux, a Bulletin monumental, . t. v., p. 473, p. v. - Roach Smith, « Collectanes antique, » vol. 111, p. 128. - Namur, » Public. de la Soc. archéol. du Luxemb., « t. 1x, p. xcur.) -- Dens le



ESPROGANDALE ON PUR (VIEW-ENDERN)

reute de la France des hipposandales ont été recueillies : nu Châtelot (Grivand de la Vincolle, « Arts et métiers des anciens, » pl. xiv, fig. 15; pl. cxxvn, fig. 1, 2 et 3); à Dijon (« Bulletin mon., » t. vi, p. 473; « Collect. antiq., » vet. m, p. 128); à Autan (« Bull. mon., » t. vi, p. 473-74; « Collect. antiq., » vol. m, p. 128); à Troyes (Thiellet , « Congrès archéel, de France : séanc. géu. de Troyce, on 1853, » p. 375, 378, fg. 1 et 2); à Menthéliard (« Bull.

mon., - t. vi, p. 474; - Collect. antiq., - vol. m, p. 128); à Mandeuro , près Monthéliard (L'Epermanduedurum des Itinéraires); à Scrupt et à Remenneceurt dans l'ancionne Lorraine (« Le Tombesu de Childéric 1-7, e p. 153-54), ... Dans une lettre particulière M. de Pibrac nous apprend qu'il a trouve à Saint-Euverte-d'Orléans aus hisposandate, en 18/3 en 1864. Il en possède uno autre trouvée près Suint-Av. dans le Loirot. - Nous reproduisons ici les trois fers lorrains recueillis nar M. de Widranges, en 1840, 1843 et 1846, - A l'étranger ces mêmes fers se sont produits : à Londres, à Steay Stratferd at à Spring Head, dans le Kent (Boach Smith).

« Collectanea antiqua, » vol. m, p. 128; id., . Catalogue of the Museum of London antiquities. > p. 77: Namur. « Public, de la Soc. archéol. du Luxemb., » L 1x, p. xcm;. - Dans to Luxembourg, le seul camp de Dalheim en a mentré dix, de 1851 à 1855. (« Publicatiens de la Soc. archéel, du Grand-Duché de Luxembourg, s t. vu, p. 185, pl. x, fig. 25; t. 1x, p. 126, of t. x1,



HIPPOSANDALES NN PER (SEMENNACOURT ET SCRUPT, 1810-16)

p. 93-94, pl. 111, fig. 21 at 24). - M. de Bonstetten en signals un treuvé, au 1758, à Culm, près Avenches (Suisse). (Schmidt, « Rocheil d'antiq. trouv. à Avenches, Galm, etc., » p. 83, pl. v, fig. 2, in-4\*, Berlin, 1760), at M. Troyon m'en a cité quatro recueillis sur un squelotte de cheval dans les ruines romaines des Granges (canton de Vaud), . - Enfin MM. Reach Smith et Namur prétendent qu'eu Hollande la coutume don hipposandalos est encore habituellement pratiqués (Reach Smith, « Collect. antiq., » vol. 121, p. 129; Namur, « Public. de la Soc. archéol. du Lexombourg, » t. xi, p. Lory; « Le tembeau de Childéric I", » p. 163).

des étuves, des briques antiques, un bronze romain et des fragments de poterie galloromaine.

ÉFOQUE FILANQUE. — Le grand monument de l'Époque franque, c'est la fondation du monastère du Camp-Souverain ou du Camp-Soudain par Sidonius, moine de Jumièges, en 670 selon les usus, en 673 selon les autres. Sidonius, comm en français sous le nom de Suéra, était un pauvre enfant irhandais ou écosais, qui, a grant été raeleté par les religieux de Jumièges, devint novice de en consastère et disciple de sain Philbert. Il resta dans la grande abbaye des bords de la Seine jusqu'à ee que saint Onen, évêque de Rouen, lui enjoiguit à son tour de fouder une colonie dans le bassin de la Varenne. Il fut aidé par Thierry ler, fils de Clotaire III, qui lui donna le terrain. Pendant quelques années, il et pour disciple et pour compagnon saint Leufry, qui ne quitat eette solitude, en 680, que pour aller fonder, sur les bords de l'Eure, l'abbave de la Croix.

Après avoir accompagné saint Ouen au tombeau des saints apôtres, saint Saéns mourut le 14 novembre 689 ou 605, et fut inhuné dans sa propre église. Où était située cette église, comme ce monastère? C'est ce que nous ne saurions dire depuis sa destruction par Hastings et ses Normands du txe siècle.

La tradition assigue deux places au monastère primitif comme au tombeu de saint Sains: la forme de Camp-Soureriai, voisine de la frett (Earx, 13 X kilonatères du bourg et où se trouve la mare du Paits-Morreilleux, ou bien la butte du Citeller, voisine du bourg et de l'ancient ablateau. Là se trouve une fontaine védirée dite du Bienheureux saint Saïns. On y vient en pélerinage et même en procession dans les sécheresses.

Aueum document historique, aueum monument archéologique, n'est venu jusqu'à présent nous réclére le lieu précis du séjure et du tombau de Sidonius. Nous savons seulement que son œuvre fleurit longtemps, et qu'au vius siècle, saint Lando ou saint Landon, abbé de Fontende, gouvernait en 781 cette naison, appéle adors Celle Saucti Sidoniu. En 735, Charles Martel confirma les dons et priviléges de cette fondation. On croît qu'elle fut défurite un rels Normands ven 880.

MM. Deville et Guilmeth parlent de tombeaux de pierre et de plâtre trouvés à Saint-Saëns, sans donner la date de ces découvertes. Par leur nature, ces ecrcueils pourraient être reportés à l'époque franque.

PÉRIODE NORMANDE ET ÉPOQUE INCENTAINE. — Nous devons ranger parmi les monuments d'une époque incertaine les lieux nommés par la tradition le Camp-Auger et le Camp-Tillou, où l'on remarque d'anciens retranchements.

La butte dite du Câtelier peut être antique, comme elle peut n'être aussi que le débris de la forteresse normande de Saint-Saéns, car on sait que Saint-Saéns joua un rôle dans l'histoire de Normandie, sous les fils du Conquérant. Le château, donné en partage par Robert Courte-Heuse à Lambert de Saint-Saéns, avait sous lui les forteresses d'Arquis et de Bures, et, un dimanche de l'année 1106, il protégea l'évasion de Guillaume Cliton, l'infortuné fils de Robert, poursuivi par les gens de Heuri Beauclerc.

Au commenement du xrue siseles, il existait encore au Citeller une apparence de vieillen murallit aces entes et a plasés, oure et arrivée-cour. En 1804, la triple encoine de fossés ne présentait pas moins de 10 mètres de profondeur sur une largeur égale. On commissiat également le châtera de la Butte dans la pairie de la Salte. Des foulles faites en 1977 y découvrirent un escalier de pierre. En 1620; on indignait aussi le place un et feren ruiné. Eafin, en 1977, on a troyé un chamin de 20 poistés de larce de laussée émission.

Comme dernier vestige de l'histoire de Saint-Sains, nous citerons la tradition d'ancienues forges qui auraient existé dans ce pays dès la plus haute antiquité. Pour preuve de cette industrie disparue déjà depuis longtemps, le peuple cite la rue de Porges et la rue d'Enfer. Pour nous, nous ajouterons escretses de fourneaux, ces masses de scories et de machéer, une rend partout le sol quand on l'interrope avec le louchet et la bébeh.

Saint-Saëns est un lieu remarquable pour ses fontaines saerées, outre la source du Câtalier dédiée au patron du Bourg, il y a eneore la fontaine de Saint-Martin, près la chapelle de Saint-Martinet, et la fontaine de Saint-Marguerite, près l'abbaye des Bernardines.

# BIBLIOGRAPHIE.

- Pridegode, «Vita S. Audoen: Rethom, archiepiscopi. « « Neustria pia, » p. 335-237. Mabillon, « Ann. ord. S" Bene., « t. 1\*\*, lib. 16, p. 522.
- Id., « Acta ss. ord. 8" Bened., « Soc. III, p. 583. Ménard. « Observations sur le martyreloge bénédic-
- mentru, « Observations sur le martyreloge béntin, » au 14 novembre. « Gallie Christiana, » t. xx, p. 122.
- Boll., . Acta Sanctorum, . mens febr., . Vit. S.
- Ansbert. = Duplessis, \* Descript. glege, et hist, de in Haute-
- Norm., et. i", p. 103-105.

  D. Bouquet, e Recueil des Historiens des Gaules et de
- ia France, « t. m. p. 644, t. m, p. 17. « Hist dol'abbayo royalede Saint-Pierrede Jumièges,»
- Mss. in-folio de 1762, p. 12 of 13, à Jumiéges, chez M. Lepel-Cointet.
- D'Yeppes, . Chronic. ord. S. Benadict., . t. u, ad annum 677.
- Baillet, « Vie des Saints, » t. III, 14 novembre. « Histoire de Saint-Saéns, » Man do 18 pages in-folio, rédigée par M. E.-R. Besquier, en 1805, et conservée au château du Quesnay par M. Hély d'Oissel.

- Besquier, « Notice sur Saint-Saëns, « dans les » Mém. de la Soc. des Antiq. de France, « t. rv, p. 128-133 (1873). « Mém. de la Soc. des Antiq. de Nerm., « t. xı, p. 7,
- \* Mem. de la Soc. des Antiq. de Nerm., \* 1. xx, p. 1,

  1. xxiv, p. 362.

  E. De Duranvillo, «Notice sur la vallée de la Varenne,»
  - dans la « Revue de Reuen , » année 1851, p. 193-212 , 289-310.
  - E. De Duranville, « Saint-Seëns, » dans la » Revue de Revon, » année 1815, p. 155-158; mars 1845. Id., Articles insérés dans la » Revue da Rouen, » in-8°
  - de 16 p., Rouen, 1845.

    Bulletin monumental, e t. xxix, p. 37.
  - Guilmoth, . Desc. geogr., hist., stat. at men. des arr., . t. m., p. 208-10 et 223.
  - P. de la Mairie, \* Recherchoa hist., archéol. et biogr. sur le Bray nermand et le Bray picard, \* t. n.p. 150-51. L'abbé Cochot, \* Notice hist. et archéol. sur l'église et
  - l'abbayo do Saint-Saens, » dans les « Mém. de la Sec. des Antiq. de Nerm., » t xx, p. 442-457. « Revue de la Nermandio, » 11º année, p. 797-98.
  - E. Lambert, \* Mem. de la Soc. dea Antiq. de Norm., \* t. xxv, p. 535.

# PERDUVILLE (SECTION DE BOSC-NESNIL).

ÉPOQUE ROMAINE — Vers 1780, on a trouvé à Perduville un dépôt de monnaies romaines en argent. Le Musée de Neufehâtel possède un Caracalla venant de cette collec ion qui était considérable. On assure que les pièces étaient dans un vase, à 50 centimètres du sol.

## SAINT-MARTIN-OSMONVILLE.

Eroque ROMAIS. — En 1857, on a trouvé, au hameau de Bréquigny, un certain nombre de monaise de brouze du Haut-Empire. Parmi celles que conserre M. Sevy, instituteur à Saint-Saëns, J'ai reconnu une Foustine et un Auguste, au revers de l'autel de Lyon. M. Léopold Quenouille, de Saint-Saëns, m'a moutré un grand brouze de Lucius Verus et un autre de Didia Clara, qu'il assure provenir du même cadroit. Cette demirée pièce est rare. — Sur Saint-Martin, il existe un hameau appelé La Salle. Ce nom est pressue toujours ju nidiee d'antiquités.

ÉPOQUE INCERTAINE. — En terrassant et en nivelant le sol qui environne le château d'Osmonville, appartenant à M. Bouetot, on a trouvé, à diverses reprises, des squelettes humains, dont il est malaisé de déterminer la date.

En face de la ferme du Fontenil, on remarque dans la colline qui est vers Mouroy des terrassements auxquels on donne le nom de Fort et auxquels se rattachent des traditions de cuerre.

# BEAUMONT-BEUSEMOUCHEL (SECTION DE ROQUEMONT).

ÉPOQUE INCERTAISE. — Sur le tracé du chemin de fer de Rouen à Amiens, on remarque un tertre nommé la motte du Grand-Parc. On pense que cette butte doit disparatire par suite des travaux de la voie ferrée.

# MONTÉROLLIER.

Éroque nouaxis. — Une extraction de caillou pour la làtisse fut pratiquée, en juillet 1863, dans un hetage de la ferme de Bellevne, appartenant à M. Boucto, consoiller général du canton de Saint-Saïns. Ce travail amenala découverte d'un important et curieux édifice romain dont le mérite ne fut lice constaté que lorsqu'il avait en grande partie disparu. Line fouille que fy pratiquai au mois d'ectorte de la même année me fit recennabre un beau mur romain épais de 65 centinétres et revêtu de ciment rouge. L'angle de l'édifice est formée nu fut epetit apparail, comme le théture de Lilleboune et nos belles constructions antiques. J'ai suivi ce mur sur une longueur de 10 à 12 mètres seulement.

Dans les débris provenant des démolitions, j'ai remarqué des tufs et des pierres taillées, des tuiles à rebords et très peu de poterie. J'ai eu le bonheur d'y rencontrer, chose rare dans nos contrées, un fragment d'inscription romaine. Elle avait été gravée en lettres capitales sur une pierre de Saint-Leu. Il n'y restait que ces trois lettres: .... yp. que je crois

tracées en caractères du ne ou du me siècle. Il y avait d'autres lignes dont on ne reconnaissait que les points ou les entêtes.

Pour que ce monument eût une inscription, il fallait qu'il fût important. Jusqu'à présent, nous ne connaissons d'inscriptions dans ce département qu'au cimetière d'Orival et aux villes d'Uggate, de Rotomagus et de Juliobona.

M. Mathon a encore connu une monnaie consulaire en argent de Sextus Pompeius provenant de Montérollier.

ÉPOQUE FRANQUE. — Les ruines de l'édifice romain dont nous venons de parler furent occupées par les Francs. Nous n'en voulons

d'autre priure que les sépultures rencontrées en pillet 1883, lors de la démolition des murs antiques. Avec les oraps, couchés le long des murs, les ouvriers ent recualibli des vases, de orments et des armes. La des vases, de orments et des armes. La plas grande partie de ces objets a débrisée, als il a dé és autre du naufrage trois seramassars ou sabres de fie, encore numis de uns rainers; une plapue de cédiments de unes rainers; une plaque de cédimens effargent, fer, reconverte de danasquimens d'argent, et deux loucles de ceinturon en hronze d'eet deux loucles de ceinturon en hronze d'eet deux loucles de ceinturon en hronze d'eet deux loucles de ceinturon en hronze d'e-



selé, accompagnées de leurs plaques garnies

de dessins gravés en creux. — Nous cri donnons ci-dessus le dessin. — Enfin, il a été recueilli un moven bronze du Haut-Empire.

Un monument gallo-franc étant reconnu sur une des collines boisées de Montérollier et à une l'égère distance des sources de la Varenne (1), il devient assurément plus possible que jamais dy placer le monssèrre de femmes connu sous le nom de Varinna, dont il et. fait mention au vue siècle dans la vie de saint Ribert, et au vure dans celle de saint Leufroi.

Les anciens anteurs qui parlent de l'abbaye de Variana disent que saint Ribert, moine, chorévéque et apôtre de nos contrées, qui enteurer au vur siècle (2), ils assurent que saint Louffot, après y avoir passé quelque temps près de saint Saëns, son maitre et son ani, dans le monastère « quod vecatur Vulgo Varenna, » le quitta pour aller fonder le monastère et la Croix, odi lomourte et 738. Enfin, on connaît la possession de Varenne par Teutsinde, abbé de Fontenelle, en 734. Vailà à peu près tout ce que l'on sait de cetto mystérieuse maison que quelques-un sident détruite par les Normands, tandis que d'autres la font supprimer des le temps de Charles-Lobaue. Adrien Valois, qui donne ce renseignement.

<sup>(1)</sup> La Varenno est appelée, dans la Chronique de Fontenellé, au xx\* siècle, Visron et l'isrona.
(2) « Warinna, în qui sanctus fithertus corpore quiescit. « « Noustria pin, » p. 149.

dit que ses biens furent réunis à l'église de Rouen. Le même historien la place dans le comté de Tallou, et les auteurs du Gallia Christiana la mettent sur leur carte de 1767, aux sources de la Varenne. Dès le siècle dernier, le bénédictin Duplessis croyait déjà voir dans Montérollier le monastère perdu, et il s'appuyait sur l'ancien vocable de ce pays, qui, dans les plus ancieus titres, est Monasterium Hoolerii, Odelerii ou Odilerii. Si, de nos jours, MM. Leroy et de la Mairie partagent cette opinion sans l'appuyer davantage, de son côté, M. de Duranville la repousse. Il est possible que les découvertes modernes fournissent une occasion d'y revenir.

ÉPOQUE NORMANDE (?). - Nous sommes tenté d'attribuer à la période normande la motte circulaire que l'on voit dans la ferme du Mont-Hognet. C'est un tertre élevé couvert d'herbe et entouré d'un fossé circulaire, autrefois remparé de murailles. Le diamètre a bien 50 mètres, et la circonférence 150. La profondeur des fossés est encore de 5 à 6 mètres. Nous croyons que c'est là le château normand des chevaliers Osberne et Ansfrède, frères de Papie, épouse du duc Richard II. Ces deux vaillants soldats portèrent avec eux la terre de Montérollier à l'abbave Fontenelle, lorsqu'en 1024 ils se firent moines dans l'abbaye du bienheureux Wandrille (1).

#### BIBLIOGRAPHIK

«Chrenicon Fentanelle, » c. ix. « Neustria pla. » p. 166. Mabillen, + Acta Ss. ord. S. Benedict., > t. sn, p. 585. Dom Bouquet, . Recueil des hist. des Gaul., . t. 111, « Gallia Christiana , « t. xr, p. 132 et carte.

Duplessis, . Descript, phogr. et hist, de la Haute-Norm., . t. r", p. 42-43 et 600-601.

Guilmeth, . Desc. géogr., hist., stat. et mon. des arr., s t. m, p. 229. De Duranville . . Notice sur la vallée de la Varenne . . dans in « Revue de Rouen, » année 1851, p. 196. P. de la Mairie, . Recherches hist., archéol. et biogr.

sur le Bray normand et le Bray picard, a t. 2º, p. 140. Leroy, a Histoire de la commune de Montérollier, » p. 43, 46-47 et 57, in-8°, Rouen , 1859, « Revue de la Normandie, « t. 111 , p. 801-801.

## MATHONVILLE

ÉPOQUE INCERTAINE. - Vers 1844, au lieu dit le Bos-Robinet, on a trouvé des squelettes lumains.

## LE NEUFBOSC.

PÉRIODE NORMANDE. - Au bord d'un taillis nommé le bois du Vieux-Château, on remarque un tertre circulaire situé sur le penchant d'une colline. Son élévation au-dessus du sol est d'environ 2 à 3 mètres, sa circonférence est de 120 et son diamètre de 40. Dans tout son pourtour, il est environné d'un fossé de 4 à 5 mètres de profondeur. D'épaisses murailles ont autrefois formé ce donjon circulaire qui, en 1853, a été démoli dans ses racines pour ferrer le chemin de grande communication nº 39, qui va de Bradiancourt à la route impériale nº 28.

(1) Charte de Richard II délivrée à Fécamp, en 1921. « Neustria pia , « p. 166.

### FONTAINE-EN-BRAY.

ÉPOQUE FIANQUE. — Un cultivateur, en labourant ses terres, voisines de la Fontaine-Mogne (la Fontaine-du-Moine?), trouva, en 1860, un cercueil de pierre qui est encore conservé. Dans cette auce sévulcrale était un semelette et une arme de fer, sabre ou énée.

Époque incernance.—On raconte, dans le pays, que l'église a été transférée et qu'elle était autrelois à la côte de Fontaine, que l'on nomme parfois la côte de Saint-Wandrille, parce qu'elle était possédée par les moines de ce nom.

Nous crovons peu à cette tradition, attendu que l'église actuelle date du xie siècle.

# SAINTE-GENEVIÈVE-EN-BRAY.

ÉPOQUE ROMAINE. — De 1840 à 1850, on a trouvé, à plusieurs reprises, des tuiles à rebords dans les terres qui environnent le hameau du Carrouge.

ÉPOUE FRANCE.— Dans le cours du deraier sitele, un cultivateur de Sainte-Geneviève trouva, dans une terre voisine de ce même lanneau du Carronge, nu bord du vieux chemis des Marégeux qui conduisait de Dieppe à Paris, des cercuells en pierre contenant des assements humains. Cette découverte fit alors quelque bruit, puisque les feuilles publiques et l'Acadômie de Rouen s'en précoupèrent.

On a conservé dans le pays le souvenir de cette découverte, et on nous en a monté la place en octobre 1863. On nous a sauvré que les sépultures étaient entroiro à 50 centimeters du sol, que la terre du champ est noire dans certaines parties; enfin, on nous a faitvoir dans le fossé et sous la haie un cercueil en pierre de Vergelé encorren place. Son couvercle en dos d'âme indique saffismment l'époque franque.

EPOQUE INCERTAINE. — Au-dessus de ce champ de sépultures, on remarque, dans le flanc de la colline, des coupures et des terrassements qui ressemblent à la motte d'un ancien château. Dans le pays, on appelle ces retranchements le camp de la Côte-du-Carrouge.

Il y a aussi, à Sainte-Geneviève, tradition d'église transférée. On assure qu'elle était auprès des tombeaux francs du Carrouge. Nous craignons que cette idée ne soit venue des sépultures elles-mêmes.

## SOMMERY.

ÉPOQUE GAULOISE. — Le Musée de Neufchâtel possède deux hachettes en silex provenant de Sommery. L'une a été trouvée en 1852, et l'autre en 1850. En 1860, on a trouvé à Sommery une monnaie gauloise en potin.

ÉPOQUE ROMAINE. — Vers 4780, lorsque l'on traçait la granda route de Dieppe à Paris, aujourd'hui connue sous le nom de route impériale nº 15, on trouva un groupe de médiilles romaines. Dom Bodin, alors procureur à l'abbaye de Beaubce et auteur d'une his-

toire manuscrite de Neufchâtel, recucillit ees épaves antiques et les conserva à travers la Révolution (4). En mourant, il les transmit à sa sœur, qui les donna à un de ses parents, médecin à Paris.

Je tiens de M. Fourcin, cultivateur à Sommery, qu'au hameau de Tôtes on aperçoit souvent, dans le talus du chemin, des tuiles à rebords et des murs antiques qui trahissent encore le passage des conquérants du monde.

ÉPOQUE FRANQUE. — Lors de la confection du chemin de grande communication no \$3, de Buchy à Senapont, no trovan dans la coupe de la côte, ait des Grands-Mosts, des ossements humains accompagnés de sabres, de vases et d'ornements de métal. Ayant visité cette tranchée, il une fut aisé de reconnaître un cimetiere franc de l'époque mérovingienne. La fouille de quedques heures, que pratiquiar oi juin 1859, me donna deux squeletres, un couteau de fier, un sabre franc coupé en deux lors de son dépôt et un vase en terre blanche placé aux préseds du défunt.

Pernel, » Notice sur des antiquités découvertes en 1832 et 1833 dans l'arrond. de Neufchètel, » dans les « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » t. xi, p. 177.

Pulietin monumental, » t. xxvi, p. 807.
Bulletin de la Soc. des Antiq. de Norm., » t. 1", p. 51.

# CANTON DE LONDINIÈRES.

#### LONDINIÈRES

Londinières est un modeste bourg de l'arrodissement de Neufshätel; mais, au point de vue archéologique, cotte terce a pour nous une grande importance. Depuis un quart de siècle, le sol précieux de cette bourgade nons a révélé, sur ses collines, les monuments les plus curieux des anciennes civilisations. L'époque cétique, et surfout l'époque franque, ont trouté dans Londinières une mine richet et non encre épuisée. Les Musées de Nuelchâtel, de Dieppe, de Rouen, de Caen, de Paris et de Saint-Germain-en-Laye, présentent chacun une page de cette histoire souterniare qu'il nous flut exquisors.

ÉPOQUE GAULOISE. — Parmi les monuments de l'époque gauloise rencontrés à Londinières, nous devons citer un poignard en bronze recueilli, en 1861, par M. Havard, greffier de la justice de paix, et conservé foar lui.

Il a été trouvé çà et là, sous le sol de Londinières, des hachettes en silex polies ou ébauchées; mais la mine la plus précieuse de ce genre de monuments s'est révélée sur

(1) Dom Robert Bodin, religieux de Fordre de Gitesux, était procureur de l'abbaye de Beaubec, en 1753, quand il composa une » llistoire civile et militaire de le ville de Neufchâtet-en-Bruy, » à présent aux bibliothèques de Rouen et de Neufchâtet, » Né à Neufchâtet, le 31 juillet 1731, il est mort on cette ville le 18 mai 1803.

une colline coumue sous le nom des Marettes, qui s'étend en partie sur le territoire de Fréuville. Les champs labourés durent être autrefois le centre d'un ateire de fabrication de ces instruments de pierre : le quantiét qui en est sortie est inappréciable. Pendant vingt ans, M. H. Cahingt en a bien reucuilli la change d'un banneau. Ces pièces s'y trouvent à tous les états, parfois poiles, mais surtout ébanchées. Elles s'y montrent no tamment à l'état de fragments et de rebuts. Il y en a de toutes les formes et de toutes les dimensions. Afin de donner au lecteur une idée de cet arsenal lapidaire, nous produisions cit une série d'éclaudifions de rebuts tels qu'îts se sont rencontrés dans l'ûse, au camp de











HACHETTES EN SILEX : REBUTS ET PRAGMENTS. - CAMP DE CATENOY (OSSE).

Catenoy, où ils out été recueillis et publiés par M.M. Ledicte-Duflos et Houbigant. Ces gravures donnent une parfaite idée des ébauches des Marettes, qui peuplent à présent le Musée d'artillerie de Paris, le Musée gallo-romain de Saint-Germain-en-Laye et les collections de Neufchâtel et de Dieppe.

Outre les hachettes de pierre M. Calinga a recueilli récomment aux Marcties des couteaux et des gonges en silex, et surtout des gonges en silex, et surtout des pointes de flèches hien marquése et quelques autres instruments de Tagod he pierre. Deplus en plus nou pas sommes convainen qu'il y avait de l'aux de la comme de cavalier qu'il y avait de l'ei une gouge ou cisone en siles et deux pointes de flèches parfaitement sillées (1) de l'ein de gouge ou cisone en siles et deux pointes de flèches parfaitement sillées (1) de



FLÉCHES DE PLERES.

(1) Des pointes de Bâches en alice parellises à la nière out dit frouvies on Angiètere dans le comis d'York. Th. Wirght, of the recenties of permitte people in the South center of Werkniter, p. 1,1 et n., 18 Irlande (Wilde, c. Catalogue of the sudiquities of stone, etc., in the Measum of the royal frish Academy, p. 184 21), of en Italic (da Mertille, « Matériaux pour Fillat, point is spilinge), de Homme, r\* anothe, p. 47, 89.)

ÉROQUE ROMANE. — La civilisation romaine jonche partout le soi de Londinières. On en trouve des débris dans le hourg, au pré des Présur, à Epinay, sur les horsis de l'Enaine comme sur coux de la Héanne. Partout ce sont des murs, des médailles, des tailes, des poteries, des luttres, des moules, et tout le limon de la vieille mortaité. Une voir romaine venant de Diepe à Beauvais traversait le bourg de Londinières, dont le nom même indique un marché antique. En 1830, M. Deville acheta, pour le Musée de Rouen, un petit lion en bronze trouvé firs du cimetére.

Mais le point le plus romain de cette terre, c'est, le terroir des Fosses, hauto colline, plateau élevé, tout semé de céramique, tout sillouné de constructions. Les Fosses, souvent examinées par M. Cahingt, a'ont essé de lui donner des restes de vases, parmi lesqueis nous devons signaler un débris de mortier et de beaux fragments samiens, rélugiés à Neuchétale. Nous he pourrions tout dire; mais nous ne voulons pas oubleje un superbe auvens de Domitien, recucilii aux Fosses, vers 1850, et acquis par la ville de Neufclatel. M. Cahingt possède encore çinc hii toute une série de bronzes antiques sortis de Loudinières, et surtout des Fosses.

ÉPOUE FIRANQUE, — Le Doung de Londinières apparaît dans l'histoire au temps de Charles-le-Chauve, et cette mentiou suppose une existence dés le temps de Pepin et de Charleniagen. Le 7 mars SF2 ou SF5, nous voyons le successeur de Louis-le-Débonnaire confirmer au chapitre de la cathédrale de Roune les églises de Londinières, de Cais, de Douvrend, d'Ampreille et de Marin-Égliss, donnés par l'archevêque Reitluef, d'autres disent déjà cédées à la métropole par saint Reiny, de Rouen. Les Normands pillèrent ces biens; mais les dues Guillaume Longue-Épôe et Robert-le-Magnifique les restituérent aux chanoices, dont lis restdrent la propriété jusqu'en 1500.

Voici en quels termes «capciment les Francs et les Normandes: « În pago Talano-Lumdinarias cum appenhitis sui», silent Riculte el Caburel-sle-Chauve, (Chédas et Luadinarias cum omnibus appenhitis que sunt in pago Talou. — « vì hospites apud Luudinarias et totidem apud Geidas, » disant Guillaume et Ribort. Efini, il est encore fait mention de Londinières dains le hameau d'Epinay, appelé Spinatum des le temps des Francs.

Mais, à nos yeux, ce ne sont pas là les meilleurs titres de Londinières. Son sol a conservé la plus riche de ses chartes, et c'est elle que nous avons essayé de déchiffrer dans trois fouilles successives dont nous allons exposer sommairement le résultat.

Ces trois explorations eurent lieu: la première, le 22 esptembre 3847 jusqu'ai 40 novembre suivant; la deuxine, du 23 septembre au 5 octobre 1850; la troisième, enfin , du 26 septembre au 2 novembre 1852. Elles furent pratiquies sur le penchant d'une colline appelée le Mont-Blanc, presque à l'angle des routes départementales de Neufchtaté à Eu et de Dieppe à Beurnias, Elles étaient motivées par la découverte de quitzo ou seize septelettes, faite en 1825, lors de la construction des murs du nouveau cimetière, et par suite des troumilles que faisait chaque jour le fossepeur en creusant des fosses. Dans est divers travaux, il avait été rencontré des vases, des boucles, des couteaux, des sabres et des haches. Ges objets, braiés et dispersés par les ouvriers, ravient été en grande partie perdus, sauf un vase de terre et une coupe de verre, sauvés par M. Calvingt, qui me les offit en 1841.

L'espace total que j'ai fouillé dans mes quatre campagnes, car j'en ai fait une dernière en 1865, n'a pas moinis de 70 mètres dans tous les sens, mais je crois avoir tout vu. Le nombre des squelettes extraits de cet espace de terre ne peut pas être estimé à moins de 455. Il y en avait de tout sexo, de tout âge et de toute condition. L'âge qui dominant chèz ces morts fait de vingt à quarant ans. Les corps étaient dans des fosses stignées nord et sud, tamis qu'eux-mêmes étaient orientée est et ouest. La profondeur des fosses variait de 75 centimètres à 2 mètres. Il y avait parfois plusieurs corps superposés ou placés côte à côte. Quelques-unes de ces fosses avaient été violées, mais moins fréquemmen qu'à Envermeu. Les corps étaient souvent enveloppés dans dys matières noires qui ressembliaient à du charbor, ou plutôt du hois consumé par le temps.

Quelques ossements ont été analysés par la chimie pour des études scientifiques de tout genre. Il en a été de même des différents objets meubles sortis de ce cimetière. Plusieurs erdines venus de Londinières froitent, à Paris, au Musée anthropologique du Jardin des Plantes. M. Serves lui-même nous a fait faire des fouilles pour sa collection et y a assisté. En un mot, le cimetière franc de Londinières a été une des mines, les plus utiles à la science, à l'histoire et à l'archéologie.

Quelques inhumations avaient été déposées assises; presque toutes eurent lieu habillées; bon nombre étaient armées.

Nous allons énumérer à présent une partie des rieliesses sorties de cette nécropole gallo-franque. Elles sont considérables et de toute espèce. Après Envermeu, Londinières a été notre meilleur arsenal mérovingien.

Les vasse étaient en terre et en verre seulement. Toujours ils étaient placés aux pieds des morts; rarement ils étaient plusieurs à la fois. La terre était girés, noire, rouge ou blanche. Les vases noirs savient requ une converte de graphite ou de plombagine; leunombre n'à pas été moindre de cent cinquante. Les vasses de verre on ta pient aétint le nombre de dix. Il 3 avait des ampoules et des coupes; une de ces coupes était revêtue de filés de verre.

Les laches, toujours aux pieds, allaient de dix à douze; les sabres, placés au côté gauche comme les épées, allaient jusqu'à vingt, tandis que les dernières n'étaient guère que deux ou trois; les couteaux, rangés il a ceinture, étaient innouhrables: j'en ai bien recueilli cent trente d'une grandeur variant de 6 à 30 centimètres; les eiseaux ne nous out apparu que trois ou quatre fois; le bourdier, une seule, mais alors il nous a donné, outre l'untho, un manipule armaturé d'une triple verge de fer. La ceinture du Franc est d'une grande richesse archéologaque; aussi, on ne s'étonnera pas de nous en voir tirer, à Londinières, de grandes boucles pour le laudire et de petites pour les laubires, des plaques de ceinturon en cuivre ciséde et de belles plaques en fer damasquiné. Il y en ayait ic qui pessient 800 granumes la paire, et qui étaient longues de 55 centimières et larges de 10. Les boucles de fer étaient sans nombres. Il est également sorti du lassim des morts des anneaux en fer, des alènes, des fers de ficches, des chalmettes, des peignes en os, des briquets, des pierres à feu, des pierres à rafler, dats aiguilles et des pinces épitatoires en broaze. Il ne s'y est remouriré que trois ou quatre monanies romaines en broaze, boutes frustes, excepté un petit broaze de Tetrieux pêrig (273).

fci, comme ailleurs, la politine nous a donné des fibules presque toujours apairées. Loudinières pa nous en a pas donné moisse de rinquente, variées dans leur forme Géniralment, elles étaient en brouze: plusieurs étaient parées de verroteries coloriées; quelque-unos étaient décorrée d'émail. Nous souvs aussi recueilli quelques boutous; mis un ornement qui abonduit, éétait la perle de verre, ou plutôt de pâte de verre. Placée au con comme collière et à la main comme bracelet, elle de set fréquements sortié des fosses de Loudinières. Nous en avous également tiré de grandes perles plates on hémisplériques dont l'usage nous est inconnu.

Enfin, la tête nous a donné sa parure ordinaire, la boucle d'oralle en brouze ou en argent avec des boules de pâte, et enfin la lance ou france, l'arme privilégée de la race germanique. Nous n'en avons pas trouvé moins de soixante-quinze, de lougueur et de forme très variées.

Tout ce bel assemblago de richesses franques est entré en très grande partie dans le Musée departemental de Rouver i teotrésis, quelques appériennes sout remas s'échoure dans la Bibliothique de Neufeldatel, au Musée céramique de Séviese, au Musée d'artiflérie de Paris et à la Collection gallo-roumaine de Sint-férennis-me-Laye, Grand nombre de ces objets out été gravés à Londres, à Paris, à Caen, à Rouen, dans notre Normandie souterraine et notre Tombena de Childrie.

Nous donnous ici quelques spécimens de ce petit Musée franc.







RACHE DE PER





Dimenty Gungli





OBSESSED BE CENTERON IN BROOMS







PLAQUES BE CEINTERON EN BRONZE.

Pour ceux qui voudront connaître dans ses détails cette mine mérovingienne, nous indiquerons les ouvrages suivants:

# RIBLIOGRAPHIE.

Lubbé Cochet., "Foulites de Lominières, en 1817, » ins-8 de 8 p. et 3p. Romen, 1812.

1d., "Revue de Romen, » année 1818, p. 65-91 et pl. d., "Revue de Romen, » année 1813, p. 65-91 et pl. dd., "Revue de Romen, » année 1813, p. 65-33 et pl. dd., "Balletin monumental, » L. xvr., p. 56-533 et pl. d., « La Normandie contervinier, » d'edit., p. 156-532 et pl. d., « La Normandie contervinier, » d'edit., p. 150-22 et delt., p. 501-204, pl. vv., vv., v., x. x et x. vv.. d., « L. a. Le Tomb, de Childèlier, "v. roi des Prancs, »

panelm.

Id., «Builetin du Comité de la langue, de l'histoire et des arts de le France, « t. r», p. 210-13 et pl.

« Ném. de la Socales Antiq. de Norm., «t. xi., p. 9 et 10;

t. xxv. p. 557.

Girardiu , « Analyse de plusicurs produits d'art d'une haute antiquité, » in-8° de 39 p. Id., « Précis analyt, des Trav. de l'Acad. de Rosen, «

annie 1831-32, p. 142-180. L'abbé Decorde, » Essai hist, et archéol, sur le canton de Londinières, « p. 153-63. P. de la Mairio, « Recherches hist, archéol, et hiogr.

sus le Bray normand et le Bray piourd, \* t. n, p. 73.

B. Lebeef, \* La ville d'Eu, \* p. 21.

Trigan, \* Hist. ecclés. de la Normandie, \* t. n, p. 212.

Farin, \* Hatoire de la ville de Rouen, \* t. n, p. 126.

édit. de 1710. Id., « Bavac de la Normandio , » t. v. n. 512-13.

# BOISSAY (SECTION DE LONDINIÈRES).

Éroque noxasse. — Le lumeau de Boisselet, placé en fare du village de Boissay, présente tout un quartier rempli de restes romaius. Ce point est au bord de la route départementale nº 6, qui remplace la voie-autique conduisant de Dieppe à Beaurais. Dans une seule trauchée, M. Calingt, de Londinières, a recueilli pendant bien des années de beaux fragmants de poteir comaine en terre blanche, noire et rouge. De nombreux échantillons ont été déposés par lui au Musée de Neufchâtel. M. Havard, de Londinières m'assure que, vers 1890, le terrassier Deschamps, chargé de l'ébugissement du chemin ou carrefour de Boisselet, trouva de la poterie et des armes de fer, parmi lesquelles on crut reconnaître un casque?

ÉPOQUE FRANQUE. — Boissay est appelé sur d'anciens titres Buzetune et Buzetun Soncti Philiberti, nom qui semble indiquer un lieu planté de buis. On sait que les buis sont une bonne indication de restes romains.

L'abbé Decorde, « Esvai hist, et archéol, sur le canton ? L'abbé Cochet, « Méuz, de la Soc, des Antiq, de Norm., de Landinièrea, « p. 174. L'axxv., p. 357. Deplessis, Desc., géer, r.-éc., de la H.-Nor., -st., r°, p. 351.

SMERMESNIL

## Continues

ÉPOQUE ROMAINE. — Dans le cimetière et autour de l'église, on trouve des tuiles à rebords et des vases en terre de Samos.

ÉPOQUE INCERTAINE. — La veille de Saint-Jean-Baptiste, on allume un feu de joje que l'on nomme feu d'or. Chaque habitant apporte un bâton au bûcher, et, après la danse, il emporte un tisson comme préservatif contre la foudre.

Labbé Decorde, « Essai hist. et archéel. sur le canten de Landinières, « p. 212.

# PARFONDEVAL (SECTION DE SMERMESNIL) (1).

ÉPOQUE GAULOISE. — En 1858 une hachette en silex a été trouvée à Parsondeval.

ÉPOQUE ROMAINE. — Le Musée de Neufchâtel montre de belles tuiles à rebords provenant de Parfondeval.

ÉPOGET FILANÇEE. — Le modeste vallou de Parfondeval a donné à la science un cimetière méronique des plus intéressants. Es 1846, lorque l'ou próparal la rotuel départementale n° 30, qui va de Londimères à Aumale, on découvrit, en face du château de M. de Croutelles, des épultures accompagnées de tuiles à réborts, de vasse de terre, d'une agrafe en houze, d'une lance en fer à pointe quadrangualier (2) et de deux haches de fer d'une forme curisues et insofite. Ces haches, en cifét, déposées avec le reste à la Biblioblèque de Nuclèatel, out ceci d'extraordimair : l'une ces plate et aussi large à

(I) Pris de Meiz est la vallon de Parfenderal où passe un sepredar remain (Simon, \*Mém. de l'Acad. imp. de Meiz, \* name l'Als-5/9/...] Il y a sous danz l'Alson un lieu nommé Parfenderal; il ventions un turmulus et des répultures antiques (\* Mém. de la Soc. acad. de Laon, \* t. vm. p. di-6/6; Ecdin, il caiste on Brigitop, entre Namur et Dinan, un lieu di Parfenderali (De Marrens) , Anné, da Soc. acad. de la Soc. acad. de la Soc. acad. de la Soc. acad. de la Soc. acad. de Namur, \* t. v. \* p. 461).

(1) Cetta same frança, à pointe qualmaquiaire comme une des de facto, a l'est pes sant exemple en archée. Nome en avez pacentris tem periode na Meste Gardinité de Paris, de lei Rejer sous les 27. Elle archée. Dessus et periode du repussus de Saples. — Sur une des planches consocrés par M. Lebes à l'auctione Allemagne des l'Univers plategue («fullemagne, » t. », », », », », »), », o, », o vent égarer une mechables. — M. Jely a truvel, à Mertener-ur-Basine, une pièce analegne à celle de Parfonderal, mais en n'indipas pas le milles de la décument. l'emmanchement qu'à la tranche. Longue de 17 centimètres, elle pèse 1 kilog. 7 hectog., - la seconde, qui a déjà été gravée plusieurs



EN FER A DELA TRA PARTONDEVAL, INC.



1 kilog.; elle coupe par un bout et dole de l'autre.







Outre de bonnes observations consignées dans notre Normandie souterraine, ce cimetière nous a donné, pour le Musée départemental de Rouen,



trente vases en terre grise, noire, blanche ou rougeatre; trois sabres, trois haches francisques, douze couteaux, deux ciseaux, une alène, cinq anneaux, trois boucles et plusieurs plaques damasquinées. Tons les objets qui précèdent étaient en fer. Le

> bronze était représenté par deux paires de boucles d'oreilles à boules de pâte, par un style long de 17 centimètres, par une passoire, deux boucles, une fibule, un dard et une boîte de forme ronde que nous reproduisons à la page 537.







EN PER DE



Ajoutons, parmi les choses les plus précieuses, une fibule de bronze ornée de segments de verre coloré, un peigne en os, une boucle d'orcilles en argent, une plaque d'argent décorée de cercles en relief et semblable

à un écusson; enfin, deux admirables fibules rondes, les plus élégantes que nous ayons encore rencontrées. Composées d'une feuille d'or de 22 millimètres de diamètre, elles sont enchàssées dans un cercle d'arrent de



BULE EN OR ET ARGENT

5 millimètres de large. La feuille d'or est maintenue par un anneau d'or en forme de

corde; le champ est orné au centre d'un bouton de pate verte, et, sur les rayons, de segments de verroterie rouge, rehaussés de paillons; le fond est couvert d'un filigrane d'or. — Nous donnons ici une de ces deux belles pièces.



L'abbé Cochet, « la Normandie souterraine, » i\*\*
édit., p. 253-258; 2\* édit., p. 305-312, et pl. xx, n\*\* i1,
12; pl. xx, fig. 6; pl. xx\*, fig. 2; pl. xx, fig. 2, 6

Wylle, «Archeologia, » vol. xxxv. p. 729-30. Wylle, « Some account of the merovingian cometary of Envermen, also of certain weapons of the Franks, » p. 7, In-4, London, 1854.

## WANCHY.

ÉPOQUE GAULOISE. — Vers 4860, il a été trouvé une hachette en silex au hameau du Mont-Landrin. Cette pièce est possédée par M. Havard, greffier de Londinières

ÉPOQUE ROMAINE. — La partie du territoire de Wanchy, qui est arrosée par l'Eaulne, est traversée par la voie romaine qui allait de Dieppe à Beauvais.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Dans cette même portion du village, on voit un tertre placé dans une prairie voisine du pont de Wanchy.

L'abbé Cochet, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » L. xxrv, p. 357. L'abbé Decorde, « Essai hist, et archéol, sur le canton de Londinières , » p. 218.

# CAPVAL (SECTION DE WANCHY-CAPVAL). .

PÉRIODE NORMANDE. — Ce lieu est appelé Capetral dans une charte de 1043, où Robert de Mesnières donne à l'abbaye de la Trinité du Mont-de-Rouen 20 acres de terre figurées par un couteau à manche blanc: « Per unum albi manubrii cultellum. »

P. de la Mairie, « Recherches hist., archéol. et biogrsor le Bray normand et le Bray picard, » t. rr, p. 87. Deville, « Cartulaire de l'abbaye de la Sainte-Trimité du Mont-de-Rouen, » p. 448 et 449, dans la » Collect. des Doc. inédits de l'Hist, de France. » L'abbé Decorde, « Essai hist, et archéel, sur le cauton de Londinières, » p. 250.

Id., « Essai hiss. et archéel, sur le canton de Neufchâtel, « p. 148.

### FRESNOY-FOLNY.

ÉPOQUE GAULOISE. — En 1862, on a trouvé, sur le territoire de ce village, une hachette en silex qui est maintenant à Londinières, entre les mains de M. Havard.

Éroque novanxe. — Une villa romaine existe au hameau de Touffre-Ecales, sur la route qui conduit de Neufehlatel à Eu. Dans une ferme qui appartient maintenant à M. Edou, du Harre, on frouve depuis longtemps des tutles, des poteries et des monnaies romaines. On m'a signalé, à différentes reprises, des constructions arasées, des canaux et des conduits en terre cui de la conduit d

Dans les terres de la ferme de Doumesnil, M. Havard me signale la présence de beaueoup de tuiles à rebords.

## GRANDCOURT.

Époque GALLOISE. — Dans le tertre qui entoure l'église, appelé dans le pays la motte du Charron, il a été trouvé, en 1863, deux haches de silex qui m'ont été remises par M. D. Dergny. — Nous reproduisons iei l'une d'entre elles.



BACHETTE EN SILEX POLIE ET AIGUISÉE.

Le même M. Dergny m'a raconté que dans la forêt d'Eu, au triage de Sainte-Catherine, il avait été trouvé des instruments en os et en silex.

Époque ROMAINE. — Grandeourt a donné des débris romains sur plusieurs points de son vaste territoire. En 1863, j'en ai remarqué une quantité considérable dans la motte du Charron qui entoure l'église. Déjà M. Dergny y avait recueilli des tuiles à rebords.

Dans le tertre placé jadis sur le hord de l'Yères, et qui a été démoli pour le passage de la route départementale ne 32, de Bolbec à Blangy, il a été rencontré un certain nombre de débris romains. Il est probable que cette motte était la base de l'ancien château de Grandcourt.

On a vu également des restes romains au Mont-Dion, lorsque l'on démolit un monticule qui y existait. Il s'y est rencontré quelques amphores.

Mais la plus importante découverte d'archéologie romaine a eu lieu au Mont-Gosselin, où M. l'abbé Decorde a découvert des constructions romaines vers 1861.

ÉPOQUE FRANQUE. - Dans le tertre du Charron qui entoure l'église paroissiale, il a été

trouvé il y a quelques annèes un vane franc qui est à présent à Foucarmont, chet M. Parisy-Dumanoir. En 1863, deux plaques de ceinturon en bronne ciselé y ont été également, rencontrées. Nous les avons reques de la bienveillance de M. D. Dergyr. En 1864, il a été recueilli également une lance en fer, une boude en bronne et un vaus en terre noire marqué A l'estamièlle. Ce dernier était aux pieds.

« Bovue do la Normandie, » 2º année, p. 495 et 498.

P. de la Mairie, « Recherches historiques, archéologiques et biographiques sur le Bray normand et le Bray picard, » L. "; p. 32.

Guilmeth, « Desc. géogr., hist., stat. et man. des arr., » I. m. p. 40-41. L'abbé Decordo, « Essai hist. et archéol, sur le capton

# ÉCOTIGNY (SECTION DE GRANDCOURT).

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Parisy, de Foucarmont, possède dans sa collection deux monnaies en bronze de Fanstine, trouvées à Ecotigny.

ÉPOQUE INGERTAINE. — Vers 1850, lors de la destruction du vieux château d'Écotigny, on trouva des souterrains se dirigeant vers la forêt d'Eu.

## PREUSEVILLE.

Éroque gautoise. — M. Parisy, de Foucarmont, possède une hachette en silex trouvée, en 1861, sur le territoire de Preuseville.

Éroque nomane. — Dans les terres qui entourent le cimetière et l'église de Preuseville, on rencontre du charbon et de nombreux fragments de tuiles à rebords. En 1840, un berger a trouvé dans une terre labourable, à 65 mètres de l'église, un col de vase en métal, six cuillers d'argent, une chaîne et deux anneaux en or. Le tout a été vendu 440 fr.

A Coqueréaumont, hameau de Preuseville, on trouve des mounaies, des maçonneries, de la ferraille et des tuiles romaines. On y reconnaît également des traces de terrassements. Sur le chemin qui conduit à la Leuqueue, on renarque d'ânciennes fondations aux approches d'un petit bois qui avoisine ce chemin.

En 1850, en traçant le chenin qui condoit à Foucarmont, on a rencontré une foule de débris antiques. Des murailles même ont apparu au milien d'un sol tout semé de restes romains, tels que meules à broper en pondingue, ossements humains, diémase de sanglier, tuiles à rebords, clous à large tête, et le ne fr, poterie rouge, noire et grise. Sur un fragment de terre sanienne, on lisait : e of 1° n... 3

ÉPOQUE INCERTAINE. — La veille de la Saint-Jean-Baptiste, on allume un feu de carrefour que l'on nomme feu d'or.

L'abbé Decordo , « Essai hist, et archéol, sur le centon | \* Journal de Neufchâtel, » du 1\* avril 1861. de Londinières, « p. 181-188 et 242.

#### HESMY (SECTION DE PREUSEVILLE).

ÉPOQUE FRANQUE. — La xiº année du règne de Childebert II (696), lorsque saint Wandon, originaire du Talou, se fit moine dans le grand monastère de Fontenelle, il porta avec lui la troisième partie du domaine de Hesmy: « Heismedis villa tertiam partem. »

Le Livre des Miracles de saint Wandrille, écrit par un moine du IXº siècle, raconte qu'une femme de Hesmy fut guérie par l'invocation du saint fondateur de Fontenelle: • Quaedam femina... de pago Tellau et predio cognomento Haismesdies. ›

Mahillon, « Acta Sanct. ord. S. Benedict., » sacc. ii.

« Chronicon Fontanellar, » c. ii.

4. Le Prevost, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., »

4. xx, p. 6.

## BOSC-GEFFROY.

ÉPOQUE GAULOISE. — En 1862, il a été trouvé au hameau de Callengeville une hachette en silex, conservée chez M. de Girancourt, à la verrerie de Varimpré. Une autre a été recueille aux Callenges.

Époque Romaine. — Dans le champ appelé le Moulin, on trouve des tuiles à rebords et des constructions que l'on dit provenir d'un ancien château. — Près de la motte dont nous allons parler, on a recueilli, en 1839, une monnaic de bronze du Haut-Empire, conservée par M. Parisy. — Au hameau de La Coudroie, on a trouvé des ferrements, des tuiles à rebords et des monaissi impériales.

É-poque incertaine. — Auprès du carrefour du puits commun est une motte en terre à peu près circulaire et entourée d'un fossé. La hauteur du tertre, prise du fond du fossé, est de 5 à 6 mètres; le diamètre, dans sa plus grande largeur, est d'environ 50 mètres. On l'appelle le Tour, et l'on dit qu'on s'y est battu.

Au hameau de *Hambures*, il existait naguère une motte pareille, dans la cour de M. Leblond. Elle a été détruite depuis quelques années par le propriétaire.

Au hameau du Coudroy, il a été trouvé, en 1862, un pied de lampe en bronze.

## FRÉAUVILLE.

ÉPOQUE GAULOISE. — Le terroir des Marettes, où l'on trouve tant de hachettes de pierre brisées et ébauchées, est en partie sur Fréauville. Voir, à ce propos, l'article Londinières.

ÉPOQUE DOMAINE. — A la ferme de la Motte et au bord de la rivière, on trouve dans les terres des tuiles et des poteries romaines. Il s'y rencontre jusqu'à des fragments de vases en terre de Samos.

## CLAIS.

ÉPOQUE GAULOISE. - Il a été trouvé à Clais une hachc en silex.

Époque romaine. — Clais étant situé sur la voie romaine de Dieppe à Beauvais, il n'est pas surprenant que l'on y rencontre des tuiles à rebords.

Époque Françue. — Clais figure parmi les biens donnés à la cathédrale de Rouen dès le rus siècle. Nous croyons que ce fut un présent de l'archevèque Riculfa au chapitre de son église. En tout cas, une charte de Claurles-le-Chauve, délivrée de 872 à 876 et confirmée par les rois de France et les ducs de Normandie, cite au pays de Talou: « Cleidas » et Clais». » nemits es rébendes de la métropole.

Après cela, nous n'avons pas été étonné d'apprendre qu'en 1850 un cimetière franc avait été aperçu au hameau de Bonnerue. En démolissant une butte, on rencontra un vase en terre noire, puis l'on constata la présence de plus de soixante squelettes dans des fosses alignées. Près d'eux étaient des armes de fer.

Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., r t. xr., p. 9 et l. a. Normandio souterraine, e ch. xvr. 10, et t. xxrv, p. 357.

## BAILLOLET.

Époque callo-nomane. — En juin 1862, il a été fait à Baillet une découveré intéressante, assez difficile à classer, puisqu'il s'y renontre les éléments de deux périodes. En déficidant un bois qui appartient à M. Magné, de Luey, et qui est voisin de la croix dite des Trois-Frères, des ouvriers ont trouvé, sous un las de cailloux, une maconnerie à pierres séches, épaisse de 80 centimètres et formant un carré de 5 mètres dans tous les sens. Dans un des angles de cette construction se trouvait un dépôt de luchettes en silex à peine dégrossées et ébauchées.

Parmi les débris de cette ruine antique, M. Mathon, qui a visité le travail, a reconnu des vases romains. L'un d'eux est déposé au Musée de Neufehâtel.

Du reste, la civilisation romaine a laissé plusieurs traces à Baillolet. La collection neufchâtelloise possède une belle tuile à rebords provenant d'un herbage appartenant à M. Dupuis, avoué, où les restes romains abondent. Cette tuile a été recueillie en 4860.

ÉPOQUE FRANÇE. — Vers 1853, M. Dupont, propriétaire à Baillolet, faisant enlever une partie du rideau crayeux sur lequel sa maison est assise, trouva des squelettes humains accompagnés de vases, de sabres, de couteaux et de boucles en fer. Il est évident qu'il se trouvait là un cimetière mérovingien.

Outre l'archéologie, qui démontre l'existence franque de Baillolet, les documents histo-

riques viennent l'attester. Les donations mérovingiennes et normandes faites au Chapitre de Rouen inscrivent « Balileto » et « Bailloletum in pago Talou. »

« Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » t. xx, p. 9 et 10.

## BAILLEUL-SUR-EAULNE.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Guilmeth assure qu'il a été trouvé à Bailleul des briques, des tuiles et des poteries romaines.

Éroque Franque. — M. Le Prevost donne au nom de Bailleal une racine cétlique et une désinence mérovingienne. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que le lieu qui nous occupe existai sous les Mérovingiens et qu'il s'appelait alors « Bailolum. » En 696. Wandon, nuoine de Fontenelle, donne à ce monassière: « Tertiam partem de Bailolo, in paco Tellau. »

Chronicon Fontanellin, » c. ii.
 A. Le Prevost, «Notes pour servir à l'hist. des Comm. du départ. de l'Eure, » p. 28 et 39.
 Id., «Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » t. xx, p. 16.

L'abbé Decorde, « Essai hist, et archéol, sur le centon de Londinières, » » 17-18.

Guilmeth, « Descript, hist., géogr., stat. et mon. des arrond., » t. mr. p. 43.

## NEUVILLE (SECTION DE BAILLEUL-NEUVILLE).

Époque Gauloise. — M. Mathon nous a assuré qu'au Mont-Jean il avait été trouvé une hache en silex, en défrichant un bois.

ÉPOQUE ROMAINE. — Le Musée de Neufchâtel possède un petit vase en terre grise qui fut trouvé à Neuville-sur-Eaulne en 1853. Je le crois de fabrique romaine.

En 1863, nous avons reconnu dans le terrain bouleversé du lieu dit let Carrières, des fragments de tuiles a rebords et de poteries samiennes. La même année, M. Havard y pratiqua un sondage et en quelques heures reima également force tuiles et poteries antiques. Il recueillit entier un plit raus en terre rouge. En 1865, un sondage de quelques heures nous a procure une charmante oupe samienne.

ÉPOCE FRANÇE.— En 1859, au lieu dit les Carrières, sans doute parce que l'on y renauque de grants mouvements de terrain, on a trouvé d'anciennes sépultures que je suis tenté d'attribuer à l'époque mérovingienne, ou, tout au plus, aux derniers temps de la domination romaine. On nous a assuré qu'il y avait été rencourié un ou plusieurs cerceuéls en tulles à rébords, et que des avaes accompagnient les corps. Ce qui nous silt présumer que ces inhumations étaient franques, c'est que l'on assure qu'il en a été trié des objets de fer de brouze, tels que filudes, boucles, lances, couteaux, etc.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Nous ne saurions, en effet, à quelle époque attribuer les immenses cavités et ondulations de terrain situées sur le bord de la route qui conduit de Neuville à Bailleul-sur-Eaulne. Ces mouvements du sol, frait de l'industrie humaine, por-

tent le nom de Carrières, et doivent être, en effet, d'anciennes extractions dont on pourrait malaisément fixer la date.

#### CROIXDALLE

ÉTORIC BORINE. — EL 1859, en traçant le chemin de communication qui va de Londinières aux Grandes-Ventes, les agents et curviers de la virier out d'ecuvert, au haut de la côte de Creichalle qui encaisse la vallée de l'Enaine, les restes d'une s'ille romaine. Ces restes consistaine surtout en magonneries et aubstractions encroe bien reconnaissables, en tuiles à rebords, en meules à broyer et en poteries romaines. Une des meules à broyer està présen entre les mains de M. Delatre, avocat à fort.

De son côté, M. l'abbé Decorde assure que, dans les bois de M. Lelong, on a trouvé des meules à broyer et des monnaies de Trajan et de Commode.

ÉPOGE INCENTAINE — Non bein de l'églieb de Croixdalle, dans laquelle on honre particulièrement saint Fisere, il existe une mare qui porte le nom de co saint solitire, a cette mare vénérée affluent toute l'année de nombreux pèlerins qui s'y lavent les mains et emportent de l'euu pour se potéserver des grerures du froid de l'înier. Le peuple assure que cette mare profonde a été creusée par saint Fiaere lui-même d'un seul coup de louchet.

L'abbé Decorde, a Basci historique et archéologique sur le canton de Londinières, » p. 111-121.

#### SAINTE-AGATHE-D'ALJERMONT.

ÉPOQUE ROMAINE. — Depuis environ trente ans, il a été trouvé des restes romains à Sario-Agathe. La première fois, ce fit, en 1830, du côté de Lassenense; la seconde fois, vers 1850, du côté de la Presse. Ces restes consistaient en tuiles à rebords.

# FRESLES.

ÉPOQUE FRANÇUE. — Je crois pouvoir attribuer à l'époque franque un sarcophage en pierre d'un seul morceau, rencontré, vers 1833, dans un champ dépendant de la ferme du Bous-Soleil. Il ressemblait à une auge et présentait au fond un trou en forme d'entonnoir. Ces détails font penser à la période mérovingienne.

## BURES.

ÉPOQUE ROMAINE. — On a rencontré à Bures quelques débris romains, tels que monnaies, tuiles et poteries, mais, jusqu'à présent, en assez petite quantité. M. Deville a cependant connu de la verroterie romaine provenant de Bures. ÉPOQUE FRANQUE. — Bures était un lieu important à la période franque, puisque jusqu'au XHIS siècle il fut un des sept dovennés de l'archidiaconé d'Eu.

Si le nom de Bures n'est pas cité dans les documents francs, celui de Burettes (Buretum) y apparaît. Burettes est un hameau de Bures.

PÉRIODE NORMANDE. — Les Normands avaient établi à Bures un château qui resta toujours la propriété de nos premiers ducs. On croit en connaître l'emplacement dans la ferme de la Cour.

Je suis disposé à attribuer aux dues de Normandie la fondation du prieuré de Bures, soumis par eux à leur chère abbaye de Fécamp. L'assiette du prieuré était près l'église, dans la rue Sous-le-Moustier.

Évoque INCRITAINE. — Derrière l'admirable Hotel de la Renaissance, présentement connu sous le nom de Maison du Geievel Desamett, o no voit une motte circulaire entourée de fossés, et qui n'a pas moins de 12 à 15 mètres de hauteur. On serait tenté d'y reconnaître de dopiou d'une forteresse dispurse. — Je range parait is em nouments d'une époque incertaine une tête de chandelier en bronze, acquise par le Musée de Renern.

- A. Le Prevost, «Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm.,» zr, p. 10.
- «Proc.-verb. de la C. des Antiq. de la Seine-Inf., » t. 1", p. 223.
- L'abbé Decorde, « Essai hist, et archéol, sur le cantos de Londinières, » p. 38-93.
- L'abbé Decorde, « Un Coin de la Normandie, » in-8° de 15 p., Rouen, Péron, 1846.
- Revue de Rouen, » année 1846, 2° sem., p. 233-47 et année 1845, p. 261-291.

## SAINT-VALERY-SOUS-BURES.

ÉPOQUE GAULOISE. — M. Gosset, ancien avoué à Rouen, possède une hachette en silex, ébauchée, et un fragment de hache polie, récneillis au hameau de La Valouine, en 1863. ÉPOQUE ROMAINE. — En 1848, il a été trouvé à Saint-Valery une monnaie d'argent de Gordien III, qui a été déposée au Musée de Neufchâtel.

## OSMOY (SECTION DE SAINT-VALERY-SOUS-DURES).

EPOQUE ROMAINE. — M. P. Havet, juge de paix, possède une meule à broyer en poudingue, trouvée dans ses terres d'Osmoy.

Sur le lord du chemin de grande communication nº 14r, de Dieppe à Argueil, on a trouvé, de 1840 à 1852, d'anciennes sépalures. M. Table Decorde dit que l'on a rencontré des squelettes humains accompagnés de vases. Notre confirér ajoute que l'on ya également recueilli une monnaie d'or. Pour nous, nous avons reconnu, dans la coupe du terrain, des urmes grisses en forme de pot-au-feu, que nous considérons comme galloromaines du Hau-Empire. Dès 1831, M. Fernel, avocat à Neufchâtel, avait connu un petit bronze de Maxence recueilli dans un herbage de M. Havet, notaire à Neufchâtel.

ÉPOGLE FRANCIE.— L'existence nuéroxingienne d'Osmoy est prouvée par deux documents. Le premier est une donation faite, en 672, par Childèrie II, à l'abbaye de Fontenelle, dans la personne de saint Lambert, son abbé: \*Fiscos duos... que sunt vocabulo Ulmius in pago Tellau justa fluvium Tellas. > Le second est la cession de « Ulmirum, » faite, en 734, au comte Rathaire, par Teutsinde, abbé de Fontenelle.

- A. Le Prevost, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » i. xi, p. 6 et 7.
- L'abbé Decorde, « Essai hist. et archéol. aur le canton de Londinières, » p. 229-230.

Mab., • Annal. ord. S. Bonedict., • t. 1", p. 506. Fermel, • Notice sur des antiquités découvertes en 1832 et 1833 dans l'arrondissement de Neufchaltel, • dans les • Mem. de la Soc. des Antiq. de Norm., • t. 31, p. 176.

CANTON DE BLANGY.

## BLANGY.

Évoque nouxine. — Le fond de la vallée de la Bresle a révété à Blangy une métairie romaine, semblable à celles que N. Darsya e applorées sous Gamaches, de 1866 à 1880. Cest dans une prairie appartemant à M. Cyr Lervy que ceste découverte a en lieu en 1859. Sur un point norme la Plande-de-Licientum, on a trouvé, à 60 centimières du sol, des moïltons, restes de murailles antiques, des tuiles à rebords et surtout beaucoup de poteries. Un assertiment de ces vaises a été conseré par M. de Mogan. Ganq ou six momanies de brouze sont sorties de ces tranchées remplies d'eux : c'étaient des Néron, des Mirien, des Passiène, des Tétricus et des Constantin.

En 1863, M. de Bonmy a reconuu dans le marais de Blangy des tuites à rebords, des fragments de poterie et des monnaies de bronze. Les fouilles pratiquées pour la scierie mécanique de M. Varal ont fait voir plusieurs meules à broyer en poudingue.

En 1864, dans le marais de Bouttencourt, le même M. de Bommy a recueilli près du Moulin-aux-Armures des morceaux de poterie romaine rouge et noire. J'ai lu sur un fond de soucoupe la marque: or мых он мых.

Dans la prairie, on a également trouvé une intaille antique reproduisant un petit personnage et un oiseau.

Les traispontable qu'une voie remaine, allent de Beauvais à Eu traversait Blauer.

Il est vraisemblable qu'une voie romaine, allant de Beauvais à Eu, traversait Blangy. Eufin, nous tenons de M. Deville qu'il a été trouvé à Blangy des vases cinéraires, une lampe en terre cuite et un rouleau céramique percé de trous.

69

Évogur Françue. — Au mois de janvier 1802, une plantation d'arbres faite au comp Comotai, lumeau du Petit-Fontaine, a fait voir un cimetire méronique. Des fosses que rencentra la pieche des terressiers; il fut extrait deux haches de fer, six vases de terre, une coupe et un bol de verre. — M. de Morgan, proprietaire du camp Contols, ayant bien vontu me permettre d'y fouiller au mois de mai suivant, l'y reconnus plusieurs fosses, presque toutes violés. Elle sun domérent expendant une hache et une hance en fer, trois vases de terre (Jont nous reproduissons ici deux), une coupe de verre et une pince à régière no bronze.

Après cette preuve de l'existence franque de Blangy, on ne s'étonnera pas d'apprendre que ce bourg est mentionné par Charles-le-Chauve, en 843

ou en 845, comme appartenant à

l'abbaye de Saint-Denis en France. Péniode Normande. — C'est pro-

bablement à la période normande qu'il faut attribuer le vieux château de Blangy, détruit par Henri IV. Il était situé au bout de la rue du Jeude-Paume, au lieu dit à présent le





VASES FRANCE (BLANGY, 1862).

 $\it M\acute{e}nage$ . On y voit encore des terrassements imposants , et l'on parle de sonterrains aperçus dans ce quartier.

C'est sans doute à cette civilisation qu'il faut attribuer l'enceinte murée du bourg de Blangy, dont on connaît encore les trois portes. On voit également une tour ronde et une tourelle carrée, qui durent entrer dans l'ancien système de défense.

ÉPOQUE INCERTAINE: — Nous devois nous absterir de donner une date à un tertre circulaire très élevé, nommé la Matte, situé dans le bois de ce nom, au pied de la côte de Gremontmesuil, près du Petit-Fontaine.

Dans un petit hois appelé le Détroit, M. l'abbé Decorde signale des monticules faits de main d'homme.

## BIBLIOGRAPHIE.

- Duplessis, «Desc. géogr. et hist. de la H.-N., »t., r°, p. 63.

  Guilneth, «Desc. géogr., hist., stat. et mon. des arr., »

  u. n. 5.

  Renue archéoleciume. »t., xxxx, p. 38.

  Renue archéoleciume. »t., xxxx, p. 38.
- t. m., p. 5. L'abbé Decorde, « E-mi bist. et archéot, sur le canton de Biange, » p. 38.
- Delérue, « Histoire de la ville de Blangy-sur-Dresle, » p. 21, in-18, Rosen, 1860.
- Bulletin monumental, » t. xxxx, p. 38.
   Revue archéologique, » t. xx, p. 63. Nouvolle série.
   Revue de la Normandie, » 1" année, p. 768-99.
   Journal de Neufohitel, » du 21 mai 1862.
- Nouvelliste de Rouen, » du 29 mai 1862.
   L'Écho do la vallée de Bray, « du 7 juiu 1862.

#### RIFTY

Époque cauxoise. — Près la petite rivière desséchée qui a donné son nom à la localité, on a trouvé une hache en silex.

ÉPOQUE ROMAINE. — La civilisation romaine a laissé beaucoup de traces à Rieux. Nous citerons d'abord des tulies à rebords que l'on rencontre un peu partout, notamment dans les prairies arrosées par la Bresle, au Cornet et à la Mare-Parée.

On m'a parlé d'un trésor composé de monnaies en or, recueilli par M. Desjobert, ancien député. A la Mare-Parée, il a été rencontré une pile de monnaies de bronze du Haut-Empire. Elles ont éte remises à M. Darsy, alors notaire à Gamaches.

On m'a cité encore qu'en 1828 on avait trouvé au Cornet un chandelier en bronze.

Enfin, les meules à broyer sont fréquentes près des mares et sur les côtières.

## BAZINVAL.

ÉPOQUE INCENTAINE. — Sur le bord de la forêt qui domine le hameau des Sceaux, on voit des restes de cave dans un lieu appelé les Câteliers.

L'abbé Decorde, « Essai historique et archéologique sur le canton de Biangy, » p. 39-31.

## GUEBVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. — Au sud et au nord du village actuel, on trouve des tuiles à rébords et des meules à broyer, qui font penser à d'anciennes habitations dans ce quartier.

Période nonmande. — Il existe à Guerville les restes d'un château-fort.

L'abbé Decorde, « Essai historique et archéologique sur le canton de Biangy, » p. 143.

## DANCOURT.

ÉPOQUE NOMAINE. — Dans la plaine située en face de l'église, à l'opposé de la forêt d'Eu, on trouve des tuiles à rebords.

ÉPOQUE INCENTAINE. - Une motte se trouve au lieu dit le Bolard, près de la rivière.

# SAINT-REMY-EN-RIVIÈRE (SECTION DE DANCOUNT).

ÉPOQUE GAULOISE. — Au mois de février 1865, des terrassiers combiant une marnière située dans la plaine, vers Preuseville, ont trouvé plusieurs vases de terre et de forme gauloise. Ces vases étaient semblables à ceux que j'ai trouvés dans la basse forêt d'Eu, en 1863 et en 1865.

ÉPOQUE ROMAISE. — Vers 1850, en traçant à travers la forêt d'Eu le chemin de grande communication nº 15, de Neufchâtel à Gamaches, on a trouvé, au lieu nommé le Potent-Saint-Remy, un vase contenant environ cinq cents monaises romaines du me siècle. Presque toutes ces pièces furent dispersées et perdues par l'incurie des ouvriers et des agents de la voirie. Les seules que nous ayons pu voir à Foucarmont, chez M. Parisy-Dumanoir, sont des Philippe et des Posthume. — On trouve aussi sur le territoire de Saint-Remy des tuiles à rebords et des débris de construction.

ÉPOGE FRANÇE.— En 70S, Rothmond et Milon donnent à l'abbaye de Fontenelle deux domaines dans le Tallou. L'un d'eux s'appelait e Bettonis Carten... in pago Talano. » C'est probablement Bettenourt, hameau de Saint-Remy. Il est vraisemblable que c'est ce même domaine qui, en 734, fut donné par Teutsinde au comte Rathaire. Cette fois, on le place dans le Vimea: « In pago Tulana Bettone Curte super fluvium Erra. ».

A. Le Provost, «Mémoires de la Société des Antisquaires | «Jeurun) de Neufchâtel, » du 13 juin 1865. de Normandie, » L. xs, p. 6 et 7.

### SAINT-RIQUIER-EN-RIVIÈRE.

Froque nomany. A uprintempa de 1803, un terrassier, travaillant dans une salaire situde pris de l'egilse, trovaro un hel auneu ne argent que nous reproduisous ici. Cette riche bague, qui a la forme de cheatière, est considèrée par M. de Longépière roume appartenant à l'époque romaine (1). Ce qui fait le grand intérêt décette pière, c'est que dans le châton est enchâssé un deiner d'argent de l'empereur Maerin (218). Autour de la tête impériale, dont la conservation est porfaite, on lis : UN.C. NOPULS NEV. NACHEN'S AUG.



ANNEAU EN ARGENT

Go ne serait pas d'allears la seule antiquité romaine trouvée à Saint-Riquier, car, des 1850, M. Tabbé Decorde avait entendu parler de monnaies impériales, et il en a consigné la découverte dans ses Essais. — Notre conféree ajoute que l'on trouve également à Saint-Riquier des armes et des fers de chevaux, dont il ne pourrait aussi aisément fixer la date. Près de la verreire du Val-d'Author est un petit camo ol fon a trouvé des nières d'or Près de la verreire du Val-d'Author est un petit camo ol fon a trouvé des nières d'or partier de la comme de

notamment un aureus de Néron entré au Musée de Rouen. ÉPOQUE FRANQUE. — Je suis tenté d'attribuer à l'époque franque les sabres, les lances

et les ossements trouvés, vers 1822, dans un monticule voisin de l'église.

(I) Comp i some fall ereitre que l'Espision de noire servait emfetre est houlde, c'ent que dans ser « Recherches ser les Expersers qui artiqui dans les clauses que s'acide de l'Escherismes, se l'he herm de Witten liss figurer est as planche xxxx, se n' L'A, mob leques en est de Marie d'Asten, lequelle centient an envira d'Estrica. Centi leques est planche xxxx, se n' L'A, mob leques en est Marie d'Asten, lequelle centient an envira d'Estrica. Centi leques est de l'estrica leques per se contra l'économie d'estrica leques est de l'estrica leques estrica le l'estrica l'es

ÉPOQUE INCERTAINE. — M. Parisy m'a cité une motte détruite, au hameau de Dérizancourt. Sur l'emplacement de l'ancien château, on trouve des caves, des puits et des décombres.

L'abbé Decorde, « Essai histerique et archéologique sur le canton de Blangy, » p. 238.

### FALLENCOURT.

Éroque carLoise. — M. Parisy, de Fourarmont, possède une jolie petite hachette en jude, trouvée au hameau de Pucherrin. — En 1801, le bameau des Varines a donné au même auteur une hachette en silex. — Enfin, en 1866, le Musée de Rouen a acheté une monnaie ganloise en or, provenant de Fallencourt. Cette pièce symbolique vient d'être décrite nar M. Lambert.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Parisy im'a signalé, sur Fallencourt, plusieurs points où l'on trouve des tuiles à rebords et des médialles romaines. Je cite particulièrement le Val-Jacob, Pucherrin et la Haute-Maladrerie. —!Au picd de la motte du Bois-Sourd, on a recueilli, vers 1830, plusieurs monnaies de bronze marquées à la louve.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Il existe à Fallencourt une motte ou tertre entouré de fossés et présentant un puits au milieu.

Une tradition dont il n'est pas aisé d'indiquer ni l'origine ni la date prétend qu'au hameau de Pucherrin, au lieu di la Hértée, il exista autrefois un couvent, et que là est encore eachée une cloche d'argent. Il n'est pas sans exemple que le peuple ait attaché des traditions de couvent et d'abbare à des villas romaines.

L'abbé Decorde, « Essai hist, et archéol, sur le canton de Biangy, » p. 104.

E. Lambert, « Mém de la Soc. des Ant. de Norm., « de Biangy, » p. 104.

### FOUCARMONT.

Grâce à M. Parisy-Dumanoir, qui, depuis vingt-cinq ans, collectionne les antiquités de cette contrée, nous-connaissons avec détail les divers monuments antiques sortis du sol de ce bourg et de ses environs.

ÉPOQUE GAULOISE. — Le cabinet de M. Parisy renferme un bon nombre de hachettes en silex, recueillies sur tout le territoire de Foucarmont. Nous citerons parmi les plus belles la hache de silex trouvée en 1846, et la hache de grès noir rencontrée en 1801.

En cette même année (1831), une hachette en silex a été récoltée au hameau du *Haut-Fromentel*. Le Musée de Neufchâtel contient également une hachette recueillie en 1862.

Enfin, de l'existence gauloise de Foucarmont, M. Parisy possède un bon nombre de fragments de poteries grossières, trouvées au lieu dit le Font-Théodore ou Théodorie, près de la chapelle de l'Epinette. On en rencontre également au cœur du bourg. Éroque nomaine ait laissé autant de traces souterraines qu'à Foncarmoni. Nous rorpons toutefois que la connaissance de ces précieux débris est surtout due à l'étude et aux observations que fait chaque jour M. Parisy-Dunnanoir. Aussi as maison est-elle devenue un Musée local, et, dans ses notes, il curegiter soignement toutes les édocuvertes quis fout dans son cher pays. Nous citerons parmi les principaux objets que nous avons remarqués che lui de très belles poteniers rouges en terre de Sannos, des meules à horpe en pousifique (une de ces meules est en silex, chose rare), des tuiles à rebords, des tuiles convexes, des poéries giries, la hinches et noires, un style, des perfes de verre, de sonnaise surtout et de hien des règnes; nous citerons notamment Agrippa, Antonin, Gordien, Postulume et Constant.

Les lieux où 7on fait ces découvertes sont innomtubles; mais nous sipulerous spécialement la place des Câteliers, le Camp-du-Bourg, le Paut-Théodore, la chapelle de l'Épisette, la rue du Four, l'ancienne abboya de Fouermont, et, par-dessus tout, les terres labourées de l'abbaye qui sont vers Preuseville. La, vers 1820, on a rencontrée, en tragant une route, d'importantes constructions antiques, des médailles, des tuiles, des poteries et des verroteries de toute sorte.

En 1853, Jorsque l'on draina l'enceinte de l'abbaye, on recueillit des monnaies romaines et une statuette de bronze que M. Mathon regarde comme celle du dieu l'an. Elle est possédée par M. Denoyelle, consciller général de Neufchâtel. Nous donnons cette figurine dans sa grandeur naturelle.



(FOT CARMONT, 1833).

Éroque Franque. — Cette période est également représentée à Foucarmont. Un de ses plus éloquents vestiges c'est l'aneien doyenné, un des six de l'archidiaeoné d'Eu.

Nous pourrions peut-être his attribuer la rue et le ruiseaux de la Vigne; mais nous sommes plus estain en lui accordant les découverts faitses en 1858 et en 1862. En 1858, au lieu dit les Câteliers, près l'église, on a trouvé des sépultures qui ont donné des perles, un fragment de sabre et une plaque de ceinturon. En 1862, une suite de terrassements a montré au même endroit des fosses pratiquées dans la eraci, deudques-une contensient des vases en terre noire, des couteaux et un scramasaxe. M. Parisy a soi-quessement recuelli tous ces déches

Je suis porté à attribuer à une sépulture de la même époque des peries de verre ret de pâte de verre rencontrées, en 1863, chez divers habitants de Foucarmont. Ces peries provenaient de tranchées faites sur la route neuve qui couduit à Preuseville. Il me semble que l'on peut attribuer également à l'époque franque non-seulement la dénomination de campé al Théorieté, donnée à un quaritée de Fouscarmont et retrouvée par M. Parisy, mais enceve le nom de Fouscarmont lui-même, que le peuple prétend venir d'un géant. D'après la tradition, le géant Fouscard, dont l'ésticaire nous paraît un roman, aurait été le père ou le parait al to burg. Le peuple, qui ne vent pas avoir tort, prééend même qu'il a u son cercueil avec son épée et ses grands ossements lorsque l'on enleva des terres autour de l'église et des lailes. M. Tablé Decorde place etch édocuverte ne 1800, et M. Parisy, en 1706, forsque l'on traça à travers le bourg la route impériale ne 28. Nous n'avons point à nous prononcer sur cette radition qu'il nous suitif de citer.

Enfin, il est un dernier monument que nous croyons pouvoir rapporter, pour cette même époque, à l'esistence de Foueramont et de la foct d'Eu. Nous voulous patier d'un roman du moyen-leg, initiulé: « liktoire plaisante et récréatire faisant mention des grouesses et vaillances du noble Sypéris de Vinerault: et de ses dis-sept fills. » Ce roman, dont un manuserit original est à la Bibliothèque impériale, se trouve dans un recueil initiulé décomposé à Foueramont, aux ur ou aux misécle. — Unisboire commence à l'an 682; et l'on y voit « comment le géant Foueraft fint occis par le gentil Sypéris de Vinevaulx; » Vinevaulx étai, à cette époque, le non d'une partie de la forét EU.

PÉRIODE NORMANDE. — Nous enregistrons, seulement pour mémoire, la fondation de l'abrava de Foucarmont, par les comtes d'Eu, en 4130, dans un lieu dit alors le Fout-Théodore, et nommé denuis la fontaine de Saint-Martin.

### BIBLIOGRAPHIE.

- P. de la Mairie, « Recherch, hist., archéol, et biogr. sur le Bray normand et le Bray picerd, » 1. 11, p. 41, 63. Guilmeth, « Desc. géogr., hist., stat. et mon. des arr., » t. 11, p. 63.
  - rr., » t. m, p. 63. Parisy, « Journal de Rouen, » du 4 octobre 1862. Id., » Journal de Neufchâtel, » des 19 mars 1859, 22
- Id., « Journal de Neufchitel, » des 19 mars 1850, 2 novembre, 20 décembre 1853 et 6 décembre 1859.
- « Neustria pin, » p. 744-749. « Gallia Christiana, » t. xx, p. 301-307.
- L'abbé Decorda, « Essai hist, et archéol, sur le caoton de Biangy, » p. 107, 108, 112. D. Lebeuf, « La ville d'Eu, » livre n.
- Duplessis, \* Desc. géogr. et hist. de la Haute-Norm., \* 4. 1°°, p. 154-55 et 472-74.
- \*\* Histore plaisants or récréative faisant menlion des prouesses et vaillances du neble Sypéris de Vinevaulx et de sessite-septifits, «nouvellemant réimprimé», Mos. de la Biblioth. imp., dans un recueil inflitulé - Mélanges tirés d'une grande Bibliothèque, \* L. n., p. 207-223, in-8-, 1780.

#### VILLERS-SOUS-FOUCARMONT.

ÉPOQUE GAULOISE. — En 1857, on a recueilli, à *La Quesnoye*, deux hachettes en silex. ÉPOQUE ROMAINE. — Une meule à broyer en poudingue a été trouvée vers 1850.

(i) Il existe dans un fanbeurg méridional de Paris un lieu dit le Tombe-Instôre. D'après M. Quichersi, il y aurait en il un grand tumulus co olomen décrit par Gervais du Tillary, Cet autore, da ura qua taux sieles, le présente comme le sépatrer du gésat Isorè, tué en condat singulier par Guillaume d'Orange. « Revue des Soc. sur, » » Péris, t. vp. 383, spec-Lect. 1864.

### LES ESSARTS-VARIMPRÉ.

ÉPOQUE GAULOISE. - Eu 1852, on a trouvé, au hameau de La Bellove, une hachette

en silex que possède M. Parisy, de Fouearmont. D'autres hachettes en silex du même genre ont été trouvées au hameau de La Ouesnove. - En mai 1864, on a recueilli, dans la forêt d'Eu, près le poteau Duhême, une hache de bronze qui est chez M. de Girancourt, Par la bouté de ce gentilhomme-verrier, nous pouvous reproduire cette pièce anssi rare que curieuse (1).

Au mois de juin 1865, M. de Girancourt et moi nous avons fait une fonille dans la forêt, au triége de Varimpré, et nous y avons trouvé une sépulture gauloise des plus intéressantes. Notre fouille avait été motivée en cet endroit à cause d'un mouvement de terrain de forme ovoïde, que nons supposions le reste d'une habitation gauloise. Dans l'enceinte, légèrement fossoyée, nous n'avons trouvé qu'une assiette charbonnée et cendrée. Dans le fossé, au coutraire, nous avons reucoutré à un 1 mêtre 30 centimètres une incinération composée d'os brûlés déposés dans la terre nue et entourée d'objets de métal, parmi lesquels il n'a été possible de reconnaître qu'une hache, un grand



couteau, des ciseaux on forces, une fibule à ressort et un vase ayant la forme d'une tête humaine, ce qui lui donnait l'apparence d'un casque. Cette pièce se composait d'un cercle de fer miné, d'anses rondes et mobiles, et d'un fond consistant en une lame de cuivre très fine et s'en allant en morecaux. Dans ce casque ou vase étaient des chaînettes de fer et des objets peu reconnaissables.

Autour de ce dépôt de fer et d'os se trouvaient dix vases de terre, dont deux avaient la forme d'olla ou de pot-au-feu, quatre celle de bols ou écuelles, et quatre autres affectaient le type d'une patère. La terre qui composait ces vases, leur forme, leur épaisseur et leur euissou, tout dénotait une industrie nationale et indigène : l'art gaulois au temps de J.-C. ou au premier siècle de son ère.

Enfin, chose plus rare encore que tout ce qui précède, du moins pour une sépulture, il s'est rencontré une meule à brover en grès avec réceptacle en pierre meulière; évidemment, elle avait éte mise là toute montée, et tout porte à croire que les vases, aujourd'hui vides, out autrefois contenu dans leurs flancs une provision de grain,

(1) Des hachet pareilles se trouvent en Irlande et sont conservées au Musée de l'Académie royale de Dublin. Wakeman, . A hand-boock of irish antiquities, . p. 153).

Je suis porté à croire que nous avons trouvé ici un soldat indigéne qui habitait la contrée à d'esque gauloise, ou qui la traversait au moment de sa mort et que l'on stura inhumé en ce lieu avec tout son mobilier de campagne.

Grâce à la bienveillance de M. de Girancourt, nous pouvons reproduire dans les deux pages suivantes la plus grande partie des objets sortis de la fouille de Varimpré.

ÉPOQUE DOMANE. — En octobre 1805, M. de Girancourt et noi nous avons fosillé un tetre ou timulus situé dans la basso-fort d'En, au ritége des Essarts. Ce monticule fait de main d'honume avait 1 mètre 60 d'élération sur 10 mètres de diamètre. Il était parfaitement circulaire. Dans son enceinte, que nou avons soigneus-sument étudiée, nous airvois ruvoir que des charbons et des centres, et au soumet les restes de deux vases romains du Bas-Empire, hvoyés depuis longtemps. Ces vases, tout brisés qu'ils étaient, nous domment la date; si en de 19/4/évation, du moins de l'occupation du tertre.

Dans ce même mois al'octobre 1805, nous avons interrogé, aux environs de la vererie de Varimpré, une de ces grandes fosses circulaires o próondes, felles quên enferment la forêt d'Eu et toutes les forêts de la Seine-Inférieure, de la Normandie et mine de la France. Lusqu'à priestne ces fosses n'out pas été étuliées et leur date reste aussi incomue que leur situation, aussi mystérieuse que leur existence. Après noir enleré successivement environ 2 inditres de terres choulées, nous avonumes arrivés au sol naturel. Dans cette producte conclué de débias, nous n'avonus cessé de rencentrer du charhon et même des cendres. Au milieu de ce limon, qui trahit le passage de l'homme, mis qui ne dato frein, nous avons été assex leureurs pour recueillir quatre ou einqu nocreaux de tuites à rebords, ce qui nous a paru prouver que les fosses existaient digà à l'époque romaine. Érecott in Exertaixis, — On m'a assuré qu'an début de ce siche, fa anti été défertiu une

motte dans la direction de Villers et de Foucarmont. En 1796, lors de la confection de la route impériale nº 28, de Rouen à Saint-Omer, on a rencontré des squelettes à la côte de Varianpré.

Sur le bord de la bass-forêt (TEn, îl existe une mare dite de Snint-Germain. On racoute, à ce propos, que saint Germain y désaltéra son cheval lorsqu'il se dirigeait vers la Picardie; nous ne savous s'il s'agit de saint Germain d'Auxerre, l'aptètre de la Grande-Bretagne, ou de saint Germain l'Ecossais, son disciple, martyrisé, vers 490, sur les bords de la Brasle.

L'abbé Decorde, « Essai historique et archéologique sur le canton de Blangy, » p. 84.

### AUBERMESNIL-LES-ERABLES.

ÉPOQUE GAULOISE. — Je tiens de M. l'abbé Duvallet, aujourd'hui euré de Saint-Riquieren-Rivière, et qui a longtemps desservi Aubermosnil, qu'entre les hameaux des *Buleux* et des *Erables*, il existe un terrain tout couvert de hachettes en silex à l'état de rebut ou

### PETS EN TREDE PEOVENANT DE LA SÉPULTURE GALLONSE DE VARINDISE (126).



GRAND VASE EN THREE CRIST, DE PORNE OLLAIRE.



VASE EN TERRE CLISE, EN FORME DE COLPE QU'PÂTERE.





VASE EN TERRE GEDE, EN TORNE DE POL OU ECUELLE. VASE EN TERRE ORISE, EN FORME DE COUPE DE PATÈRE.





but of ECPELLE IN TPERS CUITS.

CEPETS DE TERRE, DE PIERRE ET DE FIR, PROVENANT DE LA SÉPULTURE GALLOISE DE NARIMPRÉ (PORÈT D'EU), 1965.



BOL OU CCUELLE EN TERRE CUITE.



HILLE A I BOYER EN GEF S, AVIC SECEPTACLE BO PILEBE MEULIERS.



BACRE EN PER.



CHEAUR OF PORCES EN PER.



PIRCLE OU DROCKE EN PER.



COUTEAU EN PER, A MANCRE CREUK, IMITANT LA GOUILLE D'ENE LANCE.

de formation. Sa conviction est qu'il a existé ici une fabrique d'instruments de pierre, comme celle des Marettes à Londinières. Il m'a assuré avoir recueilli beaucoup de silex travaillés, myli a remis à M. Parisy, de Foucarmont.

M. de Girancourt, conseiller général aux Essarts-Varimpré, possède, depuis 1862, une hachette en silex provenant du territoire d'Aubernesail.
M. Pariss m'a fait toir une hachette en bronze, recueillie, en 1856, au hameau des

M. Parisy m'a fait voir une hachette en bronze, recueillie, en 1856, au hameau d Erables. Enfin. on cite à Aubermesnil la découverte d'une monnaie gauloise.

Éroque Romann. — M. Parisy a également collectionné à Aubermessiil un bronze de Constantiu, un autre de Julie Mammée et un troisième de Positume père. On nous permettra d'attribuer à la même période une meule à broyer en poudique , recueillie en cet endroit. — Enfin, nous savons qu'en démolissant le vieux château, il a été trouvé de la poterie romain.

ÉPOQUE FRANQUE. — Nous attribuons à la période franque un scramasaxe, un vase et des ossements trouvés, en 1852, par MM. Aventin et des Buleux, ainsi qu'un cercueil de pierre rencontré et conservé par M. Débalayo.

En 1857, on a recueilli, à Aubermesnil, un denier d'argent de Louis-le-Débonnaire. Cette pièce intéressante est conservée par M. Parisy.

Decorde, « Essai hist, et arch, sur loc, de Blangy, « p. 17. Parisy, « Journal de Rouen, » du 16 cetabre 1858.

#### RÉTONVAL.

ÉPOQUE ROMAINE. — En 1853, on a trouvé à Rétonval, au lieu dit la Mare-des-Jardins, deux grands bronzes de Vespasien, que possède M. Parisy, de Foucarmont.

Dans ce village, on trouve également des tuiles et autres débris romains.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Une tradition locale prétend que le village de Rétonval était autrefois situé aux Câteliers, où l'on découvre souvent des puits et des constructions. On attribue ce changement à un incendie.

Les vieillards prétendent également que l'église a été transférée, et qu'elle était autrefois sur la côte, auprès du chemin qui conduit à Saint-Leger-aux-Bois.

L'abbé Decorde, « Essai historique et archéologique sur le canton de Blangy, « p. 208.

#### SAINT-LEGER-AUX-BOIS.

ÉPOQUE ROMAINE. — On rencontre à Saint-Leger des tuiles romaines.

Éroque incentaine. — On assure que l'ancienne église était au Mesnil-Allard, et que la cloche y est restée cachée avec de l'argent.

#### RICHEMONT.

ÉPOQUE GAULOISE. - Aux Câteliers, M. Parisy a recueilli une hachette en silex.

ÉPOQUE ROMAINE. — Les restes romains ne manquent point à Richemont. On y trouve beaucoup de tuiles à rebords. — Dans le pays, il existe une tradition de ville détruite.

Erqque incertaire. — Ou m'a assuré qu'aux Câteliers on voyait une motte avec puits au milieu. Elle a disparu vers 1830.

Dans la déclaration du comté d'Eu, de 4658, on voit figurer Richemout comme un village où il y a des ruines et où il ne reste plus que de petits buissons.

L'abbé Decorde, « Essai historique et archéologique sur le canton de Blangy, « p. 217.

## RÉALCAMP.

Proque ROMANE.— Des éléris romains es sont fait jour sur plusieurs points de Réalcamp. Dans le jardin du preshytère, on a recueilli un bronze de Trajan. Une monnais d'Adrien s'est montrée au Camp-anc.-Maloide, su milieu des tuiles à rebords. On trouve des tuiles, des meules à broyer, des poteries et des verroteries, aux Essarlis, au Grand-Marché et au Bant-le-la-Ville.

### MONCHY-LE-PREUX (SECTION DE CAMPNEUSEVILLE).

Ce village est appelé tantôt Monchy, tantôt Mouchy. Quant à son affixe, anciennement on disait le Perreux, aujourd'hui on dit le Preux.

ÉPOQUE ROMAINE. — On recueille à Monchy des fragments de tuiles et de poteries romaines.

Guilmeth, Degc. géogr., hist., etc., des arr., t. m., p. 00. L'abbé Decorde, « Essai hist. et archéoi. sur le canton de Blangy, » p. 60. P. de la Mairie, « Recherches historiques, archéologiques et biographiques sur lo Bray normand et le Bray picard, « t. 11, p. 10.

#### HODENG-AU-BOSC.

ÉFOQUE FRANQUE. — En 734, Teutsinde, abbé de Fontenelle, donne au comte Rathaire · Hosdinium, » que le chroniqueur place en Vimeu. Nous pensons qu'il s'agit de Hodeng, alors dans le Talou.

ÉPOQUE FRANQUE (7). — Sur lo Mont-aux-Prêtres, au lieu dit le Vieux-Cimetière, on a rencontré, en 1852, un cercueil de pierre renfermant un scramasaxe. Depuis ce temps, on y a encore aperçu d'autres sépultures.

« La Normandio souterraine , » 2º (dit., p. 441. | « Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., » t. xı, p. 7.

## GUIMERVILLE (SECTION DE HODENG-AU-BOSC).

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Deville m'a signalé à Guimerville la présence de briques, de tuiles et de poteries antiques. M. Parisy y ajoute la présence d'ossements et de tombeaux.

#### PIERRECOURT.

ÉPOQUE INCERTAINE. - On voit à Pierrecourt une motte et la place d'un vieux château.

### NESLE-NORMANDEUSE.

ÉPOQUE GALLOISE. — M. Parisy possède une belle hachette en silex, trouvée à Nesle en 1858. Une autre, entièrement pareille, se voit au Musée d'Abbeville; elle provient également du même endroit. Il paraît qu'on eu trouve beaucoup dans ce canton.

gatement du meme endroit. Il parait qu'on eu trouve beaucoup dans ce canton. Époque romaine. — M. Deville m'assure qu'on trouve à Nesle des tuiles à rebords.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Sur des coteaux qui dominent la vallée de la Bresle, entre Nesle et Blangy, on remarque une enceinte circulaire, terrassée et fossoyée comme celle de Brémont. à Vatierville, et celle de Coremessail. à Bouelles.

On signale aussi une motte au Bois-du-Détroit.

### BOURBELLE (SECTION DE NESLE-NORMANDEUSE).

ÉPOQUE INCERTAINE. — Il existe à Bourbelle tradition d'une ancienne ville. On dit qu'elle était placée autour de l'église démolie, où l'on rencontre beaucoup de débris.

L'abbé Decorde, « Essai hist, et archéol, sur le canton de Blangy, « p. 189-191, de mon. des de Blangy, « p. 189-191,

### CANTON D'AUMALE.

### AUMALE.

PÉRIODE NORMANDE. — D'après les monuments écrits, Aumale ne fait son apparition dans le monde que sous la domination des Normands. Jusqu'à présent, aucun monument important n'est venu reculer, pour la ville, cette origine historique. Toutefois, nous ne devons pas dissimuler que son titre de doyenné suppose une existence et même une importance franque.

Aumale (Albamala ou Albamarla) n'apparaît dans l'histoire qu'avec son premier comte,
 Guérinfroid, qui, de 996 à l'an 1000, fonda le château et l'abbaye. Ces deux créations étaient foncièrement conformes aux habitudes normandes.

Une charte d'Adelize, seur de Guillaume le Bâtard et épouse d'Enguerrand, count d'Aumale et de Pouthieu, délivée ser l'an 1052, comfirme par les détails les plus précis la fondation de l'abbaye et du château d'Aumale, par le conte Guérinfroid. Nous ne pouvons nous empécher de citer ce text es i précieux pour nous et dont nous devons la publication première à la Société des Antiquaires de Londres: « Justi oppillum, Albamalenes». . Genéralité, qui conditit castellum, quod Albamarla nuncupatur, in extensi partibus Normannies, super flumen quod Augus dicitur, in cà parte que dividit Ambianessem provincian à terrà Normannies.

L'abbaye, connue sous le nom d'Auchy, a duré jusqu'à la révolution; mais le château cet démoli depuis le xive siècle. On n'en connaît que la place, aujourd'hui nommée la Motte, la Garenae et Beilly, ious noms très significatifs. La tradition affirme qu'un sou-terrain conduisait jusqu'à la ferme de Bretayne, où Henri-le-Grand pansa sa blessure de la Journée ou Midde de Ferrout d'Annafe.

Pour nous, l'Aumale des Romains et des Francs est aux environs de la ville, et nous eroyons bien faire de lui rattacher deux points aujourd'hui détachés du canton, mais qui, autrefois, firent partie du doyenné comme du conté.

### DIJEON, PRÈS AUMALE (1).

ÉPOQUE GAULOISE. — M. Fernel raconte que dans la plaine de Dijeon, qui fait face à la commune de Fourcigny, le long du chemin qui s'embranche à la route d'Amiens à Grandvilliers, on remarque quatre pierres qu'il croit druidiques. Deux ont 7 pieds de long; les deux autres, 5 sculement.

Éroque nouxix. — La plaine de Dijeon présente à l'observatur une masse de débris romains. Il est évident qu'une station antique a cisté dans ce lieu. Il y a trente ans déjà que M. Fernel s'est fait le rapporteur de découvertes qui n'ont pas cessé depuis cette époque. Dès 1833, il exposit qu'un-cide des herbages et de lu vallée de foutienampion no remarque quarante acres de terre remplies de débris. Une portion s'appelle le Célecle, et l'autre la Remise.

Au Câtelet, on a trouvé, en 1833, des tuiles, des poteries et des briques de toute espèce; plusieurs ont été déposées à la Bibliothèque de Neufchâtel. A la Remise, on ren-

(1) Commune de Morvilliers-Salat-Saturnie, canton de Poix, arrondissement d'Amiens (Somme).

contre des débris pareils, mais en plus grande quantité. La terre est tellement semée de médailles, qu'on l'appelle la terre à l'argent. Parmi les médailles qu'on y recueille, il y en a en or, en argent et en bronzé.

En 1832, on detruisit une construction circulaire de 50 pieds de diamètre. Elle contenuit des poteries romaines. On appelle Homescepus le champ qui renferme cette tour antique. — Depuis la visite de M. Fernel, on a encore recueilli, près du Câtelet de Dijoon, la statuette en brouze d'un soldait romain armé de la haste. Le Musée de Nouf-citalet possède le neuroup d'ôbjets evant de Dijoon, l'Aumale gallo-romain. Enfu, les antiquimers de l'Oise, yl. Graves en tête, tracent, à travers la plaine de Dijoon et dans la direction d'Aumale, une voie antique conduisant de Beauvais à Augunte (En).

M. René de Belleval, de Bois-Robin, possède beaucoup d'objets antiques recueillis à Dijeon.

Le Musée de Neufchâtel montre un vase romain en terre rouge, trouvé au lieu dit  $l\sigma$  Catenoy, près Aumale.

### FLEUZY, PRÈS AUMALE (1).

Éroque maxque. — En 1829, M. Ancelin, maltre de poste à Ammle, trouva, dans un labour sitée à Fieury, sur le ponchant d'une collène, sept en hui supetiets accompagnés d'olgès en fer et en broure; parmi eus se rencontra un cercuel en pierre contenant deux squalettes accompagnés d'olgès dont plusieurs furrant pendus. Il ne conserva qu'un vasc en terre noire et une belle agrafe de ceinturon en cuivre cisclé, qui me furent remis en 1850. — Je donne ici le dessin de ces

en 1859. — Je donne er le dessun de es deux pièces. — Au mois de join de la même année, je pratiquai des fouilles sur lelieudela découverte, et j'y contatail esistencede fosses de erais renfermant des corps. J'ai pur m'assurer, par la

présence de six à

huit corps, qu'il vasebezzare (pleczy, 1919). — Achape en bronz, chelé (placzy, 1939). y avait eu là un cintetière mérovinoien.

(I) Commune de Quincampoix, canton do Formerie (Oise).

#### BIBLIOGRAPHIE

Had. Vales , + Notitia Galliarum , + p. 9. Duplessis, « Descript. geog. of hist. de la Hante-

Norm., a 1, 17, p. 57-65. Fernel, . Notice sur des antiq. d'equy. en 1832 et 1833 daos l'arrond, de Neufchâtel, «dans les « Mém. de la Soc. des Aotiq, de Norm., + t. x1, p. 173, 177-78.

Guilmoth, . Desc. gloge., etc., des arr., . t. m, p. 69-

Pape, a Notices hist, et bloge, sur la villo et le canton d'Aumaie, = p. 5-33, 157-161.

Graves, « Notice archéol, sur le département de l'Oise, » 2º édit , p. 211-213. Semichon, a Histo're do la ville d'Aumale, t. r.

p. 1-48, 200-318, 391,

Id., « Quelques Pagi picards et normands, » in-8" de 38 p. el carte.

Id., . Beymoorchiol., . nouv. sér., t.v, p. 62-67, 187-207. L'abbé Cochet, «Mém. de la Soc. dos Antiq. de Norm.,» t. xxiv, p. 360-61. John Gago, « Archaeologia, » vol. xxvi, p. 349-360.

# SAINTE-MARGUERITE-D'AUCHY on LÉS-AUMALE.

ÉPOQUE FRANCE. - Dans le bois de Boitel, on voit une ruine de château à laquelle le peuple donne le nom de château Hubauld. On rattache ce débris à l'existence du galloromain Hubault qui, en 490, martyrisa, sur les bords de la Bresle, saint Germain l'Ecossais on de la Roue . .

M. Semichon, dans son Histoire de la ville d'Aumale, 1, 107, p. 239, dit que « dans le bois de Boitel, au triége appelé Dieu-le-Père, il existe sur un plateau, au-dessus et à l'ouest de la Bresle, un parallélogramme forment une éminence qui occupe une surface de 75 à 80 ares entourées de fossés : ces fossés peuvent avoir de 14 à 16 mètres de large. On dit que cette éminence était l'emplacement d'un château appelé château Hubaut. >

Le hameau de Morienne, qui dépend de Sainte-Marguerite, existait dès l'époque franque, car il est cité dans un acte de ce temps comme appartenant au pays de Talou: « Morinuam, in pago Talano. »

PÉRIODE NORMANDE. - Le lieu dont nous nous occupons s'appelait alors Auchy (Alceium ou Alciacum). Vers l'an 1000, Guérinfroid, comte d'Aumale, y fonda une collégiale de chanoines réguliers qui, vers 1096, fut transformée en prieuré, et élevée à la dignité d'abbave en 4130.

Dans une charte d'Adelize, délivrée vers 1052, on lit : « In villa , que dicitur Alcis, juxta oppidum Albamarlense, fundata est ecelesia temporibus Richardi principis quarti Normannorum. >

#### DIRLIDGRAPHIE

« Archeologia ,» t. xxvr, p. 39. - Semichon , t. r", p. 391. Duplessis, . Desc. géogr. et hist. de la Haute-Norm., »

1. r", p. 57-63. Mubillon, + Annales ord, S. Benedicti, \* t. vr. p. 192,

· Nonstria pig. · p. 731-737.

" Gallin Christians, » L xt, p. 274-78,

Guilmoth, « Desc. géogr., hist., stat. et mon. des arr., » 1 tm, p. 63-94,

A. Le Prevost, \*M. de in S. des A. de Norm., \* L xi, p. 2. Pape, + Notices hist, et biogr, sur la ville et le canton d'Anmale, \* p. 172, 157-164.

71

## LE VIEUX-ROUEN.

ÉPOQUE ROMANE (?). — Je tiens de M. Parisy qu'eu établissant, il y a quelques aumées, la route de Foucarnont à Liourer (Soumne), ou a trouvé, dans la traverse du Vieux-Houeu, des sépultures, des tuiles à reborts, des poteries et des médailles romaines.

Vers 1846, en élargissant un chemin, près de l'ancienne maladrerie de Caniret, on a trouvé des vases, dont un nous a été remis: il a la physionomie romaine.

Une tradition locale affirme que l'église du Vieux-Roneu remplace un temple de Jupiter. On est tenté d'attribuer à cet édifice romain de vieux murs qui se voient autour de cette église, laquelle remonte au moins au xur siècle.

Érdoque Fransque.— Le Vieux-Rouen portait déjà ce nom il y a nenf cents ans. Car dans une vie de saint Gernain, évêque régionnaire communément surnonne l'Ecossais ou le la Roue, vie écrite au x siècle et publiée par les Bollandstes, ce lieu est appelé v Vetus Bothonagus. A cette époque, il posédait un château muni de tours, comm depuis longtemqas sous le nom de Hubaudd, seigneur palen qui, an ve siècle selon les uns, ou au vire saivant les autres, avait mis à mort l'apôtre des rives de la Breste. « Turris monibles que hodieque mansio Illadaldi tyranni dicitur ubi tune temporis manebat Hubaldste idoletaire cultur pracépus».

On montre encore aujourd'hui, dans le bois de Brétizel, les rumes d'une forteresse que les gens du pays appellent le château Hubauld.

Puisque nons avons nommé le tyran Hubauld et sa victime saiut Germain l'Ecossais, qu'en nous permette une excursion au tombean du saint martyr. Nons ne sortirons pas de la vallée de la Bresle, quoique nous entrions pour un instant dans le département de la Somme.

Lo touleau du disciple de saint Germain d'Auxerre est à sain-Germain-sur-Dresle, amped il a domné son non. Conservé dans le sanctuaire même de l'église, dont il est pour ainsi dire l'autel, il m'à paru un monument du suire siècle. On y remanque un trou circulaire afin d'y passer la l'ée, suivant une coutuur fort ancienue qui se trouvait à Graville aut ondeau de sainte Honorine.

Les falèles de l'époque franque vondurent reposer autour des restes vénérés du saint, car le cimetière, qui entoure l'église, est rempi de cercuells de pierre et de fosses de craie qui rendent des vases semblables à ceux d'Etrela, de Martin-Église, de Londinières, d'Etremenq, de Saint-Pierre d'Epinay, etc. Quatre de ces vases mérovingiens m'ont été renis, en 1859, par M. Tablé Malais, qui, cette année-là même, les vait recueillis sur place. VASE NOIR (1857).



Période normande. - C'est au Vieux-Rouen, et avec raison, selon nous, que plusieurs (MM. Valois, Estancelin, Pape et P. de la Mairic,) placent le château de Muteputenam, construit en 1119 par Henri Beauclerc, contre Etienne, comte d'Aumale, et Havoise, son épouse. Oucloues-uns le mettent à Matebrune sur la Feuillie. (Voir La Feuillie, canton d'Argueil.) Mais le texte d'Orderie Vital nous semble préeis ; « In Stephanum , comitem de Albamarla, qui solus adhuc resistebat, exercitum rex aggregavit et in loco, qui Vetus Rotomagus dicitur, castrum condere cæpit quod Mate Putenam pro despectu Hadvisiæ, eomitissæ, nuncupavit. » - Le château actuel du Vieux-Rouen est une construction des xvie et XVIIº siècles. Cependant il y existe encore la tradition qu'une comtesse d'Aumale y fut autrefois enfermée; pour nous, nous sommes tenté de voir les restes du château de Mateputenam dans les ruines de la forteresse polygone qui se voit au hameau de Brétizel. Cette grande tour est, en effet, du xue siècle,

Boll., a Acta Sanctor, . Mens. Maii, t. r., p. 268-69. Orderic Vital, « Hist. ecclesiast., » lib. xm, t. rv, p. 395, édit. Le Prevent

Had. Vales., « Notitia Galliarum, » p. 322. L. Estancelin, « Histoire des Comtes d'Eu, » p. 39.

E. Semichon, » Hist, de la villo d'Aumale, t. 11, p. 239. Pape, « Notices blat, el biogr, sur la ville el le cauton d'Aumale, \* p. 173-175 L'abbé Malais, « Calendrier normand, « p. 31. Id., a Journal de Neufchitel, y du 2 mars 1858.

## AUBÉGUMONT.

ÉPOQUE ROMAINE. - A la Marc-Close, on trouve à chaque instant des tuiles à rebords.

Pape, . Notices historiques et biographiques sur la ville et le canton d'Aumale, . p. 59.

### MARQUES.

ÉPOQUE FRANQUE. - En 734, Teutsinde, abbé de Fontenelle, donna au comte Rathaire un domaine nommé « Malcham, » que l'on suppose être Marques. Le chroniquenr mérovingien place la localité dans le Vimeu. Il est probable qu'il s'agit du Talou.

A. Le Prevost, «M. do la S. dos A. de Norm., « t. xi. p. 7. 1 « Chronicon Foutanelle:, » c. x.

### ILLOIS.

ÉPOQUE INCERTAINE. - Cette commune est traversée par le fameux retranehement connu au moyen-âge sous le nom de fossé du Roy, et appelé, dans un acte féodal de 1314, fossata Regis. Ce retranchement, loug de 12 kilomètres, a 8 mètres d'épaisseur à la base, et 3 ou 4 au sommet.

ÉPOQUE ROMAINE. - On a recueilli sur Illois, et dans les environs du fossé du Roy, des briques, des tuiles à rebords et deux meules en poudingue, conservées chez le maire  $\rm du$  lieu. M. Mathon a su qu'à 66 centimètres du sol on avait trouvé, il y a quelques années, douze vases romains en terre fine qui ont été brisés.

«Mém. de la Soc. des Antiq. do Norm.,» I. xxıv, p. 361. | Guilmeth, «Desc. géogr., hist., otc., desarr.,» I. m, p. 96.

### MESNIL-DAVID (SECTION D'ILLOIS).

ÉPOQUE ROMAINE (?). — Entre le Mesnil-David et Neuville-Gouvion, on a trouvé deux meules à broyer en poudingue.

#### RONCHOIS.

ÉPOQUE INCERTAINE. — On eite au Ronchois de grands et longs fossés que je suppose être un démembrement du fossé du Roy.

### LES VENTES-MÉSANGÈRES (SECTION DE CAULE).

ÉPOQUE ROMAINE. - On signale des tuiles à rebords dans ce village du canton de Blangy.

#### SAINT-MARTIN-AU-BOSC,

EPOQUE FRANÇE. — En 1864, en creusant des fosses devant l'église de Saint-Martunau-Bosc, on a trouvé, au bord du chemin, là on furent autrefois de vieux ormes, deux ecreueils en pierre de Vergelé: ils étaient placés côte à eôte; mais il avaient été vidés et ne contenaient plus rieu.

### CONTEVILLE.

ÉPOQUE ROMAINE. — La voie romaine qui allait de Dieppe à Beauvais passait par Conteville, où l'on a trouvé à plusieurs reprises des tuiles romaines.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Aux limites sud-est de Conteville, dans la direction de Gaillefontaine et de Criquiers, il exista une motte aujourd'hui détruite.

« Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » L xxv., p. 356.

Page, « Notices hist, et biogr. sur la ville et le canton d'Aumale, » p. 102.

## NEUVILLE-GOUVION (SECTION DE CONTEVILLE).

ÉPOQUE INCERTAINE — C'est sur ce village que commence le célèbre terrassement connu dans le pays'ous le nom de fossé du Roy, fossota Regis. Ce fossé, loug de 12 kilomètres, traverse Ronchois, Illois, le Mesnil-David et Sainte-Beuve pour finir à Rétonval.

Ce retranehement prend naissance à une motte très élevée dont le diamètre, au sommet, n'a pas moins de 30 mètres. On y remarque l'ouverture d'un puits très bien conservé. Cette motte porte le nom de Câtel ou de Château. En 1861, M. de llardentun fouilla cette butte antique, et y découvrit des ferrements oxydés et des tuiles à rebords.

Pape, « Notices historiques et biographiques sur la ville et le canton d'Aumale, » p. 101.

#### CRIOUIERS.

ÉPOQUE HOMAINE. — La voie romaine allant de Dieppe à Beauvais passait par Criquiers et Le Pierrement, hameau de cette même commune.

M. Mathon pense qu'une voie antique, se dirigeant de Rouen vers Amiens, traversant également ce village. Ce qui est certain, c'est que la rue principale de Griquiers porte, dans le pays, le nom de chaussée Brunchaut. On raconte, à son sujet, une légende diabolique qui doit remonter à une bien haute antiquité.

A la section des Authieux, on trouve des débris romains. — Au hameau du Bos-des-Puits (Boseum Puteorum), possède jadis par l'abbaye de Beaubee, on reneontre beaucoup de débris. La tradition locale prétend qu'il a existé là une ville détruite par les guerres de France et d'Angleterre.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Il existait autrefois un grand fossé entre Criquiers et Formerie.

On le nommait le fossé Castresse, et les anciens titres l'appelaient fossa Castrensis.

Mém. de la Soc, dos Antiq. de Norm., v t. xxrv, p. 356.

Pape, v Notices hist. et biogr. sur la ville et le canton d'Aumalo, v p. 102, 113-114.

P. de la Maire, \* Recherches historiques, archéologiques et hiographiques sur le Bray normand et le Bray piened, \* L. \*\*. n. 188.

#### HAUDRICOURT

ÉPOQUE FRANÇE (?). — Depuis 1840 ou envirou, on trouve, à Haudricourt, une série de cercueils en pierre ou en platre. Ils sont situés sur le penchant d'une colline, dans un lieu nommé le Camp-Varnier. — Haudricourt existait dès l'époque franque, et paraît avoir porté le nom de « Straticurtem. »

Pape, « Notices hist. et biogr. sur la ville et le canton | A. Le Prevest, « Mém. de la Soc. des Antiq. de Noras., » d'Aumale, » p. 129.

### VILLERS-SUR-AUMALE (SECTION D'HAUDRICOURT).

ÉPOQUE FRANQUE. - Dès cette période, le hameau portait le nom de « Villare. »

Sur la route de Gaillefontaine, dans un champ possédé et cultivé par M. Barte, on a trouvé trois ou quatre cercueils comme celui de Fleuzy.

A. Le Prevent, « Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, » L 21, p. 10.

#### CANTON DE FORGES-LES-EAUX.

### FORGES, LES, FAUX

Le sol de Forges-les-Eaux est couvert de débris antiques. Il n'a point encore été exploré par la science; mais il a montré, à diverses reprises, des vestiges qui sont restés inserits dans la mémoire des contemporains.

EPOUL EXERTANE, PRÉSENÉE GALORSE. — A I klômétre du hours, au sein même de la forêt de Bray, au tringe des Minières, on remarque une grande enceinte fossoyée d'environ 700 mètres de longoure. Le creux des fossés a hien 4 mêtres de profondeur, sur une très grande largeur. La coupe et le retranchement marquent surtout d'un côté; d'autre part, l'enceinte était protégée par éss marais.

Éroque nomane. — Les tuiles à rebords et les poteries autiques parsèment de tous côtés le territoire de Forges. Tous ceux qui ont érrit sur Forges s'accordent sur ce point. Il est probable que les ferrières de ce pays, comme ses caux minérales, étaient connues et exploitées par les Romains.

Quant aux mines et aux fourneaux antiques, le nom du lieu en lémoigne suffisamment. Ou connaît à Porge des points nommés les Minière, les Ferrières, les Forgétes, le Forgétes, le Baut-d'Enfer, étc. Le terrain est recouvert d'une croûte de soories de fer, et des mouteaux de minerai estisent encore sur divers points. Ce qui prouve l'Origine ancienne de ess dépôts, c'est que des tuiles à rebords et des monnaies romaines sont mêlées à ces couches de binier.

Derrière la place de l'ancienne église est une petite montagne de scories de fer mélangées de tuiles antiques.

Parmi les ruonnaies recueillies à Forges, on cite notamment des Augusto, des Néron, des Trajan, des Autonins, des Domitien, des Lucile, des Gordien, des Tétricus et des Constance.

On reconnaît la place d'anciens sourneaux, et l'on a recueilli des tuyaux en terre cuite et en pâte vitrissée.

M. de la Mairie assure que la voie romaine qui allait de Rouen à Amiens traversait Forges, passant ensuite par Le Pierrement et Criquiers. M. l'abbé Decorde eite à Forges une rue des Fées, sur le compte de laquelle le public raconte de eurieuses listoires.

Mais le point le plus romain de Forges, e'est la butte du Donjon, placée dans le bois de ce nom. Cette butte est située en face des eaux minérales et à peu de distance de la route impériale nº 45, qui va de Paris à Dieppe. Elle est parfaitement ronde et compte 60 pieds de diamètre; le terrassement a 10 pieds d'épaisseur et le fossé 18 de large. Sa profondeur actuelle n'est que de 7 pieds, ransis il a été comblé.

Vers 1832, M. Fernel, avocat à Neufschiet, à sondé le Doujon et les terrains environnants. Partout il a trouvé des tutiles à relords en quantité; pulsaurs d'orient elles sont au Musée de Neufschiet. M. Fernel assure que des habitations antiques s'étaient groupées autour de cet établissement, survoit du côté de Tercene des Ceparies. En 1865, nous avons encore vu des tuiles et des poteries romaines au Doujon, situé en face de l'établissement thermal.

Enfin, on trouve des tuiles et des briques romaines jusqu'au sein de la forêt, au lieu dit le Fayel. Elles s'y sont fait jour dans diverses circonstances.

### BIRLIOGRAPHIE.

Fornel, \* Notice sur des antiq. découv. en 1832 et 1833 dans l'arrond. de Neufchâtel, \* dans les \* Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm., \* t. xt, p. 175-76.

Guilmeth, «Desc. géogr., hist., stat. et mon. des arr., » L. ur, p. 99-101. « Journal de Noufchâtel, » du 27 septembre 1839. L'abbé Decorde, « Essai hist, et archéol, sur le canton de Forges, « p. 83,81,85, 122-27. P. de la Mairie, « Becherches historiques, archéolo-

giques et biogrephiques sur le Bray normand et le Brey picard, » L. 1", p. 89-50. « Bulletinde la Soc. des Antiq. de Norm., « L. 1", p. 30.

### RONCHEROLLES-EN-BRAY.

ÉPOÇEE GALDOSE. — Le Musée de Nome posséde une monanie gantoise en or, truvaée à Roncheroiles en 1842. Bomble et fruste d'un côté, elle présente un chest au côté concer. ÉPOÇEE NOMENT. — Le nom de ce village est d'un fiveralle augure pour les ruines antiques, car, à nos peut, à l'inentail des ronces et des halliers qui recouvernt toiquoirs les restes remains. Aussi, M. de la Mairie assure que les bruyères de Roncheroilles sont semés de briques, des titus, de potéries et de monaise du peugle-ci. M.D. Peccorde et Guilmehr rendrent un témoigrage favorable à cette assertion, et ils indiquent le voisinage du hameau de Liffermont comme le quartier le plus riche en découvertes.

M. l'abbé Delamare, le récent historien de Roncherolles, le confirme quand il dit que les habitants du pays vont juqu'à prétendre qu'à Liffremont était autrefois le Vieux-Ronco.

 Dans la plaine de Liffermont, ajoute-t-li, la charrue met à découvert tant de tuiles et de briques romaines que le sol, après son passage, prend une teinte rougelaire, et que le cultivateur est obligé de les lairer amasser en monceaux; ces larges fondations des antiques édifices se font reconnaître en donnant une maturité précoce aux blés qu'elles supportent.

· C'est dans cette plaine que M. Marcadé a fait la découverte d'un ancien piédestal.

Ce piédestal, de 1 mêtre environ d'élévation, est de forme carrée; appuyé contre un mur,

il ne présentait que trois faces, décorées de cariatides nues pour en supporter la corniche; la perfection des formes de ces cariatides dénote peut-être l'habileté d'un ciseau antique, et une chasse au lièvre sculptée sur sa base nous fait penser qu'il était destiné à supporter une statue de Diane.

· Enfoui à 40 centimètres de profondeur, il présentait à la charrue sa face murale, qui a été, à la lettre, sillonnée pendant le cours de plusieurs siècles. Il est allé meubler le nouveau-Rouen, et il se trouve en la possession de la famille Desrocques, aujourd'hui propriétaire de la terre de Liffremont (1).

« C'est dans cette plaine qu'un autre cultivateur a trouvé diverses médailles d'or, d'argent et de billon , à l'effigie des empereurs. »

M. l'abbé Delamare cite une monnaie de bronze d'Adrien et des deniers d'argent de Néron, de Nerva-Trajan, d'Adrien, de Sabine, d'Antonin, de Fanstine et de Domitten.

ÉPOOLE INCERTAINE. - M. Guilmeth signale à Roncherolles les traces d'un camp antique, presne antique e scolette a naut seure sun trois de forme carrée, et il révèle l'existence d'une butte nommée la Motte-au-Leu, Enfin, nous-

COIES, IROUVES A LIFFREMONT VERS 1863. -

même, sur la foi de M. l'abbé Decorde, nous avons indiqué une voie antique dans la direction de Liffremont.

M. l'abbé Delamare, après avoir cité, d'après M. Guilmeth, l'enceinte de la Motte-au-Leu, signale encore à Liffremont « un vaste carré où l'on remarque les énormes pierres

(1) Depuis que cet article est composé, et au moment où it atlait être mis sous presse, nous avons pu visiter à Bouen, chez M. Desroques, rue de LenMre, 18, in morceau de sculpture dent parle M. l'abbé Delamare. Ce n'est pes le socie d'une statue, mais c'est bien évidemment un autel antique renversé aux temes chrétiens par quelque apêtre de la religion nouvelle. « Subvertil alteria peregrini cultăs. » La pierre a 1 mètre 4 de hant sur 40 centimbles de long, dans as partie la plus large. Trois personnages sont sculptés sur trois côtés. Sur la face principale est une femme mae. Vénus se contemplant dans un miroir; à set pieds se tient son enfant. Sur un côté est un housse nu. Berenie ou Mercure; par l'autre flanc un personnage iron effacé; à la base sont des lièvres uni courent. Quoique le haut de l'antel ait été binn mutilé, il reste cependant encore trace du creux pratiqué pour les Ilbations des idolatres. - Cette pièce est unique dans la Seine-Inférieure et peut-être en Normandie. Aussi nons avons fait notre possible pour en douver ci-dessus une esquisse d'après un dessin imparfait de M. Brevière.

qui en formaient les assises et non loin de là se trouve l'entrée , impraticable aujourd'hui, d'immenses souterrains. »

Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm , » 1. xxiv, p. 361.
 Guilmeth, » Desc. géogr., hist., stat. et mon. des arr., »

t. m., p. 121-122.
 P. de la Malrie, « Recherches historiques, archéologiques et hiographiques sur le Bray normand et le Bray

picard, . t. 1", p. 146,

L'abbé Decorde, « Essal hist, et archéol, sur le canton de Forges, » p. 228.

L'abbé Delamaro, « Hist. de la paroisse et de la commune de Boncherolles en-Bray, » p. 322-24, 340-41; in-8\*. Rouen, Gagniard, 1865.

### MAUOUENCHY.

Évoque ROMANK. — C'est au hamcau de Liffremont, situé entre Mauquarelly et Romeherolles, que se font les plus grandes découvertes. Elles y sont si fréquentes et si importantes, que les habitants du pays disent qu'il y eut là une rifle, à laquelle ils donnent le nom de Romen. Dans ce quartier, la charrue heutre souvent contre des murrailles, et, lout récemment, M. Gambier a démoli un mur très épais en silex et en briques romaines.

On cite une monnaie romaine en or, trouvée il y a quelques années. En 1850, on y a recueilli une monnaie consulaire en argent; ellé était de Sextus Pompée et a été acquise pour le Musée de Neufchâtel. Du reste, le terrain sur lequel se font les découvertes antiques recouvre un grand espace.

Dans un des contre-forts de l'égliso de Mauquenchy j'ai vu, en 1865, une base de colonne en marbre blanc, que je crois antique.

On cite encore sur Liffremont une enceinte fortifiée, que les gens du pays attribuent aux Romains.

Guilmath, Dece. géog., hist., etc., deanr., et., 122. | L'abbé Decerde, « Essai hist. et archéol. aur le canton de Noufchâtel, « du 23 avril 1851. | de Forgos, » p. 224.

### ROUVRAY-CATILLON.

Eroquer nomature. — Vers 1825, Jorsque Fon construisit la maison qui sert de mairie et d'école, on trouva des poteires noires et rouges. M. le curé, qui les a vues alors, estime qu'elles étaient romaines. En 1863, l'adjoint de la commune, faisant construire une maison voisine de l'église, a rencontré une meule à broyer en poudingue, qui, aujourd'hui, est eneastrée dans le mur d'éntrée de sa cour.

Dans le bois de Rowrny, on remarque une motte et des fossés que l'on attribue aux temps romains. La raison de cette attribution, c'est qu'en 1838 on y a trouvé des constructions, des armes, des tuiles à rebords et des monnaies romainès. Nous tanons ces détails de M. l'abbé Louvet, curé de la paroisse. ÉPOQUE INCERTAINE. — Dans un bois est une source vénérée, appelée la fontaine de Saint-Sanson. On y vient en pélerinage. — On a signalé à M. Deville un camp, supposé romain, dans la direction de Bose-Édeline.

Guilmeth ,  $\sim$  Description grographique , historique , statistique et monumentale des arrondissements,  $\sim$  4. 11, p. 172.

### CATILLON (SECTION DE ROUVRAY-CATILLON).

ÉPOQUE INCERTAINE.— Le nom de Cétillos indiquerait volontiers une origine antique. Toutefois, on ne nous a sigualé dans ce hameau d'autre point archéologique qu'un lieu voisin de l'églies appelé les Jantineis. Là, on remarque beaucoup de substructions, et l'on reconnaît encore, à la surface de l'herbage, une construction circulaire qui ressemble à une tour ou à un colombier.

### LA FERTÉ-EN-BRAY.

Printous Somanse.— De 989 1906, M. Gautier, sire de Gourray, fonda à la Ferté une collégiale de chambies réguliers. Il est probable que ce fit à l'immire de son chikteur féculat qu'il établit cette colonie réligieux. Toujours est-il qu'il débisit en cela aux ordres de son frère ainé, le sire de Gourray, son sucrain: « Imperante fratre l'Ingone. » L'égiso fut débise par un évèque du nom de l'Inques, de l'autorité de l'archevèque Robert.

de Normandie. Cetto fondation semblo avoir dispara dans le cours du xe siccle. En 1047, elle me parali supplantée par le prieuré de Sigz. De la collègiale du x- siècle nous cronyos qu'il reste encore l'abside circulaire, qui termine l'égise actuelle, et surtout l'apparell très irréguler, l'opus incertum, que l'on remarque au côtémérisiend el la nef (1) (Nous donnons de cette église une vue un peu vague).



ECLISE DE LA PUBIÉ-EX-MAY.

(1) Si nes contrives most objecuremen d'righiere du av silecte, il n'ere est bourmanement pas de mème dans toute la France. Me d'esconnect, e vegleiset inspecteure de tous mes monuments historiques, a commencé me citude sur l'architecture mérovingiemen et caristingiemen, est il a sur la banheure de meconitrer plusieurs spéciment de cette étenière période dans la vuillée de la Loire. Nous cièrezos, avec lui et d'apret hui, les égitiers de Susti-Christophe de Storve (Loire-Christ, de Sustin-Téchnice, de Sustin-Téchnice, de Suistin-Mechinele, et loire et d'orbent prét Cette basilique des chanoines, qui est devenue le Moutier paroissial, s'abritait à l'ombre d'un château féolal, dont on voit au midi l'énorme tertre, que les gens du pays appellent la côte des Châteaux. Ce point commande tout la vallée de Bray, depuis Ncufchâtel jusqu'à Gournay et même jusqu'à Beauvais.

Ce mont, semi-naturel, semi-artificiel, est entouré de grandes coupures faites de main ônnme. La surface du plateau n'a pas moins de 80 à 100 mètres de diamètre. La profondeur du rellum est d'environ 40 à 50 mètres.

Dans les coipes que l'on fait à ce monticule pour en calevre le terrain, J'ai remarqué une couche, qu'asse d'euvrion i n'alter 60, composée de terre noire, de claritons, d'ossements et de tuiles. Ce sont vraisemblablement les restes de cette terrible et inexpupable tour de La Ferté, construite par des sires de Gouraux, geigneurs de la contrée, et qui filt prise d'assaut par Henri II, en 1151: · Munitionem Hugonis de Gornaco, quam Feritatem vocant, assultu capies igni tradible, except lutre que in alto uones istes ets · (flobertur a Monte, Append. ad Sipécetrum, apud Berum guillic, et francée, scriptores, L. XIII, p. 295.) — Grace da la bieuvelllucce de N. Daniel Gurner, nous pouvros domner feil : plan



CRATEAU DE LA FRETÉ-EN-SERV.

du château de La Ferté, déjà publié par lui en Angleterre.

Le bourg de La Ferté est un type de féodalité normande. Ce village, perché sur une colline inaccessible, s'appelle encore le bourg, et il montre dans son enceinte le tribunal et la prison. A quelque distance de là, vers

Saint-Samson, on remarque une énorme butte artificiello affectant la forme d'un tertre tumulaire. On appelle ce lieu terrible le Mont-à-Fourques ou le Mont-aux-Fourches. C'est le Montfaucon du pars de Bray.

D. Gurney, "The Records of the house of Gournay, " p. 16, 22, 26, 28, 31, 33, 31, 35. Duplesis, Derc. giog. et hist, de la IL-N., "L.1", p. 116. L'abbé Decorde, « Essai bist et archéol sur le canton de Forges, « p. p. 68-72.

### SAUMONT-LA-POTERIE.

ÉPOQUE NOMAINE.— M. l'abbé Jacquemet, curé de Limésy, possède une faitière romaine trouvée, en 1839, à Saunont-la-Poterie. Le surnom de la Poterie, donné à ee village, fait eroire à d'anciennes fabriques de produits céramiques.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Il existe sur cette commune un pont appelé le pont de Coq. A ce nom étrange se ratrache une légende que/que peu diabolique, rapportée par M. Tabbé Decorde, daus son Essai historique et archéologique sur le canton de Forges, p. 502.

## LE FOSSÉ.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Jusqu'à la révolution, le clergé du Fossé allumait solennelle, ment le fen de Saint-Pierre, dans un heriage voisin de l'église. Ceci avait lieu le 28 juin, reille de la fêto, et auprès d'une source appelée la fontaine de Saint-Pierre. — Le 23 juin, on allumait aussi le fen de Saint-Jean.

L'abbé Decorde, « Essai historique et erchéologique sur le cauten de Forges, » p. 147.

#### HAUSSEZ.

Éroque GALIOISE (?). — Je tiens de M. Mathon qu'en 1857 on a trouvé à Haussez un beau bracelet en or, en forme de torque, pesant 80 grammes et valant 280 fr. de métal. Sa eirronférence était de 19 centimètres. Cette pièce, que j'ai tout lieu de croire gauloise, a été vendue à l'aris et passés au creuset.

#### GAILLEFONTAINE.

ÉPOQUE INCENTAINE. — En 1835, M. E. Gaillard signalait à la Commission des Antiquités un camp à double enceinte qu'il avait visité sur le territoire de Gaillefontaine. Il était disposé à datribuer ce terrassement à l'époque romaine.

M. l'abbé Decorde rapporte que vers 1850 on trouva, au bord du chemin de Longuedalle, plusieurs squelettes dont l'un conservait encore les fers qui l'avaient autrefois chargé.

prusieurs squeieurs dont run Vers 1850, on a trouvé à Gaillefontaine un vase en terre renfermant soixante pièces d'argent qui toutes portaient la légende : калах в радкорку дех.

PÉRIODE NORMANDE. — Nous sommes disposé à attribuer à la période des ducs de Normandie et des comtres de Gournay le grand tortre et les terrassements qui dominent au midi le bourg de Gaillefontaine. Nous regardons ces mouvements de terrain, aujourd'hui couverts de broussailles, comme les restes du château normand. En 1050, Guillaume-

le-Bâtard date un de ses actes de l'année même de la fondation du château de Gaillefontaine : « Primo anno constructionis castri quod Goislenfontana dicitur. » - Par la bienveillance de M. D. Gurney, nous pouvons donner ici le plan de cette forteresse disparue, et un dessin de la vieille léproserie.



LEPROSENTA DA GAILLEFORTAINE

Had. Valce., a Notitia Galliarum, v p. 236. Orderic. Vital., «Hist. occlesiast., »1.1v, p. 320, note 1". Edition Le Prevest.

D. Gurney, "The Records of the house of Gournay, sp. 29.



CHAIRSE LE GAILLEF. MAINE

- L'abbé Decorde, « Essai historique et erchéologique sur le canton de Forges, « p. 151 P. de la Mairie, . Becherches histor., archéol. et biogr. sur le Bray normand et le Bray picard. » t. r", p. 165.
- BEAUSAULT.

ÉPOQUE FRANQUE. - En mars et avril 1851, on a trouvé à Beausault des sépultures mérovingiennes placées dans des fosses de craje, au penchant d'une colline. La découverte eut lieu dans un hameau nommé La Fontaine-du-Puits, au bord de la route de Senarpont à Buchy. Grâce au zèle de M. Mathon,



PIRELE EN ERONZE (REALSAULT, 1851).

le Musée de Neuschâtel a hérité des épaves provenant de cette découverte. Nous signalerons dans le nombre deux vases en terre noire, recueillis aux picds des morts, et une fibule de bronze. Cette broche, à forme ansée, est d'un type lourd et grossier. Elle est décorée à la surface d'ornements en creux de la plus grande fantaisie et du plus mauvais goût. Nous la croyons carlovingienne ou normande, et nous reproduisons ici le dessin de cette pièce rare par son ornementation barbare.

PÉRIODE NORMANDE. - C'est probablement à la conquête normande que nous devons attribuer le vieux château de Beausault, dont le tertre, les fossés, les ponts et les souterrains sont encore si importants.

L'abbé Decorde, « Essai historique et archégiorique sur le cantou de Forges, » p. 29.

### SEROUEUX.

É-POQUE ROMAINE. — En août 1865, j'ai vii beaucoup de tuiles et de poteries romaines dans la prairie où l'on établit le pont sous lequel passera le chemin de fer de Rouen à Antiens.

Énouer riaxogre (h. — M. P. de la Mairie assure que Secqueux s'écrivait autrelois Surprauex el Seraphopia; anatta de varianties la nou de surcophage. Le est possible que cette dénomination vienue à ce pays d'une fabrique ou d'un dépât de cercueils se pierre; mais nous serions plus dispos à fa crice qu'eix, comme à Saint-Ahiti-ele-Cercueils (crinordissement du Havre), comme à Saint-Pierre-des-Cercueils (arrondissement du Loiviers), le nom lui vient du grand nombre de tombeaux de pierre troutes dans on saint. des tombeaux doivent processir, solon toutes les vraisemblances, de l'époque mérovingleme, qui en plaçait un peu partout, et qui les entassait particulièrement sur certains points, alors privilégiés pour des motifs incomas aijourd'hui. Nous disons l'époque mérovingleme, qui parce que la plus grande partie des dépôts comus et bien critiqués de nos contrées date éc et temps.

P. de la Mairte, « Recherches histor», archéel, et biogr. L'abbé Decorde, « Essai historique et archéelogique sur le Bray normand et le Bray picerd, « L. 1", p. 223-21. sur le canton de Forges, » p. 302-303.

### TREFFOREST (SECTION DU MESNIL-NAUGER).

Éroque nomans. — Je suis porté à croire que l'ancienne église de Trefforest, qui est devenue une chapelle privée, remplace une cellu ou uu sacellum antique. Ce qui me le fait croire, ce sout les tuiles à rebords, les meutes à hovyer, les dalles en pierre de liais et les bloes de ciment rouge, entrés dans la construction du vieux temple chrétien. Des débris du même cerre se rencontront aussi dans le timetière.

Au bas du cimetière est une fontaine vénérée par la population rurale des alentours.

ÉPOQUE INCERTAINE, PROBABLEMENT MOYEN-AGE. — Au printemps de 1864 des

ouvriers, occupés à élargir le lit de la Béthune, audessus de la chapelle de Trefforest, trouvèrent deux beaux vases de bronze qui paraissaient avoir étédorés. Ils les remirent à M. de Trefforest, maire du Mesnif-Mauger, qui nous en a procuré le dessin que nous reproduisous ici. Un de ces





VASUS EN DRONZE DORÉ (TREFFOREST, 1864).

vases est un broc avec anse et goulot terminé par une tête de serpent. Les analogues ont été déjà rencontrés à Étretat, au Neubourg et à Durauville (Eure) (1). Le second, beaucoup plus remarquable que le premier, possède aussi une ause et un goulot très élégant; il est, de plus, fermé avec un convercle fort gracieux. Sur le pied de ce vase sont les deux lettres P et T qui me paraissent tracées en caractères du xive siècle. Cette circonstance et d'autres encore nous font penser que cette espèce de vases pourrait bien appartenir au moven-âge; du reste, nous mettons, par la reproduction des objets, le lecteur à même de juger. - On peut consulter sur cette découverte la Note que nous avons publiée dans le Bulletin de la Soc. des Antiq. de Normandie, t. 111, p. 171-177.

### BEAUBEC-LA-ROSIÈRE.

ÉPOQUE ROMAINE. - Au mois de février 1859, un journalier de Beaubec, abattant un poirier au hameau du Vimel, section de La Rosière, trouva environ trente-quatre vases romains en terre rouge et blanche; plusieurs conte-



naient des ossements brûlés. Au milieu de ce groupe de

COLOMBE EN TRREE CUITE.

fer, notamment une petite hache que nous reproduisons ici . et enfin une colombe en terre cuite renfermant un petit grelot. Nous donnons également ce

teries, des obiets en

joujou d'enfant. Au mois de juin de la même année, nous avons fait, pour le département, une fouille à La Rosière. Dans un espace d'environ 5 mètres de long sur autant de large, "nous avons constaté la présence d'au moins cent quarante vases antiques, disposés par quarante-six groupes de sépultures. La profondeur de leur gisement variait de 30 à 70 centimètres. Une centaine de ces vases étaient cinéraires, c'est-à-dire qu'ils contennient des os brûlés et concassés; les autres étaient pour les offrandes. La forme générale de ces vases était notre pot-au-feu, l'olla rustique des anciens. Les vases aux libations étaient des coupes, des assiettes et de petits pots. L'un d'eux rappelait les tétines de nos enfants et peut être

considéré comme un gottelfe romain. (i) Voir pour les analogues l'article Étretat, p. 362. Les seuls objets de verre étaient deux perles côtelées en émail bleu, semblables à celles d'Ouville et de Saint-Martin-en-Campague.

En fait de métal, nous avous renconfré fort peu de chose : deux ou trois monnaies de houze du Haut-Empire gissiont au fond d'une urne, à côté d'une autre reposait une chelette en fer, et autour des groupes étaient des clous, restes des coffrets de bois qui avaient enveloppé les urnes.

Nous attribuons ce cimetière antique aux trois premiers siècles de notre ère. Les vases et dures objets qui en sont sortis sont entrés au Musée de Rouen et daus la Bibliothèque de Neufchalet. Nous en reproduisons rici quelques-uns.

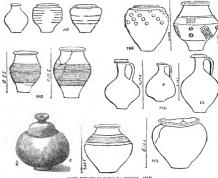

VASES BOMAINS EN TIBRE (LA BOSERE , 1859).

Dans les bois nouvellement défrichés de La Rosière, nous avons remarqué, en 1859, des masses de tuiles à rebords et des débris antiques.

Electric Good

Éroque INCENTAINE. — Le mont Grippon est un des points les plus élevés et les plus culunianuts de la vallée de Bray. Il est indiqué par la nature elle-même comme un véritable lieu stratégique. Aussi, nous n'avous été nullement surpris de lire que sur son platoun, dont l'assiette est d'environ 2 hectares, ou avait eru reconnaître un statire antique. M. Guilhent assure que l'on y renarque une motte et les fossés d'une encience.

Le peuple de la contrée dit que le nom de la colline lui vient de ce que le général Grippon a livré une bataille en cet endroit. Quel fut ce général Grippon et en quel temps rivait-il? Là est toute la question. La consonnance et l'analogie du nom semble lui assigner l'époque franque.

Un ancien mémoire de l'abbaye de Beaulee parle d'un chilenu Grippon comme esistant au re siècle. Bes titres de 1400 à 1500 l'appellent Grippon-Castel. Une vieile Chronique en attribue l'érection un peu fabuleus « au duc Grippon, ambassadeur de Clotaire, roi des France, apurès de Maurice, capereur de Constantinople, en 588 (1). » Pautres engruutent le nom de ce mont à Griphon, dis « de Charles Martel et de Soncehilde, mort en 752 (2). C'est à ce prince que l'epin-le-Bref donna la ville du Mans et 12 comtez en Noustire » Du reste, le nom de Grippon fédia assez commun chet les France, car le Livre des Miracles de saint Mandrille et de saint Anabert nous apprend qu'en 850 le port de Quentowis «ant pour préét (profectuse suporit) frippon, officier de Caltrales-Chause et son ambassadeur en Angeletre (3). L'archevèque qui succéda à saint Anabert et qui gouverna le dicécèse de Rouen de 605 à 713 portait aussi le nom de Grippon.

Guilmeth, «Desc. géogr., etc., des arr., » t. m., p. 142. L'abbé Decorde, «Essai historique et archéologique sur le canten de Forges, » p. 4. P. de la Mairie, « Recherches hist., archést. et biogr. sur le Bray normand et le Bray picard, » t. \*\*\*, p. 170. « Journal de Neufchâtel, » des 15 fév. et 27 sept. 1859.

### CANTON D'ARGUEIL.

#### ARGUEIL.

ÉPOQUE FRANQUE (?). — Au sud-ouest d'Argueil est une haute colline boisée, appelée le Mont-Sauveur, sur laquelle exista peut-être une église paroissiale au

<sup>(</sup>t) Dom Bouquet, «Recueil des Historiens des Gaules et de la France, « t. 111, p. 82.

<sup>(2)</sup> Id., ibid., t. m, p. 98 et 707,

<sup>(3) -</sup> Acta sauctor., - mensis julii, t. v, c. n et m. — Souquet, - La Picardie, - p. 111-112, 7- annés, 2- série, mars 1861, -1 6- aunée, v, 412.

xie siècle (1). M. Guilmeth assure que, vers 1830, on recucillit sur cette colline des vases et des armes eu fer.

Guilmeth, « Description géographique, historique, statistique et monumentale des arrondissements, » L 111, p. 198:

### LA FEUILLIE

ÉPOQUE GAULOISE. — Le Musée de Rouen possède une hachette en bronze trouvée à La Feuillie.

ÉPOQUE ROMAINE. — M. Deville nous a appris que des médailles romaines avaient été recueilles sur le territoire de cette commune. — M. de la Mairie croit que le manoir de la Londe-Corcel (Landa de Calccio) prend son nom de la chaussée allant de Rouen à Gournay.

PÉRIODE NOBURANE. — Duplessis et M. Guilmeth placent dans un hameur voisin de La Fentilie, et applé Madelrune, le célière cilabre de Materpateane, construit en 1119 par le roi Heuri-Beauchere. M. de la Mairie et plusieurs autres contestent cette application, et croient avec raison que le famean. chilateu a cié construit au Viens-Houen, dans le voisinage d'Aumale. La raisou qu'ille no domente, écèt que cette forteressé était surdout dirigée contre Havoise, épouse d'Elienne, comte d'Aumale, partissus on ami de Guillaurae Cliton, Cette raison me paraît fonde partie.

```
Had. Vales., « Notitia Galliarum, » werbe « Matepo-
tenam. »
Duplessis, « Desc. géogr. el hist. de la Haute-Norm., »
1 m. p. 212, 541 et 611.
```

- Guilgneth, \* Desc. géogr., etc., des arr., \* 1. m, p. 230.
- P. de la Mairie, «Recherch, hist., archéol, et bieg, sur le Bray normand et le Bray picard, « t. st, p. 25, 170.

#### SIGY

Sigy est un point important, et il garde, au milieu de restes romains et francs, des preuves de la première civilisation normande.

ÉРОQUE ПОМАТК. — En octobre 1863, faisant une fouille dans le transept nord de l'église paroissiale de Sigy, j'ai reconnu, à 2 mètres de profondeur, le sol romain avec ses charbons, ses tuiles à rebords, ses meules à broyre et ses moultures en pierre de liais.

En 1854, il a été trouvé, dans le jardin de l'école des filles, une jolie petite coupe en verre bleu dont les bords sont ornés d'un faisceau de cercles blancs. Ce vase provenait sans doute d'une sépulture gallo-romaine des derniers temps.

A diverses reprises, il m'a été communiqué des restes romains extraits de l'enclos du presbytère et de celui de l'école.

ÉPOQUE FRANQUE. - Deux points du territoire de Sigy ont donné des sépultures fran-

(1) \* Ecclesiam de Orgeil et ecclesiam de Mont-Seisvolt et terram presbyteri, \* charte de fondation du priouré de Sigy, en 1017, dans le \* The Record of the house of Gournay, \* p. 24. ques : le cimetière actuel qui entoure l'église, et le terrain qui environne le presbytère et l'école des filles.

Depuis hien des années, le fossoyeur, en creusant des tombes, rencontre des ecreusis de pierre entiers ou par morceaux. En 1855, il en a trouvé un entier un oété nord de chœur. Cette auge, que Jai visitée en 1858, était en pierre de Vergelé, plus étroite aux pieds qu'il a loté et ayant tous les caractères de l'épone mérovingienne. En octoire 1888, Jai trouvé, dans le transept septentrional de l'église, une moitié de surcopluage franc en sierre de Verenée.

La fouille de 1855 procura un vase en terre noire et deux sabres francs longs de 45 centimètres, larges de 4, et munis d'une double rainure sur la laine.

Mais le point le plus riche en antiquités franques, c'est le quartier du presbytère. Vers 1844, en construisant une maison qui est près de l'école des filles, la famille Lefebver rencontra dans les fondations des corps inlumés avec des vases, des boucles, des couteaux et des armes.

En 1858, de plus belles découvertes furent faites à Sigy en construisant la clarse des filles. Outre les vases et les armes, produit habituel des influmations franques, elles ont fourni cette fois deux admirables fillules rondes en bronze recouvertes d'une feuille





d'or. Cette fenille d'or extampée reproduit trois fois un animal fantastique à tôte et à queme de poisson, que je prends pour la baleime de Jonas, symbole du tombeau du Christ. Une de ces pièces, dépoée au Musée de Rouen, a été gravée en Angleterre dans les procès-verhaux de la Société des Antiquaires de Loudres. — Je la reproduis ici dans sa la reproduis ici dans sa

THE RE BE BRONZE RECOUVERED BY THE PERIOD D'OR ESTANDÉE (RICY, 18-8). grandem naturelle.



VASC IN TIBER NOISE (SIGY, 1963).

Enfin, en 1863, en nivelant une partie du jardin de l'école, on a encore recueilli, au milieu d'ossements lumains, un vase franc, un grand couteau et deux haches francisques. Ce point fut évidemment un vaste eimetière. — Je donne iei un des vases francs de Sigy.

Période NORMANDE. — La période ducale vit s'élever dans la vallée de l'Andelle le prieuré de Sigy, fondé par Hugues de La Ferté, descendant des sires de Gournay. On n'est pas d'accord sur la date de cette fondation que quelques-uns placent en 1060, en 1052 ou en 1050. Nous suivrons cette dernière version. L'acte fut signé par Mauger, archevêque de Rouen, et ses suffragants de Séez et d'Evreux. Ce prieuré, uni dès sa naissance à la grande abbave de Saint-Ouen de Rouen, dura jusqu'à la révolution. Assis sur un sol romain occupé par les Francs, il reçut dans son sein les reliques de saint Vulgain, un des apôtres de la France du vue siècle.

#### BIBLIOGRAPHIE

- D. Gurney, . The Record of the house of Gourney, . p. 32-35, 209-270.
- Pommeraye, « Hist. de l'ebbeye royale de Saint-Ouen de Rotten, . p. 360-363, 460-480.
- « Galtia Christiana, » t. x1, p. 29, 130, 131, et « Instrumeois, + p. 12.
- . Bulletin monumental, » t. xm, p. 654-659.
- a llevue de Rouen, » année 1852, p. 317-323 et pl.,
- · Notice hist, et descript, sur l'église prieurale de Sigy, » in-8" de 8 p., 1" (dit. imp. à Bouen, eu 1857; 2º édit. à Dieppe, en 1854.
- . Sipult-gauloises, romaines, franques et normandes, .
- p. 435-37.
  - « Le Tombeau de Childéric I.", « p. 134 et 248. Wylie, « Proceedings of the Society of Antiquaries of London, + t. IV, p. 237.

### CANTON DE GOURNAY-EN-BRAY.

### GOURNAY-EN-BRAY.

ÉPOQUE GAULOISE (?). - Près de Gournay est le carrefour de la Rouge-Pierre.

ÉPOQUE ROMAINE. - La chaussée des Ferrières est peut-être une voie romaine. Elle est mentionnée sous le nom de chaussée dans un acte de 1202: « Pro Calceià de Chantamellà et portà reparandà LVIII sol. et III den. »

Près de l'ancien chapitre de Saint-Hildevert est le Jardin-de-la-Salle dont le nom semble indiquer des restes antiques.

PÉRIODE NORMANDE. - Dans les actes du xº et du xiº siècle, Gournay est appelé Gornacum; selon Duplessis, il fut donné à llugues ou Eudes, compagnon de Rollon, à condition que lui et ses successeurs garderaient les marches ou frontières, et que dans les guerres ils fourniraient aux ducs douze de leurs vassaux. Grâce à la bienveillance de

M. Daniel Gurney, du Norfolk, nous donnons ici le plan de la ville et du château de



Gournay, à l'époque normande des Hues, qui conquirent en Beauvaisis et en Grande-Bretagne.



Par un effet de la même bienveillance, nous pouvons reproduire la chapelle romane de Sainte-Madeleine, seul débris resté de l'ancienne maladrerie. C'est évidemment une construction normande du xie siècle.

#### BIELIOGRAPHIE

Duplessus, « Desc. géogr, et hist, do la Baute-Norm, « 1, 17, p. 17-30 Guilmeth, . Desc. glog., etc., des arr., . t. sv, p. 143-

Id., . Becherches historiques our la ville de Gournav-

en-Bray, a 2 vol. ig-8". Gournay, 1812.

P. de la Mairie, « Recherches hist., archéol, et hiege. sur le Bray normend et le Bray picard, \* 1. r., p.7. Id., « Suppléssent aux Recherches historiques sur la ville de Gourgay-eu-Bray, > 1 vol. in-8\*, Gourgay, 1814.

L'abbé Decorde, « Essai hist. et archéol. sur le canton do Gourney-eu-Bray. .

D. Gurney, . The Becord of the house of Gournay, . Id., . Supplement to the Becord of the house of Gourpay, . ip-4°, London, 1858

in-4r de 724 p et pl., London, 1818

L'abbé Cochet, a Nôtice hist, et descript, sur l'égl. coll. de Saint-Hild. de Gournay, v in-8° de 32 p. Rouen,

« Mêm, de la Soc. des Antiq. de Norm.,» L xxiv, p. 369.

### FERRIÈRES.

Ce lieu tire son nom d'anciennes ferrières fort communes chez les Gaulois.

PÉRIODE NORMANDE. - Ferrières fit partie des Conquêts Hue de Gournay et spéciautez du Reauvoisis.

P. de la Mairie, « Supplément sux Recherches historiques sur la ville de Gournay, » 451.

#### MOLAGNIES

ÉPOQUE INCERTAINE. - Vers 1850, le fermier de l'aneien manoir de Humermont, faisapt exécuter un payage devant son habitation, découvrit quatre fosses à peu près carrées, dont chaque ouverture était recouverte d'une grande dalle en pierre. Ces fosses contenaient, dit-on, des ossements et des fragments de fer.

On découvrit aussi une ouverture de porte qui donnait entrée dans une cave placée sons la cuisine.

L'abbé Decordo, « Essai historique et grobéologique sur le capton de Gosmay, « p. 320-21.

#### GANCOURT-SAINT-ÉTIENNE.

PÉRIODE NORMANDE. - Gancourt fait autrefois partie des paroisses situées sur la rive gauche de l'Epte et qui portaient le nom de Conquêts Hue de Gournay et spéciautez du Beauvoisis. Cette circonstance me paraît indiquer une existence au xe siècle.

P. de la Mairie, « Supplément aux Becherches historiques sur la ville de Gournay, » p. 459.

## SAINT-ÉTIENNE (SECTION DE GANCOURT-SAINT-ÉTIENNE),

ÉPOQUE FRANQUE (?). - En démolissant, vers 1840, la nef de la vieille église de Saint-Etienne, la plus ancienne du pays, on a trouvé un cercueil de pierre recouvert d'une dalle d'un seul morceau. Dans le sarcophage, on n'a rencontré que des ossements; la tête était aux pieds, ce qui s'observe fréquemment à l'époque franque, temps auquel nous reportons cette sépulture.

Ce qui nous confirme dans cettre attribution, c'est la tradition du pays qui assure que le cimetière de Saint-Elienne servait autrefés à plusienrs paroisses éléginées, notamment à Beauvoir et à Escames. Des portions de ce vieux dortroi portent encore le nom de cimetière de Beauvoir et de cimetière d'Escames, paroisses qui sont à 8 et à 10 kilomètres de ce villace.

On ne voit plus, près de cette église, qu'une seule ferme; mais, en creusant la terre dans les environs, on trouve des tuiles et des charbons qui annoncent un déplacement de population.

L'abbé Decorde, « Essai hist, et archéol, sur le canton de Geurnay, » p. 146-17.

P. de la Merie, « Supplément aux Recherches historiques sur la ville de Geurnay, » p. 146-17.

#### DOUDEAUVILLE.

PÉRIODE NORMANDE. — Doudeauville était autrefois une des vingt-quatre paroisses situées au-détà de l'Epte, qui dépendaient des sires de Gournay et qui étaient connues sous le nom de Conquêts Hue de Gournay et spéciautez du Benuroisis. Ces expressions indiquent bien une conquête normande et seigneuriale du vs siècle.

P. de la Mairio, « Supplément aux Recherches historiques sur la villo de Gourney, » p. 427.

#### DAMPIERRE.

Éroque nounxe. — Les labitants de Dampierre, pénétris de l'importance de leur porş sux termps antiques, disent qu'il da autrefisia une tille, qualification que l'on retrouve au moyen-âge dans un acte de 1403. Les découvertes nombreuses, faites sur tous les points du village, semblent justifier cette tradition. On a en effet trouvé toutes sories de monuments à Dampierre; mais exec de la civilisation romaine; « doimient per monuments à Dampierre; mais exec de la civilisation romaine; « doimient per per la company de la civilia de la civil

La plus ancienne el la plus importante trouvaille connue est celle qui est lice en mars 1822, dans un champ appelé, je crès, le Champ-de-Porte, siuté dans un hamean nomain La Vicux-Ville. Une taupe avait ramené à la surface quelques monanies d'argent; un taupient les ayant remarquées, fouilla la taupimière et découvrit un vase de bronze qui conternait un dépôt que l'on porte à six mille plètes, mais dont on ne sut au juste le nondree exact. Partagées entre le taupier et le cultivateur, ces pièces furent vendues un peu partout et à tous. On en porta beaucoup à Rouen, et din-ende arrivèrent plus tard jusqu'au Musée départemental; une douzaine au plus prit la route de Neufektale. En 1837, il en réen enupara, et en fit la base de sa collection. D'après des reuscignement, alors curé du lieu, s'en empara, et en fit la base de sa collection. D'après des reuscignements qui émanent de lui, nous pouvous assurer que la suite se composait de sept Gerdien, de trois Philippe père, d'une Obteile, de deux Philippe fis, de quattre Dèce, d'une Enzuselle, de deux Hostilien, de deux Trétonien-Galle, de quatre Volusien, de luit Valérien, d'une Julia Douma, d'un Maximien, de douze Gallien, de neuf Saloniu, de sept Valérien-Soloniu, et de cent quarante-trois Posthume à soisante-norf revers differents. Ces monaise étaient en argent, en brouze et en billon saucé. Malbeureusement, le vase n'a pas été conservé.

M. Tablé Jacquenet possèle dans son cabinet de Linnés y beaucom d'objets provenant de Dampierre. Nous citerous une tuile entilée et d'autres pièces céraniques recueilles en 1839. Le seul cimetière paroissial lui a donné dix pièces romaines en argent et en bronze. Les monusies d'argent son de César, d'Auguste, de Herouluis Etrusaus et de Posthume; les monmaies de bronze sont d'Adrien, d'Antonin, d'Aurélien, de Tétricus, de Gallien et Propiss.

Nomettons pas de dire qu'en avril 1822, en même temps que M. Cartier, sous-préfet de Neufchâtel, signalait à la Commission des Antiquités la découverte des monnaies de Dampierre, il lui communiquait le dessain de deux pièces de cuivre ou de bronze, trouvées dans un fieu dit le Cimetière. Une de ces pièces était un plateau, et l'autre un pot en forme de bouilloire.

En 1843, à peu de distance de la rivière qui vient du Moelin-de-Brey, on a perçu beaucoup de tuiles romaines, des délirs de poterie notique ct des ocsements humains. Dans la cour et dans le jarini du presbytère, on a également rencontré des ossements et des brigaes romaines. — Dans un herbage qui apparient à M. Dipardin, on a trouvé, à fleur du sol, des tuiles et des pierres d'appareil qui indiquent de helles habitations antiques. — Vers 1853, à peu de distance de l'Égliee, dans un herbage appartenant à M. Arraclequesne, on a rencontré, on plantant un arbre, un delines en terre cuite renfermant une une en verse, de forne circulaire, toute remplie d'os brilles.

ÉPOQUE FRANQUE. — En 1845, le fossoyeur de Dampierre trouva, dans le cimetière de ce village, une belle plaque de ceinturon en bronze, qui est conservée à Limésy, chez M. l'abbé Jacquemet, alors curé de Dampierre. C'est un monument de l'époque franque.

PÉRIDOE NOBAINDE.— La tradition assure qu'an Pont-Rouge, sur la route de Gournay à Forges, on vit pendant plusieurs siècles des bracelets et des chaines d'or supendus à un arbre que l'on sibasii avec respect. On raconte la même chose des y lagues et carquant d'or - de Rollon, dans la forêt de Houmare (G. Dumoulin, Histoire générale de la Normandie, p. 210).

· Procts-verbeux de la Commission des Antiquités de le Seine-Inférioure, » L. 177, p. 48. Guilmeth, . Desc. geogr., hist, stat. et mon. doe arr., p. 192-93.

P. de la Mairio, - Supplém. aux Recherches historiques sur la ville de Gourney, » p. 409, 410, 411, 416, 430 L'abbé Decerdo, » Essai historique et erchiologique sur lo centon de Gourney, » p. 50-91.

#### BRÉMONTIER-MERVAL

ÉPOQUE GAULOISE. - En 1831, il a été recueilli à Brémontier une hache en silex, longue de 13 centimètres

ÉPOQUE PRANQUE. - Dom Duplessis conjecture que saint Guitmar, abbé de Jumiéges et de Saint-Riquier, mort en 750, a été enterré dans la collégiale de Brémontier.

ÉPOQUE INCERTAINE. - Dans le cours du siècle dernier, on a trouvé, près de l'église, des fondatious anciennes d'une grande importance. On les attribua alors à une vieille collégiale qui, suivant une tradition locale, aurait existé ici à l'époque normande. Généralement, on tire le nom de Brémontier de l'un des deux radicaux suivants : Brail Monasterium ou Breve Monasterium. On prétend même que les chanoines de Brémontier furent transférés à Gournay, de 1130 à 1132. M. de la Mairie, qui combat cette opinion, attribue nos anciennes murailles à un manoir disparu.

M. Daniel Gurney, d'après un passage du Gallia Christiana qu'il cite, inclinc à penser qu'au xiº siècle les chanoines de Braimontier (Braii Monasterium) furent transférés à Gournay.

Dundessis, + Desc. cforr...otc., de la H.-N., + L.P., p. 21. Gnilmeth, Desc. g/egr., hist., etc., dos arr., et. 111, p. 189. D. Gurney, . The Record of the house of Genrasy, .

P. do le Mairie, » Supplément oux Becherches historiques sur le ville de Gournay-on-Bray, . p. 365. L'abbé Decorde, « Essai hist, et archéol, sor le centon de Goerney, . p. 23-35.

# BELLOZANNE (SECTION DE BRÉMONTIER-MERVAL).

PÉRIODE NORMANDE. - En 1198, les sires de Gournay, divinas vietatis intuitu : fondèrent, dans la forêt de Bray, in forestà, une abbaye de Prémiontois. Cette fille de l'Ile-Dieu fut assise entre deux étangs aujourd'hui desséchés : l'étang du Mont-Louvet, qui avait quinze cents arpents, et l'étang de Bray, qui en avait neuf cents.

- . Neustrie pis, . p. 801-92.
- « Gallia Christiane, » t. xx, p. 234-36, et « Instruments, » L'abbé Cochet, « Notice historique sur l'encienne | riques sur la ville de Gournay-en-Bray, » p. 398.
- abbaye de Bellomane, « dans le « Précis de l'Aradémie de Rouon, » année 1846-47, p. 227-337, P. do la Meirie, » Supplément oux Recherches histo-
  - BEZANCOURT.

ÉPOQUE GAULOISE. - Sur les limites de Bezancourt et de Bezu-la-Forêt, assez près du licu dit la Fontaine-Lehoux, il existe un monument connu sous le nom de pierre qui 74

tourne. — Dans la forêt de Lyons, au triège du Cátelier, non loin de La Feuillie, M. Guichard, garde forestier, a trouvé une hachette en bronze, une flèche et un poignard du même mêtal. On m'a parlé aussi d'un torque et d'un ornement de cheval.

EPOQUE NOMINE. — Près Beancourt est un lieu nommé le Câtelier, excellent indice d'antiquités romaines. Aussi on y a trouvé des tulles à rebords et des monnaies impériales. On n'à cité dans le nombre un bronze de foordien et un denier d'argent de César-Auguste. On n'a parlé également d'un petit cerf en bronze, haut de 9 centimètres. Enfin, on assure qu'il estés uneduses puit dans le vioisines.

ÉPOQUE FRANQUE. — A la Foutaine-Lehouz, lieu voisin de Bezanzourt, on a trouvé, vers 1842, des séputures franques avec vases, boucles et bagues de euivre. Quelques objets provenant de cette découverte se voient à Rouen, chez M. de Ramfreville, conseiller à la Cour impériale.

P. de la Mairie, « Supplément aux Recherches historiques sur la ville de Gournay-en-Bray, » p. 381-82. L'abbé Decorde, « Essai historique et archéologique sur le cambou de Gournay, » p. 16-22.

#### BOSHYON.

ÉPOQUE INCERTAINE. — Dans la plaine de Boshyon, il existait une réunion de pierres hautes de 2 mètres et plus, à peu près rangées en cercle. Ces pierres ne paraissaient pas être du pays.

ÉPOQUE ROMAINE. — Vers 1850, M. J.-B. Canu a trouvé dans son jardin d'anciennes fondations entourées de tuiles romaines.

L'abbé Decorde, « Essai historique et archéologique sur le cauton de Gournay, » p. 28.

#### ELBEUF-SUR-ANDELLE OF EN-BRAY.

Époque GAULOISE. — Le Musée de Neufchâtel possède une hache en silex trouvée, en 1831, entre Elbeuf et Brémontier.

ÉPOQUE ROMAINE. — Je tiens de M. Mathon que le territoire d'Elbeuf à donné des tuiles à rebords et des monnaies de bronze de Tétricus et de Gordien père.

#### AVESNES.

ÉPOQUE PRANQUE (†). — « En 1682, dit M. de la Mairie, dans une partie du domaine de Cottentray, qu'on nommait alors le Clos-des-Anglais et qui s'appelle à présent l'Herbage-des-Anglais, un laboureur, conduisant sa charrue, sentit une résistance qui s'oppo-

sait au passage du soc. On sonda, puis on ouvrit la terre. Il se trouva que c'étaient d'ancients tombeaux de pierre d'un sou lunorecus et couverts chaucu d'une pierre d'un mes espèce. Duns quelques-uns de ces tombeaux, quelques dents étaient encore reconnaissables; le resté cuit en poussière. An regoit pourtait bien, dit un ancien manuscrit qui coutient des notes relatives à l'histoire de Gournay, que les corps y avoient été placés dans toute leur lanqueur et les frast allongés à l'avez cété. On n'a pu décourrir ce que ce pouvoit être, ni en quelle occasion ces tombeaux étoient là : il y en avoit environ hait.

P. do la Mairie, « Supplém eux Recherches historiques aur la ville de Gournay, » p. 378, in-87, Gournay, 8 244.

### MONT-ROTY.

ÉPOQUE GAULOISE. — M. l'abbé Jacquemet, curé de Limésy, possède dans son cabinet deux hachettes en grès noir, trouvées au Mont-Rôty.

#### NEUFMARCHÉ.

EPOQUE ROMAINE. — M. de la Mairie dit que par le Neufmarché passait une voie romaine qui, partant de Lyons, se dirigeait sur Espaubourg (Oise). Ce fut, au moyen-age, la route de Rouen à Beauvais.

Sur la rive gauche de l'Epte, en face du fauhourg de Neufmarché, à la côte dite de Sainte-Hélène, commune de Saint-Pierre-ès-Champs (Oise), on trouve des tuiles romaines à la surface du sol.

Au hameau du Campadou, il a été recueilli des monnaies romaines.

PÉRIODE NOBLANDE. — On fait voir l'Assimarché de Marche, Marche, Marche, isginifant les nouvelles marches de la Normandie. A l'an 1005, Ordeire i Vistal dit : Castrum quod Norus Mercatus dicitur. » — C'est dans ce clatesu, selon toutes les vraisemblances, que fut tenu, en 1100, le concile des évêques normands appelés à pronoucer entre les papes Alexandre III et Victor III. Les évêques, les abbés et les barons anglo-normands, convoyales par lettri III, déciderent en faveur d'Alexandre.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Orderic Vital, + Hist. ecclesiast., + t. 11, p. 34, 112 113, 114; t. rv, p. 198, 207, 322, 440, 485.

Had, Vales, : Notitis Gallierum, \* p. 286. Labbe et Cossart, : Sacro-Sancta Concilia, s. t. x, p. 1,406. Labbe Pleury, : Hist sociésiast, \* t. xv, p. 98 et 107. Duplessis, : Desc. géogr. eto., de la H. Nor., \* i. n. p. 306.

Guilmeth, « Desc. géogr. hist. stat. et men. des arr., »
t. m, p. 184-85.
P. de la Mairie. « Supplément aux Recherches histo-

riques sur la ville de Gournay, » p. 489-96, 507. L'abbé Decorde, » Essal listorique et archéologique sur le canton de Gournay, » p. 338-249.

### WARDES (SECTION DE NEUFMARCHÉ).

Éroque rranque. — C'est à Wardes et au château, dont quelques restes subsistent encore, que naquis saint Germe, le fondateur de l'abbaye de Flay, mort en 650 au en 666. Il vint au monde sous Clotaire II; il était fils de Rigobert et d'Age. Avant de fonder les abbayes de Pentale et de Flay, où il s'est sanctifié, il avait épousé Domane ou Domaine, dame de La Roche-Guyon et naire de Gany-sur-Fige, laquelle est inscrite au catalòque des bienheureux. — De l'an 500 à 500, pendant que saint Vasat, d'Arvas, séjournait à Besuvais et administrat cette église, il visitat le seigence de Wardes et l'enagea à bâtir un bhjoital et une église dont il fit lui-même la dédicace (l'abbé Delettre, Histoire du diocèse de Bourenis, 14, pr. 5, 186).

L'abbé Decorde, « Essai historique et archéologique sur le canton de Geurnay, » p. 376-380. Guilmeth, « Descript, géogr., histor., statist, et monum. des arrondies., » t. III. L'abbé Malais, « Calendrier normand, » p. 35 et 62. P. de la Mairie, « Supplément aux Recherches historiques sur la ville de Gournay, » p. 315. Id., « Recherches hist. sur la ville de Gournay, » p. 39-45.

### ERRATA

and the same

Page 41, ligne 23, an licu de : STRVIA, liez : STRVITA. Page 465, ligne 8, an licu de : avocal, liez : ancien magistrat. Page 465, ligne 20, an licu de z t. st., liez : t. rv., Page 665, ligne 22, an licu de z lexans, liez : dexauss. Page 111, ligne 22, an licu de : lexans, liez : dexauss. Page 111, ligne 23, an licu de : 1865, liez : 1863.

# SUPPLÉMENT

# LES FAITS CONNUS OU ACCOMPLIS

PERPART L'IMPRESSION DE L'OUVRAGE

#### ARRONDISSEMENT DE ROUEN.

### CANTON DE PAVILLY.

PAVILLY. - Éroges ranges. - Il est probable que Pavilly, qui avait une abbave au vur siècle, était déià un bourg avez seigneur menétaire. C'est pourquoi nous semmes tenté de lui attribuer les pièces portant la légende : PAYLIACO VICO, mentionnées par M. de Barthélemy dans in Lute des noms de lieux inscrits sur les

des Chartes, 6º série, t. r., p. 460, mº 500. BARENTIN. - ÉPOCUE INCENTAINS. - Chaque année, au meis de juillet, la veille de la fête de saint Hellier, on ailumait autrefola un feu auprès de la chapelle du saint martyr de Jersey, ( De Glanville, Promenade archéol, de Rouen à Fécamp, p. 286.)

#### CANTON DE MARONNE.

SAINT-AIGNAN (section du Mont-Saint-Aignan ). -Éronce recentaine. - Sur Saint-Airnen se trouve la Nare aux Galeur, qui guérissait des maledies de la pean. La tradition prétend que la reine Blenche e'y est beignée et y e baigué saint Louis.

#### CANTON DE RECET.

BRNEMONT-SUR-BUCHY. - ÉPOOCE INCENTAINS. -Il y a ici tradition d'église transférée ; on assure qu'elle était dans les terres appelées les Tuilettes.

BOISSAY. - Éreque incentaine. - On assure que l'église de Boissay a été transférée et qu'elle était autrefoie au haut d'une côte.

#### CANTON DE DARMETAL

DARNÉTAL. - ÉPOQUE NOMAINE. - Le 25 octobre 1865, on a trouvé un nouveau cercueil en plomb à côté de celui qui a été rencontré au mois de juillet précédent. Ce sarcephage, qui était accompagné de trois vases en terre culte, était long de 1 mêtre 76, haut de 32 et large de 35. (Theurin , Journal de Resen des 1" et 2 novembre 1865). | pierre taillée, se sont trouvés les cosements d'un corns

#### CANTON DE DUCLAIR.

VILLERS-ÉCALLES. - Éroque nomaina. - Dans le courant de 1865, des terrassiers, occupés à extraire du moëlion sur le penchant d'une côte appartenent à M. Lecerf, ont trouvé un squelette inhumé à 4 mêtre de profondeur. Ce corps était accompagné de plusieurs objets, parmi lesquels on a pu extraire entiers un vase de terre, une jolie conne de cristal blenc, un lecrymatoire en verre et une petite cuillère en os. Tous ces obiets étaient romains et appartensient ou re ou ou ve siècle. Ils sont entrés eu Musée de Rouen. monnaies mérovingiennes dans la Bibliethèque de l'École

HÉNOUVILLE. - ÉPOCCE RONAINE. - Vers 1845, dans un champ voisin de la Cabaterie, un cultivateur a rencontré une belle urae en verre verdètre et en forme de

pomme, comme celle de Cany. Éroque Pranque. - A l'article Héaptville (p. 165), nons avons parlé d'un tombeau entique qui surait été trouvé sur cette paroisse en 1775. Nons devions cette Indication générale et un peu vegue en Pricis de l'Académie de Rouen et neue désospérions d'avoir jemais sur ce fait des renseignements que nous croyens perdus ou inédits. Une heureuse circonstance nous permet aujourd'hui non-seulement de conneitre exactement la place où furent trouvées cea sépultores, mais encore de pouvoir en déterminer la nature, à l'aide des détails précts donnés par des documenta contemporains. A l'époque de cette découverte, il se trouvait beureusement à Hépouville un curé intelligent nommé Rousselin qui ne laisse pas le fait tomber dans l'oubli. Il le communique à l'Académie de Roven peur eveir son appréciation, et aux Annonces, affiches et avis divers de la Baute et Basse-Normandie, vour enregistrement et publicité. Grâce au zèle d'un autre confrère, M. l'abbé Paye, curé actuel d'Hénouville, nous avons pu retrouver das renseignements plus complets et conssitre le lieu de l'événement. Veicl, du reste, la nete publiée per les Affiches de Haute et Basse-Normandie, du 7 avril 1775. nº 14, p. 55 :

. Dans une ferme de la paroisse d'Héneuville, dont est propriétaire M. l'abbé Pizelier, curé de Rocquemont, en a découvert, le 30 mars dernier, en défrichent le pied d'une montagne, deux tombesux; dans l'un, qui est en bunnin dans feur situation nature(le) ous piede fecit un vana sceillé en platte dans lequel dest une lame de for rouillée qu'on présume avoir été gravée; dans l'autre, doinnt sest moiss conservé parceq uil l'était qu'on platre, étoinnt aussi des onsernonts et un vane de terre qui contenuit, aussi des onsernonts et un vane de terre qui contenuit, aussi donc de l'est piese petit que la première, incrustée aussi loure de for ples petits que la première, incrustée aussi loure de l'est petit ellemps pent de l'était de sencesa et quattre boutons de cuivre. Il parcit difficie, de déviner de quel et de qu'ell elemps sont ces tombestux. »

Une note complétant culle-ci perut de neuveau dans les Affiches de Normandie, lo 24 novembre 1735, p. 183. Celle-ci émansit évidemment de secrétaire de l'Académio, dont co périodique paruit avoir été l'orgene. Nous la donnons tello qu'e bans voulu meus le copier M. de Bean-

« M. le curé de le peroisse d'Hémouville vous a fait savoir que, la 30 mars do cette année, en défrichant au pied d'une montagne du dixmage de cette paroisse, l'on avoit découvart un tombeeu dens lequal il s'étoit tronvé que ques entiquités. .... C'était deux plaques de fer, dont l'une offreit quelquee vestigns d'incrustations en argent; c'étoit un enneau en or at quelques boutons ou cloue de cuivre que l'on peut soupçonner evoir originairement fixé les deux plaques dont en vient de parier. L'ou y a trouvé de plus un pot en terre grise de 3 ponces de profondeur, et le tout étoit avec des ossements humains que recouvroit uno pierre triangulaire. La trudition du poys vous apprend qu'en en mêma endroit, jadle l'on a vu de forts enneeux de fer scellés comma pour y attachor des voissesux, quoigno aujourd'hui le rivière da Seine en soit éloignée d'un quart de lieue. Enfin l'on es sopriant que enciennement en e tiré on cet codroit de très grosses piorres de tuitle qui sembleiant sunoncer d'ancieue fendamenta d'un édifice cousidérable. L'Académin est devanue prepriétaire de cette espèce de trésor. »

cediad cardiorentary prepart have detected experient and consideration of control and cont

#### CANTON D'ELBEUF.

CATIONED-LES-TRIBUTY.— Process natures.—
Dana is real differed, a cloth in periods in see implicate 16th, a cloth in periods in see implicate 16th, a cloth in periods in see implicate 16th, a cloth in periods in the promise cloth in periods in the period of the cloth in periods in the cloth in periods in the cloth i

Les six urnes galla-romatine étaion en serre noire, en rapprochant los formes olisired up of-un-fre, mais d'une paire bian choisia, bien vernin at élégamment friste, Una seule d'entre elles était recoverte d'un bol renversé. Toutes étainat remplies d'os brâtles et plusieurs aveient leur fluide de fer, cromente asses carcetéristique do l'épopos gauloise. Una cependant erait une fibiolo à ressort on ill de cuivre accompagne d'une challecte de

bround.

In particle account cross, qui dualit particle e celle d'anc.
Les performanci, cette le Balcia de fire, une olte de la commentation de fire, la commentation de fire de la recision de celle de bronze. In node bronzeles con tentroles est un aercie asses annihibito à ma grande boucle-d'oreille. I feutre est un ocrici incompliat forme avec un la treis forci; la troisideme enfin est un grand enneas fait d'use fense de ouivre enfin est un grand enneas fait d'use fense de ouivre destine de la commentation d

# ARRONDISSEMENT DE DIEPPE.

#### CANTON DE LONGUEVILLE.

CROSVILLE - SUR - SCIE. — Éroque monaire. — M. l'abbé Comont possèdo un bronze de Faustine, trouvé à Crosville en abstiant un erbre.

BELMESNIL. — Éroque conaise. — Dans le cimetière qui entoure l'église, on a vu des fragments de vases rossess sortir des forses.

# CANTON DE BELLENCOMBRE.

ROSAY. — Proque prangur. — Dans uno chorte do Pepin-la-Bref délirerée an 700 à l'obbye de Saint-Denis, il est question d'une locatité du Telou appatée - Bassedo... in Tello page. - Nous sommes porté à penner avec bupleasis qu'il a ogit de Rosey, près Bellencombre. (Dats. géogr. et hist., t. m°, p. 477. — Le Prevost, Méso, de la Ser. de Antie, de Norm., 1. xt. p. 8.

#### CANTON D'EU.

EU.—ÉPOQUE PANOCE.—Dane as Liste de room de lieux sincrit au les monnters entreingienzes, puint par la Bibliothèque de l'Évele der Chartes (l'évies, l. v. ). J. 40-41. M. A. de Birthbieny et les nomme de navra, et de avra, et il propose les nome de Anote (Italie) et d'Anoste (Proma). Pourquoi es pas proposer aussi En et Asuste qui pertaiont épaisment, au vur et su vur écle, les nome d'Autse et d'Aguste.

#### CANTON D'OFFRANVILLE.

LE PETIT-APPEVILLE (section de Hautot). — Ésoque FANCOS.— Dans le courant de janvier 1805, M. Harle, chaisser au Petit-Appeville, faissit nivoler, pour la culture, un terrain situé sur le penchant d'une coilline qui porté la nom de Célé-Enragée. Les cavrieres ompleyés à ce treon de pesu.

vall on teadrent pas à décourrer des escentrats tumnion plande dans des noses de crais et coempagnés de vase en terre noire, de abres de for et de plantera suttres amendes de mich. M. Braff a quat en la home pende de me prévant de cette découverts, je continua le travului de l'explantacio. Pendete cette optimiza, qui ne dura pas moins de dix jours, je constait la prévace d'une vergaucie de deplatera, para l'enquelles ce reconnaisati sinément la prévace d'hommes et de femmes, d'entantes et de journes presidents que l'entante de de visillarie.

Tou on corps, posé dans de Sacre de cettle et 3, por de producter, sistem et entre dans le rece de la veillete présa sud-cet, la tide a sont-ouest. Prespue tous les prêsa sud-cet, la tide a sont-ouest. Prespue tous persent des mus peut ser le constant de la companyation de la companya-cette de la companyation de la companya-cette de la companyation de la companya-cette de la constant de reces de la companya-cette de la constant de la companya-cette de la companya-cette de la companyation des depts de la main puede. Quatre ou la companya-cette de la companyación de la companya-cette de la companya-cette de la companyación de la companya-cette de la companya-cette de la companyación de la companya-cette de la companya-cette de la companyación de la companya-cette de la companya-cette de la companyala de la companya-cette de la companya-cette de la companyala de la companya-cette de la companya-cette de la companyala de la companya-cette de la companya-cette de la companya-cette de la companyala de la companya-cette de la companya-cette de la companya-cette de la companya-cette de la companyala del companya-cette de la co

L'incrustation et la pinque d'argent étaient encore bien conservés. Sept reidats out credu leurs salves; beuucoup d'autres out donné des couteux. Une ferme e offert son collier de perles en pâte de verre, ses fibules ou broches de brente dont une avait la forme duce double croix. Une sutre, que sous repro-

dulsons iel, Mait recouverte d'une feuille d'argent estampie, L'objet le plus précleux était une boucle d'oreille compesée d'un grand sanceu de cuivre avec pendant en boucle de pâte, recouvert de lismélée d'or. Ces lamelles, ornées de fligranes, avalent des tubes de verre. — Ce cinstière vant lous les ca-



#### CARTON D'ENVERNEU.

DOUVREND. — Ésque rauger. — Dans le courant d'octobre 1855. Já pa faire à Douvrend une foulle exchéologique; je l'ai dirigée dans le Cong de l'arbre là els swient en lieu les découvretes de 1838. J'offre l'analyse de celles qu'il m's été donné de faire en 1865. Ne posvant énumérer les objets, je les classeral par princieaux grounes.

Il éest reconstré deux uses de verve, chose exte dans les s'epitres finages. L'une et un ble légerement écliés. L'autre nue peutée foir conde et unie. L'es vauxe de terre écantes indiminant pais combreux. Noise ou evene complé jusqu'à vion-fensire, tont entires qu'en morceaux. Quelque-ness éclaired blance, d'autres reaugetteres mais le plus grand sombres étaient noise; deux avaient éte autres, tout entre le considération de l'autre l'autre de la comme de l'autre l'autre l'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre de la l'autre de la l'autre de l'

Plosieurs de ces veses étaient accompagnés de patelles, caquilles marioes venant de nos cêtes, dont la présence lei a quelque droit de nous surpendre.

Jan Fraince de Douvread, comose ceux de Londinière et de l'averveux, étaine scorale de leurs sarances e sparée de leurs hijouts. Les armes ne componient de couteaux, de abeve, de la leurs et de dévieux, le tout en fer. Il a été remaillil quatre ponties de fluctus, cost une fer. Il a été remaillil quatre ponties de fluctus, cost une claim à laure ouverie et aravie; com salves tranchisat d'une collècte de l'expecte fonjeurs maiste une double d'une met code d'expecte fonjeurs maiste une double vanier, et enfin plus de vigat contexer dont un était aluxs une était de hois et poliures dans une glaige de etit aux sur était de hois et plusieux et signifique de l'expecte fonjeurs aux de l'entre de la salve de l'expecte fonjeurs aux montées de l'expecte fonjeurs de la contraine de l'expecte fonjeurs de l'expecte fonjeurs de l'expecte fonjeurs de l'expecte fonjeurs de l'expecte de l'expecte fonjeurs de l'expecte de l'expecte



Lirme la plus d'anage qui per sei present le resultat l'accept de fautille ou crochet transchat et recoulté, musi au dou d'un dard en d'une pointe. Neus reprodeisons lei cette arme dont l'auslegue ne nons était pas encer fonnés suns maine et nous ne l'avons jamals vou éçorer dans sun recenit de archéologie germanique (1). Nous la croyues une erme parce que nous l'avons respontée aux plecés d'un mert, de

cold d'une lance.

Les hijoux et objets de toilettes eccumponaient de boutes, de Shutes, de boucies il verilles, de boutes, d'annaux, de colliers, des bracetes, de cliesux, de pinces à plièr, de terminations de ceiuturen, de châlnettes, etc. Il per avait en fer, en bronze et en arpoet. Les colliers et les bracetes se occumposaient surtout de peries de verre où dominaient le blanc

et le bien. Quelquie-une repredent étalect en femil en paide de verre ; la yeuit aussi quelquies peried afaintre. La plagort des fluies étalent en brouze ou en veroterie cictomoder les massé fastent circulaires, d'active limitateux des minimux tels que vers de terre et sieuxur de prieze. Les houteles d'oreilles étaient généralement laiten, ayent pour pendants quelques peries de verre. Une toutefeix était en argent, de forme terre, avec boule

de pâte garnie de verroterie coloriée. Quelques mounties se sont rencontrées, mais à l'excepties d'une seulet, toutes servaient d'ornemont. Ces dernières étaient romaines du nir siècle. Elles avaient été forées pour être suspendues à un bracolet en à un collier; e cet ainsi qu'olles out été rencontrées. Une seule était

(f; Fesseple, touinfele, la pière de bronze figuria par M. Lindreschest dans ses » Andiquides de mos americas pariens, » Hell. xm, Talei 2, n° 21 la pièce est so Mosée de Motigati, placée sur la poitrine d'un mort, et celle-là est le menu- I le tête et contenent un accelette humain. Ce sarcophave ment le plus curieux de la fouilla. C'est une pièce, ou plutôt une pellicule d'argent, d'une ténuité sans pareille et d'un peids à peine appréciable. Son dismètre est de 15 à 16 millimétres. Au memont de la découverte, la frappe en était perfaite et la conservation admirable, Malheurensement elle a été brisée depuis. La rencontre da pareilles pièces est tellement rure, que c'est presque un évènement numismatique. Il en fut ainsi de quatre pièces semblebles trouvées à Envermau, en 1854, et qui ont été interprétées par M. Thomas, de Rouen.

Ces sortes do mounaies, fines at légères, ent un avantage inappréciable, celui de mieux dater que toute outre chose le milieu eu alles se rencontrent, leur fragilité s'opposant à leur lengue durée.

La pièce de Douvrend a été soumise à M. da Longpérler, le véritable oracle de la numismatique française. Voici quelle a été la répense du sevant archéologue : « Vetre monnale est si fine qu'en n'ose y toucher; ce qui n'est pas commede pour l'étude, Ensuite la fracture est un ebstacle à la vue du type complet. On distingue quelque chose comme DIVI JVST1... Il y a peut-être une imitalen des légendes : D.N. IVST GRAT, BONORI. -D.N. IVL MAIORIANVS. - D.N. LIBIVS SEVERVS. - D.N. IVL NEPOS.

. Quant ou type de la Victoire tournée à gauche, tenan una croix lengue, il commence vers 421 avec Théodase II et Galla Piacidio, peur finir avec Apastase (518) et embrasse per conséquent environ un siècle. Meis il ne se veit que sur l'er. Justin I" y a substitué la Victoire de face. a Nous avons denc sous les veus une imitation d'avecus

d'un quinaire d'or du v' siècle eu du commencement du vr", très différent des menasice mérovingiennes preproment dites . Nous avens laissé le parele an savant numismate. Nons

ne la reprendrons que peur dire que neus suppesons cette pièce frappée en Genie et eu milieu de l'enarchie qui y règne pendant le ve ou le vie siècle. Neue la considérerone ensuite comme déposée iel en vi ou au var siècle sur un meri de cette époque. Dans quel but? c'est ce que nous no saurions dire.

### ARRONDISSEMENT DU HAVRE.

#### CARTON DE MONTIVILLIERS.

#### ÉPOUVILLE, - ÉPOUR INCRATAIRE, - Vers 1853, il a été trouvé, en abattant un arbre, un vase de bronze avec

anse en fer-CANTON DE GODERVILLE.

DAUBEUF-SERVILLE. - Éroque Pranque. - Le 9 février 1866, og a trouvé, en plantant un arbre, on carcueil de pierre an deux morceaux, plus étroit eux piede qu'à plusieurs endreits. »

erienté est et quest avait 20 centimietres d'épaissenr, 2 mètres 30 de leng , 80 centimétres de large à la tête sur 65 aux pieds, la hanteur était de 60 centimétres. Avec le mert se trouvaient un couteau de fer placé à la cainture at una jelie petita fiola do verre couleur jaune elive , de forme bombée et placée aux pieda du défunt. Ja creis cette sépulture de l'époque franque. J'en deis le cemmunication à M. l'abbé Nicolia, curé de la pareisse,

CANTON DE SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC. SAINEVILLE-SUR-SEINE. - ÉPOQUE BOMAINE. - ON

a trouvé sur Selpoville un bel ourcus d'Adrien.

#### CANTON DE BOLBEC.

LANGURTOT. - Épocus semana. - En élergissant un chemin qui conduit de Lanquetot à le statien de Neintot. on a trouvé, an han dit l'Apose, des veses remains en terre rouge. Un bronze du Bas-Empire a ésé recueilli à le

Haricotière. Éroque incentaine. - Près l'Epine, la peuple prétend que l'on veit poe dame bianche; il assure écalement que près le château on voyait une bête blanche et un clieval name tôte.

# CANTON DE LULIERONNE.

AUBERVILLE-LA-CAMPAGNE. -- ÉPOQUE INCERTAINS. - Au bameau du Carreuge, il y a tradition de dame blanche.

#### ARRONDISSEMENT DE NEUFCHATEL.

### CARTON DE NEUFCHATEL. MANONVAL en MÉNOUVAL. - Éroque cauloire. -

Le Musée de Neufchâtel possède une bella hache en selex gris, trouvée sur cette commune.

# CANTON DE LONDINIÈRES. LONDINTÈRES. - Éreque garreme. - Le Musée de

Noufchâtel centiont quatre hachettee de pierre, trouvées dans le bourg de Londinières.

#### CANTON D'AUMALE.

CRIQUIERS, - Éreque genaire. - Au dépôt de nos Archives départementales, on treuve une pièce de 1782, sar laquelle on lit qu'en feisant des fouilles au Bois-des-Puits a ob étoient une chanelle et un elmetière avent l'érection de la paroisse de Criquiers, en 1301, on découvrit les marches de fondation d'un bâtiment de 40 pieds de longueur et de 30 de largeur, des tuiles très antiques par la forme, sane peuvoir dire quel genre de bâtiment salstoit jadis dans les communes (phile communeux). On découvrit auss) plusiaure essements de corps humains en

# TABLE GÉOGRAPHIQUE

# NOMS DE LIEUX DE LA SEINE-INFÉRIEURE MENTIONNÉS DANS LES TITRES OU MONUMENTS

DES ÉPOQUES GAULOISE, ROMAINE, PRANQUE ET NORMANDE.

Deppe, 23 Dersigny, 2 Douvrend, 3 Driencourt, 428.
Driencourt, 33, 428.
Driencourt, 33, 498.
Drincourt, 192.
Dunum, 33, 246, 242
Durchero, 101. Duroclarum, 32, 163 Eawy, 272. Ebrards Ecclesia, 256 Ebrardi Ecclosia, 246
Ebremau, 291.
Ebremou, 192.
Ecucotitium, 309, 326
Eliremen, 13, 727.
Eliocati, 15.
Eloca, 329.
Era, 227. Ermeinvilla. rnoldi Mons. Escales, 474. Estetot, 470. Estruciat, 338. Estrutat, 338. Even, 379. Evra, 329. Evranti Ecclosia, 37, 216. Evremou, 33, 292 Feritas, 521 President Street of Greeks, 63, 66, 307, 348-357.

66, 307, 348-357.

Fricatheresis sylve on Greeks, 63, 66, 307, 348-357.

Frication, 307, 368.

Frication, 307, 368.

Frication, 307, 368.

Frication, 307, 368.

Frication, 307, 308.

Frication, 308. Firmitas, 273

Pustes plantati, 66, 367 Gauriacum, 33, 255, Gemodico Caletorum, 171 Gemegias, [78, Gemeliaco, 171

Fretiaco, 510

Geminisco, 178.
Gommapium, 31.
Gommapium, 32.
Genunvilla, 453.
Gimeias, 170.
Giraldi Possa, 218.
Girardi Villa, 32.
Girativivilla, 427.
Godardi Villa, 427.
Godardi Villa, 427.
Godardi Villa, 428.

Goislonfontann Gommerville, 355 Gornacum, 33, 54 Geniervilla , 422.
Genvinum , 22, 25, 24, 26, 38, 32, 42.
Lincourt, 422
Lincourt, 422
Lincourt, 422
Lincourt, 422
Logious, 23, 21
Logious, 23, 22
Logious, 23, 23
Logious, 23, 24
Logious, 24, Grossus villa, 285 Grossus villa, 285 Grossus-do-Caux, Guiroldi Fossa, 3

Gyravilla, 63 Heia Archiarum, 255 Basemendis, 540 Hairmesdies, 25 Harefort, 427.
Harefort, 447.
Harefort, 447.
Harefort, 245.
Harefort, 245.
Harefort, 245.

Harefluetus 332.
Harefluet, 352.
Harefluet, 452.
Harefluetum, 233
Herecort, 432.
Hericort, 432.
Hericortia, 32.
Hericortia, 32.
Herosfluet, 343.
Herosfluet, 343. Hestardis, 500. Hogis (Sylva de), 200

Hodinium, 522 Heiffort, 312 Huivodala, 382 Iceius Portus, 371. locius Portus, 371. Icport, 227. Ilichoca, 257. Ilichoca, 257. Insulis Bota, 33, 44, 63, 267. Isochilis, 278. Isochilis, 238. Isochilis, 33, 278. Ivetot, 422.

Jandin (Le), 247, Juliahons, 24, 33, 444, 445, Juliahons, 25, 25, 36, 30, 31, 32, 43, 46, 54, 55, 38, 48, 50, 314, 32, 43, 511, 518,

Kadolent, 45, 26 Kalodu, 11, 26, Kalet, 11, 26, Kaneras, 254, 2 Koueham, 327 Ki-de-Caus, 3

Landa de Calceio, STE Lateragus, 81.
Lateragus, 81.
Laubias, 161.
Latera (Caté de), 10, 227-261.
Littis (Castellum de), 21.
Limoux, 175.
Limoux, 175. Logim, 33, 324, 428, 481, Longin, 33, 324, 428, 481, Londingriss, 33, 324, 428, 481, Longin Petentis ville, 207, Longur Pedaoum, 37, 202. Longum Pedaoum, 37, 202. Longum Penanum, 202. Lotomagus, \$1. Lotum, 22, 44, 67, 72, 71, 342, 477, 479, 481, 482 Luchiscum, 512.

Lacintoum, 52, 512. Lucinoum, 75, 512. Lulioboms, 322. Lundimeries, 128. Luneracum, 23, 281. Lutum, 478, 480. Lyme, 235. Lymes (Cité de), 257.

Magne Vallis, 44, 63, 237, Majcha, 163, Majtaville, 428 Martinouem, 248. Martini Ecclesia, 233 Mateputenam, 163, 2 Mesuni-Haquet, 268, Molle Crofta, 182. Monesteriolum, 276. Monesterium Oolerii, Ho lorii, Odilerii, 33, 225. Meriscum, 25, 285. Hoolerii, Ode-Morimontem, Morimum, 56 Mucedent, 268

Novaville, 44 Novientum, 101. Novum Castrum, 75. Novum Mercalus, 33. 487.

Oiseleria, 44. Oscellus, Oscellum, 31, 32, 434, 157. Osultivilla, 1/4, Ou, 33, 318, 219

Pages Augenties, 33-34, 343-319. Pages Calctenies, 22-22. Pages Robomagensis, 31-32. Pages Batomagensis, 31-32. Pages Talograssis, 32-33. Padriacov, 48, 45. Parcas, 30. Pauliacous, 32, 176, 276, 489. Pauliacous, 32, 176, 276, 489. Penliou, 318. Pentyu, Taihs Petra Firta, 23 Petra Fixa, 233 Phrudis Buvius, Phrudie ostium, 22 Prisculum, 188.
Pristie, 37.
Purtus, 31-32.
Purtus Veneti, 48-32.

Poteria, 352 Pratum de la Bataille, 472 Quief-de-Caux, 316. Quiteffeda, Quiteffede, 27, 67. Salina, 154.
Sancta Maria, 3-4, 228.
Sancta Stephani villa, 160.
Sancta Stephani villa, 160.
Sancta Stephani villa, 160.
Sancta Salchaus de Sarquelet, 216.
Sanctas Machatas, 222.
Sanctas Maria (150.
Sanctas Salchaus, 162.
Sanctas Salvarias, 216.
Sanctas Salvarias, 216.
Sanctas Salvarias in Stago, 22, 262.
Sanctas Salvarias in Stago, 22, 262. Turhelmum, 151, 157. Turhelmum, 157. Tearsacts 11, 124, Uggsto ou Uggade, 12, 50, 52, 53, 217, 218, 219, 220-227,

- 595 -Sanctus Vadastus, 225 Sanctus Valoricus, 125 Sarcophogii, 271 Sarcophagny, 284 Sarquoux, 254 Ulmius, 515. Ulterior Portus, 22. Ultri Portus, 22.

Varione, 22, 197, 224-325 Tehreads, 11. Vedirts Nonnonagus, 341, mar. Venletta, 4,2 Vicus Sancti Melloni, 32, 447. Vicus Sancti Melloni, 32, 447. Vioriaicus, 32, 341, 342, 345. Vioriano, 327. Virsicus, 32, 34, 372. Virtiacus, 32, 222.

# TABLE GÉOGRAPHIQUE

# VILLES, COMMUNES, HAMEAUX OU LIEUX DITS DE LA SEINE-INFÉRIEURE,

MENTIONNÉS DANS CET OUVRAGE.

Nota. - Les lieux indiquée avec des caractères ordinaires (comains) sont les communes on sections de communes auxquesies un articlo spécial est consacré. - Les localités marquées en italique sont les sections, hameaux on lieux dits , simulement cit's dans ce livre.

Auvilliers, 507.
Autouville-l'Esneval, 424.
Avai (Boat d'), 305.
Avai (Cite d'), 128.
Avernes, 346.
Azitonde (Camp d'), 342. Ainier (Eure), 55, 522.
Aliermont (1), 15, 324.
Allourist (Cde dez), 181.
Allourist Bellefosse, 315.
Alternol, 402.
Alvimare, 315.
Amfreyille-la-Mi-Voie, 213.
Ancest (Cde d.), 428.
Anceaumeville, 191.
Ancent Cde d.), 428. Ancourt, 253 Ancourt, 222 Ancretteville-sur-Mer, 472 Angiens, 421 Anglesqueville-la-Bras-Long, 437 Anglesqueville-l'Esneval, 342 Anglesqueville-sur-Saine, 273 Angreville, 302 Angreville-sur-Seine, 174 Anneville-sur-Seine, 12a Antifer, 1, 2ab Antifer, 1, 2ab Aneveille, 14b, Acouste, 130-190. Apperillo (le Petit), 240, 590-91, Artheller, 148-20. Arques, 37, 151-261. Antiferie (f.), 146. 2-1-daminostr, 143. Atherie (7), 186.
Aubéguinont, 163.
Aubéguinont, 163.
Aubéguinont, 163.
Aubéguinesii-les-Embles, 163.
Aubéguile-la-Manuel, 163.
Aubéguile-la-Manuel, 163.
Aubéguile-la-Bentuit, 172.
Aubéguile-la-Bentuit, 172.
Aubéguile-pur-Baulle, 21. Auchy, 561. Aufley, 272. Augeville, 175. Aulage, 202. Aumale, 585-502. Auppegard on Le Pougard, 281. Auguenesnil, 212. Auguenesnil, 212. Authieux-le-Port Saint (hen) (lea), 264. Anthieux-Hatieville (lea), 199. Autigny, 437.

Bellemare, 448.
Bellemcombre, 269-220
Bellemcreville, 311.
Bellemgrevillette, 311. Belle agrevant.

Belleville-sur-Mer, 255,
Belleville-sur-Mer, 255,
Belleville-sur-Mer, 252,
Belleville-sur-Mer, 252,
Belleville-sur-Mer, 252,
Belleville-sur-Mer, 253,
Belleville-sur-Mer, 253,
Belleville-sur-Mer, 253, Baseneville, 317. Baseleni-sur-Eaulne, 512. Belmesnil, 59 Baillolet, 511. Reilly, à Auraile, 555. Bailly-en-Bruère, 211. Baons-le-Comte (les), 32, 425-26. Bermonville, 42 Berneval-le-Grand, 255 Baloncon, 223.
Bane-de-Modense, 330,
Barentin, 28, 32, 180-184, 380
Barette, 166.
Barret (Foulourg de la), 72 Barrière d'Ur (la), 317 Barville, 457 Barinval, 457 Beaubec-la-Bosière, 575-77. Housevill investit, as all.
Beaument, 332.
Beaument, 333.
Beaument-Beaumouchel, 332.
Beaument-le-Harcog, 220.
Beaumout-le-Harcog, 220. dunay, 278 Beautepaire, 153 Beausault, 573 Beau-Soleif (Ie), 543 Beautol, 127.
Beautol, 127.
Beautol, 127.
Beautoli (Ville de): h Saint-Laurent-en-Caux, 430; h Brachy, 287; h Beauville-in-Caté, 430. Beauville in Cité, 430. Beautoir (Cimelière de), 581 Bec-aux-Cauchois (le). Bec-de-Mortagne, 277.

Berneval-le-Grand, 235-56. Bertreville-Saint-Ouen, 265. Bertrinoont, 275. Bettencouri, 348. Benzeval (Gife du), 244. Benzevalle-In-Grenier, 232. Benzeville-In-Guerard, 412. Bellorille, 322. Helmais, 22s. Bessard (Carée de), 151. Behorel: a Neufchâtel, 1991 a Rouen, Biville-la-Baignarde, 278. Biville-sur-Mer, 311. Bianc-Mesnil, 60. Blanc-Mesmi, no. Hlangy, 445. Bluqueteit (Saint-Nicolas et Notre-Dume-de-), 486-499. Blosseville-Bor-Secours, 214. Blosseville-br-Plains, 440. Bocace (le), 191. Bookne (ir), 432.
Bois: du Détroit, 552; du Brenit, 122.
Blenc, 197; Lécèque, 285; du Boitel
551; de Boquelon, 20; Guilbert, 472
de Boos, 210; de firêligny, 311; de

Bel ou Béle: à Arques, 22; à Criel, 316; Grand-Bel, 200; Potit-Bel, 206, Belleunf, 223, Belcimo (tie de), 472, Belleunry, 163. Belleunry, 485.

nouvillo-sur-Mer, 358

Bretteville-la-Chamstee, 229.
Breuil (Beis du), 335. (Franc du), h
Seint-Maclon-de-Fellewille, 221.
Breche (Champ de 1a), 43a.
Bretone, 501-25.
Brune (de), 215.
Brune diel, 321.
Brune (de), 215.
Brune (de), 215. la Motte, 238; du Ber, 356; Dange-reur, 279; Nourd, 510. Bois de Brelizel, 562. Bois de l'Abbaye, 119. Bois de Bourruy, 422.
Bois de Motte, 432.
Bois-Guilberr (Ferme du), 122.
Bois-Guilberr (Ferme du), 123.
Bois-Guilberr (O), 202.
Bois-Guilberr (O), 202.
Bois-Bois-Guilberr (D), 202.
Bois-Bois-T, 202.
Bois-Bois-T Bois de Rouvray Bruneval, 354-3 Bue (le), 166-67. Buglise, 167. Buleux (les), 163. Bures, 353. Bures, 353. Burelles, 3 Butte (la), 521; (Champ de la), 201; (à l'Éccior, 190; (anz Anglair), 211; (aux Narraman), 331; (der Saliner), 213; (de Saint-Pierre, 234); (de Nolent), 242. nnerue, St. ordeaux-Saint-Gair, 256-337 Bornamouse, 333.

Bosc. [156.
Bosc. Berenger, 273.
Bosc. Berenger, 274.
Bosc. Bordel, 204.
Boscherville, 163.
Bosc-Geffeny, 540.
Bosc-Geffeny, 540. Bosc-le-Hard (16), 272-74, Bus-Und (1r), 542. Ros de-Eleueille, 442. Boscocourt, 210. Boscocourt, 210. Boscocourt, 210. Comineau, U.L. Comp., Aug.; Lat., Carrè, Ma., de P., 271, Sondan, 281, Carrè, Ma., de P., 271, Sondan, 281, Son-crain, 281; sax Moloder, 25; Con-los, 371, the Boure, 282; Farnier, M. Adon, 282, de la Boutellerie, 284, de Larre, 282, de la Boutellerie, 284, Camp. de la Maria, 284, de la Camp. La Camp. Maria. Boa-Bollinet, 125.
Boaville, 150.
Boaville, 154.
Bo Campeart, 193.
Campeart, 193.
Canada (Comp du), 265.
Canada, 227.
Canada, 448.
Canada, 448.
Canada, 448.
Canada, 553. Canteleu, tstats. Canville-les-Deux-Eglises, 431-31. Bourd-de-Saano, 28a. Bourg-Dun (le), 32, 246-47 Cany, 418-4-2. Bourgin, 100. Bout-de-Gerville, 11. Capital, 527. Boat-de-Greville, 64.
Boat-de-Hoi, 155.
Boat-de-Hoiner, 155.
Boat-de-Hoi Carrieres (bs), Convenience 1, 1 Section 1, 1 S oullend, 199-200 oullencourt, 11

rémontier-Merval, Stretagne (Ferme de), S Bretique (la), 225, Brétiquy (Boss de), 312 Brétizel, 543,

à Barinval, 547; à Foucarment, 550; à Rétenval, 556; à Richemont, 556; à Saint-Pierre-de-Varengéville, 166; a Manny, 175; à Bezancourt, 584 Catelier-Pelletot (le), 265. Catenay, 160, Catian-Robert, 285 Catillon, 570. Catillon, 570. Gériffen: à Lillebonne, 404, 416; à Barcettin, 180-182. Cauchie tile): à Beureville-le-Gue-enel, 21; à Beautel, 79; à Bréauté, 22; à Bretteville-la-Chauseée, 286. Canale-Cole, 228. Canalebee, 277-182. Canalebee-les-Elleuf, 27, 27, 27, 218-227, 500. Caudebeoquet, 551-55. Courille, 317. Conville, 317. Cone-au-liable, 197. Carées (les), 520. Cavée-de-Berssard, 154. Cavée-des-Faulaines, 25 Correl-der-Fountaines, 250.
Chaire-de-Tempeniue, 16b.
Chamier-de-Tempeniue, 16b.
Chamier-de-Temper, 25.
Champel-de-Marte, 25.
Champel-de-Marte, 25.
Champel-de-Marte, 25.
Champel-de-Correl, 25.
Champel-de-Correl, 25.
Champel-de-Correl, 25.
Champel-Correlative, 255.
Champel-Correlative, 255.
Samt-Chammel-de-Gouvray, 15s. h
Samt-Champel-Correlative, 255. Etretal, 360. Cholenax (Cole des) : h la Ferte, 570 ; an Mont-Cauvaire, 192. Chitecu-du-Bel, 205. Chitelel (let: aux Granden-Venter Chéliefel (del : aux Grandes-Venter, 27) au Bourc-de-Salne, 286, à Saint-Vaast-d'Équiqueville, 222.
Ghaussée (de : à Eu, 200; à Arquis, 2-6; à Bréaulé, 42; à Brenteville, 200; (Vieille), à Vatteville, 72; à la Neuville, 212;
Chrussée-Borr-Hulin (le), 205. Cideville , 477. Cimetrère-des-Hugue neds, 271. Clais, Mi. Gayer [6] 32 Veulcties, 450; 5 Rouge, 12 Rouen, L. Clasille-Mutteville, 189.

Collimbes, Collinges, Coulimbes, 331. Colmesnil-Mannevillo, 285-286. Emmeror Ville of Creix of ), &L. Empelet, 11.

Emr. Sale: Ge et de 17. MB.

Emr. Sale: Ge et de 17. MB.

Emr. Sale: Ge et de 17. MB.

Emristich, 22.

Emristich, 22.

Emristich, 22.

Emristich, 22.

Emristich, 22.

Emristich, 23.

Emristic Contemporary, 124.
Contemporary, 124.
Contemporary, 124.
Contemporary, 124.
Contemporary, 124. Equinare (Ville el Croix d'), 442 Contremoulins, 465.
Logerrications in Graincourt, 2.4; &
Prouseville, 2.22.
Corborie, 338, 222.
Corneus; 17, 222.
Corneus; 17, 222.
Corneus; 18, 222.
Corneus; 18, 222.
Colle-nut-Norts, 222.
Colle-nut-Pritris (10), 120.
Colle-du-Norts, 222.
Colle-du-Norts, 222.
Colle-du-Norts, 222. Côte des Alleurs, (6). Côte des Buquets, 16). Côte des Buquets, 16). Côte des Fredenics, (6). Côte de Saint-Aignan, 18. Côte de Saint-Germain, 2 Olle du Floquet, 152. Olle du Gibel, 119. Olle du Moulin, 164, 283. Olle du Tot, 191. Olle Sgint-Auet, 213. Cite Saint-Auet, 213. Cattlerard, 255. Cottérard, 272. Condroye de, 256. Couronne (Petit, 155. Couronne (Petit, 155. Couronne (Petit, 155. Equiposcille, 202-210. Erables (fex), 222. Erables (fex), 222. Erables (fex), 223. Excovers (finesière d'<sub>1</sub>, 283. Cour-des Molles, 422. Cour-des Salles, 432. Cour-le-Coude (Ia), 450 Exciavellet, 304 Exleties, 122 Eslettes, (2):
Esquiscessere, 20).
Esquiscessere, 20).
Essarts (1et), 5.2.
Essarts Verimpré (1es), 552.52
Essarts Verimpré (1es), 552.52
Estelan, 421.
Estelan, 421.
Escutteville-sur-Borby, 206.
Escutteville-sur-la-Mer, 427. Cramailhor (la), 502. Crasville-la-Roquefort, 637. Gravities a recovery 221.
Grave 2 Crysticusculare, 22L Etran, 212, Etretat, 358-363. Eu, 27, 33, 58, 318-224, 250 Follencourt, 355.
Feyel (Ph. 1852.
Feyel (Ph. 1852.
Feyel (Ph. 1852.
Feyel (Ph. 1852.
Fermin, 1852.
Fermin, 1852.
Fermin, 1852.
Fermine: A Saint-Léonard, 1702. i
Fermine: A Saint-Léonard, 1702. i
Fermine: (A Saint-Léonard, 1702. i
Forté-on-Perg (Ia), 282-11. Cure (la), 196, Curerville-sur-Etretat, 249, Curerville-sur-Yere, 222. Balles (Petiter), 453-456.

Dampierre, 343.
Dampierre, 343.
Darnoutri, 345.
Darnoutri, 345.
Darnoutri, 35.
Darn Fesques, 111. Feuillio (la), 178. Flamatrillo-l'Esteval, 177. Fin anni (Ille-) External, 422.

Flooransi (Ille-), 424.

Flooransi (Il Bieu-le-Père, Ed. Diposo (Somme), 519 Bonyan (R.), 562 Doudeauville, 582 Doudeaville, 582-10 Bouwernil, 518-Douvend, 205-207, 691 Breulles (Cité de , 222 Breulles (Cité de , 222

de), 201,300. Fontaine-Magne, 528. Fontaine-sous-Présux, 208.

Bressy, 442. Brossy, 442. Bruel, 221. Duchie, 32, 107-163. Burdent (Fille de), 68, 419.

Fundenil, 122.
Fundenil, 122.
Foret de Brotonne (10), 191-192.
Foret-Verie (1a), 186. Forget (let), 42.
Forges-les-Eaux, 566-67.
Forgette (let), 566.
Fortet (Cité du), 542.
Fortette on Forterelle (let). 180 182. Forticle (vol. 10: 11.)
Forticle (vol. 10: 11.)
Forticle (vol. 4): 12.
Forticle (vol. 4): 1 Foundria 224.
Fourth 524.
Fourth 524.
Fourther (Mont 4-), 521.
Fourther (Mont 4-), 521.
Fourness (te), 522-30.
Françaire (te), 523-31.
Françaire (te), 523.
Françaire (te), 523. Freshey-Folny, han.
Freitis, hin.
Frettemenlo, his.
Freveni, 14.
Fréville, 172.
Fromenici (Haul-), his.
Fromenici (Haul-), his. Gattlord (Chilton-), 314-17 Gaillefontaine, 372. Gaimnoville, 345. Gancourl-Saint-Etienne, 582. Gancourt-Saint-Etienns, 382.
Ganzerille, 232.
Gordin (ch.) 232.
Gorgination (chelri-dev.) 180-184.
Gorgination (chelri-dev.) 180-184.
Gerpoortille, 581.
Gerpoortille, 581.
Gerpoortille, 581.
Gerpoortille, 581.
Gordin (ch.) 232.
Gordin (ch.) 232. Goulerville, 418. Gourel le), 228. Gourney-en-Brey, 560-52. Goussemuville, 232. Commission (1).
Conville, 128.
Conv. 214.
Conville, 128.
Conv. 214.
Conville, 128.
Graincourt-Detchigor, 234.
Graincourt-Detchigor, 234.
Graincourt-Detchigor, 234.
Graincourt-Breating del, 181.
Grand-Wille, Alouette, 185.

Grande-Marc. 111 Grande-Mare, 131.
Grandes-Ventes (les), 222.
Grand-Marché (le), 327.
Grand-Questilly (s), 138.
Grand-Gal (le), 339, 359, 360.
Graval, 310.
Graventon, 420.
Graville-Ste-Honorine, 335, 337, 360. Graville-Ste-Honorine, 333, Grégone, 322, Grègos, 222, Growille, 252, Grouville, 252, Grouvenil, 221, Gross-fixile, 116, Grotte Milon (In), 582,

Growelles, 503.
Gruchel, 218.
Gruville (Challenu de), 568.
Grarbaville-la-Maillerave, 588. Guerrheville-la-Mei Euerreke (Ia), 435, Guerreke (Ies), 205, Guerville, M2 Guerville, M2 Gueutteville, 115, Guillerville, 192, Guillerville, 193, Guillerville, 115, Guillerville, 115,

Haie-ou-Curé, 244. Hais-de-Soguence, 184. Hais-de-Soguence, 184. Hailois (let, 408. Hallois (let, 408. Hallois (Parc d), 203. Hallois (Parc d), 203. Haie-au-Curé, 355 Hankouse (Pare a), ML Hambures, MA. Hancelet (ic), 222, Hancelet (ic), 443, Harflet (ic), 121, Herhouville, LL, Herhouville, LL, Hatelet (ic), LL, Hattenville, 474. Hattenvine, 205, Hendricourt, 205, Houles, 200, 414, Heusser, 5/2, Haute-Maladrerie, 549, Haute-Matadrerie, 549.
Haute-Mote, 215.
Haute-Rue, 544.
Haute-Pronentel, 549.
Hauto-T-Auvray, 541.
Hautot-Saint-Salpice, 520.
Hautot-moral ou Hautrimont, Hevre (le), 312-311.
Hayens (les), 361.
Heberville, 431.
Henouville, 165, 601 Hericonrt-en-Caux, 445-447. Hermanville, 254. Héron (le). 210. Héronchelles, 226. Headin (Ville de), 222.  Houssage (Ia), 200. Hubauld (Chileau), 361-362. Huti-Acres, 222. Bumermant, 482.

lles (Trou des), 172. He de Beleinec, 173 Illole, 263. Imbleville, 279. Incheville-Goussauville, 220 Ingouville, un Havre, 334-3 Isneauville, 200

Janual, 22. Jardin (le), 247. Jurdin-de-la-Salle, :80. Jardin des Douaniers, 240. Jardinels (les), 571 Jerusalem, 212. Jumiégen, 32, 182, 123. Jeu-de-Paume, 548.

Labir, 120.
Lacerburgos, 387-388.
Lamberville, 231.
Lambar (181), 432.
Lambar (181), 433.
Lambar (181), 433. introle-bard con-lation of the con-con-tended of the con-tended of

Louvetot, 457, Lucy, 541-513, Luneray, 259-291

Mailleraye (ia), 485.
Maison-de-Bossonieri, 3212.
Maison-de-Bossonieri, 3212.
Maison-Rouge (io), 522.
Maison-Rouge (io), 522.
Maison-Rouge (io), 522.
Maison-Rouge (io), 522.
Maison-Rouge, 123.
Mai-Frinqueri, 123.
Mai-Frinqueri, 123.
Mai-Frinqueri, 123.
Main-Conville, 123.
Main-Conville, 123.
Main-Conville, 123.
Main-Conville, 123.
Main-Conville, 123.

Mannevillo-de-Pieins, 120.

Mennevillo-de-Courid, 202211

Mennevillo-de-Courid, 202211

Menne de La Greet, 120.

Merrie de La Couridance et al.

Merrie de La Couridance et al Marques , 161. Martigny, 248. Mertin-Eglise, 2

Martinière (la), 637 Marsay, 32.
Massy, 32.
Matebrune, 32.
Mathonville, 32.
Muncomble, 27:-76
Maulévrier, 450-48
Mauny, 175-76.
Manny, 175-76. Mauray, 523. Meuteville-snr-Durdent, 434.

Naturen, and Durdent, Li.A.

Naturen, and Durdent, Li.A.

Naturen, Li.A.

Natu

Sound-Sound, Jan. 1.

Sound-Sound, Jan. 1.

Life of the property of the state of th

Morville, 192-103.
Morgins to Vanishersys, Mil.
Morgins to Vanishersys, Mil.
Morgins (200).
Morting (200).
Mort Quatre-Mares, §3, 140-61. Quernay (le), 1905. Quernay (la), 236. Quernay (la), \$15. Quernay (la), \$51, 527. Querney (la), \$51, 527. Parquel (ir), 201 Pas-sk-Gargants Pavilly, 32, 176-17 Pelletot, 201. Penly, 212. Peniguille, 222 seur-du-Hellel, 50 seur-du-Mont, 511 seur-du-Renard, Petit-Apperille (le), 240, 399-91. Petit-Apperille (le), 240, 399-91. Petit-Bermend, 443. Petit-Couronne (le), 155. pevilly, 1:4. Petile-Houssage, Outberville-sur-Mer, 211 mévrecourt, 5/2 1 Will-Querully (le), 134.
Priftl-104, 135, 205, 200, Priftl-Faurulle, 136.
Priftleria, 136.
Priftrend on Presirend, 219.
Pierre (la), 279.
Pierre (la), 279.
Pierre (la), 279.
Pierre (la), 130.
Pierre gaste, 199-300.
Pierre gaste, 199-300.
Pierre gaste, 199-300. Raffetot, 393 Raffetot, 393 Réalcamp. Rebets, 200 Reuser (la). Pierrecourt, 358.
Pierreliques, 21, 233-34.
Pierreliques, 265.
Pierrell, 265.
Pierrelle, 241.
Pipe (la", 211.
Pissy-Postile, 188. Neiges (les), 228-339, Nesle-Hodeng, 202, Nesle-Normandeuse, 238 légerre (la), 49 leterne (la), 23 létopyal, 24 Neufbosc (lo', 22. Neufchitel-en-Bray, 128-20) Neufichitel-en-Bray, 128-152. Neufinorebé, 182. Neuville, 162. Neuville-Champ-d'Oisel (la), 211-218. Neuville-Ferrieres, 182. Neuville-Guyun, 262. Neuville-Ferrieres, 182. Neuville-Ferrieres, 202. riteri (t.nre), 32-34 Plaine-des-Batailles ila), 427 Planche du-Lieutenant, 545 Plantis (brs), 66, 367, Plessis (tr), à Gouy, 211 Rivière-Bourdet (la), 165. Rivière (Ferma de la), 222. Rabert-de-Diable (Châleau de), 151-15 Rabert-de-Diable (Chilron de), Li Roches ((cs), 1:6. Roi (Maison ed Mare dw), 420. Roileville, 312. Rometany (Sowime), 460. Rometany (dr), 245-250. Rometany (dr), 245-250. Rometany (dr), 245-250. Nouville-le-Pollot, Time2B. Neurilletta, 13.1. Neurilletta, 13.1. Nouvillet, 23.2. Nouvillet, 23.2. Nouvillet, 23.2. Notra-Dismo-de-Drivenchou, 13.1. Pommeroge (Chillean de la), 488. Pommerval on Pommeréval, 221. Pont de Cog, 572. Pont-Botoge: à Paluel, 781 à Dam-Buscherollie-ee-Bray, 267-268.
Benchols, 3dd.
Benchols, 3dd.
Benchols, 3dd.
Benchols, 1dd.
Bench pierre, 141. Ponts-et-Marais, 324. Pont-Trancord, 26. Pair I Immoru, a. Porte (lo). 312. Porte de Pierre (la). 372. Portes de la Tille (les), 164. Port. Naval on Port. Navarre, 172. of-Cone, 421-72. Polean Dubéme, 102. Polean-Saint-Bemy, 161. Offranville, 129, Oissel, 32, 155-158, Oissel, 32, 155-158, Omouvelbe-on-Caux, 185, Orival, 211, Orival, 221, Orival, 221, Orival, 221, Onional, 221, Onional, 231, Omorpille, 352, Omorpille, 353, Ondalle, 332, Ondalle, 332, Pougard (Nolles du), 21 Pougard (Nolles du), 21 Reager-Feater [tr], 213. Reager-Feater, 250. Rouic (te): à Vatteville, 491; (Butte et chileau du), à Durnétal, 207; (Hedwan), à Orival, 222. Rounare, 157. Routes, 453. Reates, 453. réaux, 201 réaux, 201 retol, 25 Preuse (la), 543 Preuseville, 549 Puckervin, 549 Puits-aux-Anglais, 163. steadel, 386.
Rouvray (Saint-Etienne-du-), 158.
Rouvray-Catillon, 262-30.
Rouvray-Catillon, 262-30.
Rouvray-Catillon, 262-30.
Rouvray-Catillon, 262-262.
Rouvray-Catillon, 262-262.
Rouvray-Catillon, 262-262.
Ry, 240.
Ry, 240. Outville, 457

Puits-Eperon, U.S. Puits-Eperon, U.S. Puits Nerveilleur, ML. Puits, 233, 2.7. Py-l'allef: 4 Bruneval, 241; h Gerponville . 648

Pyval, its Quarente-Aeres (les), 214.

Pain-Bind 'le', 44 Patcheul, 75, 254 Painet, 458 Parc (Grand), 421 Parc d'Anxiot (ie)

Schurs, 154 Sainneville-sur-Seine, 350 Laurent-en-Caux, 430 Léger-aux Bois, 656 Sasseville, 454 Laiserine-Lais, Marchael Laiserine-Laiserine-Laise, Marchael Laiserine, 2020.
Leyer (Quartiret, 2020.
Leyer (Quartiret, 2020.
Leyer (Quartiret, 2020.
Leyer, 2020 Saucemare ou Saussemare, 432, 431. Sauchay, 313-316. Saumont-la-Poterie, 372. Saucagère (ta), 345.
Seroux (tri), 345.
Seroux (tri), 345.
Seconsvillo-sur-Fécamp, 471.
Sept-Meulos, 324.322.
Serquoux, 324.
Serquoux, 325. Serqueux, 572.
Servite, 379.
Sigy, 572.50.
Smermesmil, 525.
Sommerr, 430.
Sommerr, 526.
Sommermil, 442. Sotteville-les-Rouen, 51, 53, 160-161. Sotteville-sur-Mer. 531. SAINTS BY SAINTES. Adresse, 235-236 Adrien, 214. Agathe-d Allermont, 443. Nortin-I Ortier, 301. Martin-Osmoavitle, 523 Aiguan, 112, 582. Aiguan | Mont-j. 186, 582 Martier consucrates, 200.

Marien, 346.

Merion, 346.

Mer Maurice-d'Etelan, Amateur, 510 Amateur, 510 André-sur-Callly, 28, 198-102 Antoine (Côte de), 172 Antoine-le-Ferét, 419 Antoine-m-Perot, 312.
Apoline, 244.
Armoult, 484.
Autoin (Citte de), 313.44.
Autoin-Repinsy, 214.
Autoin-Gelloville, 214.
Autoin-le-Cruf, 34m.31.
Autoin-le-Cruf, 34m.31.
Autoin-le-Cruf, 34m.31. Aubin-le-Gunf, Mm.311.
Aubin-Boutot, 354.32.
Aubin-sur-Mer, 432.33.
Aubin-sur-Scie, 247.
Auci (Cite et Chopeile de), 218.
Austroberto, 127. Austreberto, 122.
Beuvo-en-Bivière, 111.
Cathald (Maladerie de), 1
Catharine (Côte de), 172.
Clair (Côte de), 478.
Clair-sur Biretat, 218. Pierre-en-Val, 330. Pierre et N.B.-de-Franqueville, 212. Pierre-le-Vieux, 424. Pierre [Rue et Chrassée), 424. Glair-sur Effectat, 252. Colombe, 262. Colombe, 262. Colombe, 262. Creik-sur-Buchly, 205. Brais-Glair Court, 255-252. Brais-Glair Court, 255-252. Brigan-du-Bouvray, 158-160. Elizane-du-Bouvray, 158-160. Generitive-en-Bray, 156. Pierre (Rue el Chaussée), Remy-Boseroceurt, 1810. Romy-en-Rivière, 147. Ribert (Raiguerie de), 222 Riquier (Chapelle de), 222 Riquier-en-Rivière, 143. Riquier-en-Rivière, 143. Romain-del Olboce, 144. nigniter - ne recuer, and a figure - ne recuer -Foy, 201. Generière-en-Bray, 126. Georges-de-Gravenchon, 120. Germain-de-Villerville, 213. Germain-sur-Bresle (Somme), 141. Germain-sur-Brisk (Scoume), 26 Gormain-sur-Cally, 152. Gormoin-sur-Esulne, 340. Gortrude, 252. Gilles-de-Cettot. 242. Hauet (Chte et Chepelle de), 212. Hélèmo-Bondeville, 262-52. Hélèmo-Bondeville, 262-52. Victor l'Abbaye, 277. Vincent-de-Nogent,

Vaast-d'Equiqueville, 344 Vaast-d'Equiquerus, 2007 Vaast-Dieppecalle, 441. Wandrille (Cite del: h Martigny, 218, a h Gonzerille-les-Blameaux, 218, a Conserville-les-Blameaux, 218, a à Gonneville-les-mame...... Saint-Vaast-Disppedalle , Fontsine-en-Bray, 525. Fontaine-en-Bray, 523. Wandrille-Rangon, 582-88. Wulfran (Port el Quaide), 583. Table on the Prince (etc.) 20.

Table on the Prince (etc.) 20. Toulfeville-la-Corleline, 126-23.
Tourn (fe), 450.
Tourn (fe), 450.
Tourn (fe), 450.
Tourn (fe), 500.
Tourn (fe), 500.
Tourner Toussaint, 665. Truit (le., tes. Frefforest, 575-78 Freferest, 225.26.
Frémaurille-sux-Aloyaux, 424.
Frémaunil, 545.
Frémaunil, 545.
Frémaunil, 545.
Frémaunil, 545.
Frémaunille, 545. Foqunts (ics), 440.
Fol. of Leur, 132, der Comiet, 311.
Fol. of Leur, 132, der Comiet, 311.
Jacob, 402, our Yorker, 262, McHz.
Jacob, 312, Ja

Valette (la) : h Snint-Mactou-

Villegornille, 123.
Villegornille, 123.
Villegornille, 124.
Villeg

Frequency of the Control of the Cont

Fille-des-Oddeliers (la), 186. Villequiser, 482. Villers-Chambellan, 186-167, 282. Villers-Sous-Foucarmont, 221. Villers-sous-Foucarmont, 221. Villers-sur-Aumail, 382. Villers-sur-Aumail, 382. Villers-sur-Line (la), 282. Ville

Wanchy, 527. Wardes, 538. Wargemont, 51. Warline (la), 122. Wuy (le), 432.

Yainville, 188, Yébleron, 475, Yerville, 422, Ymare, 211, Yport, 321, Yquebeuf, 191, Yvctot, 422, Yville, 175,

# TABLE GÉNÉRALE

# PRINCIPALES MATIÈRES CONTENUES DANS CE LIVRE.

Abbayes : des Saints-Apôtres ou de bbayes: des Saints-Apôtres ou de Saints-Guon, à Rouen, dt. 164; de Seint-Amand, de Rouen, 132; de Belchne, 229; de Cellerille-les-Deux-Eglises, 299; d'Eovermeu, 292; de Bejt-Moules, 228; de Saints-Trinité ou de Saints-Latherne du 

tion, sa destruction, son emplace-

tion, sa destruction, son emplacement, id-16.

Analyses: do bronze gaulois, 13-14; do bronze romain, 201 de monnaies ganloises, (16) de monnaies romaine, 201 de monnaies romaines, 201 de jue gauloises, 154; de hachettes do bronze, 122.

Ansaux pour les navires, 166-167.

Ansaux pour les navires, 166-167.

Ansaux pour les navires, 166-167. Ansegise (Saint), abbé de Fontenolle,

Antétixe nofrovingien, 414. Aprice Illiomerus, 20.
Aqueduce romains, 339, 229.
Arbrea souterrains ou sous-marins,

312-313. Archifogrologio, 16, 160, 248, 332-33. Arcaselia : a Houco, 137-38; au Gourei, 254, Arélaune (Forêt d'), 491-497; (Pulais d'), 420-405. Armilles gauloises, 427, 443, 550.

Armarique, 28.
Arquos et Archelles (anliquités ro-maines dans la prairie, dans la ri-vière et suriout su coleau d'Ar-chelles; bol éditice antiquo sous la focet; funilles de 1881; découvertes de pierres tuillées, de tuites, do poteries, de monades do bronze, d'hameçons, d'une romeine, etc.; Chuassée, rue de Rome, rues cu-rieuses; monétaire franc; château normand et doojon du xi' siècle),

hormand et uouper ou at second 118-231. Arquos (Ebenins), 22. Asclepiodos, préédupriloire, 25, 122. Ateliers monétaires : à Rouen, 123-133; à Veulos 7441; à Juméges, [71] à Pavilly, 287] à Eu, 288. Auct Chapelie de Sant-1, 212. Auusale et Auchy (perres drudiques, 2 Disson villa: tour, statusties.

à Dijeon; villa, tour, statuette, monnaies, tuilos et astres débris romaines, dans la plaine de Dijeon; cametiere franc de Fieury; fonilles: cercacil de pierre, vare, agrafo de ceinturon abhavoil Anelty, 508-560. Austreherte (Sainte), de Pavilly, son tombenu, 176. Avitien (Saint), deoxièmo évêque do Rouen, 20, 135.

Balirdono (Tour de), 367. Buguo d'ergent avec demior do Ma-

Bingho of ergent avec demoor do Ma-cern, Sán. 9, 203, 203.

Bagues d'or, 2075, 203, 203.

Bagues d'or, 2075, 203, 203.

Baire promains: 8 Senire Margiers (1975, 1976, 1976, 1976, 1976, 1977, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, à Roson, 132, Batailles (Plaine des), 427,

Bàtons de varre dans los sépultures . 404, 405, 150. Beaubec-la-Rasière (cimetière romain

Beaudoc-la Rasière (cimetière remande la Rosière, fouille et décarement de la Rosière, fouille et décarertes en 1839, mont at château Grapoo, 271, 28 d. A Cruse, 231, 2 d. A Cruse, 231, 2 d. A Cruse, 231, 2 d. Bainte-feurs-sur-Rosière, 201, 2 d. Beicinac (Ho de), sa situation, sa dominio au dissarition à 25-26. nation, sa disparition, 419-8

Belges, 2-12. Beliencombre (ferrières, haches da pierro et de bronze, monnaise gau-loises, restos romeins, cimetière franc, châtean normand), 249-270. Bénédictionnaire de l'archevêque Robert, 123. Bera, comte de Barcelone, 147.

Bern, comite or barcesone, 127.
Bolte en bronze, avec monsule de
Néron, 503.
Boltes à parfunsa, en brooze, 217.
Bolbee (sources disparues, urus en
plomb el vases romains de Ronche-rolles, cimetière romain de la valife rolles, cimetière romain de la vallée de Foataine-Martel, chappelle at chateau de Foataine-Martel, 1992-272.

Bornes miliaires, 22, à Route, 115.
Bracolets gautous : co or, 422, 101, 327; en becoup, 322.
Hriscolets romaine en varre, 234, 441.
Braudess, 26.
Brayles mont (, 614; de Limes en la Brayles en control de la contro

histoire, ses familles seute gauloises et romaines; villa rogauloises et romaines; ville ro-maino, donation carievingienne, prébendes canoniales, auciennes continues), 22:3-261. Breuil (ce que signille en nom), 222. Breuce en brense, 261, 274. Brenne (Malvis-tie), royez Analyses. Brenne (Hachettes de), royez Ra-detti-delle del (copez Ra-detti-delle del (copez Radetti-delle delle (copez Radetti-delle (copez Radetti-delle delle (copez Radetti-delle (copez Rad

chettes Bronze (Vases de), vouez Vazes. Rroune (Vases de), royer Vases, Brupesterier romaines, 415. Brubehaal, à Rouen, 141. Bais (indice d'antiquités romaines), 141.63, 146. 515. Bastes de Silvan, 416. Battes, 211, 317, 345, à l'Ecuver, 400; aux Anglois, 411. à oger Muttei.

Geoleus Cominios, 15, 20.

Geoleus Cominios, 15, 20.

Linead, 1911 A Lineay, 172-20.

Linead, 1911 A Lineay, 172-20.

Coule, 1712 A Lineay, 172-20.

Coule, Campagne, Jir, a Saint-Henry-en-Campagne, Lin; à Vatterlle, 402; dans Brotonne, 491; à Esclavelles, 503; à Neuvander-Ferrières, 311; à Lucy, 301; à Epunay, 315; à Perda-ville, 512; a Soomery, 302; à Rient, 362; à Saint-Reuw-en-Rie-rière, 212; à Tourville-la-Rivière,

Hiera, Sanja a Tourville-la-Rivière, seire, 262, à Tourville-la-Rivière, 272, à Amfreville-la-Mv-Vue, 212, à Cailly, 182, à Suit-Aedré-larica Cailly, 182, à Suit-Aedré-larica (182, à Lumièges, 182, à Eu, 212, à Gonfreville-l'Orchet, 184, pranques à l'ambérille, 279, à Caillé fortanques à l'ambérille, 279, à Caillé fortanques à l'ambérille, 279, à Caillé fortanques à 221, — normandes: à Rouen, 131 Carlly (monnairs gauloises, monnaires

romantes en or et en bronze, collier en or, balance romaina en brouze, Incuiérations gallo-rumaines, Capitola et voies, station antique, Iriens

melor regions gain-resident, days-meter in the control of the con Sizin, 1911 à Naline-Gamerie-ceiBry, 251, à Norde-Nermindeue,
half Norge-ko-Baret, enf. à Nanhalf N

Camps de César : à Besquemont, 217-

357 à Fécamp, 364; à Sandouville, Camp Dolent (indice d'antiquités), 45,

Sun. Canada (Camp du), 244. Cany (monosie gauloise, tumnins, sia-tion romaine, vuese, antiquités: vasta nécropois romaine, incinéra-vasta nécropois romaine, incinéra-

tions trouvées on 1780 et 1790: foullies de 1849 : cerceeils d'an-

le Colidu; monnaies et liaches gap laques, incio-rations rumaines, mon nases impériales, débris nombreux ('andum Beccum des Carlovinghous)

477-479. Saudebec-lés-Elbruf (l'ancien Egoste: monnaies, baches gaulouses, debris romains sans nomi-ro: dicouvertur qui dareut depuis cent aus : meules, ntonumies, statuettes, poterias, ins-criptiens, parts, seau en cusvre, noms de poters, déjable monétaires; fouilles de 1864 : découverte d'un temple ou laraire, cimetaires gau-los, romains et france, tombeaux en pierre, filmies d'or; fousiles de

at de 1864: marmile en bronze), 215-277. Caux (Pays de), 22-23. Cercles an broszo découpé, 271

Gercies an broand decoupé, 275.
Gercaells en pierre : à Sept. Menles
282; à Etalondes, 252; à Seint
Aubin-Rouled, 285; à Deppt. 267-84
4 (100) est Secrette, 267; à Pourville
24a-247; à Haulot-sur-Rer, 201; à
Saint-Marquerite aur-Mer, 241; à aberville, 281; a Douvrend, 303-a Byrille-sur-Mer, 211; a Grà-Service Service Servic

Erblin, 322 à Hodong-ar-blor, 122 à Flustriou-ri, 123 à Hodong-ar-blor, 123 à Flustriou-ri, 124 à Flustriou-ri, 125 à Flustriou-ri, 125 à Hundriou-ri, 125 à Hundriou-ri, 125 à Gancauri-Ramis-Eirenn, 223 à Gancauri-Ramis-Eirenn, 223 à Gancauri-Ramis-Eirenn, 223 à Gancauri-Ramis-Eirenn, 223 à Gancauri-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis-Ramis

185; à Houppeville, 185; à Pavilly, Dis-72; à Rouse, 415-175; à Limésy, 178-187; à Hénouville, 185-267; à Villers-Chambellen, 167; à Mauny, 17.-76; à Grand-Couronne, 151; à Oussei, 150-58; à Saint-Étienne-du-Rouvray, 159; à Sottevilla-lès-Rouen, 160-61; à Junièges, 171-74; Rouen, 160-61; à Jumièges, 171-74; à Ouville-la-Riviere, 211-45; à Marlin-Eglise, 252, prouest de Robert Champart, 123

Corcoells on tailes romaines, 449, 420 Cercinells on plemb, 117-122, 769-61, 207, 229, 449, 209 Cercuells on bois, 118, 122, 160-61, 238-230. orcueils de pierre : de sainte Hono-

rine, 337; de samte Austreberte, 176. Cercueils de marbre, 120-124. Cercueil de marbre de seint Romain,

cueils on piùire, 156, 159, 233, 244 276, 278, 378, 6-4, astroph. Character franques, 120, 212, 259, 531 Champart (Bubert, abbe de Jumièges, 17.1. Chandeliers on brouse, 207, 295, 311,

Chapelles ancionnes: nux Baons-le-Conte, \$25; de Goville, à Saint-Wandrile, 455; de Saint-Valery, à Etretat, ac-es; du Saint-Martin, à Etrist, 36:-83, du Saint-Sarran, 8 Bolbec, 20:-92; de Saint-Saturain, 8 Saint-Wandrille, 43:-81; de Cali-louville, 4 Saint-Wandrille, 45; du Torp, dans Brotome, 49:-92; de Saint-Leger, 8 Saint-Valory, 529; de Notre-Dame-du-Val. 8 Vestes, 45; de Saint-Leger, 4 Elbert 79; il: de Saint-Auct, à Elbeuf, 217-

Chapiteaux francs, 185, 241 Chapiteaux romains, 333, Charlemagne, à Bouch, 18

Charles-le-Chauve, 131-147. hàleant ancient: à Pominervii, I fde Créini, à Gràville, 337; (de Butte-aux-Sarra-ine), à Leure, 3 (d'Orcher), à Uonferville, 348; Grémont), à Saint-Jouin, 322 Grémont). à Saint-Jouin, 3: Beauropaire, J. 2; à Fécamp, Zi (des Hogoes), à Saint-Léonari, à Criquebeuf, £1; (de Phibo à Managurville, £7; à Brotte-la-Chausere, 201) (du Catan bert), à Sount-Homano, 30; (de carvillo, 202); (de Footane-Ma Be-Limitson et al. 2 de l'acceptant à Gaillefoutaine, 2014 tior-Merval, 1851 au Neufmarché, 1852 à Wardon, 2881 à le Perté-en-fevy, 2014 Blangy, 4815 à Sant-Riquier-en-Rivier, 2831 à Auber-mesani-les-Erables, 2351 à Pier-caurt, à 813 Aumais, 1957 Hubonici, court, 5 5; à Aumale, 529; Hubanid; gu Vieux-Rosen, 541; de Ratepu tenam), au Vieux-Rouen, 541-69; d Neuville-Gouvien, 541; à Beausault

221, do Nort-Grippen, 277, à Guerral de Contraction de la contract

dans Brotonne. dans Brotonne, 405. Childemarque, abbesse de Fécamp, Christianisme à Rouez et dans le dioobse : ses commencements, 131-134; son développement sous saint Voc

control serventement and the serventement of t

Britanes 1812. A Worthwart Carlo and Carlo and

is the county (Berlets) a Based Str. [20]. See a Based Str. [20]. Se

udana-pinnares, 135, 127, 128, 409, 409, 100 Phenia à Russen, Réci 25. Débers renaum: 1, Arpues, 128, 41; Débers renaum: 1, Arpues, 128, 41; Débers renaum: 1, Arpues, 128, 41; Débers renaum: 1, 128, 41; Débers

Espeval, 318; su Ponteosy, 347; Ponguen-semano, 319; à Ecu-quett, 3.0; à Brunerel, 39; à Ecu-quett, 3.0; à Brunerel, 39; à Venne, 36; à Yport, 37f; sux Logne, 27f; à Benucamp, 387; sur; à Raibwille, 387; 19, 274; & Benuchan, allerville, 291; & Belleville, 291; & Belleville, 485; & Blique, 485; & Vatteville, 485; de Neufchi donne, 421 - 97; à Neufchi 498; à Saint-Vincent-de-Nogen Sunt-German-sur-Eaulne, 500;
Saint-German-sur-Eaulne, 510;
Ménouval, 510; à Fesques, 511; à
Sunt-Suens, 511; à Saint-Suens, 511; à
Sainte-Geneviève, 522; à Sommery, 17; à Londinieres, 576; à Boissay Si, à Smermesail, AL; à Parion M. A Smermessail, M. A Parfordeval, M. A Grandourt, M. A Breuseville, M. A. Grandourt, M. A. Breuseville, M. A. Bowe Geffrey, M. A. Breuseville, M. A. Bowe Geffrey, M. A. Breuseville, M. A. Ballieri, M. A. Barres, M. A. Breuseville, M. A. Barres, M. A. Barres, M. A. Barres, M. A. Breuseville, M. Breus a Saint-Remy-on-Rivière, 17 a Foundation of the Saint-Liger-ax. Bola, 5,57 a Mondy-le-Prux, 25 a Guinnec-ville, 26 à Nesle-Normandeus, 245 à Richemont, 25 a Réaleamp, 257 à Autout. 257 a Autout. 257 à Autout. 257 Berth, Doll and Vient House, 1921.

Berth 1921. A construction, 1922. A construction of the state of the stat à Contesille, 26: à Fanville, 41; à Envronville 450; à Fauville, all; à Emvraveille, 437; à Sainte-Gertrude, all; à Bellencombre, 262; à Orival, 21; à a Cottér-rard, 223; à Blosseville-Bon-Seconrs, 241; à Mouville, 193; an Bougnerrottie, 163; à Liméoy, 154; à Pessy-Poville, 163; à Liméoy, 122; à Henouville, 165; à de la An-194; à Carlottie, 165; à Carlottie, 164; à Pessy-Poville, 165; à Liméoy, 165; à Carlottie, 165; Politicists, 407 | Third-American Services | Politicists |

235; cimetières romains fouillés à Danque, 226, station romaine de Bours Nouvelle, 26; cimetiem franc d Epinas, 238-19; fouilles et incio-Division Transformates : époque gen loire, 23; époque romaines,

époque franque, 31-34. Dougt-de-Gerganius, 241; Doint (Camp et Mont), 15, 366, 478.

Doint romains, 180-84, 202, 203, 217, 225-31, 337, 402-410, 420, 488, 581.

Debotynile (hardes de broops et de silea, monnaies gauloises, mottos el

débris antiques dans les latueaux urnes romaines dans le bourg) ntross remiliors dans le bourgi, 579-130.
Devenues à R. y. 285; à Gailly, 127; à Saint-firençes, 161; à Bacquerille, 201; à Saint-firençes, 161; à Bacquerille, 261; à Bacquerille, 261; à Bacquerille, 261; à Gaille, 261; à Saint-firence de l'apparation de la carelle, 261; à Carelle, 261; à Bures, 261; à Foucireout, 261; à Bures, 261; à Gaille, 261; à Carelle, 271; à Bournes, 271; à Bournes, 271; à Carelle, 261; à Carelle, 261

antiquités romaines, colonoes de marbre actiques, chatribraux sufrevingious, ancienno abbayo, an chitesu, cimetiers franc, 163-163 Dodoo de Saint-Quentia, 431

Formi (Fibales ep), 201, 402. Emendreville (Faubéerg d'), 120. Emendreville (Faubéerg d'), 120. Emendreville (Faubéerg d'), 120.

110-111 Enceinte militaire de Rouen, Eners és (Tombeau des), 122. Enverses (100meta 003), UZ.
Enverses : décise et monniles des
temps gallo-romains, nom franc,
dovenné, fici et elabona, cianotière
méroringies de la Tombe, fontiles
nombreuses et riches, admirable

meine, monnaies gauloises, mo naies romainos, fomiles, mon ments de toute norte, construction vises, ferrures, stataettes de Sil-et de Mercure), att-ats Epines indice d'antiquités), 431. Epines servant de fimiles, 221.

Ermitagos, 213.
Etangs du pays de Bray, 245.
Ethologo II., roi anglo-saxon, 100.
Etroint (le nom, les foudles, la villa romaine, le haptistère, l'aquodue, le cimetiere romein, le cimetière franc, la chanelle de Saurt-Valery, les tra ditions, les usteusiles antiques).

3.8-367 5.8-363.

Bu: son histoire, ses monaments, son som romein, franc et normand; évangélisé par saint Valery, pouddé par saint Saire; château franc, centre d'un pagus; - debris gauloi et romans, anciennes sépultures, déconvertes foutiles du Bois-l'Ablé; - dans la forêt d'Eu; sépultures romaines et franques; - bibliogra-

phie , 218-224. Evelies de la deuxième Lyonnaise ou Normandie, 22-21. Eviché de Lilleboune, 31, 414. Eviché de Rouen, 30, 311, 133-44. Eviques et Archevoques de Rouen,

134-151 Evode (Saiot), évêque do Rouen , 141

Pabriques de luchettes, (6, 262, 528, Fauboerge remaios de Rosen, 97-

Fauville (chaussée actique, monthies romaines, incidentions, abriehs puita, mette et doyenoc, 471-472. Fecamp le nom, sources et traditions mysteneuses, le camp de César ou du Capada, les débris antiques et les cimetières romains, les fouilles, lo Précieux-Sang, le forét, l'abbaye construite au vir sièrle, relevés par les ducs; l'unscription du prince Ro-lert (x' siècle, los comites de Caux, les dues de Normandie, 361-369

Fées Chemus, Danses, Apparitions et Arlice des), 76, 72, 762, 276, 281, 291, All., 582, 660, 271, Perrières et Forges: à Bellencombi

261; au Bosc le Hard, 2:3; Montecut, 276; à Saint-Maclou, 27 à Saiot-Saeus, 516-22; à Forges-le Enux, 366-47. Perronnerie romaine, 223, 517 Pers de chevant, 476, 519-20. Feux des Saints, 172, 263, 281, 410, 440, 448, 515, 529, 572, 580. Pibnies romaines en Isronze, 301, 388.

Pièches de fer, 197, 591, Pièches de bronze, s16. Pieur (Noms terminés en), 315.

Flour (Noms termines an),215, Postations beauties, 325, 326, Postations sacries, 321; à Charles-Result, 265; à Torry, 263; à Saint-Heiller, 270; à Bennaus, 275; à à Hormanville, 281; à Robenty, 275; à a Hormanville, 281; à Robenty, 1716; à 29; à authoritée, assistant protonies 421; à Quaisvrec 2817; 282; à Saint-Saint, 282; à Saint-Saint, Brotoffile, 41; a Quistrecourt, 202 4 Saint-Saire, 520; a Foocarmont, 520; à la Ford-Saint-Saire, 572; à Foocarmont, 520; à la Ford-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-

ville, 185. Porêt de Brotonne (monuments celti ques, fosses, pierres, fontaines el hachos gunioises, nombreux débris romains villas remaines du Lendin et de la Petito-Houssave, fomilles de Brotonce on du Lendin, morature à rimeteure en du Lendin,moratque à l'image d'Orphèe et des quatre sai-sons, incinérations romaines, mar-ques de petiers, et de verriers, an-cien palais d'Arémone, séiour des ques de petiers et de verriers, an-cien palais d'Arélaune, séjour des rois francs, le nom de Brotonne substitué à celui d'Arélaune, chêne curieut, 491-497

-usessauen ceini d'Aréinune, chéni curient), 491-492. Forêt de Fécump, 167, 353-365. Forêt d'Aréinune ou de Protome 491-492.

Ferêt de Hogues, Marie antique, mines de fer el forges, scories, tuiles à rebords, nombreux débris romains an donjon, monnaios impe-

riales of scories de for), 464-307.
Partolle ou Forterelle, nom commun à des lieux antiquos, 189-81.
Posses de poudingue, 20, 370, 519. Posse de Journe de 19, 20, 288, Fosse de Gràville, 375, 277, 219. Posse de Gràville, 375, 277, 219. Posse-de-Leure, 378.

Possés limitrophes, 173, 210, 358, 510, Possés de Saigt-Philbert, 168-175.

Possé du Roi, ann. Ma. 261. Poucard (Grant), 251. Poucarmont baches de pierre et pote-ries gauluises, nombreux débris romonnaies et poleries antiquos, doyeuné, sépultures franques, fontaine et camp de Théodore, tra dition do geant Foncard, la roman de Sypéris de Vinevauly, l'abbayo dos comtes d'En. 549-201. Fondre (Pierres do), 15-16.

on cyperson de l'Eu. <u>Museri</u>.
Foudro (Piertes do), <u>Listă</u>.
Foudro (Piertes do), <u>Listă</u>. Neu-ville-le-Pollet, 238-J9; à Pourville, 210; au Petil Appenile, 201; à Kunte-Marguerite-sur-Mer, 331; à Grèges, 221; à Believille-sur-Ner, 214; à la Cité de Limes, 201-221; à lessancemont, 261; à Arpies, 236-2 Brequemont, 261, 4 Arques, 786-61, 4 Lamberville, 281; a Lunerny, 222, 4 Enverance, 780; b) 10-tyrend, 50-30; 55 221 & Breille vrend, 50-30; 55 221 & Breille surface, 211, 5 Baint-Martin-n-Hachts bipennes, 536,

Campages, 11-14, 17a, 20-19, 110.

Helica Alpharon, 11-14, 17a, 20-19, 110.

Helica Alpharon, 11-14, 11-10, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19, 20-19,

500 à Feeques, 311 à Lucy, 411 ; Sande-Reves-Brivère, 311 à Sande-Reves-Brivère, 311 à Sande-Reves-Brivère, 312 à Bonderes, 322 à Sonderes, 322 à Bonderes, 322 à Bonderes, 322 à Briver-Sander, 32 à Briver-Sander, 32 à Flour, 321 à Briver-Se Rosiere, 322 à Flour, 321 à Bendere de Rosiere, 322 à Brivère-la Rosiere, 322 à la Brivère-la Rosiere, 322 à à Tourville-la-Rivière, 28-31 à Quévreville-la-Poterie. 211 à Es-lettes, 198-95; à Sainl-André-surhelbes, 198-98; a Saini-Aburre-sur-Cailly, 198-292; à Cantelcu, 181; à Partilly, 176; à Limesy, 178; à Ba-rentin, 180-21. raneon, archevêque de Rouen, 112.

Frédégonde à Rouch, 141.

Gante (Pierre), 389-90. Garenne (bon iddice brobéologique), Gargantus, 166, 241, 389, (Chaire nu Cliaise de), 163-65, Gargouille de Saint-Remain (La),

Geant Fencard (Le), 551. Germain, l'Ecossus (Saint), son martyre, 267. Germor (Saint), sa nalasance, 288 Germor i Saint), as naissance, 508. Gervais (Saint), de Bouen: la crypte et l'église, 156-160; les tombeaux et les chapiteaux. Eléctio. Godard (Saint), évêque de Bouen, 150; (Eglise et Crypte de), 150. Gomband, archevêque du Reuen,

127.
Gostari, archovêque de Rouen, 110.
Gosselin le vicomie, 121.
Gottelfes ou Tétrace, 123, 220.
Grand-Val (Le), 236, 330, 530.
Grand-val, ville romaine, 452-655, 472.

Grade, patriarche grec, à Ronen, 147.
Gree (Le) an Gaulo, 12.
Grumon, évêque de Rousen, 158.
Grotte Milon (La), 152.
Guillaud (Kanth), à Rousen, 153.
Guillaud (Kanth), à Rousen, 153.
Guillaume Longue-Epide, 149.
Guilmar (Santh), ablé de Jumièges,
son tombean, abl.

Huches de pierre (l'abrique de). 12. Huches de pierre (l'abrique de). 13. (20). Huches de l'abrique de l'abri

Softeville les-Rouen , 162 ; a Rouen, 82 Hameçons romains en bronze, 249, 2-4, 2-3, 291. Harold, rot de Danemark, 150.

Hardwar (Saint), d'Alstunare, 172. Hardwar : ancien Caracotinum, ses antiquités romaines ; son nom franc et normand : analogues à ce nom-347-346. Heroid, rol de Danemark, 119. Harthein Saintt, 329. Horcule (Statuettes d'), 103, 219, 390.

Hericourt (son nom, see antiquités Héricourt (son nom, see antiquiles romanies, son cincilère franç, son crypte, lieu de la mort de saint Mellon), 445-417, Hériol, roi de Banemark, 420, Hermentrale (Samte) 542, Hermentrale (Samte) 542, Hermentrale (Samte) 542,

Heve (La), 330.
Hive (La), 330.
Hinemar, archeveque de Reima, 148.
Hipposandvies, 481, 519, 520.
Honorine (Stands), 291 son martyre,

Hyporaustes romains : à Sainte-Marguerite-sur-Mer, 251; au Châ-Marguerite-sur-Mor, 24; au Chi-teon-finillard de Berbeaux, 25; i Liffebonne, vos-son; à Saint America sur-Cailly, 200-201; à Bouen, 93-

#### Idolatrie à Rouen, 131-112. Illiomarus, 24

Incluérations gauloises : 238.60; à Candelec-les-Elbent, 221 500; ana Essarts-Varimpré, 20231

Sant-Wandritte, 351; a Bonelles en-Rivière. 505-507 a Saint-Bouse-en-Rivière
511; à Saint-Ropaier-en-Rivière
512; à Moulineaux, Lat-ai; à
Rosen, 10-90.
1acinérations romaines : à Sainte-

nembrations romaines: A Sonita-Margaretie-sea-Mer, 231; à Ben-tellies, 251; à Diepe, 232; à Neu-bellies, 251; à Diepe, 232; à Neu-lezies, 251; à Diepe, 232; à Rie-ge, 251; à Diepe, 252; à Ben-chespape, 251; at Barre, 233-5; Chappage, 251; at Barre, 233-5; Chappage, 251; at Barre, 334-5; Fonicaux, 357; a Angie-squerille Fonicaux, 357; a Sonit-form, 322; at Tilleni, 344; à Berleinux, 324; at Sanit-Leonard, 252; at Loger, 252; à Genirerille, 4 Romete, 354; 252; à Genirerille, 4 Romete, 354; (Compl.), 324; a Rechte, 334; (Compl.), 324; a Rechte, 324; (Compl.), 324; (Com

a Santi Lonnai - Jill. and EgeraZiri A Gerantica - Bineste, Bari Ziri A Gerantica - Bineste, Bari Ziri A Gerantica - Bineste, Bari Garpil, att. à La Cerlenne. 2

Garpil, att. à Canadio-carlenne. 2

Fallenne. 2

Fallenne. 2

Fallenne. 2

Fallenne. 2

Fallenne. 3

Falle

n'umations rouniness à Bouen, 19-122; à Tourville-la-Rivière, 29-21; à Duraétal, 589; à Osmoy, 511; au Havre, 22; à Veulettes, 48; à In-cheville, 20; à la Gós de Imes, 28-22; à Viller-Ecallen, 39; à 80;, 3-3.

Ngy, 32A, microphono comines: A Bouen, 113-14, a Candebee-le-Elbeuf, 218-221; a Estetee, 132; a Saint-André-Sor-Calle, 19-265; a Saint-André-Sor-Calle, 19-265; a Saint-Jenn, 2a; a Lillebonne, 199-168; a Trouville-en-Caux, 29: £ Nint-Hélon, 402-02; a Mont-Follier, 402-02; a Mont-Follier, 402-

JJ8-10.

Jean, archevêque de Rouen, 113. druid-jus, l'es resu romalu, men-antes impériales, nom franc de Jumièges, abbaye fondée par saint Philbert, ses saints, son histoire, ses monsties et son atcher menéres nominares et son active mene-taire, invasions normandes, tradi-tions et légendes, le loup-vert, le feu de Sanat-Jean, les énervés et leur tombeuts, les ruits de saint Volentin, l'aldé-liobert Champart, son tombeau, ses manuscrits anglo saxons, le fossé de Saint-Philbert, les troits fameux, la nel enserelle; - antiquités de la Harelle de Heur teauville), 169-175.

Lacman ou Lancina, roi de Suède, 150 Lampes rumaines en terro cuite, tet, 178, ktm Lances guiloises en fer, 126, 111.

Lance en fer, carrie, 236, Langue grecque en Gaula, 12, Laraire, 221-21, Latono (Statuettes de), 181, 219, 202,

290, 281, 465, L/gendes, 171-11, 381, 365, 572, L/ger (Saint) à Fevanip, 367, 1 Live (Saint), archeveque de Rouen Leftresa Rousa nu vur siècle, i Leufres (Saint): & Callly, 197; &

Le offes ( Saint ) .

Roses, the
Boses, the
Likes gaulidee, 42.
Likes gaulidee, 42.
Likebonne (capitale des Calètes? montales des Calètes , mentales gaulides en argent et en bronze, troubes en argent et le nem de Lilleboune nux temps remains, france et normands; identité de ce lieu avec Juliobono , motuments romains theatre, buints, statues de bronze es de marbre, date du théâtre deunée gence, monthing remaines fronciss a Lilichonne, principales di vertes fuites dans cotte ville, s do Lilichonne an Musée de Rouen inscriptions, nous de verriers et de potiers, évéché - Lillebonne, ancienne église Saint-Denis, ses chapitente el ses sarroghages mérovin-giens; monsaies franços el nor-mundes, marantes de leunze, bibliographie ; villa fouillée et 1894, sépulture remarquable d'ur pritre ou pontife, careau de poerre, d'argent, rponge, etc.) 20 116 mates (Epines servant de), 221;

(Forses servant de), 173, 218, 318 Lingot de plomb gullo-romains, 401 Lingot de plomb à Lillebonne, 401

418; son corps, 331; son tombess, Inscription remaine, fausse, 335.

Le (Sunt), évêque de Coulances, 140, 337.

Le (Sunt), évêque de Coulances, 140, 337.

Logium, abbaye, 185. Loudnières : hachettes et Bèchea en salex, fabrique d'instruments de pierre, poignard gaulois en bronze, débris romelus, rilla des Fosses. muchaies remaines en brenze el en or, nom franc, donation car-lovingienne, pri-hende du cha-pitre de Rouen, découverte d'un canedière mérovingien, sas diverses fourther, on 1817, 1816, 1812 +1 1812; tériteble nusée franc, nombreux objets reproduits), 27-31. often, ville romaine, 177-181, Loup-Vert (Tradition du., 172, Lyonnaise (Secondel, 23-24,

Magenard, archevêque de Rouen, 148. Naison du Rei, 420. Manuscrits anglo-saxens, 173. Marlices antiques, 121, 162, 200, 214.

Marices annuques, 121, 102, 200, 202, 372, 518.
Mare du Roi, 490.
Mare du Roi, 490.
Mare s'enèrèes, 22; à Riville-la-Baiguenie, 78; au Mesnil-Durdeni, 31; à Saunt-Araculd, 485; à Croix-dhire, 532; à Bèville, 15, 11 aux Bèsarte-Varmpé, 262; Abant-Aiguan,

Marmites en bronze : A Tourville-la-Chapelle, 214; à Lillehonne, 415; aux loges, 224; à Sanni-Nicolas-de-lo-Taitle, 419; à Vatievillo, 670; à Ancretteville-sur-Mer, 470; à Cau-debec-lès-Elheuf, 227; au Val-de-la-Raie (14).

la-Baie 1.54.
Marnière sépulérale, 374-27.
Mars (Statuette de., 219.
Marteau on fer, 474-77.
Martin-Eglise (monnaies gauloises

tore mitique, débris romains, mon mues impériales, cinichère méro-tingien, nom franc, donation carlovugienne), 142. Martyre de saint Benis de Paris, 236.

Martyre de samie llonerine, 237-418 Masque romain en brenze, 163, Mauleyrier (suonnaica gaulouses, villa romaine, fouilles de M. Lesage, pied romain aons de pollers, verre a sitres, nombreux défais autiques chiteau normend, Teur-du-Diable, auceintes fortifiées), a80-31.

ancennes sortinees), assent.
Mellon (Saint), premier évêque de
Bouen, 29; sa prédication à Rouan,
13; sa mort à llériceurt, 446; son
tombeun à Rouen, 13/2,55.
Ménard, archevêque de Rusen, 146.
Mentire, et Members, 21. Mercure (Vases d'argent dédiés à)

Moules à broyer (Fabriques de), 350, Moules a property of the company of

Onetaires (Aucuers): a Pavilly, 171; à Rouen, 12-131; à Pavilly, 38; à Eu. >0; à Veules, 441, coctaires franca, 128-45, 171, 312, connaice gauloises de Rouen, 10, 11,

connice gaulouses de Rouen, 10, 11, 125-26, 41, 349, 359, 100, 1125-26, 413, 349, 359, 100mino des Calétes, 9, 11, 399, 427, 100mino des Vélocasses, 10, 11, 125-28, 439, 100mino des Lexoviens, 191, 262, 219, 100mino des Lexoviens, 191, 262, 219, 100mino des Lexoviens, 191, 262, 219, 100mino des Campinos des Rouenties Consideres, 100minos commines dans les Sonda-Rous d'édifices, 100minos commines des Sonda-Rous d'édifices, 100minos des Sonda-Rous des So donnaies consulaires, 357, 474, 503,

— 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — 600

Annabes and Constitute of the tili i Attailly 1911 à Saint-Andresser-Cally 1923 mei à Cantelen 1823 me Mont-aux Maldodo, 1921 de 192

Sotteville-ids-Rousen, 100 ; au Petit-Quevilly, 15x; A Quérrevillo-in-Potorio, 211; à Ronen, 126-128. Monanies franques — en or : à Ar-ques, 226; à Yretot, 422; à Lucy, 212. — on argent : à Imblevillo, 229; à Rouen, 207; à Envermen, 281-301; à Lille-bonno, 412; à Au-bermennil-tes-Erables, 222; à Goillefontaine, 572; à Rouen, 601; à Douvrend, 321.

Monaios françues frappées à Ju-mièges, 171; à Rouen, (28-121; à Gailly, 197; à Pavilly, 889; à E0, 590. Murailles litterales, 814, 212.

Monnaios normandes : à Lillebonne, 415; à Sottrvillolès-Rouen, tet; e Rouen, làride. Mont-à-Pourches ou à-Fourques, 221. Mont-à-Pourches ou à-Fourques, 221. Montivillors : antiquités gauloises. Taille.

American Schrift of Schrift Margerito, Halland Schrift MarJan & Chrostine MarJan & Chrost à Grandcourt, 151; au Bosc-Geffrey, age à Barse, 351; à Blang, 95; à Dancourt, 47; à Failencourt, 48; à Failencourt, 48; à Failencourt, 48; à Failencourt, 48; à Nesfe-Norionnéeuse, 32; à Richement, 52; à Profreccurt, 53; à Nesfe-Norionnéeuse, 32; à Gon-tovillo. 50; à Nesfe-Norionnéeuse, 32; à Gon-tovillo. 50; à Nesfe-Norionnéeuse, 32; à Contevillo. 50; à Rusyray, 32; à La Perdemente, 52; à Autrecot, 31; à Autrecot, 42; à Autrecot, 43; à Autre recy, min a Vaniquervani, Gran-vel, 2013. Extractive control of the variation of the control of the control of the 1.01 a Composition of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the state of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the value of the control of the control of the control of the value of the control of the control of the control of the value of the control of the control of the control of the value of the control of the control of the control of the value of the control of the control of the control of the value of the control of the control of the control of the value of the control of the control of the control of the control of the value of the control of the control of the control of the control of the value of the control of the control of the control of the control of the value of the control of the contr

Moulineaux (cimotière ganleis, urnes et vases cinéraires, armes do fer vases romants, cimetiere franc, chà

Murailles militaires de Rouce, 55, Philhert (Saint), abbé de Jumièges, l'Rouen : le nom de Rouen sous les 103-13, 113. Murailica merovingiannes, 452,

Nefs ensevelles sons la vase, 174, villo, ses attiquité a; monnaies ganloises, objets en edex, débris ro-roains, monnales laspériales, doyenné, cimetière franc, chiteau nor-mand de Henri I''), 198-199. Neufrarché (voie et deleris romains, château pormană ci eau normand et concile, châ-et église de Wardes, saint

Germor), 287. Noustrie, 22 Nicaise (8<sup>3</sup>), apôtre des Vélocasses, 78. Niches laraires, 221, 517. Noms de lieux tirés des rivières, 2 Normands (Loa), 146-150, 156-37, 17

Oculiste (Cachets d'), 118, 200. Ogier-ir-Dunois, 147, 171. Ousel (épie en bronze, nombreuses tepultures franques, cercueila de piarre et de pllitro, ilo d'Oscellus, station des Normanda do la Seine, chiteau des dues pormands, concile

dn xr siècle), tàs-158. Oissel (L'lle d'), t.6-15. Oisfou Olave (Saint), roi de Norwège Orphéwjouant do la lyre, 493; (typo de mosaŭquo romaino), 491.
Orcellus (lies. t 4-5s. Othon, empereur d'Allemagne, 144 Ouen Saint), évéque de Bouen, se

épiscopat, ses œuvres, ses roliques, Ouville-la-Rivière (restes romains cimotière franc et fouilles de 1854), 244-216.

Paganisme romain, 142-44, 244

Page francs, 2:-31.
Page francs, 2:-32.
Page francs, 2:-32.
Page francs, 45:-35.
Page francs, 45:-35.
James, 45:-55.
James, 45 202-204.
Parfondeval (hache do piorre, talles
à rebords, cimetière mérovinguen,
fouilles de 1851, bellos fibules), 525-

Passolers romaines, 232, 499, 347.
Paulin Sainti, de Nole, correspond
avec saint Victrice et décrit Romen,

Pavages romains, 21, 201, 356, 259. Pavé romain on marbre, représen tant Mercuro. 201. Peintures murales romaines, 21. Peintures mucales romaines, Popin-lo-Bref à Rouen, Lis. Perlea d'ambro, 267, 262, 292. Perles de silex. 272. Perle hémisphérique, 200.

Pied romain en bronze, 481-52 Pierres celtiques, drudiques ou tour-nantes, 21-22, 185, 1 8, 185, 206, 314, 389, 468, 462, 489, 471, 512, 539, 545, 586. Pierres fiques ou fleb(es, 213)

Neufchatel-en-Bray (lo nom do cette Pirogues enseveles dans la vare, Progues coscoveres dans 124, 227-224, 238, 241. Piaques d'airain, 252. Piaque en plomb, 123. Piateau de verre romain, 120.

Plateau romain en argent, 113. Pontifical de Robert (x' sierle), 124. Port (Noms terminés en), 221 Ports à Sunt-Valery, 422, Port de Saiot-Wulfran, 121 ortes romaines de Roueu . 105-113.

Porto da l'Empire, à En. 220.
Porto da l'Empire, à En. 221.
Posthame à Boure. Et 122.
Postric guidelles (1-12, 3.4-56.
LES 200-212.
LES 200-212.
LES 200-212.
Aug. 113.
Aug. 114.
Aug. 114. Porte da l'Empire, à En. 320 Portes on fer. 94. 222-23, 517

Pré-de-la Bataille, 440, 472.
Pré-de-la Bataille, 540, 472.

Pricarés, royez Abbayes, Prison de saint Philliert, à Ronen. Puits, 164, 176, 191, 428, 424, 434, 491 494, 567

Ragnoard, archevêque de Rouen, 157. Rats à Jumièges, 172. Régananc, abbesse de Sept-Meules, Remy (Saint), archerêque de Remen. Rivertorna sivilatory by absorbance

61000, \$1-85; son supplément, 55-92.
Ribert (Saint', 258, 262, 562, 562, Richard Sans-Peur; sux Boons, 426; Richard Same-Peur : aux Baons , 426; à Freadup, 24. Bixières disparaies, 210, 212, 202, 237, 230, 230, 120. Robert, archevêque de Rossen, 120. Robert Champart, abbé do Jumièges,

lois francs à Brotonno, 401-400. Hollon, 148-10. Rollon (Seint), épôque de Bourn Romain (Seint), épôque de Bourn Romain (Neint); evrepte un noneu: son épiscopat, 142-52; son tombran, 124, 124. Romaineu: à Cailly, 196; à Arques,

Rome (Rues do', 40, 58, 51, 2-0 Romes, Benchay (boll indice archive logiques, 280. Roth, son culte et son temple, 97, Rotmeres, seigneur franc. 18 otomagua ou Bothomagus, 22-59

Gaulois, les Romains et les Franca, versions el variantes, \$2-8; gaulois da Rogen, prophose nomes frappéeset tronvées à Rouce, 22; Inchettes de pierre et de bronze, tronyées à Bosen, at 90; 179.05; spée en bronze, su; le Ronen des Homains, indication par quar-tiers et par rues des differents débris romains trouvés à Bonen, que constructions, garrailles, hypocun-tes, pavages, tuites et briques, vases, poteries, nome de potiers et de verriers, statuettos, mounaies, etc. de Rouen ou qui le traver-nient, la nature de leur pavoge, 101-10 : l'anceinte romaine de Rolomoeux l'anceinte romaine de Robonoges, ses tours, ses portes, ses mirrailles, 10-113; forme carrée de la Cité de Rouen, 21; Sulursium ou fin-bourge, 22-101; le Rouen ripgra-phique ou Inscriptions romaines trouvées à Rouen, borne milliaire tombraux noms de potiers, 113-116 lo Rouon sépulcral ou sépulture entiques trouvées à Bouen, cimetière gaulois, incinérations ro-maioes, inhumations romaines, ceruseila de pierre et de plomb, cimesières francs, sorrophage de saint Bomain, sépultures a dato insaint Romain, sépultures à dato in-certaine, [16-13]; le Rouen numi-matique ou monéaire, monnaire frappèse et trouvées à Rouen, aix-liers monéaires de Rouen sous les Gaulois, les Romains, les Francs et les Normands, 175-13; le Rouen listorique et chêrten, préduation et établissemont du christantisme et é fablissemont du christantisme à Bouen, temples d'idoles, premières églises, série des évêques et arche-végues de Bouen tombraux de saint Mellon et de soint Avitien, égliso ot crypte de Saint-Gorvais, chapeteux romains, fontsines sucrées, théâtre antique renversé, mort do saint Prétextat, conciles, rois francs, docs normands et rois étrangers à Bonen. dereloppement coornereis of chré-tien de Ronen pendent les dix pre-miers siècles, 144-141. Rongemare (la), 149.

Saint - Amiré - sur - Cuilly frantaies gradoises et leur audyse, station romaine foullles de 810 de 1817. de 1848 et do 1867, éditires, mosai-

Houmois (le), 21. Royanme d'Yvotot, 42

de 1848 et de 1862, édifices, monsi-gae, ha pocuste monunior romai-mes, the little ontique, eccusolis, Park de Mercurot, 122-225. Sant-Seons (harbettes de plerre, monauses romaines, inculou à broyer, fouves ferrière, extrac-tions de pondingue, fairquis de medica à Proyer, for à cheval ou medica à Proyer, for à cheval ou fragret fonde ma sea un Series. eura fonde par saint Saens



Comp Sourceain, chateau normoud. enciennes forges), 518-yzt. Saint-Wandrille-Rangon : haches do piorre, cimetière gauleis avec urnes el armes, voio et restes antiques, abbaye de Fontenelle fondée per saint Wandregnile, chapelle da Suint-Saturiin, mare de Caillonraini Wandrignile, chapelle da Suint-Satutuin, mare de Caillon-villo, 487-461, obboya de Logison, la grotte Miora, le port de Saint-Wulfran, £22, Wulfran, £22, 282, 282, Salva, Sauve ou Saira (Saint), 218,

Sarrasius, synonyme de Patens, 338-Sarrusins (Butte-aux-), 325-310 Seaux : en bronze, 210, 101; ou bois,

Sénudon, chef Calète, 11. Sépuitures, rayes Cimetière et Inci-Sever (Saint), évêque d'Avranches, Sidonius ou Sačas (Saint), 145, 518-(restes romains.

france, belles abules en or, prieuré normand), 278-50. Idae (Bustes de , 515. Simfon (Sunt) & Rosen, tht; (More de), U.s. Botteville-lés-Rouen (heche de pierre, nombrouses sépultures romaines, curieux cercueils de pierre, sépul-

ures franques, denior normand

a Thicdevilla, 284; à Epinay, 13; à Dipon (Auuxlo), 505; à 98; 56; à Liftemont, 27; à by, 191-27; à Saint-André-aur-dy, 193-24;

Statuo de brenze (Lillebon Statue de marbre bianc (Lillet

Statuettes d'Hercule, 10 Suburbium de Rouen, 1 Sutices, chef Calète, IL

Taleu (lo; 11,

Tassillou, due de Bavière, 172 Teinturcries, 422. Temples remains, 222 erres nutres (indice d'antieu Trites antaillifes, 363

Tottes antaillées, 262. Pétreus à Rosson, 26. L'illebouse, 36. Théatres rounius : de L'illebouse, 36. Théatres rounius : de L'illebouse, 36. Contratte, 365 fission-André-eur-Luilly, 2005 à Rosson, 152-23. Théatre rouses de Rosson, 36. de Criptique de Ros

tion, retween pur saint Bossain, son emplacement, 142-152. Thierry I", roi des Francs, 218. Thuringe (Camp del., 216. Tombe (la), nom indiquant des sépui tures, 277-21. Tombeaux de la crypte de Saint-Ger-

vais, 137-150. Tombeaux avec inscriptions, 113-18. Tumbeau de saint Gormaia l'Ecossaig Tembeaux des ducs de Norm Fécamp, 368. Terniole (Butte de la), 135

Teurs romaines de Rousen, 105-113 Tourville-in-Rivière (cimetaire rom à inhumation des 11° et v° siecles fouilles de 1867, nombreux dessine de vases supéraires on terre et en verre, bracolet en verre, cercues franci, 228-231.

Trésors cachés, 178, 251, 362, 371, 440 Triens francs, 250, 422, 451, 511-513,

Trous dans les cercueils, 129, 189, 190 Trous fumeux, 169, 174, 3 Tuguria, 19, 20, 281, 202. Turmed on Turmeth, seignour paine, 142,

Uggate ou Uggade, ville remaine, 218

1, 462 411, 417, 421, 425, Ursariens (Noldats) à Rosen, 22 Usages palens, 150

Tablettes à écrire, 180, 199, 365, 406, Vasst(Saint) fende l'église de Wardes, 588; Indice de veie romaine, 471, Valentin (Saint), 171,

Velery (Saint), son spostojet, 134, 241 318, 221, 361, 362. Velery-co-Caux (Saint-) (lo nom di lied, son ancien port, ses antiqui cimetinges froncs, sa chapelle

cimitiges fronts, sa chipelle Samt-Leger, jost raditions), 324-Farisna (Aldaye de), 223. Vaces gausios: a Limes, 281, a Sai Wandrille, 482; a Bonelles, p Carmont, 347; a Montineaut, 1 & Resent, 323, a Sant Henry-Rivière, 212; and Dougle-Variet 247-25; a Caudebec-les-Dates, 2 aux Buons-le-Comie.

Vénus (Sintuettes de), 181, 219, 321, 221, 221, 418; (Temple de), 141 381, 391, 478; 143; (Autol de). Vermillon sur les maines, 40

Forriers romains (Marques de), 102
151, 113, 259, 350, 355, 372, 382, 394
155, 485, 485, 511, 573, 395, 372, 384
1676rs Bomme Phaleis da), 202, 204
Vaules (son nom, see antiquités, se traditions, vases at monnaies re-maines, son existence franque, sen climetière méroringien, sa chapelle du Val), \$10-442

msle, 538-39; à Forges, 566; à Hé-berville, 435; à Vitteffeur, 457; à Crownile, 457; à Colleville, 466; à Tiergeville, 467; à Saiot-Pierrean-Port, 469; à Maulévrier, 480; à Saint-Aodré-sur-Gally, 198-102; à

Poville, 181. Villes détruites (Traditions de), 178,

maines, 39-41; mesares itinéraires des voies nuòques, 41-47. Venes: de Lillebonne à Harfleyr, 43-46; de Lillebonne à Reseau, 43-49; de de Rouse, 43-49; de Lillebonne à Paris per Elbraf et Evreux, 33-54; de Lillebonne à Exravel 45 Dreux, 43-56; de Lillebonne à Granville-la-Teinteirier, 54-36; de Gristrille à En, 48-61; de Lillebonne à Extra (18-64); de Venitrille à En, 48-61; de Lillebonne à Extra (18-65); de Venitrille à En, 48-61; de Craitrille à Craitrille camp à Lillelonne, £5 66; de Lilla-benne à Arques, 66-67; de Grain-ville-lo-Teinturière à Cany et à la mer, 67-68; de Rouen à Resuvais, 68; de Reues à Paris par la Seine, co route d'en has, 69-70; de Rade-pont à Arques-Dieppe, 79-72; de Caudebre à Brionne eu Pont-Ande-Dieppe, 73-74; de Benniebe à Arques-Dieppe, 73-74; de Bennois à Dieppe, 74-76; d'Amiens à Eu, 77-78; de Bennais à Annale et Eu, 78; de Branvais à Aumale et Eu, 78-78. — Trençons de veles dans la Seine-Inférieure, 79-80. — Vales remaines de Reuen, 101-10.

# 35

Wandrille eo Wandrigisile (Saint). les vues romaines de la Normandie, 23-26; travaut actuels sur les vie Wuninge; Santh, 36-34; traunies en France at à l'étranger, 27-36, sons ruiglaures des voers. Or Winning, sont de publ. 27-36, cons ruiglaures des voers. Or Winning, sorbevègue de Sons, 18-des ruies antiques, 41-41. — Veins; de l'illèbonne à Harfeur, 34-46. — Winnie Mrite Nature, 446. — Winnie Mrite Nature, 446. — Witon, archevique de Rouen, 140. Wulfran (Port de Saint), 485.

> Tperi (lecius portus? hache de breuze, restes romains, cimetières france, monuments iocertains, fosses faisières), 371-72. Yestet (bracelet gaulois en or, triens franc, bibliographie du royaume d'Yestet), 172-73.

- markete

# LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

(2º LISTE.)

MM. ARMAND, agent-voyer à Rouen. BAUDRY (l'abbé), curé doven de Duclair. BLOSSEVILLE (le marquis Ernest , ancien député, à Ronen. BOBÉR (l'abbé, curé doyen d'Yvetot (décédé). BOUCHER DE PERTIES, président de la Société d'Emplation, d'Abbeville. Bouerres (Mes la comiesse de', au châtean de Bonelles. Bousquer (l'abbé), Sapérieur du grand séminaire de Rouen. BRAYER, maire des Authienx-Port-St-Ouen. BRUNVILLE, conrtier de navires à Dieppe. BUCCAILLE, à Candebec-lès-Elbeuf. Capor, négociant à Dienne. CALVIÈRES (Mar la marquise de), à Peris, 2 exempl. CHEVREAUX, propriétaire à Bosc-Mesnil. Colas (l'abbé), chanoine de Rouen. COLETTE, commerçant à Ronen. CONONT (l'abbé), vicaire de Candebec-en-Canx. Dainez, aucien recteur, au Pont-de-l'Arche. DAUPHINÉ, architecte à Rouen. DE BIENCOURT (Mm la comtesse), à Paris. De Bours, docteur-médecin à Paris DE LA COULDRE (Alex.), à Nenfchâtel-en-Bray. DE L'ESPINAY, vicomte de Canny, à Lizy (Aisne). DERACHE, libraire à Paris, 250 exempl. DESNOYERS, membre de l'Institut, biblothécaire du Museum à Paris DIMPRE (Oswald), artiste à Abbeville. FAUCONNET (l'abbé), curé du Mont-Cauvaire, GAMBET (l'abbé), curé de Maromme. GLANVILLE (de), de l'Académie de Ronen. GORDON SMYTHIES (Mes), à Londres. GROSJEAN (l'abbé), directeur du séminaire de Namur.

MM. JoLi, archéologue à Renaix (Belgique).

Kenn Mer Louisa, membre de pirciours Sociétés Savantes, à Londres, 2 exempl.

Hénouin (l'abbé), curé doyen de Boos HERPIN, libraire à Rouen, 3 exempl-

IMBLEVAL (le chevalier d') de Guilmesnil, à Dieppe.

LAFOSSE (Gustave , Hotel-Hogal, à Dieppe.

LANCTIN, libraire à Rouen, 3 exempl.

LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE de Namur.

LA SOCIÉTÉ PALÉONTOLOGIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE de Charleroi (Belgique).

LE BRUMENT, libraire à Rouen, 100 exempl. LEMAISTRE (Alfred), fabricant à Lillebonne.

LETELLIER (M.), Hôtel-du-Commerce, à Dieppe.

LIMELETTE (Aug.), propriétaire à Namur.

LORMIER, avocat à Ronen.

MARAIS, libraire à Dieppe. 20 exempl. MARRAINE (l'abbé), curé doyen de St-Michel du Havre.

MATHON, bibliothétaire à Nenfchâtel.

NEVEU (M. Jules), à Ste-Geneviève-du-Petit-Beaunay.

O'REILLY, conseiller à la Cour impériale de Ronen.

QUESNÉ (Mº Victor), banquier à Elbenf.

RAMPREVILLE (de , conseiller à la Cour impériale de Rouen.

ROULAND Gustavel, receveur général à Niort.

ROUSSELET, avoné à Paris,

SOMMÉNIL (l'abbé), chanoine honoraire, directeur de la maison de Bonsecours. TARBÉ DE St-HARDOUIN, ingénieur en chef de la Seine-Inférieure, à Ronen.

TRISSONNIER (l'abbé), directeur du grand séminaire de Nimes.

VIMARD, greffler en chef de la Conr impériale de Rouen-

VIRTUE (Minor), chapclain de l'armée anglaise, à Colchester.

WYLLE, esq F. S. A., à Black-Water (Hampshire).











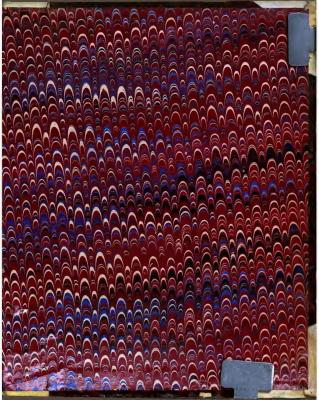

